



B Prov.

26-B-A

Num.º d'ordine



7 30

# COURS COMPLET

D'AGRICULTURE

Théorique, Pratique, Économique, Et de Médécine Rurale et Vétérinaire.

Avec des Planches en Taille-douce.



# COURS COMPLET D'AGRICULTURE

THÉORIQUE, PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, ET DE MÉDECINE RURALE ET VÉTÉRINAIRE, SUIVI d'une Méthode pour étudier l'Agriculture par Principes;

### DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'AGRICULTURE,

PAR une Société d'Agriculteurs, & rédigé par M. L'ABBÉ ROZIER, Prieur Commendataire de Nanteuil-le-Haudouin, Seigneur de Chevreville, Membre de plusseurs Académies, &c.

OME QUATRIEME.



A PARIS,
RUE ET HOTEL SERPENTE

M. DCC. LXXXVI.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÈGE DU ROF-





## COURS COMPLET

## D'A G R I C U L T U R E

THEORIQUE, PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, ET DE MÉDECINE RURALE ET VÉTÉRINAIRE.

### DIC

DIC est plane, obtuse, tronquée; l'inférieure, plus grande que la fupé-

rieure, & divisée en trois parties.

ces levres, ainfi que les quatre éta-

mines, dont deux plus courtes, &

deux plus longues; & le piftil est

E, ovales, brunes, renfermées au

fond d'un calice d'une feule pièce .

Fruit, formé par quatre semences

La Figure C représente la forme de

DICTAME DE CRÈTE. ( Voyez Planche 19 dulTome III, page 629) M. Tournefort le place dans la troifième fection de la quarrième classe, qui comprend les herbes à fleur d'une feule pièce, & divifée en lèvres. dont la lèvre supérieure est retrousfée . & il l'appelle origanum creticum latifolium tomentofum ; feu diclamnus ereticus. M. Von-Linné le nomme origanum dictamnus, & le classe dans la didynamie gymnospermie.

Fleur, à deux lèvres, composée d'un tube d'une seule pièce D', cy- deux à deux, entières, presque ronlindrique, menu à fa base, évasé à des; les seuilles insérieures sont fon extrémité. La lèvre supérieure velues.

Tome IV.

comme divifé en deux levres. Faitles, adhérentes aux tiges.

représenté en B.

Port. Sous-arbriffeau de la hauteur de huit à neut pouces. Les tiges perfistent pendant l'hiver; elles sont branchues, convertes d'un duvet. Les fleurs naissent au sommet en épi ou pyramide; les épis courbés, penchés, avec des feuilles florales.

grandes, luifantes, légérement colorées en rouge. Lieu; les îles de Crète, de Candie. Il fleurit dans nos jardins en juillet & en août.

Propriétés, Odcuraromatique, goût âcre & amer. La plante est cordiale, emménagogue; les tommités fleuries & les touilles échauff.nt, réveillent les forces vitales & mutculaires, font indiquees dans les maladies de foibleffe occasionnées par les humeurs téreules . & particulièrement dans les maladies coporeufes & l'atthme humide, & fur la fin du rhume catarral.

Ulages I es fleurs ou les somnités fleuries deflechées de donnent depuis demi - drachme jutqu'à demionce en maceration au bain-marie dans cinq onces d'eau.

DIDYNAMIE, BOTANIQUE. C'est la quatorzieme c'asse du tystème sexuel du chevalier Von-Linné. & elle renferme les plantes, dont les fleurs vifibles & hermaphrodites n'ont que quatre étamines, dont deux petites, & deux plus grandes, comme les sleurs labices. Didynamie vient de deux mots grecs d'ird vi uzz e deux puissances. ( Foy. le mot SYSTÊME ) Cette classe est divitée en deux grands ordres: le premier, nommé gymnolpervie, qui fignifie femences pues & visibles au fond du calice;

DIG

le second est appelé angiospermie ou semence cachée au fond du calice. M. M.

DIGESTION. Fonction naturelle, ou opération de la nature, par laquelle les alimens reçus dans l'eflomac font convertis en chyle, & fervent à la nourriture & à l'accroiffement du corps. Voyez le mot ESTOMAC, où cette inter ffante fonction est expliquée, ainsi que les maladies qui peuvent la troubler. M. B.

DIGITALE. (Planche 19 da Tome III, page (29) M. Tournefort la place dans la troifième fection de la trossième classe, qui comprend les herbes à fleur irrégulière, en tuyau ouvert par les deux bouts, & dont le piftil devient le fruit : il l'a appelé digitalis purpurea. M. Von-Linné lui a contervé la même dénomination, & l'a claffee dans la didynamie angiospermie.

Fleur, formée d'une seule pièce ou pétale irrégulier, en forme de cloche, reflemblanteplutôt à un dé à coudre, d'où lui est venu le nom de digitale. Cette fleur est ordinairement de couleur pourpre, & quelquefois blanche, tachetce & garnie de poils intérieurement, percée à la bate, & attachée au fond du calice C, divité en cinq portions irrégulières. D représente le pistil; E, les quarre étamines, dont deux plus grandes, & deux plus courres.

Fruit, L'ovaire devient une capfule à deux loges; on la voit en F, coupée transversalement. Le fruit G, après sa maturiré, s'ouvre par un effortnaturel, & repand fes graines H, qui sont rassemblées sur le placenta

Fauilles B, font celles qui partent des racines; elles font ovales, aignés, douces au toucher, portées par de longs pétioles; celles des riges font oppolées, & font fans pétioles

Racine A, en forme de navet, avec des radicules latérales & fibreufes.

Lieu; les montagnes, sur-tout dans les lieux exposés au nord; fleurit en juin, juillet. La plante est bisannuelle.

Port. La tige s'élève communément à la hauteur d'une coudée, anguleufe, velue, rougeâtre, creufe; les fleurs font rangées fur un côté de la tige, pendantes, portées par de courts péduncules, à l'origine desquels on trouve des feuilles florales.

Propriétés. La racine est âcre & amère, ainsi que les feuilles » les fleurs & les feuilles font vulnéraires, purgatives, émétiques, anti-ulcéreutes. La racine récente . & à haute dole, purge beaucoup, fait vomir; à petite dole & en infufion, elle purge à peine. Elle produit de trèsbons effets dans les tumeurs (crophuleufes, dans le rachitis; on l'a confeillée inutilement contre la goutte : extérieurement l'infusion de la plante, récemment cueillie, déterge modérément les ulcères fanieux. On la dit mortelle pour les dindons & les dindonneaux.

Ufinges. Sil s'agit fimplement de purger ou de faire vomir, & que l'on foit à portée d'avoir les purgatifs ordinaires, sinfi que l'émétique, il faut les précrer. Comme purgatif, la racine deflichée & réduite en petits morcesum, se donne depuis deux drachmes judqu'à une once, en infution dans cinq once s'éeau.

DIGITÉE, BOTANIQUE. Une

feuille est digitée ou palmée, lorsqu'elle a des découpures profondes, formant de longs appendices comme des doigts, ainsi que l'ellebore vert. (Voyer le mor FEUILLE). M. M.

DIGYNIE, BOTANIQUE. C'eft le nom du fecond ordre du fysfême fexuel du chevalier Von-Linné, qui renferme les plantes qui ont deux pistils. Ce mot vient de deux mots grees δ'νε γνε, deux femelles. ( Voy. SYSTÉME ) M. M.

DINDE, DINDON, COQ-D'INDE. Ces différens noms défignent le même animal. Il est démontré qu'il est originaire d'Amérique & des îles adjacentes. On le trouve aux Antilles; il est prodigicusement multiplié chez les Illinois, moins commun dans le Canada; on le voit encore dans le Mexique . le Fréfil, lanouvelle Angleterre, &c. Il cit probable que les dindons ont été apportés en France fous le règne de François I, & en Angleterre, fous le règne d'Henri VIII, contemporain du premier. Ils font beaucoup plus gros & plus pefans dans leur pays matal qu'en France. Dans le nord de ce royanne, ils font moins gres qu'en Etpagne, & que dans nos provinces méridionales, en suppotant une égale nourriture & une égale éducation dans ces pays ; car on fait à quel point la furabondance, la qualité & la manière de donner la nourriture influent fur leur chair, leur graiffe & leur volume.

Je ne m'arrêterai pas à décrire en naturalifte ce précieux animal; ceux qui défireront de plus grands détails en ce genre, peuvent confulter le tome III des Oiféaux, de l'immortel

A -

M. de Buffon. Je parle à des agriculteurs : voici ce qu'ils doivent favoir.

1. Caracleres auxquels on diffingue le male de la semelle. L'un'& l'autre ont la tête & une partie du col recouverts d'une peau, tirant sur le bleu & chargée de mamelons rouges, & par derrière de mamelons blanchatres. Cette couleur varie, fuivant les circonstances; dans le temps de la mue, lorsque l'animal souffre le froid, lorique la femelle conve, ils font presque blancs. Avant & pendant l'accouplement, la couleur rouge s'anime & prend plus d'intenfité Le mâle porte sur la tête & près de la naissance du bee, une membrane ou caroncule conique qu'il alonge & retire à volonté; elle descend souvent deux ou trois pouces plus bas que le bec: le milieu de son postrail est garni d'une touffe de poils de trois à quatre pouces de longueur, & qui croissent & durcissent à mesure que l'agimal prend de l'âge Chacune de fes pattes est armée d'un éperon . & la femelle n'en a point; sa ducue ne peut se prêter à faire la roue comme celle du mâle.

Il est difficile de distinguer le male d'avec la femelle, fur-fout avant qu'ils aient pris ce qu'on appelle le rouge, c'est-à-dire, avant la dilatation de la caroncule des mamelons & de la touffe de poils; en un mot, pendant le temps de leur enfance. Cependant, d'après les remarques que j'ai faites, il n'eft pas aifé de fe tromper. J'ai observé que lorsque l'animal est forti de l'œuf, & plufieurs jours après, la femelle est plus groffe que le mâle ; peu à peu leur groffeur s'égalife jusqu'à ce qu'ils aient pris le touge; alors le male commence

a monter plus haut for fes pattes qui s'alongent plus que celles des femelles, & font plus fortes; quelque temps après, les caractères indiqués plus haut fe manifestent.

Il. De la couleur des Dindes, La noire oft la plus commune, la toute blanche est affez rare; la blanche grifâtre ou marbrée l'est moins. Plufieurs personnes ont prétendu que les dindes blancs étoient plus délicais; c'est une erreur; leur délicateffe vient uniquement de la manière de les élever & de les nourrir : les uns & les autres font fujets aux mêmes maladies.

Ill. De la ponte. L'accouplement a lieu après la première année révolue. On peut cependant le dévancer, en donnant foit au mâle, foit à la femelle, une nourriture abondante & échauffante, telle est celle de l'avoine, du chenevis, des pâtes dans letquelles on fait entrer le cumin. l'anis & telles autres graines aromatiques. Si la femelle a la liberté de fortir . elle s'écartera très-fouvent & ira chercher tres au loin un fourré de bois, un buisson épais pour y pondre fes œufs; elle reste avec le mâle & fes compagnes juiqu'à neuf ou dix heures du matin ; peu 2 peu elle s'en éloigne, fait semblant de manger en chemin, va & revient fur fes pas, fi on la regarde, afin de donner le change à l'observateur; mais touiours en se rapprochant de l'endroit qu'elle a choifi : fi on se cache afin de ne la pas perdre de vue & de découvrir fon reduit, elle c'élève le plus qu'elle peut sur ses jambes, regarde de tous côtés pour s'affarer fi elle n'est point apperçue; souvent elle monte fur de petits tertres. & cherche à porter sa vue au loin; le

il la bat , la chasse & casse les

moment de pondre approche, elle hâte le pas & va se rendre à fa destination. Combien de fois n'aije pas eu le plaisir de les suivre pour étudier leurs petites rules, & je n'ai jamais vu qu'une feule dinde faire fes œufs dans l'après-midi; il arrive fouvent qu'avec ces dindes vagabondes, ou perd des nichées entières & la mère. Si les œufs ne font pas détruits par les beleutes & autres animaux de cette famille, la mère meurt de faim fur fes œufs. pendant le temps de l'incubation, parce qu'elle ne les quitte pas, même pour aller prendre sa nourriture. J'ai trouvé dans une dinde morte de cette manière, l'estomac rempli de terre, de petits graviers; & de quelques brins d'herbe qu'elle

avoit pris dans la circonférence de

On doit conclure, d'après ces observations; 1,º qu'à l'époque de la ponte, la dinde aime la folitude, & par conféguent qu'il est prudent de ménager, dans un des recoins de la cour ou des environs de sa demeure, des cases, des cachettes, afin qu'elle y dépose ses œufs. 2.º Ces cafes ne doivent point être trop près les unes des autres. & fur-tout leur ouverture se regarder. 3.º Qu'il est prudent de loger les femelles dans un lieu féparé des cogs, des poules. 4.º Pour prévenir ces courses, il est important de ne pas laisser sortir de la cour les dindes avant l'heure de midi, parce que le moment de pondre étant venu, elles sont forcées de depofer leurs œufs. Pendant tout le temps que dure la ponte, on doit séparer les mâles des femelles, au moins pendant les matinées, parce que fi le mâle la trouve fur le nid . cenfs.
Suivant la chaleur de la faison, elles pondent un œuf chaque jour, ou tous les deux jours, & ordinairement depuis quinze jusqu'à vingt.

IV. Du temps de couver. On connoît que la femelle veut couver. lorfau'elle refte fur fon nid plus d'une demi-heure de fuite, & qu'elle ne le quitte plus. Si elle a déposé ses œuss dans un endroit humide & bas , il est prudent de lui pratiquer un nouveau lit, bien garni de paille ou de foin . dans un lieu sec & retiré : de l'enlever doucement de dessus ses œufs, de les transporter sur l'endroit qu'on lui destine. Une dinde peut couver julqu'à vingt-un ou vingttrois œufs de fon espèce, & jusqu'à trente-un œufs de poule. Je ne fais pourquoi on s'attache à ce nombre impair; c'est une coutume reçue presque par-tout. Comme elle ne tire à aucune conféquence, je n'ai pas pris la peine d'examiner fi le nombre pair ne réuffiroit pas tout auffi bien.

V. De l'incubation. Elle dure trente jours, quelquefois trenteun ou trente-deux fi la faifon ou le local font froids & humides, Pendant tout ce temps la femeile ne sort pas de desfus ses œufs, elle y mourroit plutôt que de les quitter. Le mâle ne partage point les follicitudes de l'incubation ; il faut , ainfi que je l'ai déjà dit, le tenir très-éloigné, & qu'il ne s'approche jamais de la couveufe. Prefque chaque jour cette mère attentive fait changer de place à les œuts; ceux du centre viennent fuccessivement à la circonference, & ceux de la circonférence au centre. Si le nid qu'on a préparé est trop étroit, s'il n'est pas garni d'une bonne quantité de paille, on court les rifques d'avoir beancoup d'eust esflés, alors on fait un crime à la couveule de final-aderfici, andis qu'on devroit imputer à foi-même le manque de fonte, ce un les parties de la dinde fonte ce qui ha geait e plus, forqu'elle n'à point affez de paille pour les enfoncer, parce que la polition de fon còrpa & fa conformation e aigent que les pattes foient placées au-defious & dans toute la longueur d'elpace cocupé par les œuis qu'elle couve.

Atin de prévenir l'inanition ou la mort de la couveuse, plusieurs auteurs ont conseillé de la sortir chaque jour de dessus ses œufs, & de la porter vers une mangeoire bien garnie : c'est le moven le plus affuré d'avoir beaucoup d'œufs caffes, Lorfque la dinde a choisi la position qui lui convient & qu'elle n'abandonne jamais, il est bien plus simple de mettre devant elle & à sa portée la nourriture & laboisson. Comme elle est sort échauffée, elle boit beaucoup plus qu'elle ue mange; de cette manière la couvée va toujours à bien : le petit animal renfermé dans l'œuf, n'eprouvant point les alternatives de froid & de chaud, comme lorfqu'on enlève chaque jour la mère pour la faire manger, a toujours la force de percer fa coquille & d'en fortir.

I a nature fans ceffe prévoyante & admirable jusque dans ses plus petits détails, a placé fur la partie supérieure du bee de ces petits animaux, une cspèce de corne pointue, avec laquelle, par un simple mouvement de la têre, e na haussant & la baisfant dans l'œust, ils liment la coquille fur la direction d'une ligne droite de quatre à cinq signes de longueur.

Cette première fedion faite, le bec l'Edargt, la riche fort, enfin faite, le bec l'Edargt, la riche fort, enfin faite avec its partes pouffe derrère lui le reflé de la coquille. Cette pouglie. Cette pour anisitance, de lebe refle net: elbe er fet net: elbe refle net: est l'est l'ebe de tous lés oifeaux l'en le bec de tous lés oifeaux l'en le bec de tous lés oifeaux l'en le bec de tous les oifeaux l'en le bec de l'entre le bec de tous les oifeaux l'entre l'entre le service fur les canards, las dindes, les poules de les pieues de les proites de la sur oifeaux, ce que la liqueur corrofive et que la riqueur corrofive et que la lequeur corrofive et le leur cocon.

Il réfulte de ce point de fait, que la contume d'ouvrir la coguille, afin de faciliter la fortie de l'oifeau . confeillée par plufieurs agronomes, est déplacee. On ne sait pas, en effet, de quel côté est fituée sa tête. Or, fi on la pratique du côté opposé, elle devient inutile, puisque l'animal ne peut fe retourner, ni tortir en allant à reculons ; il faut donc , dans le cas de foiblesse supposée à ces dindonneaux, brifer entièrement la coguille. En feroit-il encore des oifcaux, dans cette circonstance, comme des infectes? La nymphe du ver à foie, tirée de fon cocon, lorfqu'elle se métamarphofe, ne donne iamais un papillon austi fort, austi vigoureux que s'il avoit été obligé d'ouvrir lui-même la porte de fa prifon. Ne feroit-ce donc pas la caufe d'où dépendroit la difficulté d'élever ces oifeaux? Pour moi, qui penfe que la nature a fait tout pour le mieux, je ne confeille en aucune manière ce brifement de coquille, il est contre l'ordre établi, & la nature n'a pas fans raison armé le bec de ces oiseaux. Laissons-la agir & ne la contrarions pas; elle en fait plus que nous.

La dinde peut faire deux pontes

& deux couvées dans une année, fi on a foin de la bien nourrir & de ne la pas laisser manquer d'avoine, dont el'e confomme beaucoup.

Lorsque le temos de l'incubation est venu, si la dinde manque d'œufs, elle aimera mieux couver la terre. & y mourra, de faim sur la place

choise, plutôt que de l'abandonner : i'ai été témoin de ce fait.

l'ai voulu voir pendant combien de mois de fuite une dinde feroit en état de couver. La première consée fut de quinze œufs de dinde, & dura un mois; la seconde de trente œufs de poule, & dura vingt jours; la troisième de vingt-fept œufs de poule, & dura vingt-un jours; en tout foixante-onze jours fans quitter le nid d'un seul instant. Mon intention étoit de lui faire recommencer une nouvelle couvée; mais en foulevant cette pauvre bête, je la trouvai si maigre, si légère, si dénuée de plumes depuis le col jufqu'aux pattes, que je n'eus pas la force de continuer l'expérience. Je fuis cependant perfuadé qu'elle auroit fait une quatrieme couvée par la peine que l'eus à lui faire abandonner ion nid A peine en fut-elle fortie, fans efpoir d'en revenir, qu'elle courut le placer dans un coin de la cour fur un terrain sec & poudreux; là, avec ion bec, les pattes & les ailes, elle fit voltiger la terre & s'en couvrit entierement. Eroit-ce pour fe rafraîchir par cette espèce de ban. ou pour se débarraffer d'une infinité de petite vermine, dont elle ct- it converte? Ces deux mot.fs peuvent y avoir part.

Une pratique de pluficurs payfans. & même dans des provinces trescloignées les unes des autres, m'a voici la manière barbare, dont on s'y

fingulièrement furpris. Ils mettent de la ferraille ou à côté du nid ou sous le nid : je leur en demandai la raifon; c'ett, me répondirent ils, pour empêcher le tonnerre de faire tourner les œufs. l'interrogai un vieillard, & lui demandai fi cette pratique étoit ancienne dans la paroiffe: je l'ai vu fuivre par mon père & par mon grand père, & on la suit de temps immémorial. Voilà donc un des grands effeis de l'électricité du tonnerre, connu par de simples payfans, avant qu'aucun phyficien fe fut occupé de ses merveilleux & étonnans phénomènes Que le hafard ou que l'observation aient fait naître cette idée dans un coin d'un canton. & que de proche en proche elle ait gagné tout le canton, rien de plus ordinaire; mais qu'elle te foit transmise à des distances si éloignées, de payfans à payfans, fans que les phyliciens faits pour observer, en aient eu la moindre connoissance! voilà ce qui étonne. Ils étudient dans lcur cabinet, & très-peu communiquent avec cette classe d'hommes, dont ils s'imaginent qu'ils ne peuvent rien apprendre. Il en est ainsi de mille opérations, dont les arts fourmillent, & qui éconnent les chymittes. loriqu'ils viennent à les connoître. Si l'expérience a démontré que les coups de tonnerre, ou plutôt fon electricité agit fur les œufs comme fur les vers à foie, lorsqu'ils montent pour faire leur cocon, il est très-sage d'employer de la ferraille, avec laquelle l'électricité du tonnerre a plus a'affinité que les autres corps.

Si on a plufieurs dindes mâles inutiles, il est possible d'en faire, non des couveufcs, mais des couvenrs :

prend . & que je n'ai pas éprouvée. On commence par plumer tout le ventre & l'entre-cuiffes de l'animal; enfuite, avec des orties, on frotte ces parties nues, ce qui excite une grande cuision. Auslitôt après on enivre l'animal, en lui donnant du pain trempé dans le vin, & en affez grande quantité. Peu à peu les vapeurs montent à la tête, il chancelle, s'endort : on place sa tête sous son . aile, & on le pofe doucement fur des œufs. Si , à fon réveil , il les abandonne, la même opération est répétée, & Ma troisième fois il s'accoutume, ne les quitte plus, les couve, & conduit ensuite ses petits avec la même follicitude, les mêmes foins que la femelle.

V. Des Dindonneaux. Le premier âge de ces oiseaux est critique, & il en meurt beaucoup. Ils craignent le froid, l'humidité, le trop grand foleil; une affez longue privation d'alimens leur est funeste. Il est dit dans le Journal Économique du mois de juin 1769, qu'en Suède on plonge les dindonneaux dans un vafe plein d'eau, toutes les heures, s'il est posfible, au moins pendant le jour qu'ils font écles, & on leur fait avaler par force un grain de poivre, après quoi on les rend à leur mère. Je n'ai pas répété ce procédé; ainfi je ne puis rien en dire : les bains ne me paroiffent pas extraordinaires; mais à quoi fert le grain de poivre ? Est-ce pour picoter les tuniques, alors trèsdélicates, de leur estomac, & exciter plus de rapidité dans la circulation du fang, ou pour ranimer les forces affoiblies par les immertions?

Il faut nécessairement donner à manger à ces petits animaux, leur puyju le bec, & le remplir de pâtée;

car ils ne favent pas becqueter & prendre leur nourriture, comme le petit poulet, lerfqu'il fort de l'œuf. Les autres oiseaux, pressés par la faim, ouvrent le bec lorique la mère, on lorfque la personne chargée de leur éducation approche; maisle dindonneau exige qu'on le fasse manger comme par force. La domesticité les a-t-elle rendus stupides à ce point? Non : aux Antilles . chez les Illinois . au Mexique, &cc. le dinde est fauvage; personne ne pourvoit à sa nourriture, il y est réduit à chercher fa vie. Ce fait m'a toujours paru fort fingulier. La manière de les nourrir dans les premiers jours n'y contribueroit-elle pas, puisque le petit prend à la main, & aime à manger ainfi? Mais on n'a pas la patience d'attendre, ni le foin de revenir fouvent leur donner à manger; on aime mieux les embecquer , c'est plutôt fait, & onles rend parefleux au point de retter, pendant plusieurs jours, dans l'oubli de leur penchant naturel, qui les porte à manger feuls,

Leur première nourriture doit être un mêtange d'eust cuit s, de mie de pain & d'orties, le tout haché très ment. On tapprium peu à peu secuts; les orties cuites ou d'autres herbages mêtes avec du fon, de la faine quelconque fuffient enfuite. Torge, le millet de autres grains temblables, leur apprennent à bequeter de la cuite de coup-d'euf fi pfule, que dans la fuite ils enlèvent le plus preit grain de terre fans la

toucher.

Onnefauroit leur donner à manger trop fouvent & les tenir dans un heu trop fec. Si le temps est beau, il est prudent de les conduire dehors avec, leur mère; mais fi le foleil est très-

chaud .

chaud, on fera très-bien de leur pratiquer un petit toit, afin qu'ils foient à l'ombre & participent de la chaleur; fons cet hangar, du fable fee couvrira la terre, les petits dindonneaux ferouleront dedans, & y joueront avec le plus grand plaifir.

Des que les dindonneaux piaulent, c'ett un figne certain que la faim les prelles, leur eftomac cit di chaud, que la digelitou des alimens eff aine dans une demi-heure; moins ils atrendront. Des qui on s'apperçoit qu'ils ne man-grant pas avec la même avidité, quel-ques gourtes de vin données à pro-arrègnées produitent le même effec, cela peut d'ire d'ire de la confidence de la comme d'ire, c'eta peut d'ire, d'ire de la confidence de la confidenc

VII. Des dindons. l'appelle de ce nom l'animal qui a pris le rouge, c'està-dire, qui est forti de l'enfance & peut se passer de sa mere.

Le rouge succède à l'espèce de duvet qui recouvroit auparavant la tête & une partie du col. Ce duvet tombé, les mamelons rouges paroitfent; ce qui arrive fix semaines ou deux mois après leur naiffance. Ce développement oft aux dindonneaux. ce que la fortie de la crête est aux cogs, la dentition aux enfans, & c'est un temps vraiment critique pour eux; ils font triffes, languissans, mangent peu, & un peu de vin leur est nécessaire; dans ce moment de crife, il est sur-fout important de les tenir dans un lieu fec & chaud. Le rouge caractérife les dindons; des qu'ils sont bien remis, on peut les chaponner tout de fuite. Le dindon est toujours délicat, il s'engraisse facilement; cette opération cruelle n'est donc pas aussi nécessaire qu'aux

Tome IV.

poulets; cependant il en réfulte plus de délicatefie & un embonpoint excessif.

Les dindons ne craignent plus l'hiumidité comme dans leur enfance; ils couchent dehors dans les bellesnuits d'été, perchés fur des arbres, & furtout fur les muriers à fruits blancs ou noirs, dont ils font très friands.

Dans les provinces où l'éducation de ces oiseaux est très-multipliée. on confie le soin des dindons à des filles ou à des garçons qu'on appelle dindonniers. Leur fonction est de les mener paitre dans les champs, dans les bois, comme des troupeaux de moutons, de les tenir toujours raffemblés, crainte des loups & des renards, de les ramener sur les dix heures du matin à la métairie, de retourner aux champs à deux heures après-midi; enfin, de rentrer dans la baffe-cour au foleil couchant. Il est effentiel qu'ils y trouvent un peu de nourriture.

VIII. De la manière de les engraiffer, Chaque province a sa méthode; en Angoumois, le fruit du hêtre qu'on nomme faine, donne bon goût à leur chair; à Saint-Chaumont dans le Lyonnois, les dindons acquièrent une groffeur monftreufe, la graiffe est mêlée à la chair & ils sont délicieux; ils sont rensermés dans un lien peu spacicux; leur mangeoire cst toujours pleine; malgré cela, quatre à s'x fois par jour, on leur fait avaler des boulettes faites avec des pommes de terres cuites, pilées & mélées avec du lait : d'autres emploient la farine de farrafin ou blé noir; quelques-uns celle du mais ou ble de Turquie, & presque toujours humectée avec du lait ; enfin, les apprêts les plus recherchés sont des 10

œufs cuits, hachés & mêlés avec une de ces farines, ainsi que des noix. Dans les provinces où les châtaignes font très-abondantes, on choifit les plus petites, qu'on pèle & fait cuire; on bourre l'animal de nourriture. & il en faut beaucoup. Il est aifé de juger de la rapidité de sa digestion par le fait finivant. M Bowles, auffi grand minéralogiste qu'excellent obfervateur, rapporte dans (on Hilloire naturelle d'Espagne, une expérience qu'il a faite, & il s'explique ainsi: Les dindons viennent en fi grande quantité de la Vicille Castille à Madrid, qu'il n'est pas nécessaire d'être riche pour en manger, Ces dindons font très-bons, mais on pourroit les appelée la goutte, rendre encore plus délicats, en les engraissant avec des noix, comme on fait à Saint-Chaumont. J'en ai répété l'expérience à Madrid , & je m'en suis bien trouvé. Je commençai à donner à chaque dindon vingt noix entières par-jour en deux fois. en augmentant de dix noix tous les jours, jusqu'à leur en donner cent vingt en un feul jour. Cette expérience dura douze jours, au hout desquels on the le dindon, cui se trouva très-délicat. Il faut lui faire avaler ces noix une à une, en lui gliffant la main le long du con, juiqu'à ce qu'on sente que la noix a palle l'œlophage. On ne doit rien craindre dans cette operation, parce que le dindon n'en soussre pas; il est au contraire fort tranquille. J'ai observé que douze heures après, le dindon avoit dell parfaitement digéré julqu'aux moindres particules le plus petit vestige, ni dans le jabot si dans l'estomac.

1X. De leurs maladies. On ne peut

pas regarder le rouge comme une maladie, mais plutôt comme un effort fait par la nature, afin de perfectionner les organes & le fexe de Panimal : le tenir chaudement ainsi qu'il a été dit, lui donner un peu de vin, est le traitement qui convient.

DIN

Si les dindons couchent dans un lieu froid & trop humide , l'articulation de la patte à la cuisse s'engourdit, ainfi que celles des doigis à la patte; à peine peuvent-ils les plier. Les dindonneaux y font plus fujets que les dindons; changez leur demeure, & lavez les doigts & les pattes avec du vin chaud. Cette maladie est dans quelques endroits.

La Pepie les affecte cruellement. On la connoît à la langue, où l'on voit la furpeau defféchée, racornie, prendre une couleur blanche ou jaune. Elle enveloppe la langue comme une épée l'est par le fourreau. Certe maladie en fait périr beaucoup. Est-elle due à la privation de l'eau? On le dit, & je ne le crois guère depuis que j'ai vu des dindons avoir la pepie, quoiqu'ils n'euffeut iamais manqué d'eau : le moyen de la guérir confifte à détacher légérement cette peau devenue nuifible, avec la pointe d'une épingle; parce qu'elle les empêche de boire & de manger; une fois détachée, il en repousse une autre.

L'Engrurdissement. Lorsque les dindonneaux font furpris par une pluie froide, ils restent sans monvement ; il faut alors leur souffier de l'air chaud dans le bec, les envelopde la coquille, sans qu'il lui en restat per de linges chauds; & lorsqu'ils reprennent des forces, leur faire avaler quelques gouttes de vin.

La Clavelce; comparation fans

doute tirée d'une maladie des moutons, qui est une vraie petite vérole. & en tout semblable à celle de l'homme. La clavelée des dindons est cependant bien différente : des tumeurs inflaminatoires, & quelquefois groffes comme des noifettes, fe manifestent au col & à la tête : elles abcedent & suppurent, & il est trèsrare que l'animal revienne à la fanté: s'il en réchappe, il reste toujours maigre & chétif. Je n'ai vu réussir aucun des remèdes indiqués par les auteurs. Le quinquina, pris intérieurement, a femblé produire quelque effet.

DIŒCIE, BOTANIQUE. C'eft le som de la vinga-feuveime claffe du fyftême fexuel du Chevalier Von-liné, qui renferme les plantes, dont les fleurs mâtes & femelles font féparées fur différens individus, comme le chanvre. Ce mot eft compoié de deux mois gres ê se ses, deux maisons, dans lesquelles habitent féparément le mâte & la femelle. On nomme dioiques, jes plantes de cette claffe. (Poyrq le mot Systems, 1) M. M.

DIRECTION DES BRANCHES.
On en connoit trois fortes; la naturelle; celle dannée conformement
aux principes de l'art; enfin, la direction forcée. Quant à la première,
voye; ce qui a cité dit au mor Ararea,
page 630 ci quant à la feconde, confuitet le mot Branche, & la gravure qui l'accompagne; & coura voir une idée de la troilieme, parcourez tous les jardins.

DISQUE, BOTANIQUE. Ce mot s'applique à trois choses, & il a trois sens différens. 1°. On dit le disque d'une seuille, & on entend alors son centre, ou la partie qui est entre le limbe & la naissance de la seuille.

2°. On dir le disque des sleurs à sleurons & demi-sleurons, & alors on désigne le centre de la sleur d'où partent les sleurons & les demi-sleurons, & sur lequel ils sont implantés.

3°. On dit le disque des sleurs en ombelle qui, fortant d'un centre commun, s'évasent comme les rayons d'un parasol, en sormant supérieurement un hémisphère ou un plan dans lequel on distingue le disque & la circonsérence. M. M.

DISTILLER, DISTILLATEUR, DISTILLATEUR, DISTILLATION. La diffiliation est exactement definie par Messeurs les Académiciens de Dijon, lor(qu'ils l'appellent une opération par laquelle on sépare & on reueille, au moyen de la chaleur, les principes sluides des copps qui son volatils à disferent setzés.

On nomme Diffillatura, în per fonne chargée de conduire l'opération : ce mor cependant défigne plus communément dans le commerce celle qui s'occupe de la préparation des loqueurs; au mot diffillatura a été fubilitué celui de bouillaur , qui moitue a été converti en celui de brâtur d'eau-de-wie, dénomination bien méritée par les fréquentais de mauvaifes manœuvres de plufieurs bouilleurs.

On connoît trois manières de distiller. La première est appelée dooite ou per aftensum; la seconde, latérale, ou per latus; & la troisième, par en bas ou per descensum. Nous ne nous occuperons que de la seconde, la seule vraiment utile à

l'agriculture ; les deux autres font du ressort de la chimie. Ces tross opérations ont le même but, celui d'obtenir les parties volatiles, féparces des aqueules, groffières & terrestres. La distillation du vin est latérale. Quoique la vapeur s'élève perpendiculairement de la furface de la chaudière au sommet du chapeau, cependant la vapeur gagne le côté ou ouverture du ferpentin : elle y est attirée par le courant d'air , & condensée par la fraîcheur de l'eau de la pipe, de manière que fi la diftillation est faite suivant les bonnes rceles, le filet d'eau de vie qui coule par le bas du ferpentin doit être froid. Plus il eft froid, moins il s'évapore du spiritueux dans l'attelier.

Il ne fera question dans cet article que de la distillation du vin, du cidre, du poiré; de celle de l'eau-de-vie en efprit ardent, enfin, de la diftillation des grains; les autres manipulations n'ont aucun rapport aux operations convenables à l'agriculteur, qui veut tirer le meilleur parti des productions de ses terres. D'ailleurs, ces détails jetteroient nécesfairement dans des dierestions chimiques, neu à la portée du commun des lecteurs; je ne m'occuperai que

La définition de la distillation, quoique très-exacte & très-fimple, aux yeux du chimiste, n'est pas trèsintelligible pour chacun. Je vais l'expliquer. Le vin, foit blanc, foit rouge, est composé d'ean, d'une partie inflammable, toutes deux colorees, d'un fel & d'une portion terreufe, très-atténuée, appelée lie, loriqu'elle est séparée du vin.

de la pratique.

L'eau & la partie inflammable ne s'évaporent pas au même degré de chaleur, & celui qui fait évaporer l'une & l'autre, ne fauroit faire monter avec elle le sel grossier ni la partie colorante, ni la portion terreufe, &c.

Si on expose for le feu un vaisseau quelconque, rempli de vin & découvert, une partie de l'eau entrainée par la partie inflammable s'évapore avec elle, & fe diffipe dans le vague de l'air : l'autre portion d'eau. ainfi que la matière colorante, le fel & la terre, restent dans le sond du vale; enfin, fi on continue l'évaporation, les portions groffières & falines demeurent à fec. Au contraire. fi on couvre ce vase de manière à retenir ces vapeurs & à les condenfer par le froid, c'est à dire, à les réunir & à les réduire en un filet d'eau, on les fépare des parties groffières, & on obtient à part l'eau-devie : ce qui s'exécute au moven d'un vaisseau nommé alambic. (Voyez ce mot ). Ainfi le feu pénètre le fluide . fait évaporer & fépare la partie inflammable qui forme l'eau-de-vie mêlce à une certaine quantité d'eau; dans le chapiteau la vapeur se rasfemble; elle fuit le courant d'air établi au moven du ferpentin; elle v est condensée par le froid , & sorme un filet qui est recu dans un vaisseau nomme baffior, de manière qu'après la diffillation on retroave au fond de l'alambic les parties groffières qui n'ont pu monter avec l'eau-de-vie. Si l'eau avoit eu la même volatilité que la fubstance inflammable, elle feroit entièrement montée avec elle, au lieu que la majeure portion reste dans la chaudière ; ce qui démontre que les principes fluides des corps n'ont pas le même degré de volatilité, Sur cette théorie est établi

Part de la ditililation. Si on veut en avoir une idée en grand, il fusit d'examiner comment les vapeurs s'élèvent de terre par la chaleur du jour, & comment elles se condentent en rosée par la frai heur de la nuit : c'est une vraie distillation.

### PLAN DU TRAVAIL SUR LA DISTILLATION.

CHAPITRE PREMIER. De la Brûlerie; des instrumens qui doivent la meuller, & de fa distribution pour travailler avec aislanc. CHAP. II. Des qualités des Vins destinés à être

conversis en eau-de-vie. CHAP. III. De la Distillation des vins en

giniral. SECT. 1. Du vin de raifin, relativement au

commerce, Sect. III. De la Diffillation des esprits, Sect. III. De la Diffillation des murcs de raifin, Sect. IV. De la Diffillation des lies. CHAP. IV. De la Diffillation des légrits, relativement à la jubrication des liqueurs.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la Brulerie.

On nomme brûlerie, le local, le bâtiment qui renferme les objets néceffaires au fervice de la diftillation du vin. Deux objets font à examiner, les infrumens & la disposition de la brûlerie.

1. De Infirments. La pièce fondamentale eff. 1º. l'alambic & les diffiérentes parties qui le compofent. Poy, cet article, ainfi que la planche 3', Tome 1, page 233, fur laquelle font repréfentés tous les objets relatifs à la diffillation. Si on n'en a pas une idée exale, il est impossible de comprendre ce qui va être dit.

2°. Le Fourneau. Au même article, on trouvera quelles doivent être fes proportions Je ne cesserai de répéter

que la première économie, la plus forte & ce qui affure le bénéfice. dépend du fourneau. On brûle trèsinutilement une quantité de bois ou . de charbon, qu'on pourroit réduire au tiers, si la bouche du sourneau n'étoit pas si rapprochée de celle de la cheminée. Conduitez la chaleur, le feu & la flamme en spirale, tout autour de la chandière, fi vous vous en fervez d'une à forme ronde & profonde. Si, au contraire, la chaudière est plate, large, peu prosonde & très-longue, il fusfit que la flamme lèche immédiatement tout fon fond : ce dernier expédient ne vaut pas le premier.

Chaque année, avant de recom-

mencer les distillations, visitez soi-

gneufement vos fourneaux & vos alambics, & ne plaignez pas les réparations. S'il existe la plus petite gerçure dans la maçonnerie, on perd une maffe de chaleur dont on prive la chaudière ; fi l'acide du vin a corrodé une partie de la chaudière, & que le vin qu'elle contient trouve la plus petite issue, on court risque de mettre le feu à la fabrique. Le chapiteau est communément plus attaqué que la chaudière. J'en ai vu de percés comme des écumoires. On a beau boucher ces penns trons. ces issues avec de l'argile bien corroyée, mêlée avec des cendres, ou fimplement avec des cendres mouillées : cet expédient laisse échapper beaucoup de spiritueux. Cette érofion & cette diffolution du cuivre par l'acide de l'esprit ardent, prouve l'infouciance du brûleur, & combien de parties cuivreuses sont mêlées à l'eau-de-vie, ainfi que de celles de l'étain chargé de plomb

dont on s'étoit servi pour l'étamage.

De là réfulte un danger imminent dans l'usage de ces eaux de-vie. Il devroit y avoir des inspecteurs de brûleries.

3°. La cheminée doit parfaitement tirer, fans quoi le feu auroit peu d'activité; il fandroit plus de temps pour distiller une masse de vin donnée, & par conféquent payer plus long-temps les ouvriers. La cheminée fera montée droite dans son intérieur, bien unie . & fon ouverture supérieure aura absolument le même diamètre que l'inférieure. C'est une erreur de penser qu'une cheminée montée en pyramide , c'est à dire, plus large dans œuvre à sa base & plus étroite à son sommet, tire mieux. L'onverture de la cheminée fera de même diamètre. que celui de la bonche du fourneau, Voilà la bonne règle.

4°. Le firpentin. La forme actuelle & généralement reçue ne vaut rien. Il le faut du triple & du quadruple plus large dans le haut que dans le bas, & fon diamètre doit diminuer infentiblement.

so. La pipe ou réfrigérant ne fauroit être trop élevée, trop vaîte, fur-tout fi on n'emploie pas le rafraichistoir proposé par M. Munier, & dont il est question, page 375 du mot ALAMBIC. Un tuyan de décharge, placé dans la partie supéricure de la pipe, & d'un diamètre un peu plus grand que celui du rafraîchistoir, facilitera l'éconlement de l'eau chande, tandis que l'eau froide, fans ceffe renouvelée, reftera au fond de la pipe. Il est possible de tirer parti de cette cau chaude, qui, étant plus légère que l'eau froide, monte toujours à la superficie. On peut l'employer à remplir les 1011neaux, (1994 ce mot) ou pièce definés à recevoir dans la fuite l'ean-de-vie. Cette eau y demeurant pendant pluficurs jours, & ctant renouvelée par une feconde ou une troifitme eau chaude, se chargera de la partie txuradive & colorante du bois, que se servici de propriée Pean-de-vie.

6°. Le baffiot ou récipient doit être

fermé par-dellus, & percé de deux trous, l'un pour recevoir l'esprit ardent, & l'autre pour laisser échapper l'air. Je défirerois qu'à l'ouverture deflinée pour recevoir l'eau-devie, on pratiquât un petit tuyau en bois, qui iroit jusqu'au fond du baffiot, & ce tuyau feroit percé dans le bas de plufieurs trous, par lesquels l'eau-de-vie se répandroit dans le baffiot . & s'élèveroit insensiblement jusqu'à la partie supérjeure. On éviteroit, par ce moyen, l'évaporation d'une quantité d'esprit, sur-tout si le filet qui coule du serpentin n'est pas parlaitement froid. Je défirerois encore que la seconde ouverture sut fermée par une foupape légère & mobile, afin que le baffiot, étant trop plein d'air, il pût la foulever au besoin, & qu'elle se refermat enfuite d'elle-même. Tant qu'on diftillera fuivant la coutume ordinaire. tant que le filet d'eau-de-vie fera chaud, je conseille de se servir du baffiot proposé par M. Moline, représenté, Figure 6, page 367. La Figure 12, page 353, repréfente le faux baffiot. Dans quelques endroits, le bassiot plein d'eau-de-vie est appelé bugnet; on l'enlève pour lui en fubstituer un autre, & il fert à transporter l'eau-de-vie dans les tonneaux ou pièces.

7°. La Jauge, Fig. 16, page 333,

infirmment de bois, ordinairement d'un pouce en quarté, d'une hauteur indéterminée. Il eft gradué confurméement au dismêtre & A la hauteur du baffiot. Par exemple, la hauteur du baffiot. Par exemple, la hauteur d'un pouce correspond à fix ou à dix pintes d'esprit ardent contenues dans le baffiot. Lorsque le baffiot n'est percé que d'un seul trou, on plonge la jauge par celui qui reçoit l'eau-de-vie; lorsqu'il y en a deux, on la plonge par l'aute.

Afin d'étalonner exactement cette jauge, on prend un vase qui contienne juste une verge ou une velte ( mots ufités dans la fabrique ). I.a verge on velte contient huit pintes. mefure de Paris; on vide le contenu dans le baffiot, & fur la jauge on marque la hauteur; ainfi de fuite. Afin de prévenir la négligence de l'ouvrier, & pour ne pas avoir la peine de jauger fans cesse, on prend un morceau de liége; par exemple, d'un pouce d'épaisseur sur trois à quatre de largeur; on implante dans le milieu, d'une manière solide, une tige de bois mince & gradué; on la place dans le baffiot dont le couvercle est mobile : & à mesure que l'eau-de-vie le remplit, cette jauge s'élève par le trou du bassiot, opposé à celui qui reçoit l'eau-de-vie ; de cette manière l'ouvrier voit fans ceffe ce qu'il fait.

8°. La prawe ou tprowette, Fig. 15, page 3.53, et lun petit velo de verre ou de crital de trois à quatre pouces de longueur, fur fix à hui tignes de diamètre intérieurement, qu'on remplit à moité d'aeun de-vie. On bouche fon ouverture avec le pouce, & on frappe vivement contre la cuific avec l'infirment : la manière d'être des bulles qui le forment, leur plus ou

moins longue tenue, annoncent à quel tirre eft l'ean-de-vie; fi l'eau-de-vie qui coule du ferpentin, elt mache, en fiel eft rop charged e phlegme, ou fielle eft au nitre plus laut que celui preferir par l'ordonance. Quoique cette manière de preferi par l'ordonance du preferi par l'ordonance de précifion qui étonne; il vaut mieux le fervir des ariomètres. (Poy. Pt. 19, page 30, at Tom t.)

6". Une pelle, un tifonnier font les autres instrumens,

II. Du hoed de la briderie. Ce que, jui diu de l'emplacement d'un ceix, (1997, ce mor) à applique à une bridhere, & il puet même en lervir, le freu de consine, pui qu'ul ne faidra pas des charros a, in midipul le les bras, cuand il s'ogir d'apporte le sin definé à la diditaliera, le painfeires obtervaions rès importantes à faire, avant de bâtir ou d'eleverume brûterie; dans les grands attellers, point de petite économie.

s. Ueai. Il en faut beaucopi şi no refl obligé de s'en pourvoir par charrette ou à dos de milet, queile dépeniel Comme elle effi journellement répétée, elle va trei-loin ; fi no doi! a tiere à bras, d'un puits, d'une cierme, & c. c'el encore des telles de s'enblip pets d'une containe eu d'un ruilfeau, mais plus bas, afin d'avoir la facilité de conduire l'eau, Eq qu'elle fe reude g'elle même-dans les pipes.

Si on est obligé de puiser l'eau, il est beaucoup plus économique de se servir d'une pompe, que de la tirer à bras. Dans ce cas, je regarde comme d'une nécessité absolue, de

construire un réservoir affez grand pour contenir coute l'eau dont on aura besoin dans la journée & même au-delà, & qu'il foit rempli chaque foir avant que les ouvriers quittent la brûlerie; que, fi on travaille la nuit & le jour, il doit être rempli foir & matin, s'il n'est pas d'une affez grande capacité relativement à la conformation, l'infifte fortement fur cet article, parce que fans cette precamion, on aura toujours de mauvaife eau-de-vie. L'eau de la pipe fera trop chaude, & l'eau-de-vie prendra un goût d'empyreume, de brule & fouvent de cuivre. Je n'ai presque pas vu une seule brûlerie, où je n'aie trouvé l'eau des pipes bouillante, à moins que le maître n'y veillât lui-même; au lieu que ce réservoir étant à la hauteur des pipes, & l'eau coulant continuellement dans fon fond, chaffe Peau chaude à la partie supérieure . & maintient froide & très froide la base du serpentin, de manière que le filet d'eau-de-vie qui en fort est froid; l'eau-de-vie est bien condensée en liqueur, & il ne s'échappe point ou presque point d'esprit ardent par l'évaporation, Lorfqu'on néglige cette operation, ils'en repand dans l'atmofphère de l'attelier, jusqu'à affecter les yeux & leur caufer de la cuisson, Sur ce fait, je m'en rapporte à l'impression qu'éprouvent les personnes qui entrent dans ces atteliers, & qui n'ont pas coutume de les frequenter. Ainfi, combien d'esprit ardent perdu, tandis qu'un conrant d'eau froide l'auroit retenu! Voilà comme, de fimples & de petites précautions, réfultent la qualité & le bénéfice. Pendant la dittillation, il s'échappe un fort courant d'air, & pour peu que

le filet d'eau-de-vie soit chaud, & par conséquent mal condensé, ce courans entraîne beaucoup de spiritueux.

2. Da via. Je fuppole qu'on conftruife un cellier ainfi qu'il a été dit; les cuves ferviront de foudres, le vin s'y perfedionnera, & fera conduit par des tuyans dans l'alambie même; il ne s'agira que d'ouvir un robinet. Mon but est qu'un feul homme fuffite au fervice de la brûlerie, ou deux tout au plus.

2. Des caves. ( Voyez ce mot ). L'esprit ardent, quoique rensermé exactement dans un vaiffeau de bois, dans un tonneau, s'évapore en partie, & par confequent diminue de titre, ou de force, plus particulièrement en été qu'en hiver, à cause de la chaleur. Il est donc essentiel de tenir les eaux-de-vie dans un lieu frais. peu susceptible des variations de l'atmosphere, Alors, étant toujours dans une température presque égale, ( fi la cave est bonne ) c'est-à dire , fi elle a toutes les conditions que nous avons indiquées, il y aura trèspeu de perte d'esprit ardent.

La cave doit donc être placée prisé de la brillerie, ou fous la partie de la brillerie diognée des fourneaux. On pourroit, a bicliument parlant, fixer des robinets aux brillors qui correspondroient à des tuyaux, & ces nivaux aux tonneaux ou pièces placées en chainter dans la cavair la fraichear du fouterrain feroit en grande partie perrêt le goût de fiu contradié par les caux-de-vie mal fabriquées.

Je conviens que cette manipulation demanderoit beaucoup de vigilance de la part du conducteur de la brûlerie, afin de féparer à temps l'eau-de-vie au-deffus du titre; celle au tire & celle qui perd. Ce feroit implement l'affaire de trois robinets à ouvrir, & à fermer fuivant le bendin, dans les trayaux correspondant aux pièces. On pourroit encore mélanger ces aux-de-vie, unit plus fortes aux plus foibles, afin de se rendre marchandes; ce feu de l'aux de vie d'aux de vie de l'aux de vie d'aux d'aux de vie d'aux d'aux de vie d'aux d'aux de vie d'aux de v

Si on défire connoître la brûlerie la plus parfaite qui existe dans le monde entier, je confeille de voir celle que Messieurs Argand frères & citovens de Genève ont fait conftruire à Valignac, vis-à-vis Coloinbiers la premiere porte en venant de Montpellier à Nitmes. On ne peut trop louer le zèle de M. de Joubert. fur tout ce qui concourt au bien de la province de Languedoc, Son patriotifme l'a engagé à appeler Meffieurs Argand, l'un né avec le génie de la mécanique, & le fecond avec celui de la chimie & de la physique. Il est résulté un chef-d'œuvre de leurs travaux, & du rèle de M. de Joubert ; je fuis charmé de trouver cette occasion deleur rendre la justice qu'ils méritent, & de leur témoigner publiquement l'impression agréable que m'a procuré la vue de leur éta-, blissement ; il n'existe rien de pareil, de si commode & de si économique; beaucoup de brûleries sont meublées d'un plus grand nombre d'alambics, i'en conviens, mais le nombre ne conflitue pas la perfection.

Je ne puis donner ici les proportions exactes, mais simplement le résimé de ce que j'ai vu. Qu'on se figure un local à peu près de trentesix pieds de longueur sur trente de

largeur. Juste dans le milieu, est placé un massif de maconnerie quarré, lequel contient quatre fourneaux, leurs grilles, leurs cendriers, attendu qu'on ne brûle que du charbon de terre. Sur chaque fourneau est placée une chaudière d'une beaucoup plus grande contenance, que celle des chaudières employées dans les fabriques ordinaires. Une seule cheminée dans le centre du maffif fert aux quatre fourneaux, & elle s'élève de quelques pieds au-deffus du toit. Ce toit est ouvert sur fix à huit pouces tout autour de la cheminée, & cette ouverture est garnie de pièces de bois mince, & disposées comme les rayons d'un abat-jour, de manière que s'il y avoit de la fumée dans l'appartement, le courant d'air établi autour de la cheminée , l'auroit bientôt dislipée. Les rayons, presque en recouvrement les uns fur les autres, empêchent que la fumée des fourneaux qui fort par la cheminée. ne puisse par aucune espèce de vent être rabattue dans l'appartement ; avec de semblables précautions, on ne fent aucune odeur de fumée, & pas même l'odeur du charbon fossile qu'on y brûle.

Lor(que la difillation eft finie, Plalambic fe nettoie de lui-même par le moyen d'un robinet, qui permet la viansfé de s'échapper à l'extérieur de l'appartement par des canaux fouterrains, & par conféquent fans odeur ni fumée dans l'intérieur de l'abrullerie. Un autre robinet s'ouvre, & laiffe couler de l'eau propree dans la chaudiere, & elle fe

lave d'elle-même.

Chaque alambic a fon ferpentin
plongé dans une vafte pipe, où l'eau
fe renouvelle perpétuellement dans

Tome IV.

le bas, & s'évacue par le haut au moyen d'un petit tuyau, qui s'étend à l'extérieur julqu'au bas de la pipe, & porte l'eau chaude à l'extérieur de l'appartement. Tout y est si bien disposé que le service s'exécute sans

le moindre embarras.

La pièce qui accompagne celle-ci a la même largeur, fur douze à quinze pieds de longueur. Elle fert à placer le réservoir à vin, dont la base est un peu plus élevée que la partie fupérieure de l'alambic. Au moyen d'un robinet & d'un tuyau de communication de l'un à l'autre , la chaudiere se remplit, fans qu'il soit nécessaire de déluter le chapiteau.

La largeur de la pièce suivante est égale à celle des deux premieres, & peut avoir environ cent pieds de longueur : c'est le magasin des barriques pleines d'eau de-vie; des portes ménagées de diffance en diffance, facilitent la communication à l'extérieur sans passer par les deux premieres parties; vis. a-vis ces portes, dans l'intérieur & au niveau du fol, font pratiquées des ouvertures ou trappes de deux pieds de diamètre. fermées par de fortes trappes en bois de chêne , qui s'ouvrent & le ferment à volonté, & leur encadrement est scellé exadement dans le mur. Au milien de la trappe existe une autre ouverture un peu plus large que celle du bondon des tonneaux ordinaires; elle est encore fermée par un bouchon mobile. On verra tout à l'heure leur ufage, .

Sous ce vaste cellier existe une cave, dont un tiers environ est occupé par des foudres en maçonnerie. Chaque foudre correspondà la trappe dont on vient de parler, & s'élève depuis la base de la cave jusqu'au fommet. On dit qu'ils contiennent feize muids, & le muid est composé de fix cent foixante quinze pintes , mefure de Paris. Le fluide d'une pinte pese deux livres, poids de marc.

Ces soudres sont montés sur des massifs de maçonnerie, & élevés de deux pieds au-deffus du tol de la cave. A la base de chacun est placé un gros robinet de cuivre étamé, & il communique à un tuyau fermé qui regne sur tonte la longueur de la place occupée par les foudres. A l'extrémité la plus rapprochée de la brûlerie est un réservoir, dans lequel le vin vient se rendre, & au moyen d'une pompe, ce vin est porté dans le réfervoir établi dans la feconde piece de l'appartement supérieur.

En dehors des bâtimens . & visà-vis cette seconde pièce, est établie une pompe & un réfervoir pour recevoir l'eau nécessaire aux pipes, au lavage des alambics : la même pompe, par des ajustemens particuliers, élève à volonté, ou le vin ou l'eau fuivant le besoin : & un seul petit ane suffit & au-delà pour le service de la pompe. Lorsque l'un ou l'autre de ces réservoirs sont pleins, le bruit d'une petite cloche le fait entendre, & l'âne accoutumé à cette sonnerie, sait qu'il est temps d'aller se renoser.

S'il ne falloit pas transporter les baquets pleins d'eau-de-vie, une feule personne suffiroit au service de cette brûlerie.

A ces avantages économiques de manipulations, il faut en ajouter de bien plus grands encore dans la fabrication: voici ce dont j'ai été té-

Le même vin, mis dans une des chaudieres de MM, Argand, & dans une de celles d'un particulier voifin. ont produit cette différence.

M. Argand.

Le Particulier.

92 velies de vin dans une seule chaudière.

so veltes de vin dans une feule chaudière, & conforme à celles du pays. . 60 livres de charbon pour leur distil-

44 livres de charbon de terre pour leur diffillation. En fix heures, on a retiré 18 veltes enux-de-vic, preuve

lation. En cinq heures 43 min. on a résiré s veltes caux-vievie preuve de Hol-

de Hollande. En une heure, on a retiré 4 veltes de phlegme.

lande. En deux heures. on a retiré ; verges 4 pots de phiegme.

Il a donc fallu cent foixante livres de charbon pour faire les trois chauffes; les deux secondes ne dépensent que cinquante livres.

On a retiré des trois chauffes en bonne eau-de-vie quinze veltes, & en repasse 15 veltes & trois cin-

quièmes.

La distillation de MM. Argand. depuis que le feu a été allumé, a duré fept heures ; chez le voifin fept heures 39 minutes; mais fi on eût fait trois distillations de suite, pour être au pair de celle de MM. Argand à fept heures trente-neuf minutes . elle auroit duré environ vingt-trois heures : cependant , dans la pratique générale, on ne fait que deux chauffes de trente veltes dans les vingtquatre heures.

A trois distillations, il y auroit donc eu une économie de cent feize livres de charbon. Celle du temps n'est pas moins importante; car, pour retirer l'eau-de-vie premiere, oup reuve de Hollande, il faut trentefix heures pour trois chauffes; &

MM. Argand n'ont employé que sept heures à compléter une distillation de quatre vingt-dix veltes ; par conséquent il y a vingt-neuf heures de

temps gagnées.

La confiruction des chaudieres de ces Messieurs, donne lieu à une plus grande diffillation d'eau -de - vie . preuve de Hollande ; ainsi , la dépenfe, pour réduire les phlegmes en bonne eau-de-vie , est beaucoup moindre que celle occasionnée par la réduction de ces mêmes phlegmes dans les brûleries ordinaires, puisque ces Messieurs n'ont eu que quatre veltes de phlegme, & le voifin en avoit eu feize verges trois cinquièmes de la même quantité de vin , provenant de trois chauffes.

l'ai eu le plaifir de voir travailler quatre alambics tous à la fois ; l'un chargé de vin, le second d'eau-de-vie pour être convertie en esprit, le troifième chargé de vin de marc, & le quatrieme de lies : les mêmes avantages, la même supériorité se sont manifestés, & l'économie du bois a été prodigieuse pour la distillation du marc. Rarement on distille les lies en Languedoc; le produit est trop mince, & le bois est trop cher. Le prix des eaux de marc est presque toujours d'un quart & même d'un tiers au-desious de celui des eauxde . vie ' commerce à cause du mauvais goù ; & celles obtenues par -MM. Argand, étoit au pair de l'eaude-vie marchande.

On fait que dans la distillation des esprits, on est forcé, dans la crainte des accidens, de ménager le feu, & de le conduire avec la plus grande précaution, de maniere que le filet qui coule par le ferpentin foit extrêmement petit. Un ouvrier poussa un peu trop le feu, & le filet fortit dels up bruit fingulier & femblable au fifflement ceafform fur une come cruziefes, fe fir entendi fur une come cruziefes, fe fir entendi fur une come cruziefe foi firet firet extreme, lorfue je vis une cfipice de foupape qui l'occalionnoit & qui étoit placée à deffein, afin d'avertire l'ouvrier lorfueil y a trop de feu; elle extile fur les quatre alambies. Le mécanifine qui la fait jouer n'eft pas viible.

Je ne puis me refuser au plaisir de décrite l'opération de la conversion de l'eau-de-vie, preuve de Hollande, en trois cinq, afin que chacun puisse juger par comparation.

La chaudiere a été chargée de quatre-vingt veltes de cette cau-devie; on pela cent fix livres de charbon, & le feu fut mis à neuf heures

du matin.

A neuf heures vingt-cinq minutes
l'esprit a commence à couler trèsrapidement.

A midi on a retiré un buguet, dont l'esprit étoit à trente degres & demi à l'aréomètre de Périca ou de Baumé.

A une heure vingt-une minutes, un fecond buguet, qui avoit remplacé le premier, a été retiré plein d'un esprit à trente degrés & un quart du même aréomètre.

A trois heures on a retiré un autre buguet plein d'un esprit, au titre de vingt-neuf degrés & de .ii.

A cinq heures, un autre buguet au titre de vingt-huit degrés. A huit heures quinze minutes, un

autre buguet, au titre de vingt-fix degrés & demi. A onze heures, un autre buguet.

A onze heures, un autre buguel au titre de vingt-quatre degrés, A une heure & demie après minuit, un autre buguet, au titre de dix-fept degrés & demi.

Il a reflé feire pintes du dernier phlegme, & il s'est consommé cent & une livres de charbon.

Le produit total a cié de foixantedeux verges & trois cinquièmes, qui ont donné la preuve du trois cinq à l'aréomètre de Bories & de Baumé.

Il faudroit environ troiscens livres de charbon pour obtenir la même quantité de trois cinq dans les brûleries ordinaires, & on y paffe trois à quatre jours à diffillerde quoi remplir une pièce de foixante-quinze veltes.

Ce que j'ai dit cst un simple apperçu de cet usile établissement; mais c'est affez pour que ceux qui s'occupent de la distillation en sentent tout le mérite.

Il y a encore un point important dont en ain partie il es chaudicres, les chapiteaux, les ferpentins; en un mot, toute partie cuivreule, employée dans cette Irrilerie, efi étamés; ce mot ne rend pas la choie, elle eft doublée d'une composition, dont MM. Argandiont uns fecret; elle eff inattaquable par l'acide du vin, conferve extrimement les valideaux, conferve extrimement les valideaux, vre, ai fa décomposition, qui fe change en verd-de-gris ce lecret mériteroit d'ûtre acherle par le gouvernement & rendu public.

On m'a dit que l'Académie de Moutpellier avoit nommé fes membres de la claffe de chimie, afin de rendre un compte exaft aux Etats de Languedoc, & au minifre, des opérations de MM. Argand; que ce compte avoit été rendu avec les plus grands applaudiffemeas; & on a

ajout de plus, qu'il étoit hien prouvé que, a'une même mafie de vin donnée, MM. Argand retriorient plus d'eau-de-vie que dans les autres brileries. Le n'aipas de peine à le crotra; Jouis même, le doupeonner una auparavant. Ce qu'il y de certain, c'ett que la qualité de l'eau-de-vie égale celle des meilleures de l'Aunis, nel len elteur et pas fugérieure; una la le le nel ret et pas fugérieure; un la le le nel celle des meilleures de l'Aunis, journes de l'entre de l'entre de l'entre de la langue de de le Provence ont toujours un goût déer. Je finis par répéter qu'à monavis cet établifiement et lun chef-d'œuvre dans tous les genres.

### CHAPITRE IL

De la qualité des Vins.

Lorfque le vin a un débit affuré & à un bon prix, il est inutile de le diffiller : on doit laiffer cette branche de commerce aux provinces qui en regorgent, foit par l'immense quantité de vignes qu'elles possèdent, soit par le manque de débouchés, soit ensin à cause de son trop bas prix. Avant d'établir une brûlerie, il est prudent de s'affurer, par des expériences faites en petit , combien , d'une mesure déterminée de vin , il est possible de retirer d'eau-devie au titre . & de celle au-dessous. Alors calculant les frais & le produit en esprit ardent, on les compare avec le prix courant du vin pendant les dix années antérieures, & dont on prend le terme moyen ; & on observe st, dans ces dix années, on étoit en guerre ou en paix. D'après un faux calcul en débutant, on fe ruine. Si les uns & les autres font au pair , il est inutile de se donner la peine de distiller. Si le benéfice excède réellement, & que le prix

des vins foit, chaque année, à peu de chofe près le même, on ne risque rien d'établir une biûlerie; il faut travailler en grand, fi on veut gagner.

"Il et bien démontré que la feule lublance fucrée et luteptible de fermenter & de produire un vin quelconque. Aind i, tant que cette parie fucrée o'ell pas entièrement combinée, c'elt à-dire; tant que let got t doux & fiquoreux ell bien tenfible dans le vin , tout l'eliprit ardent qu'il peut donner , n'ell pas cnoore formé. Il eft étonnant qu'un clèbre chimité de l'aris, qui a recoinnu le premier de ces principes, ait dit enfuite : elle vins qu'on def-

wine à être convertis en eau-devie, doivent être diffillés fix femaines ou deux mois après la fermentation complète, fans artendre qu'ils foient écle cis. Ils fourniffent, dans cet état, beauacoup plus d'efprit de vin qu'au bout de l'année ». Cepaffage exige des réflexions, parce qu'il tire à erande confèquence.

19. Je (uppole un vin bien fait, quin aint irrop, nitrop peu cuvé, dont le chapeau de la cuve n'aitpoint été d'arragé pendant la promotation, (voyet cemot) dont le chapeau de la cuve n'aitmonataion, (voyet ce mot) dont le martinia ni c'év vendangé par un temps 
converable; & je dis, "," que ce 
vin donnera plus d'ésprit ardent à 
la fin de man qu'à Noël; fur-tout 
le vaifleau qu'à Noël; fur-tout 
le vaifleau qui le consient est reafermé dans un, bonne cave. (Foyet 
le mot CAVE).

2. Que si, depuis Noel jusqu'au mois d'avril, on l'a tenu dans un licu trop chaud & dens de petits tonneaux, il donnera moins d'esprit ardent qu'à la première é, oque,

Dans le premier cas, l'esprit ardent fe crée toujours par la fermentation infenfible qui fuccède à la tumultucufe; dans le second, cette sermentation infensible est trop accélérée, & une grande partie de la fubstance spiritneuse s'évapore à travers les pores du vaisseau. Que l'on débouche l'une & l'autre barrique, & l'on verra, quoique de contenances égales, qu'il manque beaucoup plus de vin dans la feconde que dans la premiere. Or . il a déjà été dit que l'esprit ardent s'évapore beaucoup plus facilement que l'eau, au même degré de chaleur : il n'est donc pas surprenant. qu'à la diffillation de la feconde barrique, on retire moins d'esprit ardent, même en faifant abstraction de la différence de quantité en vin , ainfi cette fouftraction dépend de la circonftance & non du temps.

Pétablis une proposition générale; je dis que le même vin contient plus de spiritueux au commencement d'avril qu'à Noël , fondé fur les expériences journalieres des grandes brûleries : cette proposition exige actuellement des modifications, Il existe des vins de fi petite qualité , dont l'enchaînement des principes est fi lache, dont les principes même font si mal combinés , & si peu disposés à l'être, qu'il est plus avantageux de les distiller à Noël que plus tard : c'est sans doute de ceux - là que ce chimiste a voulu parler : s'il s'agit des vins de Languedoc, de Provence, &c. ils acquierent pendant l'hiver; & on fera trèsbien de ne les brûler qu'en mars on en avril , & même à la fin de l'année, fi on les aconfervés dans

des foudresou dans une bonne cave . & en plus grande masse possible. On est obligé, dans les grandes brûleries, de commencer plutôt, afin d'avoir fini les distillations avant les grandes chaleurs, parce que dans l'été les vins perdent trop de spiritueux, sur-tout lorsqu'on ne les tient pas dans des caves excellentes; mais fuivant la coutume, dans des celliers : d'ailleurs on est obligé de brûler, à mesure qu'on achete du vin. Heureux fera celui qui pourra acheter la vendange en nature, qui fera affez riche pour en acheter une grande quantité, & fe conduire, comme il fera expliqué au mot VIN.

En mars ou au commencement d'avril, c'est-à-dire au renouvellement de la chaleur, fuivant le climat, il s'établit une nouvelle fermentation, l'infensible ceffe, & celle qui lui succède est plus active : l'air fixe cherche à se dégager . enfin le vin travaille ; cette opération de la nature le bonifie, le rend vineux, agréable, recombine ses principes, & cette agitation fait évaporer plus ou moins de fpiritueux, fuivant les circonstances. Le point effentiel eft donc de prévenir cette époque, à moins qu'on n'ait des foudres construits en maconnerie & placés dans de bonnes caves; alors l'évaporation du fpiritueux est presque nulle, & le vin gagne en elprit pendant toute l'année. Cette expérience est décisive dans la brûlerie, établie par MM. Argand; & on ne doit pas fe hâter de conclure fur des fimples appercus, que fix femaines ou deux mois après la fermentation complète ;

le vin ell auffi chatgé de fipritueur qu'i peut en acquérir. Pole affirmer le contraire, fi on a eu le foin de conferver le vin, ainfi qu'il l'evige, & de la maniere fuivie, par un brie. L'expérience journalière prouve, malgré l'affertion de himité donton parle, 1,9 en deux, de l'x mois, donne mois d'éprir adrent qu'un vin de deux, de l'x mois, donne mois d'éprir adrent qu'un vin acque qu'en q

vie premiere, & beaucoup plus de

repasse que de celui d'un an; 3°. que l'eau-de-vie est plus âcre, plus co-

lorée . plus fujette à l'empyreume ,

au coup de feu, que celle du der-

nier. Il est donc prudent d'attendre, fi on a de bonnes caves, & sur-tout

fi le vin est généreux.

La transparence, la limpidité du vin font encore des conditions efsentielles. Tout vin bien fait , à moins qu'il ne soit de sa nature sirupeux, comme les vins muscats, les blanquettes , &c. est tou ours éclairei deux mois après qu'il a été tiré de la cave. Si on excepte les vins firupeux, tous les autres font en état d'être foutires à Noël. ( Foyez le mot SOUTIRAGE ) & je confeille cette époque pour le premier foutirage, fur-tout fi le temps est froid. Il faut donc que le chimifte ait opéré sur des vins faits à l'aris, ou fur des vins firupeux , puisqu'ils n'étoient pas éclaircis, deux mois après. Dans les grandes brûleries . on diffille rarement de tels vins , parce qu'ils ont un débit affuré; on les recherche à cause de leur liqueur, mais fi on les brûle, l'esprit qui en provient est d'une qualité inférieure, je ne dis pas quant au titre, mais pour le goût; leur prix

est bien au-dessous de celui des premieres.

Pourquoi les eaux-de-vie de Languedoc, de Provence, ont-elles presque toujours de l'acrimonie, tandis que celles de la Saintonge, de l'Angoumois, de l'Aunis, &c. font plus amiables, quoique la maniere de distiller soit parfaitement la même . & que tous les alambics, en général, ainfi que leurs ferpentins foient aussi chargés de verd-de gris que ceux des provinces méridionales ? Deux objets caufent cette différence: A l'occident du royaume, on ne distille presque que des vinsblancs & aqueux ; & au midi , des vins rouges, très toncés en couleur, & qui ont trop fermenté. Le raifin blanc n'a preique point de partie colorante, il ne fermente pas avec la grappe comme le vin rouge; d'ailleurs, les vins blancs font moins tartareux. Or, fi cette partie colorante, sur laquelle la chaleur agit dans l'alambic, qui est dissoure par l'esprit , & qui se comb ne avec lui , donne un goût âcre à l'eau-de-vie, il réfulte donc par comparailon, que le vin non éclaires doit augmenter ce gout, & ajouter celui de brûlé, puisque ce qui le rend trouble eft la lie & le tartre qui ne font pas précipités,&c.

Autan qu'il fera pedible, ne diftille donc que des vins clairs, A cet effet, étabillez un réfervoir bien clos, bien fermé, femblable à qui dont il a été quéfion. Dans le milieu de fa hauteur, étabiller au double fond percé de trous de la argeur d'un pouce; couvrez ce fond d'une étuffe ferée, épaife, & ce nlaine, chargez: id de que pouces de fable bien pur & bien pouces de fable bien pur & bien lavé, sind d'en féparer la terre; rempliffez-le alors de vin il filtrera à travers le fable, & sera très-clair dans la partie inférieure du réfervoir. Cette opération n'exige aucane dépense de plus , & ne dérange pas les ouvriers ; pendant qu'une distillation s'exécute , le réservoir se remplit. La seule dépense, une fois faite, confifte donc à lui donner plus de hauteur & plus de largeur qu'aux précédentes. Les brûleurs qui tendent à la quantité feule, traiteront cette précaution de minutieule. Ils sont très-sorts les maîtres de faire de manyaifes eaux-de-vie; je ne la vois pas du même œil.

J'ai dit que Ja qualité des eauxde-vie de l'Aunis & de l'Angoumois étoit supérieure, à tous égards, à celles des provinces méridionales, & que cette qualité ne dépendoit pas de la manipulation. Elle tient essentiellement un peu de parties colorantes, tartareuses & mucilagineuses de ces vins, étendues dans une grande masse de fluides aqueux; il arrive fouvent, dans ces provinces, qu'on distille jusqu'à fix; sept & même huit pièces de vin pour en avoir une d'eau de-vie marchande . tandis qu'au midi de la France, fouvent trois ou quatre fuffilent. Il y a donc dans ces vins beaucoup moins de phlegme, plus de parties colorantes, &c. fur lefquelles le fen & l'esprit ont plus d'action pendant la distillation, & qui réagiffent enfuite fur ce même efprut & fur l'huile du vin ; au lieu que, dans les premieres, le phiegme plus abondant empeche ces actions & réactions. Je conviens que leur diffilation est plus contenfer; mais le haut prix de leurs eaux-de-vie ne dédommage-t-il pas de l'excé-

dent de dépense en bois & en main d'œuvre ?

Les vins de nos provinces du midi font infiniment plus tartarenx que ceux de nos provinces d'occident . & par-tout les vins blancs le sont moins que les vins rouges. On fait qu'il faut une grande quantité d'eau pour dissoudre le tartre. & que le vin ne contient que la juste quantité de ce fluide aqueux, pour tenir tout son tartre en disfolition complette. On concevra donc aifément que , par la distillation, outre l'esprit ardent proprement dit, on sépare encore une partie égale du véhicule aqueux. Or , dans cette circonstance , le tartre d'une gravité spécifiquement plus pesante que la vinasse, se précipite au fond de l'alambic où ils'y accumule, & se brûle plus ou moins malgré le mouvement d'ébullition; ainfi, plus un vin est tartareux, plus l'eau-de-vie qu'on en retire est ûcre , & voilà un effet qui a établi la différence de qualité des eaux-de-vie de nos diverfes provinces.

La manière de faire les vins destinés à la brûlerie, ou ceux pour la boiffon , est bien différente. 10. Les vies qui abondent le plus en esprit ardent sont les meilleures quant aux produits & non quant à sa qualité, 2º. Les vins qui ont un goût décidé de terroir le communiquent à l'eau-de-vie. 3°. Les vins rouges, ainfi qu'on vient de le dire, donnent une cau-de-vie moins fuave, moins amiable que les blancs 4°. Les uns & les autres qui ont fermente en grande maffe dans la cuve, fournissent plus d'efprit. 5°. Ceux dont la fermentation

de la cuve a été trop long - temps moins d'esptit que ceux qui ont cuvé moins long temps, toute circonstance égale. 6°. Les vins tenus dans des tonneaux trop long-temps débouchés, font dans le même cas, ou s'ils font gardés avant de les brûler, dans des celliers trop chauds. 7°. Dans les années pluvieuses & froides, les vins fournisfent moins d'eau-de-vie . & elle est de meilleure qualité; ceux des années chaudes & fèches font plus spiritueux & l'eau-de-vie moins agréable. 8°. Si les vins font doux & firupeux, il convient de les alonger avec une suffisante quantité d'eau, afin de détruire leur lien d'ahhéfion, e'. Si l'on prévoit , lors de la vendange, que le vin soit trop aqueux, c'est le cas d'ajouter dans la cuve , une quantité proportionnée ou de miel commun & pur, ou de cassonnade, afin que ces parties fucrées s'unifiant, augmentent celles de la masse, &, qu'aidées par la fermentation, elles travaillent enfemble à créer du spiritueux, puisque l'esprit est produit par la feule partie sucrée. 10°. Tout vin éventé, qui a une tendance à l'acide , oft devenu acide par l'abforption de l'air atmosphérique, donne beaucoup moins d'eau-de-vie suivant le degré d'acidité qu'il possede. On doit ne pas confondre ce genre d'acidité avec celui du raisin qui n'est pas mur; les principes sont bien différens. Dans le fecond cas, l'acide n'est pas mafqué par le développement de la partie sucrée; & dans l'autre, ce premier acide est, pour ainsi dire , à nu , & augmenté

de la cuve a été trop long - temps par l'abfortion de celui de l'air de continuée, font plus chargées de l'atmosphere. Au mot Vin , nous parities colorantes , & produifent entrerons dans de plus grands démoins d'efpiti que ceux qui ont tails ; conflutre également le mot cuvé moiss long temps , toute cir- FERMENTATION. Il de fléctuiel.

> Il reste encore une question à examiner. Les vins blancs, toutes circonstances égales , fournissent - ils plus d'esprit ardent que les vins rouges? Oui, en général, cette décision exige des modifications. 1°. Telle efpèce de raisin blanc ne peut être comparée à telle autre espèce de blanc, relativement à la quantité d'esprit ardent. La folle cultivée en Angoumois, en Saintonge, le chaffela de Paris, &c. contiennent moins de spiritueux que le vionier de Côte-Rôtie, ou le meunier des environs de Paris, parce que les raifins renferment moins, de parties sucrées, & que cette portion sucrée, qui seule fournit l'esprit , est étendue dans beaucoup plus d'eau. La comparaifon de raifins blancs, à d'autres raifins blancs, s'étend également à la qualité de telle espèce blanche à telle espece rouge ; il est donc clair que toute décision générale & tranchante en ce genre est abusive. Comme on fait du très - bon vin blanc avec du raign rouge, le vrai «point à démontrer dans cette queltion, est : telle espèce de raisin blanc, mise à sermenter, comme on le pratique à l'égard du vin rouge, donne t-elle autant d'esprit ardent , que si le vin blanc qui en provient a été fait à la maniere accoutumée ? Quoique la folution de ce problème foit simple . . elle exige encore une diffinction. Le vin placé dans des vaisseaux de deux à trois cens pintes, mesure de Paris, fera moins spiritueux que celui des vaiffeaux de fix cens pintes , &

celui-ci moins que le vin blanc des vaisseaux contenant mille ou deux mille pintes, & ainfi en fuivant l'ordre des proportions, 1°. L'épaiffeur des bois, ou de la maçonnerie des grands vaisseaux, s'oppose à l'évaporation de l'esprit, 2º. La sermentation y est plus complète, & la partie sucrée mieux convertie en esprit. 3º. Moins le vaisseau aura resté long-temps débouché, & plus il confervera du spiritueux. 4º. Si la cuve est presque aussi large dans le haut que dans le bas, & qu'elle foit découverte, il est visible que pendant la fermentation, il s'échappera beaucoup d'esprit entraîné par le courant d'air fixe; mais fi ces grandes cuves sont construites comme celles de l'Aunis & de l'Angoumois. c'est - à - dire , si ce sont de trèsgrands vaiffeaux, fervant tout à la tois de cuves & de foudres , il y aura beaucoup plus d'esprit dans ce dernier cas. Une trappe d'un à deux pieds en quarré est la seule partie découverte, & comme elle s'ouvre ou se ferme à volonté, au moyen d'une coulisse, on est maître de laiffer l'ouverture plus ou moins grande, fuivant la vigneur de la fermentation. Le vin blanc . dans ce cas . éprouve la même action que les vins rouges dans la cuve ordinaire; mais il perd très-peu de spiritueux. Il est donc décidé , 1°. que le raifin blanc ne contient pas en lui-même plus d'esprit ardent que le raifin rouge, chacun suivant fon espèce ; 2°. que la qualité de l'espèce de raifin une fois reconnue & admife, donne plus ou moins d'esprit, suivant la maniere dont on la fait fermenter ; 3° que plus elle fermentera en grande

maffe, plus elle produira de spiri-

Dans tous les cas quelconques, le vin forcé, foit blanc, foit rouge, renferme plus d'esprir que les vins fabriqués de toute autre maniere.

#### CHAPITRE III.

DE LA DISTILLATION DES VINS EN GÉNÉRAL.

#### SECTION PREMIÈRE.

De la Distillation du Vin de raisin, relativement au Commerce.

La grandeur des chaudieres varie inivant les provinces : on ne peut donc pas fixer le nombre de velte dont elles doivent être chargés. Plus elles auront de furface, plus la diffiliation fera rapide, parce qu'elle s'exécute par évoporation, & l'évaporation à lieuque par les furfaces. Plus la diffiliation fera longue, & plus l'eau-de-vie fera colorée & contractère de mauvis goût.

Pendant la distillation, le vin bout fortement dans la chaudiere, & occupe un plus grand espace, de maniere que fi elle est trop remplie, les bouillons monteront au-dessus "de la chaudiere : on ne craindra rien fi on laisse sept à huit pouces de vide. Il est aisé de reconnoître fa la chaudiere est chargée convenablementlorfqu'elle eft découverte, c'eftà-dire, loriqu'elle n'est pas garnie de fon chapeau. Dans le cas contraire . on fait entrer dans une douille ménagée, fur la chaudiere, une jauge qui plonge jusqu'au fond ; en la retirant, on connoît la hauteur du vin; s'il y en a trop, on ouvre le robinet par lequel la vinaffe s'écoule, & on ne laiffe que la quantité de vin fittifiaite, ou bien on fe fert truit vin fittifiaite, ou bien on fe fert d'un fyphon; lor fqu'elle est aupoint y on bouche exadement cette ouverture, & on la lutte; plus le vin est pour tre fa furiace & le coi de l'alambie, ou tre fa furiace & le coi de l'alambie, qu'en parce qu'il contient infiniement plus d'air que le vin vieux, & que fess poullois en font obse condérables.

Dans plusseurs provinces, on ne constit al kundière avec son chapeau, que lorsque le vin commence à être bouillant : extre manipulation est défectueure jusqu'à ce moment ; la partie qui s'évapore est très-phlegmatique, j'en conviens ; il se degage une grande quantié d'air, meis cet air & ce phlegme entrainent avec eux beaucoup de spiritueur.

Des que la chaudiere est coiffée d'une manière ou d'une autre, il est de la plus grande importance de garnir le tourneau avec du bois le plus combuttible, afin d'exciter promptement un très-grand feu, de mettre la chaudiere en train ; en un mot , donner au vin ce ou'on appelle le coup de feu. En le négligeant, ou en mdérant trop le feu, on pourroit ne retirer prefque que du phlegme,& la partie spiritueuse se recombineroit en pure perte avec ce qui resteroit dans la chaudiere. Ce point de fait me porta jadis à penfer avec plufieurs chimistes, que l'esprit ardent fe formoit pendant la diffillation. Je reconnois mon erreur, & je dis qu'il est bien démontré que l'esprit est tout formé dans le vin . & que le coup de feu fert feulement à le féparer & à le défunir du mucilage qui le masquoit, & à faire obtenir une grande quantité d'esprit ardent. Auflitôt après avoir mis le feu

fous la chaudiere, & même avant on adapte & on lutte la queue du chapeau au ferpentin; la pipe est remplie d'eau, & le bassot est placé au bas du serpentin, afin de recevoir l'eau-de-vie qui va couler. Il faut presser le seu jusqu'à ce que la vapeur qui fort du vin . & qui monte au fond du chapeau, commence à entrer dans le serpentin, & qu'elle foit prête à couler, ce que l'on connoît en appliquant la main fur la naissance du serpentin; c'est-à-dire, fur l'endroit où il s'emboite & se réunit à la queue du chapeau. La chaleur de cette partie, prouve qu'une quantité laffifante de vapeurs est déjà passée , puifqu'elle est échauffée.

Au bois sec & menu on supplée alors par de gros bois, de maniere à remplir le fourneau, & qu'il y en ait affez pour en retirer toute la bonne eau-de-vie; on laisse un vide entre les pièces de bois, afin d'attirer dans le fourneau un courant d'air . capable d'entretenir l'ignition; après cela, on ferme la porte du fourneau. Lorfque le bois est confommé & réduit en braife, on poufie la tirette, Fig. 14, & NN, Tom. I, PL. VIII. p. 353, afin de fermer la cheminée. & de retenir fur la chaudiere & dans le fourneau, toute la chaleur. Il est impossible de prescrire de quelle quantité de bois le fourneau doit être chargé; elle dépend beaucoup de sa qualité & de son plus ou moins de ficcité : mais l'ouvrier accoutumé à ce travail, ne se trompe jamais ou très-rarement; il augmente ou diminue l'activité du feu par le moyen de la soupape ou tirette, d'où dépend le plus ou moins grand courant d'air. distillation, il fort par le bec inférieur du ferpentin, une grande quantité d'air, ensuite du phlegme, du phlegme un peu chargé d'esprit , enfin , l'eau-de-vie. Si le filet qui paroit oft trop confidérable, il convient de diminuer le feu; s'il est trop foible, il faut l'augmenter, ou par l'addition du bois , ou par un meilleur arrangement de celui qui est déjà dans le fourneau : on observera cependant que plus le courant d'eaude-vie est fin , meilleure elle est. Si le courant bronge, c'est-à-dire, s'il est gros & trouble, c'est une preuve que le vin bouillonnant paffe de la chaudiere dans le serpentin. Il est de la derniere importance de remédier aussitôt, sans quoi le chapeau seroit détaché de la chaudiere par la force d'expansion de l'air & des vapeurs. & on courroit le péril très-éminent de mettre le feu à l'attelier : cet exemple n'est pas rare. Dans le cas dn bronze, il faut se hater de mouiller à grande eau le chapeau. & ce qui vant encore mieux, de jetter de l'eau fur le feu sans perdre de temps.

Après le phlegme, la premiere eau-de-vie qui paroit est au plus haut titre . & de temps en temps on examine ce titre, foit par l'éprouvette ou preuve, foit avec un arcomèire. Si on défire avoir féparément l'eaude-vie forte, on enlève le bassiot & on le fupplée par un nouveau ; dès qu'elle commence à perdre, c'est-àdire, qu'il coule de l'eau de-vie feconde, on appelle cette opération souper à la serpentine : cette seconde eau de-vie est mise à part ; on la tire jufqu'à la fin ; elle forme la repaffe ou eau-de-vie très-phlegmatique, qui ne peut entrer dans le commerce, il faut nécessairement une nouvelle chauffe

ou distillation, afin de ne pas perdre l'espritardent noyé dans le phlegme. A fin de s'affurer qu'il ne reste plus d'esprit dans l'eau qui continue à distiller, on recoit de cette eau dans un vafe, & on la jette fur le chapeau brûlant de la chaudiere : alors en préfentant une lumiere, à l'endroit où ce fluide s'évapore, il se manifeste une petite lumiere bleuatre, c'est une preuve qu'il reste de l'esprit; l'absence de la lumiere annonce le phlegme fimple. On peut encore goûter le fluide qui distille , & l'impreffion qu'il cause sur la langue fournit une regle auffi fure.

Lorsque l'esprit ne vient plus, on ouvre le robinet de décharge, la vinasse s'écoule, & avec de nouvelle eau on lave exactement la chaudiere.

Lorsque la partie qui recouvre la chaudiere n'est pas garnie d'une douille, il faut absolument déluter fon chancau, afin de laver l'intérieur : la douille évite cet embarras : on paffe, par fon ouverture, ordinairement de deux à trois pouces de diamètre, un manche de bois, zu bas duquel font attachés des chiffons; & par un mouvement, dans tous les fens de la chaudiere, ces chiffons frottent ses parois , & à l'aide de l'eau nouvellement introduite, ils détachent le limon & les parties étrangeres qui sont entraînées lotsqu'on ouvre le robinet de la décharge. Les brûleurs vigilans répètent ce lavage jusqu'à deux ou trois fois, ou pluiôt jufqu'à ce que la nouvelle eau forte auffi claire qu'on l'a mife dans la chaudiere. Les brûleurs qui font tout à la hâte, se contentent d'expulser la vinasse, & chargent auflitôt la chaudiere avec du vin, On ne doit plus être ctonné

fi ces eaux de-vie ont un goût de feu & de brûle, deux goûts très différens.

La distillation une fois commencée n'est plus interrompue, & se continue fouvent pendant la nuit. Défendez à vos ouvriers d'approcher aucune lumiere près du baffiot ni du bas du serpentin, ou plutôt mettezles dans l'impossibilité d'avoir des lumieres à la main : à cet effet , fixez. d'une maniere invariable contre les · murs de la brûlerie, des lampes, & que, pour les allumer, il faille monter fur une échelle, ou bien les faire descendre avec une poulie. Lorfqu'elles seront remontées, fermez à clef l'espèce de boîte qui contient le bas de la corde. l'infifte fur cette précaution, parce que j'ai vu une brûlerie réduite en cendres . uniquement pour avoir laiffé la lumiere à la disposition des ouvriers.

J'ai déjà dit que, pour peu que le filet forte chaud du ferpentin, le courant d'air entraine avec lui, & volatilide beaucoup de fipirirueux. En approchant une lumière de cet atmosphère, il s'enflamme, enflamme l'épirit du baffio, & il ef très-rare qu'on parvienne à éteindre cette flamme.

Suivant la qualité das vins , on retire plus ou moins d'eau-de-vie primière. En Angoumois, par exemple, une chaudiere changée de trente veltes, comme en Languedoc, donne depuis vingle quatre à vingel fix pintes d'au-de-vie primière. Ve depuis trente à quarante pintes d'eau-de-vie faconde. En Languedoc, au contraire, on retire cinq. veltes ou quarante pintes, méture de Paris, de la même cau-de-vie. La féconde, est dans les mêmes proportions.

Ces différens titres d'eau-de-vie ont fouvent mis les marchands dans la poffibilité de tromper les acheteurs, foit nationaux, foit étrangers. Les plaintes portées au Gouvernement. l'ont engagé à faire des loix relatives à cette branche de commerce. Par un arrêt du Conseil du 10 avril 1753, Sa Majesté a ordonné que les eaux-de-vie seront tirées au quart , la garniture comprise, c'est-àdire, que fur feize pots d'eau-de-vie forte, il n'y aura que quatre pots de seconde. Le fabricant lait, à trèspeu de chose près, combien trente veltes de vin doivent donner d'eaude-vie premiere & seconde; il fait encore, par le moyen de sa jauge . combien de veltes contiennent les baffiots dont il se sert. Lorsqu'il voit à peu près que l'eau-de-vie forte est prête à perdre, il jauge son bassiot; & lorfqu'il trouve vingt mesures d'eau-de-vie forte, il laisse couler dans le même baffiot cinq mesures d'eau-de-vie seconde : ces vingrcinq mesures sont ce qu'on appelle lever au quart ; l'eau-de-vie qui vient après est mife de côté pour la repasse. La premiere maniere d'opérer est appelée brûter à chauffe simple & à chauffe double ou triple , lorique l'on distille de nouveau cette eau-de-vie, foit feule, foit en la mêlant avec du vin , de maniere à garnir la chaudiere. Toute eau - de - vie à chauffe simple conserve toujours de l'acrimonie, & elle la perd successivement par des nouvelles distillations ou nouvelles chauffes : on en fait autant pour les repasses, ou bien on les raffemble toutes pour une chauffe séparce.

Des contestations avoient déjà nécestité un autre arrêt du Conseil du 17 avril 1743 , relativement aux barriques. On expédioit, par exemple, de Cette ou de la Rochelle de l'eau-de-vie réellement au titre, & lorfqu'elle arrivoit en Hollande, fon titre étoit beaucoup inférieur, fans qu'il y eût de la faute du marchand. L'expérience journaliere prouve que la maffe du vin diminue chaque jour dans les futailles . & beaucoup plus en été qu'en hiver. l'en ai déjà dit la cause; à plus forte raison l'esprit devoit s'évaporer, & par conféquent l'eau-de-vie ne pourroit plus être au titre : la qualité de bois contribuoit fingulièrement à cette évaporation. En Languedoc, on employoit les douves de bois de châtaignier, de mûrier, &c. parce que le chêne y est très rare & fort cher. La diversité des porcs de ces bois nécessitoit la diversité d'évaporation. Sa Majesté a ordonné, 10. que toutes les futailles ou pièces seroient construites en bois de chêne . & que chaque pièce feroit exactement conftruite fur un même modèle, afin que leur contenance, étant égale, il n'y cût plus de difficulté. Les tonneliers ont été astreints à imprimer leur nom avec une marque de feu . & ils répondent de leur travail. Malgré ces précautions, le tonnelier peut encore tromper, à volonté, ou le vendeur on l'acheteur, fuivant la maniere dont l'intérieur des bois est débité : on en a vu d'affez malhonnêtes pour se prêter à de pareilles friponneries ; une légere rétribution les éblouissoit. & quelquefois les féduit encore, une donve ou donille, plus épaisse que fa voifine, fait le bénéfice du vendour, & le bénéfice augmente en raifon du nombre de ces douves. Pour aider leur courbure, lorsque

.Pon fabrique la futaille, on fuit dans plufieurs endroits la coutume d'enlever, dans le milieu de la douve, & dans sa partie intérieure, une portion du bois afin de l'amincir. Plus on en fupprime, & plus l'acheteur gagne. Souvent les douves du bas de la pièce sont plus amincies que les supérieures; la jauge entre plus profondément, & l'acheteur perd. Dans les provinces, au contraire, où l'on serre les douves avec le tourpiquet, le milieu est plus épais. que dans les deux extrémités; mais comme tout le bois est dole des deux cotés, les friponneries (ont plus difficiles à exécuter que lorfque le bois ne l'est pas, Il me paroît essentiel qu'un réglement de police force les tonneliers à n'employer aucune douve sans être dolce : alors la futaille fera austi unie au-dedans qu'audehors, & on éviteroit par-là ces petits tours de main qui déshonorent.

### SECTION II.

De la Distillation des Esprits.

Il eft très-avantageux aux propriétaires de converir les eaux-de-vie en ofprit, & aux acheteurs, de préférer celui-ci. 1º. Il faut moins de futaille. 2°. Sous un plus petit volune, le prix ét augmenté. 3º. Les frais de transport font moirs confidirables. 4°. La liqueur eft plus fine, moins âcre, plus dégagée de tous corns étrançes.

La reclification exige un nombre de chauffes proportionnées à la quantité de phlegme contenu dans l'eaude-vie. Les fabricans qui cherchent la perfedionjettent dans la cucurbite l'eau-de-vie, preuve de Hollande, & placent cette chaudiere dans un bainmarie. Au mot ALAMBIC, on trouvera fa description.

Il a déjà été dit que les fluides n'ont pas tous la même volatilité, & qu'ils exigent, par conféquent,

differens degrés de chalcur pour fe volatilifer; fur ce principe est fondée la distillation au bain-marie. La chaudiere est remelle d'au ;

dans cette chaudiere est placée la cucurbite pleine d'eau-de vie jufqu'au point convenable; enfin, la cucurbite est reconverte de son chapiteau, uni au serpentin, & lorsque l'eau bout. fa chaleur, alors de quatre-vingt degrés, fait volatiliser l'esprit contenu dans l'eau-de-vie ; il monte seul ou presque seul , & on obtient de l'efprit très-pur. Si le fluide contenu dans la cucurbite éprouvoit le même degré de chaleur que celui de la chaudiere, l'esprit & le phlegme monteroient enfemble; mais l'expérience a prouvé que le fluide environnant fouffre toujours un plus grand degré de chaleur que le corps environné, de quelque nature qu'il foit, c'est pourquoi, l'esprit monte seul ou presque seul, puisque le phlegme ne fauroit se volatiliser au degré de l'eau bouillante qui l'envirenne. L'esprit obtenu par ce procédé, est moins chargé d'huile esfentielle du vin , que par celui dont on va parler.

La méthode la plus utitée dans les davigues, confite à diffiller les eauxde-vie, preuve de Hollande, dans les alambies qui ont fervi aux premieres diffillations; la feule difference dans le travail, confite à modèrer exament le feu, afin que l'elprit monte doucement & coule en filet très-fin. Dans ce cas, le bouilleur eft forcé, malgré lui, à entretenir la plus grande fraicheur dans l'eau des pijes. Sans ces deux précautions effentielles l'Afini montroit avec rapidité, quelquefois feroit détuter le chapeau de la chaudiere, de occationneroit un incendie , preque impolible d'etendre tainf l'opération eft toujours très-longue, & demande beaucoup de vigilance & de temps. Veyre le tablean de comparation des diffiliations en ce genre, faites dans la brûlerie de Meffieurs Argand, & dans celles du voifinage.

Il est sacile de concevoir combien cette seconde méthode est inférieure à la précédente : par la premiere, il monte moins d'huile effentielle du vin, huile âcre, mordante, & qui communique ses mauvaises qualités à l'esprit : d'ailleurs - la matiere du feu pénètre plus le cuivre de la chaudiere, fur laquelle il agit directe. . ment, que lorsque la cucurbite est plongée dans l'eau de la chaudiere . & on n'a point fait affez d'attention à cette matiere du feu, & à sa maniere d'agir sur les esprits, ou plutot fur l'huile du vin , dont il augmente l'acrimonie naturelle.

Pour s'affurer de la pureté de l'efprit, voici les moyens propofés; ils font bons à connoitre, quoique plufieurs foient infuffifans.

1. Mettez de la poudre à canon dans une cuiller d'argent, verfes pardeffus une certaine quantité d'esprit de vin 3. Émettez-y le f.u. Si la poidre ne s'enflamme pas, le philegantionnelle; si on met peu de poudre 
de beaucoup d'estprit de vin, le mointrephilegmen emptée pas l'enlammation de la poudre. Si au sontraire, on met beaucoup de poudre 
de peu d'esprit de vin, le 
de peu d'esprit de vin, pe peu ne

de peu d'esprit de vin, pe peu ne

fouraiffant pas affez de plegme pour humeder toute la poudre, elle prend

2º. On imbibe un linge d'esprit de vin, & on y met le feu; si le linge brûle, c'est une preuve que l'esprit est bien déphlegmé: ce moyen est préférable au précédent.

3°. Le meilleur procédé confifte à verfer l'esprit de vin , que l'on veut examiner, fur de l'alcali fixe; fi l'efprit imbibe seulement l'alcali, c'est une preuve qu'il est pur ; mais s'il diffout ce fel , il est démontré qu'il contient de l'eau. Nous entrerons

## SECTION III.

prit de vin , au chapitre fuivant. De la Distillation des Marcs de raifin,

encore dans quelques détails sur l'es-

Avant de parler de la maniere d'en retirer l'esprit ardent, il saut connoître les préparations de ces marcs. Elles varient dans presque tous les cantons du royaume; cependant je vais les rettreindre aux deux principales.

Après avoir obtenu, par le preffoir, le vin contenu dans la vendange, des hommes armés d'instrumens à crochet & de pelle, divisent la maffe folide reftée fur la maye du preffoir , l'émiettent & la féparent le plus qu'il est possible. Ce marc ainsi divisé, est porté dans de grands vaisseaux de bois destines à la fermentation, ou même dans la cuve qui a déjà contenu le raifin. Il reste inhérente à ce marc une portion fucrée, dont la pression n'a pas entièrement dépouillé les bayes & les grappes du fruit. Le vigneron ajoute quelques feaux d'eau tur ce marc; elle humecte toute la masse : peu

à peu la fermentation vineuse s'établit , la chalcur augmente & fon augmentation décide la quantité d'eau qui doit chaque jour être ajoutée, afin que la termentation, de vincufe qu'elle est, ne passe pas à l'acéteufe. Qu'on ne croie pas qu'il faille noyer cc marc ; la turabondance d'eau diviferoit trop la partie fucice, & n'y ayant plus de proportion entre elle & l'eau, la putridité se manifesteroit bientôt. Pendant le travail de la fermentation, le vaitican oft reconvert exactement, afin de retenir l'air fixe , & le principe inflammable ou phlogifti, ue ou air inflammable. ( Voyez ces mots ). Ils contribuent effentiellement l'un & l'autre à mettre en mouvement la partie fucrée, la vraie base de l'esprit ardent. On ne craint pas dans ce cas-ci, les effets de l'expansion des vapeurs comme dans la fermentation tumultueuse de la vendange. Le degré de chaleur & l'odeur de cette masse indiquent quand la fermentation est à fon plus haut période, & ce terme est celui que l'on faisit avec raison pour jetter le marc dans l'alambic.

Il n'est pas possible de fixer la quantité d'eau nécessaire à cette opération, ni le temps que doit durer la ferme station : elle dépend de la masse du marc, de sa qualité, de la chaleur de la faifon, & même de l'espace vide entre le couvercle de la cuve & du marc. Si cet espace cit proportionné, la fermentation fera plus prompte, mieux foutenue, plus complette; en un mot, il se sormera plus d'esprit ardent. Il seroit très-avantageux de trouver l'expédient de ne point deplacer le couvercle lorsqu'on arrose, le marc. Une grille d'arrofoir, placée au bout d'un tuyau de fer blanc qui

feroit

feroit mobile, distribueroit l'eau sur toute la superficie de la cuve, & imbiberoit le marc.

La seconde méthode est plus simple; mais elle procure moins d'eaude-vie & d'un plus mauvais goût; elle confiste à faire un creux dans la terre, à y ensevelir le marc & le recouvrir de terre. On enfonce de temps en temps le bras dans ce creux, afin de juger du point de termentation, & lorfqu'on la croit à son période, on enlève le marc de la fosse, que l'on jette dans l'alamhic apres y avoir mis une fuffilante quantité d'eau. Dans quelques endroits, le fond de l'alambic est garni d'un trepied, qui empêche que le marc ne touche le fond; voye; les autres expédiens proposés nour cet ufage, décrits au mot ALAMBIC pour la distillation des marcs.

Ces deux métholes font défecteueles, & on doit facilement en fentir les raitons par ce qui a été dit plus haut. Il est impossible que les eaux de-vie qu'on obient, n'aient pas un fort mauvais goût; c'est cou qui les a fair prohiber à Paris. Nous examinerons, au mot EAU-DE-VIE, les moits de cette prohibition, & ce qui a rapport au commerce des eaux-de-vie.

Voici ce que l'expérience m'a démontré, & en fuivant le procédé que je vais indiquer, on est affuré d'avoir de l'eau-de-vie aussi douce que l'eau de-vie commune du commerce.

Après avoir émietté le marc, mettez-le fermenter comme il a été dit dans le premier procédé. Lorsque la fermentation sera complette, tirez l'eau vineuse de la cuve, comme vous seriez relativement au vin nouveau; rempliflez les futailles. Portez le marc fur le prefioris, & prefilurez; mellez, ce fecond produit avec le premier; conduiflea ce patis vin comme le vin ordinaire; enfin, bouchez la futaille audis-tôt que faire le pourra aufficarepoler e-petit vin & Greanier; jusqua' la fin de l'aiver, foutirezci pusqua' la fin de l'aiver, foutirezle, portez-le dans le referviori à filtrer, dont il a été paté, & diffillez, l'esu-de-vie fera douce.

Dans les provinces où le vin eft abondant & has prix, & le bois cher, il y a peu de bénéfice à diffiller un tel peit un ; puifque les cauxde-vie de vin "fuivent le prix de la matire première; mais dans les provinces où le vin eft cher, le bois abondant, & qui font cloignées des grandes brüleries, il y a reellement du binéfice à diffiller les marcs.

Si dans ces pays il reste quelque mauvais goût à l'eau-de-vie de marc, & que le bois soit à bon marché, on y ajoutera un tiers ou moitié d'eau de rivière. La chaudière sera chargée, la communication du chapeau avec le serpentin bouchée, & pendant quinze à dix-huit heures on entretiendra par dessous la chaudière un feu très-modéré, afin de communiquer à la liqueur feulement une chaleur de cinquante à foixante degrés: cette digestion produit le meilleur effet, comme il fera dit ci-après, en parlant de la distillation des vins dont l'esprit ardent est destiné pour les liqueurs.

Fai déjà répété cent fois que la partie fucrée formoit l'esprit ardent. D'après ce principe reconnu de tous les chimitles & de tous les physiciens, il est aisé de conclure que l'art peut enrichir ces petites eauxde-vie & leur fournir plus d'esprits. .34

Il fuffit donc d'ajouter une fubflance fucrée à ce marc mis en fermentation; je ne dis pas d'y ajouter du fucre, il est trop cher, de la melasse ou firop de fucre ; elle augmente les mauvailes qualités de l'eau-de-vie, quoiqu'elle en produise davantage : le miel commun est la substance qui m'ait toujours le mieux réuffi. Sur un marc qui aura fourni vingt à vingt cinq barriques de vin, de deux cent vingt à deux cent trente pintes. mesure de Paris, ajoutez autant de livres de miel qu'il y aura eu de barriques ; on ne risque rien de doubler la dose. Ainsi, avant de jeter la première eau sur le marc, délayez le miel dans cette ean qui doit être fluide, & après l'avoir diffribuée, que des hommes armés de fourches ramènent par-deffus le marc du deffous, afin que l'eau miellée mouille légérement tout le marc. La fermentation ne tardera pas à paroître, & se soutiendra vive & bien décidée. Un tel vin gagnera beaucoup en esprit pendant tout l'hiver. J'en réponds, d'après une expérience de plus de vingt ans.

SECTION IV.

De la Distillation des lies.

Ce genre de distillation est presque inconnu dans le royaume, si on excepie dans la ville de Paris. Les marchands de vin y font obligés de vendre leurs lies & leurs baiffières aux maîtres vinaigners; ceux-ci, favorifés d'un privilége exclusif, fe les procurent à un très-bas prix ; ils en retirent du vin pour le vinaigre, quelques parties d'esprit ardent , & convertifient le reste, au moyen de la calcination, en cendres gravelées.

( Voyez ce mot. ) Toute lie est visqueuse, tenace; c'est en vain qu'on la met sous la presse, elle ne rend point le vin qu'elle contient. Si on veut l'en retirer, il faut la tenir pendant quelque temps dans une étuve, chauffer les plaques, la mettre dans des toiles & les presser dans cet état. Alors le vin s'en échappe, & il sert pour la fabrication du vinaigre, (voyet ce mot) ou bien on le distille.

DIS

Certains vinaigriers placent de grands vaiffeaux de bois dans leur étuve, dans lesquels ils mettent les lies ; à mesure qu'elles s'échauffent , elles lâchent la partie vineuse, & par le moyen du robinet placé au bas du vaiffeau, le vin coule dans

des baffiots.

D'autres vinaigriers jettent ces lies, ces baiffières telles qu'elles font, dans l'alambic, & les diffillent. Il est aisé de concevoir à quel degré est mauvaile une parcil'e eau de-vie. Afin d'empêcher ces lies de brûler, en touchant le fond de l'alambic, royer, page 378 du premier volume, la description de la machine propofée par M. de Vannes.

Sans recourir à cette machine, fans fuivre les procédés des vinaigriers, je préférerois de noyer ces lies dans de l'eau chaude, de les agiter & remuer, afin de les diviser, de les faire filtrer, & le produit tiré à clair donneroit une eau-de-vie de qualité inférieure, mais non pas auffi mauvaile que celle retirée par les procédés ordinaires. L'expérience a démontré que les espriis tirés des lies & des marcs, contenoient beaucoup plus d'huile de vin que le vin luimême, proportion gardée,

# SECTION V.

De la Distillation de la bière, du cidre & du poiré,

Les mêmes vaisseaux, les mêmes procédés employés à la distillation du vin, servent à celle des liqueurs préparées avec les semences farineules, ou du cidre ou du poiré, Les eaux de-vie de grains, dont il fe fait une fi grande conformation dans les royaumes du nord, ont toujours une odeur de brûlé & un goût déteflable; il est presque impossible que cela ne soit pas ainsi, attendu la viscosité de la bière & la quantité de fon mucilage. Le peuple de ces pays trouve cependani cette eau-de-vie excellente, fans doute. c'est par habitude, & fur-tout, parce qu'il n'est pas à même de la comparer avec une cau-de-vie bien faite tirée du vin-

Quoique j'aie vu immenfément distiller de pareilles eaux-de-vie, je ne pris rien dire de plus, parce que je n'ai jamais été dans le cas de faire des experiences en ce genre, Malgré cela, je vajs hafarder ime idée qui me paroit fondée fur les principes de la distillation.

Je pente, 1'. qu'en distillant de la biere bien claritiée, son eau-devie auroit moins de mauvais goût : 2º. qu'en mettant à part les premiers produits du spiritueux, lorsque le phlegme a passé, cette portion seroit plus pure ; les derniers produits ferviroient à la repasse, ou pourroient être ajoutés à une nouvelle chauffe, & ainsi de suite de chauste en chauste; 3°. ces premiers produits feroient étendus dans une fuffifante quantité d'eau, & ensuite mis en digestion &

DIS distillés, ainsi qu'il a été dit précédemment ; 40. que fi on n'emploie pas ce procédé, il convient de diftiller au bain-marie. J'ai peine à croire, malgré ces précautions, que les eaux de-vie de grain foient aussi fines que les eaux-de-vie bien faites retirées du vin, & qu'elles ne conservent pas toujours un peu d'acrimonie; mais elles feront à tous égards préférables aux eaux-de-vie en ce genre, qui circulent dans le commerce.

Au mot EAU-DE-VIE, nous parlerons de celles du cidre & du poiré relativement au commerce.

#### CHAPITRE IV.

De la Diffillation, relativement à la fabrication des liqueurs.

Dans les grandes brûleries le chapiteau de l'alambic est à nu , ainsi qu'il est représenté dans la Planche 8. du tome 1, & on a supprimé les réfrigérans placés autretois sur ce chapiteau. & que M. Moline a confervé avec raison dans ceux qu'il propose. (Voyez Planche 9, du même volume.) Je fuis du même avis que lui, quoique je n'adopte pas le courant continuel d'eau fraiche qui tombe dans ce réfrigérant; il sussit qu'il soit rempli d'eau, & qu'elle foit renouvelée suivant le besoin. L'expérience journalière prouve que les alambics des diftillateurs liquoriftes, garnis de leur réfrigérant & du serpentin plongé dans une pipe d'eau froide, fournissent une eau-de-vie plus douce . plus suave que les autres, que si on diftille le vin au bain-marie, l'esprit est encore d'une qualité supérieure : je conviens que la longueur de certe dernière opération augmente les

frais; mais il s'agit ici de la perfection & non de l'économie. Ce réfrigérant empêche que les vapeurs élevées de la chaudière, & qui entraînent avec elles une portion de l'huile du vin, ne contractent le goût de brûlé, en frottant contre le chapiteau ardent. On peut juger de son degré de chaleur, puisqu'il est capable de conduire l'eau du réfrigérant, presque jusqu'à l'état d'ébullition. On doit juger delà combien cette huile, déjà très-âcre par elle même, acquiert encore d'acrimonie par l'ustion, & d'autres qualités aussi désagréables, Lorsqu'elle est brûlée, elle devient empyreumatique. & une très-petite portion fuffit pour donner un très - mauvais goùt à une grande masse d'esprit ardent ; il est donc essentiel d'avoir un a'ambic garni de son réfrigérant & d'un serpentin à plusieurs spirales, qui iront toujours en diminuant de diamètre intérieur, en partant depuis fon union avec la chappe on queue du chapiteau jusqu'au bassiot.

Il n'est pas indifférent que la cucurbite de l'alambic foit en cuivre ou en étain fin , ainfi que toutes les autres pièces. L'étamage du cuivre le garantit foiblement, & pendant peu de temps, de l'action de l'acide du vin bouillant for lui; cet acide le corrode & se charge des parties cuivreuses & de celles du plomb mêlées avec l'étamage; il eft donc effentiel d'employer des vaisseaux d'étain fin ou de cuivre , préparés à la manière de MM. Argand, lorfqu'ils publieront leur fecret : on doit toujours travailler au bain-marie pour la reclification des efprits.

Kunckel, chymiste allemand, est le premier qui ait découvert l'huile dans le vin. Cette huile surnage la

liqueur lorfqu'on a fait l'éther-vitriolique; mais pour l'obtenir par un procédé plus fimple, il faut revenir à celui de Kunckel, c'est à dire, mettre une partie d'eau fur quatre, cing ou fix parties d'esprit de vin ; tenir le tout dans des vaisseaux clos, & les laisser digérer ensemble pendant huit à douze jours . & on distille enfuite au bain-marie au degré moyen de l'eau bouillante. Il reste dans la cucurbite, de l'eau, de l'huile, & une petite portion d'esprit de vin, parce que fi on eût tenté de le tout retirer. il seroit monté un peu d'eau : ce procédé eft tondé fur la plus grande affinité de l'esprit de vin avec l'eau qu'avec l'huile; par conféquent, toutes les fois qu'on lui donne de l'eau, il abandonne l'huile pour se joindre à l'eau, & dans la distillation il monte feul, fi on a le foin de modérer le feu aux degrés 76, 77 on 78 de chaleur, l'esprit de vin monte pur; à une chaleur plus forse, il entraîne des parties d'eau avec lui-On peut rectifier cet esprit de vin

une seconde fois par un semblable procédé, mais pas davantage, parce qu'il se décompose. L'odeur de cet efprit ardent est donce, agréable, & ne reffemble én rien à celle de l'eau-de-vie du commerce. M. Dubuiffon, marchand liquorifle de Paris, est parvenu à se procurer cette huile fous une forme concrete. en fuivant le procédé de Kunckel; mais il laiffe refroidir le réfidu dans la cucurbite fans délutter le chapiteau. Cette huile avoit une couleur brune : mife dans une foucoupe de porcelaine, elle acquit la confistance du beurre. & ensuite celle du suif de mouton; elle étoit âcre & dofagréable au goût, son odeur presque

aussi forte que celle de l'esprit de térébenthine : ces expériences prouvent combien cette huile préjudicie à la qualité de l'esprit de vin-

D'après ce qui vient d'être dit, on doit, pour la fabrication des liqueurs, préférer, à tous égards, l'esprit de vin à l'eau-de-vie, & surtout l'esprit de vin rechifié, comme il vient d'être dit ; puisque dans cet état il est de la plus grande pureté & complétement léparé des parties hétérogènes, tandis que l'eau-de-vie est encore bien éloignée de cette perfection. Les liqueurs composées entièrement d'esprit de vin seroient trop violentes, mais on y ajoute de l'eau en quantité convenable, & ces liqueurs font alors plus faines, plus douces, plus fines, plus agréables, & fur-tout, ce qui est le plus essentiel, plus faines.

DISTRIBUTION DES BRAN-CHES. Du moment que l'homme a eu la manière de réduire la végétation des arbres à la captivité, de donner à leurs branches une forme symétrique & agréable à la vue, il a été forcé à l'étude des loix de la végétation. L'expérience, après un grand nombre de fiècles, a enfin démontré que toute branche perpendiculaire s'emporte, que la sève y monte avec impétuofité, que le cours de cette sève s'établiffant avec rapidité dans un feul endroit, absorbe celle des branches voifines, & peu à pen elle les appauvrit, & finit par leur dérober toute leur inbiiffance ; eatin, que fi on fait incliner cette même branche gourmande fur l'angle de quarante-cinq à cinquante degrés, elle cessera de nuire aux autres, & · finira par deyenir branche à fruit.

On a encore reconnu que les branches d'un arbre disposé en espalier, devoient conferver une espèce d'équilibre entr'elles, & que, fans cette précaution, si un des côtés de l'arbre se fournit d'un plus grand nombre de mères branches que l'antre . ce dernier périra. De l'équilibre des branches dépend celui des racines: elles font toujours maigres & chétives du côté maigre en branches. On ne craint pas d'avancer que tout l'art de la taille dépend en général de ces deux principes fondamentaux qui feront discutés plus au long dans la fuite de cet ouvrage.

DIURÉTIQUE. C'est le nom que l'on donne aux médicamens , qui en portant leur action sur les reins, excitent la séparation d'une plus grande quantité d'urine, de la masse du sang, & la font sorrir par les voies urinaires. (Poy. MÉDICAMENS.) M. B.

DODÉCANDRIE, BOTANIQUE. Nom de la onzième claffe du fyflème fexuel du Chevalier von Linné, qui renferme les plantes, dont les fleurs ont douze étamines, comme l'aigremoine. (Voyet le mot Système.) M. M.

DOMAINE. Propriété, héritage bien fonds. On contond fouvent ce mot avec celuide métairie, parce que l'un & l'autre (inpopént une habitation , des befliatux, des champs, &c. didiffére du mot ampegar, en ce que ce dernier fuppole plus une maion d'agrément, entourée de jardiens, de boiquets, &c. qu'une polfeflion utile quata up produit. Au mot Mé TARIE, on fera l'énumération de toutes les parties qui la conflicuent.

DOMESTIQUE, on ferviteur de la mation. Je ne parlerai pas des ferviteurs de villes, race d'hommes la plus corrompue & la plus méprifable, qui, par efprit de parelle, abandonne les campagnes, où elle vivroit en travaillant & avec honneur.

On diffingue aux champs deux classes de domestiques; dans la première est placé le maitre, le maîtrevalet qui, en l'absence du maître, a l'inspection sur les autres, ordonne le travail, le dirige & travaille luimême; enfin, il est chargé de la nourriture de ceux foumis à fes ordres : fous un nom différent, on connoît encore une aurre efficee de maîtrevalet, appelé homme d'affaire; il dirige & ne travaille pas. La feconde classe comprend le charretier chargé du foin des chevaux, des mulets, &c. le bouvier & les laboureurs : chacun a fon diftrict.

Dans presque tous les cantons du royaume, il y a une époque fixe à laquelle on en prend de nouveaux pour suppléer ceux que l'on renvoie ou qui s'en vont d'eux-mêmes : ici. c'est à la St. Jean d'été ou à Noël; là, à la St. Martin, à la St. Michel, &ce. ces époques font en général diélées par l'ordre des récoltes. Dans plufieurs provinces il exifte des loix injuttes, relativement à ces malheureux domestiques; en Languedoc, par exemple, un valet arrêté à la St. Michel, ne neut quitter fon maître qu'à la St. Michel (uivante; vient-il à fortir dans le mois d'août? on lui retient ses gages & même ses hardes, & le maître injutte a le droit de le renvoyer chaque jour de l'année en lui payant fes gages. On voit bien que les gens riches ont fait la loi. Il arrive qu'un valet, mécontent de son maitre,

fait mal l'ouvrage, ou en fait si peu, que le maître est torcé de le renvoyer. Je demande, dans ce cas, qui perd le plus on du maître ou du valet? Renvoyé par le maître, il reçoit ses gages, & le champ a été mal cultivé. Il resulte de cette loi, que sur cent valets, à peine il y en a dix qui paffent deux ou trois années de fuite dans la même métairie; dès lors, pourvu qu'un travail quelconque foit fait, peu leur importe, puifqu'ils ne prennent pas le plus léger intérêt à l'avantage du maître. Soyez humains, raifonnables & bons, & vous aurez de bons domestiques . à moins que cette classe d'hommes dans le canton, ne foit auffi pervertie que celle des grandes villes. Il est essentiel . & c'est le point

le plus important, d'avoir un bon maître valet; toute la régie de la métairie roule fur lui. Avant de l'arrêter, prenez les informations prefcrites au mot BAIL, page 129 du Tome II, & n'épargnez pas l'argent u vous en trouvez un convenable; fon bien-être l'attachera à vous. à fon travail & à ceux qui lui feront foumis. Comme il est simplement le premier entre les égaux, il ne convient point qu'il parle en mittre, qu'il foit impérieux & dur. Les intérieurs supportent difficilement le joug qui pèle ; les esprits s'aigriffent, la discorde survient, & touvent, pour rétablir la paix, il faut faire mailon nette. Il est demontré que le maître ne gagne jamais rien aux déplacemens multipliés, parce que, d'après la réputation du maître-valet, on est réduit à prendre les fujets qui ne peuvent fe placer ailleurs, & par conféquent tout ce qu'il y a de plus mauvais.

La bonne intelligence cessée, se rétablit très - difficilement. De temps à autre, rendez-vous à votre métairie à l'heure des repas, afin d'examiner fi vos gens font nourris, fi les alimens qu'on leur donne font de bonne qualité; l'homme qui languit, travaille mal, & le maître y perd doublement. Lorfque le maître - valet vous aura · avancé qu'il a fait telle opération que vous lui avez demandée , vérifiez tout de fuite, & fur-tout dans les commencemens, afin de l'accoutumer à l'exactitude, & pour votre propre tranquillité, sans qu'il s'en apporçoive; épiez ses démarches, suivez fon travail, jusqu'à ce que vous fovez parfaitement convaincu qu'il se comporte en honnête homme. Lorfqu'il prêchera d'exemple aux autres valeis, le maître fera affuré de la bonté du travail, & de l'ordre qui régnera dans la métairie. N'augmentez jamais les gages de ce chef; mais ne plaignez pas les gratifications; pour les mériter, il en travaillera mieux. Cette manière de penfer ne plaira pas à plufieurs particuliers de quelques-unes de nos provinces, où l'on tient pour maxime, qu'à tous les valets en général on ne doit faire ni injustice ni grace, mais s'en tenir ffrictement à ce qui a été convenu. Il faut donc que la classe des mairres soit aussi perverse que celle des domestiques , puifqu'ils leur donnent le moins qu'ils peuvent, marchandent avec eux jufqu'à un petit écn, choisificnt par préférence ceux qui exigent le moins de gages. Sans attachement réciproque, sans espoir d'aucun soulagement de plus, le travail s'en ressent; j'infifte fur cet objet, parce qu'il

me révolte. J'aime mieux être dupe de mes domessiques, que d'attendre d'eux ce que j'éxige d'un cheval, ou d'un bœuf, moyennant la botte de sourrage.

DOMPTE-VENIN, on DOMTE-VENIN, (voy. planche 13 da Tome 118, page 629). M. Tournefort place cette plante dans la cinquieme fedion de la première claffe des fleurs à une feule pièce en forme de cloche dont le first eff fait en gaine, & il Tappelle Aftirpas flore allo. M. vonitione la nomme Afthrijas vincetoxicum, & la claffe dans la pentandrie digenie.

Flour blanche en forme de tube évafé en foncoupe, & divifé en cinq parties égales; vue en defíous en B, & en defíus en C. Les étamines fon au nombre de cinq, & le pifill eft divifé en deux; il eft dépofé au fond du calice E, à demi-fermé.

Fiuit F, gainc très-étroite, renfiée dans le milieu, compolée de deux capfules qui s'ouvrent longitudinalement, & renferment des femences H, couronnées d'une aigrette foyenfe. En G on voit cette capfule ouverte.

Feuilles opposées deux à deux, ovales lancéolées, barbues à leur baie, velues sur les bords & sur les côtés.

Racine A, très-fibreuse, grosse, longue & blanche. Port. Tiges élevées à la hauteur

d'une coudée, pliantes, velues, noneuses; les fleurs naissent de leurs aisselles, rassemblées en bouquet. Lieu. Les bois, les haies; fleurit

Lieu. Les bois, les haies; fleurit en juin & juillet; la plante est vivace.

Propriétés. A qui faut-il en croire

P

this Sulp. Ellebore not

.

Derene .



portent deux fleurs foutenues par des péduncules; les feuilles alternativement placées sur les tiges, hautes d'un pied environ.

Lieu; les montagnes élevées; fleurit en juin & juillet; la plante est vivace. Propriétés. On regarde communément la racine comme aromatique, cordiale, céphalique; il est désa-

gréable, lorique l'on consulte les auteurs, de les voir en contradiction directe sur les vertus des plantes: plufieurs regardent cette racine comme un poifon, & d'autres lui assignent un rang distingué parmi les cordiaux; peut-être les uns & les autres ont-ils raifon, fi le climat est capable de produire cette différence. Ne verrons-nous donc jamais une pharmacopée, fondée fur l'expérience feule. & non fur le témoignage des auteurs qui nous ont précédés? Cette occupation feroit bien digne de la société royale de médecine de Paris : puissent mes vœux, & ceux de tous les citoyens, parvenir jufqu'à elle, & la déterminer à entreprendre un ouvrage fi utile! Nous avons parlé exprès de cette plante & de la précédente. parce que leur usage est tamilier dans les campagnes.

DOS-D'ÂNE. Terrain rangé en talus des deux côtés. Au mot IRRt-GATION, nous décrirons la manière de cultiver tout le sol d'un jardin en dos-d'âne, ainsi qu'on le pratique dans nos provinces méridionales.

DOUCE - AMERE. ( Voyet SOLANUM).

DOUBLE DE TROYE. Péche. ( Voyez ce mot ).

Tome 1 V.

MACHE). DOUVE ou DOUELLE. Ces deux

mots font ufités dans nos provinces, & défignent les planches, dont on se fert pour construire les futailles, Vov. le mot Tonneau, dans lequel on décrira tout ce qui est relatif à la conftruction des vaisseaux vinaires.

DOYENNÉ (Poire de ). Voyer ce mot,

DRACME ou DRAGME ou DRACHME. Mots synonymes à gros en médecine : la livre contient cent vingt-huit gros ou drachmes; la drachme est composée de trois scrupules ou foixante-douze grains.

DRAGEON. Jeunes tiges qui s'élèvent des racines rampantes des arbres & des arbriffeaux, & même de plufieurs plantes nommées à cause de cela flotoniferes. Lorsque ces drageons ont poullé des racines indépendantes de celles qui les ont produits, on les appelle alors plants enracinés.

L'olivier, par exemple, pousse beaucoup de drageons fur ses racines fupérieures. Si on ne veut pas les endommager pour avoir le bourgeon, il fuffit de les couvrir d'un pied de terre ; ils pousseront de nouvelles racines dans cette terre, & à la fin de la première ou seconde année, on les détachera de la mère racine, en l'endommageant le moins qu'il fera possible. Si cette mère racine n'est pas très-essentielle au tronc, on la coupera dans la partie supérieure, & après l'avoir déterrée sur une longueur de deux à trois pieds, elle fera enlevée avec fon drageon . & plantée tout auffitôt. Une autre méthode plus expéditive de multiplier les drageons, est celle que nous avons indiqué au mot ACACIA.

DRAP D'OR. Pomme & Prune (Voy: ces mots).

DRAST!QUE. C'est le nom qu'on donne aux violens purgatifs. ( Veyez MÉDICAMENS & PURGATIFS). M. B.

DRESSER un'ardio, c'ell eformer, un'ardio, c'ell eior mer, un afric, c'ell faire prendre à fa uge une pofition verticale, ou bien diffort e fres premiers b' urgeons fuivant la forme qu'on défire; une hair, une publiade, c'ell la tondre avec le croullant out avec cieaux, afin que les branches ne le dépaffent pas les unes & les aures : C'ell un des meilleurs moyens pour faire de c'apiffet les haies.

DROU, DRU-PERMIN ( Pommes. d'Angleterre, ) ( Poyez ce mot.)

DRUSELLE, Peches. (Poyer DURACINE, ) le mot Peche.)

FURILION, MÉDECINE RUNALE, CE font des durcés qui le forment aux pieds & aux maios à la fuite d'un exercice longe temps continué; les ouvriers, ceux qui exercent des vitars qui exigent le ravail des fubliques durées, y font fujiets; la peau eff déforçantée entièrement & le durcir; la imphe Sarrée, le deffeche & l'épaiffeur croit : les durreits font de la nature des cors. (\*Poyr, CORS.). M. B.

DURILLON ou CORS, Médecine véterinaire. Nous appelons de ce

nom une excroissance, qui survient à la partie supérieure du col du bœuf, ou sur les parties latérales des côtes du cheval.

Le premier, c'est-à-dire, le durillon qui occupe la partie supéricure du col dit bœuf, reconnoît pour cause le frottement continuel du joug sur cette partie.

Cette tumeur est dure, infensible, calleuse, & paroît formée ordinairement de manières sluides, condensées

dans le tiffu de la peau.

On remédic tacilement à cette efpece de cors, en emportant avec l'influment ¡ranchant, les lames les plus excircieures de cette excroidiance, après, y avoir appliqué quelques cataplaimes émolliers; en pantant la plaie avec le digetific ordinaire pendant quelques obtus, de cu la bailinant avec du vin chaud, quiqué parfaite cicarrifanco de tratement peut convenir aux autres dur l'ons ou cors qui affectent les autres parties du corps du bœufi. (Voyet CALLOSTIÉ).

Eu egard au durillon ou cors qui provient de la foulure de la telle ou du bât, principalement fur la partie latérale des côtes, dans le commencement, on doir favorifer la rétolution par les tréquentes frictions d'eau-de-vie & de favon : fi malgré ces topiques, la rétolution ne paroît pas te faire, il faut s'artendre à la suppuration, & commencer alors à ouvrir l'abces , afin de donner issue à la matière accumulée, & panfer la plaie avec le dig: stif ordinaire. Nous ve yous le plus fouvent, que la suppuration s'é abl t d'ellemême au-deffous du cor; il s'agit alors de hâter la chûte du durillon. en l'emportant avec le bistouri, après l'avoir bassiné pendant deux ou trois fois avec de la décoction émolliente chaude; quoique l'amputation foit doulouretife, ce dernier parti est d'autunt plus à préférer aux onctions d'onguent que l'on a coutume d'y faire, qu'il eft à craindre que le pus creuie, carie les côtes, & perce quelquesois la poitrine. L'opération faite, la plaie sera pantée avec le digettif ci-deffus indiqué. Si l'artifte, après avoir découvert la plaie avec le biffouri, s'apperçoit de la fracture des côtes, il est essentiel, dans cette circonflance, de laiffer repofer long-temps l'animal, afin de donner le temps aux deux extrémités de ces os de le rejoindre, & au calus de le former. ( Voye; CALUS, FRACTURE). M. T.

DUVET. Poils extrêmement déliés, courts, foyeux, qui recouvrent certains fenits, comme les pêches. Sices poils font un peulorgs & ferrés, ils forment un duvet cotonneux, tel est celui du com, fercient-ils dans les fruits un organe excrétoire? Je serois plus dispoté à admettre cette hypothèse, que de les regarder comme necessaires à la confervation de la pellicule du fruit. Il n'en est pas ainsi du duvet qui tapisse le dessous des écailles qui reconvrentles boutons, foit à bois, foit à fruit, avant leur épanouissement; il. protège vifiblement, & défend le germe enveloppé contre les intempéries des faisons. Lorsque la douce chaleur du printemps ranime la végétation, & la tire de son engourdiffement apparent, petit à petit la feve diffout le gluten qui colloit les écailles les unes fur les autres, elles s'ouvrent, le duvet dovient visible ;

enfin le germe d'élance : ces projecteurs fubliflent autant de temps que le germe en a befoin, d'après avoir rempil le but de la nature, le duvet de les écallès le déséchent d'ombent. Les bourgeons du marromier-d'inde fournifient unexemple bien prononcé de ce développement : que de merveilles dans in fi petit objet.

DYSSENTERIE. MÉDECINE RURALE. La dyffenterie ell cet état dans lequel, à la fuite de violentes tranchées, il fort par le fondement des matières fanguinolentes & glaireufes.

Cette maladie est moins meur trière de nos jours, qu'elle l'étoit du temps desanciens; ils n'avoient pas, comme nous, la connoissance de l'ipéca-cuanha; d'ailleurs, ils étoient plus tempérans que nous, & cette maladie étoit rare.

Toutes les espèces de dyffenteries peuvent fe réduire à deux claffes : l'une blanche & l'autre fanguine ; le fang est melé aux matières dans l'une, & il ne paroit pas dans l'autre. Ces deux espèces peuvent être compsiquées avec la fivere; elles peuvent être simples ou malignes, épidémiques ou non.

La dyffenterie est maligne, lorsque les effets ne sont pas proportionies aux causes, c'est-à-dire, lorsque les malades ne rendent qu'une portion très-petite de marières gairentes & enfanglantées, tandis qu'ils éprouvent des mouvemens convulstis dans les membres, & des syncopes répêtées,

Lacause première de la distenterie est une fauste inflammation du canal intestinal; toutes les causes disposantes sont, la mauvaise constitution du sang & des humeurs qui fortent de son sein, les sabures, crudités & putridité de l'estomac, l'intempérance & la disette.

Les caufes qui déterminent la dyffenterie, fort des coups reçus fur le ventre. l'intempérance, la fupprefision de quelques évacuations farguines, p l'ufage immodéré des alimens de mauvaifenature, des fruits nouveaux, des liqueurs qui n'ont pas encore fermenté.

Avant l'apparition de la dyssenterie, le malade ressent des douleurs très-vives de coliques qui reviennent par intervalles, ces douleurs naissent de l'impression que sont sur les intestins déchirés, les humeurs acrimonieules qui paffent fur ces petites plaies : dans la dyffenterie blanche, les matières sont coagulées & roulées fur elles-mêmes comme des oublis: dans la dyssenterie rouge, les matières font d'une puanteur infoutenable; les urines coulent en petite quantité. parce que la férofité du fang s'échape par le fondement ; le ventre est quelquefois élevé du côté du foie, quand ce viscère est attaqué, & alors les malades font un peu jaunes, quelquefois le vomissement existe, & c'est ce qui a fait prendre la dyssenterie pour le Cholera-morbus,

La dyffenterie est une maladie grave qui, dans les campagnes & dans les armées, fait périr, lor qu'elle règne épidémiquement, un très-grand nombre de victimes. D'ailleurs, fi les malades ne succombent pas dans la force de l'attaque, ils trainent une vie malheureuse & souffrante: les intestins languissent dans une foibleffe cui s'oppose à leur action . & la nutrition, cette fonction qui feule entretient & fait la vie, est languisfante pendant long temps, & finit par cesser entièrement : les différens inteflins font atraqués de la suppuration , la fievre lente s'empare du malade, & il fuccombe aux effets destructeurs de cette sièvre.

On a observé que la dyssenterie qui paroisson à la suite de la jaunisse & du scorbut, étoit mortelle.

Les travaux forcés du corps & les peires de l'ame font dépéndere une dyffenterie imple en dyffenterie maligne & mortelle : la dyffenterie épidemique efft la plus dangereufe de fontes, parce que, dans le temps de fon apparition , on n'eft pas encore infiritul des caudes qui la font naître , & que d'allieurs, comme nous l'avons obtervé plus haut , ceft un Prothée qui prend toutes fortes de formes , & cau élude tous les movens.

C'est un fort mauvais figne dans nele sid yffenteries, quand l'écouleste, quand l'écouleste situations que les mairies est peu confidérable, et tandis que les autres accident numitipliés, quand le ventre s'élèven ou fe tend, quand le pouis fe concentre, quand la langue se sèche, quand le voimisse foit pla fin de la maladie; & lorsqu'il redouble dans la proportion que les double dans la proportion que la fiève un'ines diminiment; l'orsque la fiève un'ines diminiment; l'orsque la fiève redouble le doit, elle prend alors redouble dans lor, elle prend alors redouble dans lor, elle prend alors

le caractère de fièvre confomptive ; quand les fo bleffes paroiffent & fe fuivent, quand les douleurs deviennent plus vives, le malade périt fouvent dans une foiblesse: lorsque la gangrène attaque les intestins, les malades ne réfittent pas long-temps à cet ennemi destructeur: la présence de la gangrène fe fait connoître par les fignes fuivans : les yeux du malade se couvrent de nuages, ils languissent, s'obscurcissent & s'éteignest entièrement par degrès, l'haleine devient d'une féridité cadavéreufe, le pouls se perd sons le doigt qui le cherche, les douleurs difparoissent engièrement, & le malade tombe enfin dans un accablement qui le plonge au tombeau.

Nous venons de détailler les fignes qui annoncent l'état fâcheux du malade dans la dyffenterie, nous allons maintenant nous occuper des fignes favorables, avant de parler des moyens qu'il faut employer pour

guerir cette maladie.

Crêt unsigne de favorable augure, lorfque les s'impriômes diminuent, mais d'une manière lente; quand les unines redeviennent couleur de citron, & coulent en plus grande abondance, quandle ventre redevient fouple. Cette maladie ell auffi bizare dans fa dure, qu'elle elf fingulère dans fa naure: t'elle dure neut & di quinze jours, telle dure neut & di femaines: celles qui préfentent les apparences les plus flatteufes deviennent quelquefois tout à coup dangereufes.

Pour guérir les dyffenteries, il faut avoir égard aux causes, aux caractères & aux circonstances differentes qui les accompagnent. Il s'en faut de beauçoup que toutes les dyssenteries fe guériffent de la même manière; les autres coliques & maladies du bas-ventre fe guériffent avec les mêmes remèdes, dont on augmente ou diminue les dofes : dans les dysfenteries, il faut quelquefois employer les remèdes les plus oppo-

fés entr'eux.

Il faut faire fortir par le vomissement les matières âcres fixées dans les intestins & dans leurs vaiffeaux, afin de donner de l'action aux intestins; on se sert de l'ipécacuanha; le peuple oppose la plus forte résistance à l'emploi de ce remède; fon imagination bornée ne peut pas con- . cevoir comment on peut parvenir à guérir une douleur fixée dans le ventre, en faisant vomir, & son obstination le rend, sur cet article comme fur bien d'autres, victime de l'ignorance. L'ipécacuanha ne réuffit pas quelquefois, quand les dyssenteries sont épidémiques ; alors il faut employer un émétique plus fort, le tartre stibié : on est quelquesois obligé de réitérer plus d'une fois l'ufage de l'ipécacuanha ou du tartre stibié : si le sujet atraqué de dyffenterie est foible, on se contente de lui donner vingt grains d'ipécacuanha, on laiffe un jour ou deux d'intervalle, & on réitére ce remède ; fi le sujet est sort, on lui donne dans le même jour deux ou trois doses d'ipécacuanha : si les dyssenteries font épidemiques, il faut employer en premier l'ipécacuanha. enfuite le tartre flibić, jufqu'à ce qu'on ait rencontré l'émétique qui convient; il ne faut pas se laisser féduire par le calme qui fuit l'effet de l'émétique, il saut en réitérer l'ulage; fans cette précaution, le mal

renaît avec plus de sétocité.

Quandon donne l'ipécacusanhaaux foldats & aux gens épnités, il eft hon de le joindre avec les cordiaux & les aromatiques, dans des décoctions de faffairas, parce qu'avant de donner aux vaifeaux des fecouffes propres à chaffer les matières âcres, il faut qu'ils aient repris un peu de vigueur, chez les perfonnes fortes, ces précautions font inuitles.

On a demandé fi la figinée étoit utilie; nous vépondons qu'en gréal elle eft natifible, & qu'il exilte peu de circontlances qui primière re prémetre l'ulage : jamais il ne faut l'employer dans les dyflenteries malignes, & chez les ujuiers foibles & épuides; elle ne convient que dans les cas oil l'inflammation eft violente, & où les vaiffeaux tendus & criticis fe romproient infalliblement dans les efforts du vomiffement dans les efforts du vomiffement dans les efforts du vomiffement dans ces cas la faignée doit précéder l'émétique.

Les purgatifs font utiles, mais il faut faifir les inflaos favorables: les amers conviennent aux personnes epuifes; les aigretes, la limonade, l'Orangeade, &C. conviennent quand on craint la malignité; on y joint les tamarins en lavage avec des fractions detarter fiblié, mais ecse moyens huifent quand la dyssenterie est simple.

Les purgatifs ne doivent être placés que lor fque la faignée & Cles émétiques out procuré du calme, il faut craindre ce calme, & faifir ce moment pour purger : on fe fert de teinture de rhubarbe, de catholicon double; on évite les fels , & la raifon de cette conduite et à raife à faifir.

Les douleurs ne se calment pas toujours après l'usage des moyens

que nous venons d'indiquer; alors onemploie les cataplasmes émolliens. les vessies pleines de lait, des boissons adoucissantes, le petit lait, l'eau de poulet, de veau, les décoclions de racine de guimanve, de grande confoude, de gomme arabique fondue dans ces eaux, les gelées de coings étendues dans l'eau; on fait boire fouvent, mais en petite quantité, afin d'éviter le retour du vomissement qui accompagne le plus fouvent cet état; on fait prendre des clyflères adoucifians : fi le malade épronve des difficultés d'urine, on applique fur la veffie, des veffies pleines de lait tiède.

Les malades sont tourmentés par un autre accident, compagnon inféparable des douleurs, par l'infomnie, & il faut calmer cet état, en follicitant doucement l'arrivée du fommeil; mais jamais il ne faut en faire usage dans la dyffenterie maligne, & dans les autres il ne faut l'employer qu'après les remèdes que nous venons d'indiquer : on craint avec raiton les effets de l'opium; il faut préférer le fyrop diacode, la liqueur anodine d'Hoffman; on donne ces calmans dans des émulfions avec la plus grande fobriété, afin d'éviter des dépôts d'humeur, qui ne manqueroient pas de se faire dans des parties engourdies.

La chûte du fondement, les maux de tête violens, les douleurs fixes dans le ventre, & le délire, font encore des accidens de la dyssenterie qu'il faut combattre,

Pour la chûte du fondement, on le frotte avec du cérat & de la pommade de concombre, & on l'expose aux vapeurs de l'eau bouillante.

Pour les maux de tête & le délire,

il faut faigner du pied, malgré le préjugé barbare, & appliquer des sangfues à la tête; toutefois il faut que la dyssenterie soit bénigne, & que le sujet soit sanguin; mais si ces accidens furviennent dans une dyffenterie maligne, il faut bien fe donner de garde de verfer le fang, il faut appliquer de grands & légers véficatoires; l'expérience prouve journellement combien cette méthode est utile. Si le malade éprouve, dans une dyssenterie maligne, des douleurs fixes dans le ventre, il faut appliquer les véficatoires fur cette partie douloureufe.

Pour arrêter le progrès de la dyffenterie épidémique, il faur empêcher que les perfonnes faines aillent vifiter les malades; il faut brûler dans les afyles des malades du vinaigre; il faut renouveler & purifier l'air, & jetter promptement les matières qu'ils rendent.

Ees perfonnes qui voudront fe préterver de la dyffenterie épidémique, feront dére pendant quelques jours, bois ont des tianes adoucillantes & aigrelettes, prendront une prite d'upécacionala pour les faire vomir, & le pu geront entuite deux ou trois fois, ne leront d'excés dans aucuns genres, & fairont la compagnie des maldes.

La dyffenerie laiffe quelquefois paris elle das accidens qu'il el trèsuffe de combattre; tels tont une grande fenfibilité d'an les entrailles, de qu'on fait ceffer par l'ularg des eaux minérales de Blaruc, x les infufions armatiques, de en tenant le ventre chaudement. Li thériaque, de didactordum le contection d'hyacinthe, à petite dofe, conviennent dans cet étar, pour donnet aux parties plus de force; l'écorce de cimarouba en décoction, à la dofe d'un gros ou deux dans une pinte d'eau; à chaque fois il faut en boire un demiteptier; la menthe, la mélifie en intufion, font aufifi fort utiles.

Si malgré cesprécautions, la fuppuration paroifloit, il faut faire prendre la térébenthine en l'avement & en piules, les caux de Barège & de Bagnères, données à petite dofe; ou donne auffi de l'huile d'ippéricum en lavement, & la décoftion de cette plante en boillon.

DYSENTERE, Miledine Vidirinaire, ou flux de ventre fréquent & fanguinolent, caufé par l'ulcération des intellins, accompagné de coisques, des iperientes, du frifino, de la ficivre, de la foif, & fouwent de la profitation des forces. Cette maladire ell taniôt aigué, tamôt elvonique, l'une & l'aurer font fount ép.zootiques. Les animant qui y font fujets, en font ordinairement attaqués vers la fin de l'été & pendant L'automne.

La d, senterie est aigue, lorsque ce flux commence par être glairenx, graiffeux, bili ux, & devient enfuite farigumolent, purulent, à mefure que les abcès qui le tont formés dans les intestins, couvrent & fe vi lent dans l'ur canal; alors les déjections le chargent de ces matières purulentes & lang'antes. On juge qu'eiles tont plus ou moins âcres, par e ravage qu'elles occasionnent dans les vitceres de l'abdoinen, & par les tignes exterieurs qui fe manifeltent . par des coliques plus ou moins violentes, qu'on reconnoît à l'agitation des nieds du bœuf on de la vache. ou du yeau qui en ell atteint, qui d'ailleurs fe couche, se lève à tour moment. On le connoit aufil au fêorts confidérables & multipliés qu'il fait pour expuiser par l'anus, les copuscules qu'il fait pour expuiser par l'anus, les copuscules qui, en irritant l'inteffin redum, l'obligent de se contraster coup fur coup, pour ne se débarraiser fouvent que d'une très-petite quantité de matière sère de Visqueusle.

Lorsque dans cette maladie le frisson commence à paroître, le pouls devient petit, fréquent & quelquetois intermittent, le poil se hérifle, un froid fubit . & violent fecoue & agite le dyssentérique. Ce froid est remplacé par un pouls plein, dur, précipité, & par une chaleur plus ou moins grande, qui se manifeste graduellement fur toute l'habitude du corps de l'animal ou fur certaines parties seulement. La durée en est indéterminée, mais elle est quelquetois accompagnée d'une si grande foif, que j'ai vu des bœufs attaqués de certe maladie, s'échapper de leurs écuries, courir à toutes lambes aux abreuvoirs publics, & se jetter dans des ruiffeaux, où il fembloit qu'ils vouloient boire jusqu'à la dernière goutte d'eau.

C'est de la formation des abecis) de leur ouverture dans la caviré de intestins & de la nature des ulcères qui en refullent, que dépend le plus ou moinsé mailignité de la dyffeteris pour leur de ce qui en même-temps le rend pliss ou moins abondante en détermine la duréré c'act, fi de la commandation de la commandati

l'accompagnent. On apperçoit alors dans les excrémens, des filamens, des lambeaux du velouté des inteftins, & fouvent même des portions confidérables de leurs membranes.

Si malgré l'ufage des remèdes, si ne paroit aucun figue de guérifion, que le pouls refte foible, intermittent; que l'écoulement du flux dyffentérique répande des exhalations feitides, que l'animal n'éprouve plus aucune douleur, & que les extrémités foient froides, on aura lieu de croire que les inteffins font attaqués de la gangrène, & de s'attendre à voir bentot per le fujet.

Dès que l'on appercevra le cheval ou le mulet, ou le bœuf affecté d'un flux de ventre glaireux, graisseux, bilieux, on le mettra au régime, (Vov. le mot REGIME). La force, la plénitude du pouls & le caractère de l'épizootie déterminer ont le médecin fur le nombre des faignées qu'il fera à propos de faire, ou de suspendre, ou de supprimer. On fera boire au malade, plusieurs fois dans un seul jour, de l'eau tiède nitrée, quelquefois foiblement acidulée; ainfi que des décoctions de mauve, de quimauve, de graine de lin, de grande confoude, de pimprenelle, de riz, d'orge, & le petit lait. Les lavemens feront de la même nature, & aussi multipliés que les breuvages. On placera fous le ventre du dysfentérique, une chaudière remplie de la décoftion bouillante de quelqu'une des plantes défignées ci-deffus, & on y contiendra les vapeurs qui s'en exhaleront avec des couvertures. L'usage des purgatifs est indispenfable dans cette maladie; mais pour qu'ils aient quelques fuccès, il est non - feulement nécessaire que le

volume

volume des excrémens qui font contenus dans les gros intellins du cheval, ou de la vache, foient parfaitement délayés par les breuvages; a mais il faut ecoré que l'inflammation des intellins foit appaifee avan que de les administrer. On pourta employer la manne, les tamarins, la rhubarbe, le cathol·con, le polypode de chêne, l'huile de lin, auxquels on ajoutera le nitre, le camphre. ( Foyet MÉTHOBE PURGA-TIVE).

Après les évacuations nécefaires, s'il n'y a usucu foupçon de gargène, on paffera aux décoctions de figuers, de jujibes. de dattes, de navet, de suffiliage & de prox. Les fleurs de mille-persuis, la verge d'or, la pervenche, le lierre terrefre, le baume de cophat conviennem beaucoup à ce traiement, ainsi que les coings, les rolles rouges, les racines de quante fauille, de latione, de gestions de la proposition de la plus grande circonnection.

Et si la dyssenterie aiguë prenoit le caractere de la fievre maligne, ce qu'on reconnoîtra, fi le bœuf a de fréquentes convultions, la respiration puante, le pouls languissant. foible , irrégulier , quelquetoisnaturel, ou vehément, le ventre presque toujours tendu , les sueurs fétides , froides, les excrémens chargés de vermine . &c. on combineroit avec les remèdes propofés, la crême de tartre, la casse avec les purgatifs. les décoctions d'absynthe, de tanaisse, avec les breuvages. On donneroit vers la fin de la fievre le quinquina, & on appliqueroit les véficatoires fur la nuque, & aux deux cuiffes.

Mais fi, dans la dyssenterie, la lymphe est trop épaisse, trop visqueuse, qu'elle s'arcéte dans les vaisteaux, qu'elle s'y endurcisse comme du plâtre, alors cette maladie est chronique & d'une nature toute disférente de celle de la dyssenterie

aigue. On connoît cette espèce de dysfenterie, en comparant ses symptômes avec ceux de la précédente. L'inflammation est plus longue, moins violente, la matiere morbifique ne se résout point par les médicamens indiqués contre la dyssenterie aigue; elle tient l'animal comme engourdi : dans le commencement , l'appétit ne manque point, la respiration est libre, mais elle est gênée dans la fuite au moindre exercice . le pouls devient petit, fébrile plus fensiblement le soir que le matin . le dégoût furvient, la foibleffe s'empare des jambes, la peau s'amincit, fe desfeche, les yeux s'enfoncent; l'épine dorfale, les côtes, les hanches, fortent tous les jours de plus en plus, les cuisses se décharnent. les flancs, pleins, tendus, quelquefois avalés , n'offrent plus que de froides ondulations Les progrès de ces fignes exterieurs font proportionnés aux défordres que le skirre ou matiere plâtreuse opere dans les inteftins; car à mesure qu'elle v augmente de volume, elle en rétrécit le canal, elle s'oppose au passage des excremens & du chyle , & dans tous ces dégrés d'accroiffemens qui font toujours forts lents, elle trouble de plus en plus les fonctions des parties qui l'avoifinent, & produit enfin l'inflammation, la suppuration, la gangrène, le marasme, l'atrophie & la more

Le vice que l'on auroit d'abord à combattre, seroit l'épaissiffement de l'humeur lymphatique; mais il est d'autant plus difficile à détruire que la fièvre lente, dont est travaillé l'animal, ne se manifeste que lorsque la maladie a fait de certains progrès. Desorte que le résultat de l'administration des remèdes les mieux indiqués reste presque toujours sans effet, & ne peuvent tout au plus fervir qu'à prolonger la vie languiffante de l'animal, D'ailleurs, comme il est possible que cette maladie se communique à d'autres animaux, ( voyez PRÉSERVATIFS ) c'étoit dans les vues d'intercepter cette communication, que j'ai fouvent fait tuer les bœufs qui étoient attaqués de la maladie que je viens de décrire; on m'a même assuré que, dans ce nombre, il s'en trouvoit qui en étoient atteints depuis près de deux ans.

En les ouvrant, j'ai trouvé le méfentere farci d'une matière blanchatre, folide, & quelquefois pierreufe, suppurce, putride, l'épiploon collé aux intestins, skirreux, ou pourri, le colon ulcéré, skirreux, calleux. fouvent rempli de pus & de vers. Les autres intestins éprouvent pareillement divers défordres ; les eftomacs du bœuf, celui'du cheval, n'en font pas même exemps. Je les ai vu ulcérés, skirreux, percés, paríemés de tubercules , & d'hydatides. La cavité de l'abdomen est quelquefois . même remplie d'un épanchement féreux, purulent.

Cette marche n'est pas la seule par laquelle la dyffenterie chronique le termine ; car , fi le skirre , en augmentant le volume de sa masse, ronge & détruit les vaisseaux sanguins qui le touchent, l'acrimonie que le fang, les excrémens, le chyle & toutes les humeurs qui l'entourent, ont acquifes par leur féjour, produit une dyssenterie très-acre qui enflamme & corrode les lieux par où elle paffe, caufe en même-temps des convulfions très-violentes & la mort, Pour ne pas confondre la dyssenterie chronique avec le flux hépatique, on observeraque ce dernier leur ressemble unpeupar la teinture rouge des déjections qu'il produit, & par un léger téneime qui l'accompagne quelquefois, qu'il est inséparable de la fièvre lente ainsi que cette espèce de dysfenterie , que les animaux qui en sont atteints perdent peu à peu l'appetit : mais il en differe en ce que les animaux qui en sont atteints, jettent beaucoup de vents, que leurs urines font chargées de bile, qu'ils touffent, qu'ils ont la respiration pénible, & que la couleur jaune qui paroît fur la furface extérieur de l'anus, est un des signes qui caractérifent le flux hépatique, & le diftinguent absolument de la dyssenterie chronique. ( Voyez JAUNISSE DES BŒUFS ). M. BRA.

DYSURIE, ou difficulté d'uriner. L'urine coule avec peine; mais l'envie de piffer ceffe dès que la veffie est déchargée. Quelquefois cettemaladie se réunit ou succède à la strangurie, qui est une continuelle envied'uriner . & dans laquelle l'urine coule goutte à goutte avec de grandes douleurs. ( Voyez URINE ).

## EAU

EAU, PHYSIQUE, ÉCONOMIE. De toutes les substances qui sont sor-. ties des mains du Créateur, une des plus précieuses est, sans contredit, l'eau. Agent presqu'universel, elle concourt à la production, à l'entretien. à la réparation de presque toutes les substances qui composent les differers ordres de la nature. Les végétaux lei doivent leur développement, leur accroissement & leur vie ; les minéraux ne se feroient point formés dans le sein de la terre. fil'cau ne diffol voit, ne charrioit avec elle, & ne réuniffoit les principes qui les composent, en leur sournisfant le gluten qui les fait adhérer enfemble. L'homme même & tous les animaux languiroient & verroient bientôt terminer une malheureuse vie, fi l'eau n'élaboroit leurs alimens, ne donnoit la fluidité aux humeurs qui circulent dans leur corps . & ne rafraichissoit continuellement l'air qu'ils respirent. Sous quelque aspect qu'on considère cet élément, fon utilité univerfelle mérite bien qu'on l'étudie, & qu'on connoifie toutes ses propriétés pour qu'on puisse en retirer tout l'avantage possible.

Tableau du travail sur l'article EAU.

SECTION PREMERE. Sa Difinition, fa Namer & fon Hiftoire naturelle. Sect. II See Qualitie Physique. Sect. III. Son addion fur le règne animal & vegicà. Sect. IV. Esux minérales. Sect. V. Analyfe des Esux minérales. Sect. V. Maylyne d'initire les principales.

## EAU

## SECTION PREMIERE.

Définition de l'Eau, sa Nature & son Histoire naturelle,

S. I. Définition de l'eau. L'cau élémentaire est un fluide pesant, transparent, sans coulcur, sans odeur, fans faveur, vifible, fenfible, & qui jouit de la propriété particuliere de mouiller les corps qu'elle touche, c'est-à-dire, d'adhérer à la surface, &c d'en pénétrer le plus grand nombre plus ou moins vîte. D'après cette définition, on voit facilement qu'elle ne peut convenir qu'à l'eau élémentaire, & que l'on suppose absolument dépouillée de toutes substances hétérogènes; mais rencontre-t-on une telle eau dans la nature? Non-Son extrême tendance à fe combiner avec tous les corps, fon pouvoir énergique de dissoudre ou diviser intentiblement tout ce qu'elle touche, sont qu'elle est toujours souillée d'une infinité de matieres solides ou volatiles qui altèrent sa pureté. L'art feul peut l'amener presqu'au degré de pureté que nous lui supposons ; des distillations, des précipitations, des filtrations répétées la dégagent plus ou moins des substances étrangeres avec lesquelles elle étoit combinée.

\$. II. Nature de l'eau Quelle est la nature de l'eau , considérée comme élémentaire , & abstraction faire de tous les corps , qui , communément font mêlés avec elle ? Il faut avouer de bonne foi que les recherches des physiciens ne les ont pas encore conduits à cette connoissance parfaite : on a beaucoup raifonné; on a dit des vérités, mais fouvent l'erreur les a accompagnées. Il paroît cependant constant que l'eau est un fluide composé d'une infinité de petites molécules parfaitement rondes . d'une divisibilité extrême , folides & en même-temps élastiques. Les molécules de l'eau font parfaitement rondes; c'est à cette rondeur parfaite qu'est due leur mobilité, & par conféquent leur fluidité ou la facilité qu'elles ont d'être transportées d'un endroit à un autre ; car, plus les molécules d'un corps font rondes & attenuées, plus le corps est fluide. Elles sont d'une divisibilité extrême : c'est à cette divisibilité qu'est due la facilité de l'eau de se réduire en vapeurs; elles font folides, & en même-temps élastiques : de la premiere propriété dépend la force avec laquelle l'eau attaque & diffout les corps qu'elle pénètre ; & de la feconde dépend sa condensabilité, sa dilatabilité, comme nous le verrons dans la fection fuivante.

En chimie, on a long-temps difputé fur la nature de l'eau, fur fon indeftructibilité, & sur sa converfion d'eau en terre. Des expériences des plus habiles chimistes sembloient démontrer que l'eau, tenue pendant très-long-temps fur le feu , fe décomposoit & se réduisoit en terre : - à sa surface se présenter à nos remais MM. Lavoisier & Fontana ont fait voir clairement que la terre que l'on trouvoit dans les vaisseaux où l'on avoit fait éprouver à l'eau une longue digestion, n'étoit due qu'à ces vaisseaux même, corrodés plus ou moins par l'eau.

S. III. Hiftoire naturelle de l'eau.

L'eau créée par l'Auteur de la nature, a fait, des le commencement, partie effentielle de l'univers : & comme élément, & comme mixte : comme élément, elle a préfidé à la formation de toutes les fubstances connues; comme mixte, elle a été le réfultat de leurs combinaisons & de . leur décomposition. Tantôt disséminée dans tous les corps , & réduite, pour ainfi dire, à ses molécules primitives, elle en est une des parties conflituantes; invifible, infenfible dans les corps les plus durs, & qui paroissent le plus homogènes. l'art n'en décèle pas moins fa préfence par des expériences délicates : tantôt réunie en grandes masses, elle occupe d'immenles réfervoirs qui couvrent une partie du globe, qu'elle fillonne en différens fens, & se précipitant de rochers en rochers, elle traverfe les plaines en roulant fes flots jusqu'à la mer, laissant de tous côtés des traces de fes bienfaits : tantôt réduite en vapeurs légères. elle s'élève dans les airs, flotte audesfus de nos têtes, les défend de l'ardeur du foleil, & retombe bientôt pour abreuver la terre alté- . . rée, développer les germes qu'elle cache dans fon fein , & circuler dans tous les végétaux : tantôt enfin . enrichie des différens principes des fubstances qu'elle a attaquées dans les entrailles de la terre, elle vient gards . & nous offir ou des secours on des agrémens.

Mais avant que d'examiner l'eau fous l'état d'eau de mer, de fontaine & de riviere, d'eau de pluie & de rofée, & d'eaux minérales, il est intéressant de bien connoître toutes les qualités phyliques.

SECTION II. Qualités physiques de l'eau.

S. I. Pefanteur. L'eau , comme tous les corps de la nature, a une certaine pelanteur ou gravité qui varie fuivant ses degrés de pureté. Comme les expériences qui déterminent ce degré font très-délicates, & que le réfultat dépend beaucoup de l'état même de l'air plus ou moins pefant, il n'est pas étonnant que le rapport de la pefanteur spécifique de l'eau n'ait pas toujours été le même ; cependant, en supposant que l'eau de pluie très pure pele comme 1000, cette même eau distillée sera comme 999; celle de la mer, comparce avec la première, comme 1030; celle de riviere, comme 1009; & celle de puits , comme 909 ; mais on doit peu compter fur la pefanteur spécifique de l'eau de puits, & elle n'est pas générale pour toutes les eaux de puits; il en est même peu qui varient autant que celle-là, en raison de la qualité de sélénite qu'elle contient presque toujours, fur-tout à Paris , & dans tous les pays où les couches de pierre à plâtre font communes.

§ II. Fuidid. La fluidiré dépendant de la rondeur, de la ténuité des molècules d'un corps, l'eau pure qui jouit éminemment dese propricées, et aufi plus fluide que la plupart des autres liqueurs. Deux caufes principales peuventaitèrer ou même éteindre tour-à-fait cette qualité: "2. le mélange des fubflances bérogènes qui, se combinant avec elle en trop grande proportion s'oppofent au transport mutuel des molècules autreufes, de les empéchent de cou-autreufes, de les empéchent de cou-

ler les unes fur les autres, en rempilifant les interflices & les vides qu' les féparent; 2º, le froid qui, par quelque caule que ec foir, enchaine, pour ainfi dire; , les molécules les ques aux autres; & leur fait prendre une figure détermince & régulière; , d'ou it réfulte une mafle transparente, connue fous le nom de glace.

( Voyez ce mot ).

S. Ill. Elafticité. Nous avons obfervé déjà que les molécules de l'eau étoient solides, & en même temps . élastiques. Les molécules élémentaires des corps font parfaitement classiques, tant qu'elles font isolées, indépendantes & abandonnées à ellesmêmes. Elle ne ceffent de l'être que lorfqu'elles font réunies & collées par une espèce de gluten qui les enveloppe tellement, que leur reffort n'a plus d'effet; & dans ce cas. le corps devient un corps dur; ou bien , lorfque leur reffort naturel eft tellement engagé, qu'il peut bien être comprimé, mais sans pouvoir se rétablir dans son premier état; les corps mous sont dans ce cas. D'après ces principes, les fluides, dont les molécules font toujours libres, font donc élastiques, & d'autant plus élastiques. que leurs molécules feront plus ifolées & plus indépendantes. L'on ne peut donc pas révoquer en doute l'élasticité de l'eau ; non-seulement le raifonnement de l'analogie le démontre, mais encore l'expérience. L'eau tombant sur elle même, ou sur un corps non élastique, refaute & fe réfléchit. Le jeu des enfans, nommé ricoches , n'est dà qu'au ressort de l'eau ; elle est capable de rendre du fon ; telle est celui de la pluie tombant fur une masse d'eau. Or . point de corps fonore fans élafticité;

enfin l'eau, foit qu'elle foit en état de vapeurs, foit qu'elle foit en état de glace, offre toujours des effets produits par son élasticité naturelle.

S. IV. Compressibilité. Cette proprieté dépend & dérive nécessairement de la précédente . & en prou vant l'une, on prouve l'autre. La compreffibilité de l'eau est très peu de chose, à la vérité, parce que toutes les molécules de l'eau infiniment petites par elles-mêmes se touchent encore prefqu'en tous points : elles ne peuvent donc être comprimées que de l'étendue de leur demi diamètre, ce qui est bien peu, à moins qu'elles n'aient été dilatées par quel-

que caufe étrangere.

S. V. Dilatabilité, L'cau eft dilatable . c'est à dire qu'elle peut occuper un espace plus étendu que celui qu'elle occupoit auparavant. & cela par deux movens; ou chaque molécule comprimée se rétablit sur elle-même par sa force d'élaflicité; mais c'est plus là un fimple rétabliffement qu'une vraie dilatation : oubien un corps étranger, s'infinuant entre les différentes mo-Iccules, les éloigne plus ou moins les unes des autres, & leur fait occuper un espaçe bien plus étendu. Comme cette dilatation est ordinairement produite par le feu, on la confond affez ordinzirement avec la raréfaction. Au mot VAPEURS on voit la progression de la dilatabilité de l'eau, depuis son état ordinaire jusqu'à celui de vapeur. Avant que de quitter la dilatabilité de l'eau, il faut expliquer ici un des phénomènes les plus fréquens auquel elle donne lieu , les bouteilles d'eau , c'est-à dire ces petites bulles d'eau que l'on voit naître, grossir, écla-

ter & disparoître au-deffus de la surface de l'eau, foit lorfque la pluie tombe for une maffe d'eau , foit lorfqu'elle bout. Ces bouteilles d'eau font dues, dans l'un & dans l'autre cas, au dégagement de l'air que la masse contenoit; cet air chassé par la pluie, qui par sa chûte bat l'eau, ou par la chaleur & le feu, cherche à s'échapper à travers les molécules aqueuses; comme ces molécules ont une très-grande adhérence entr'elles, elles s'eppofent à fa fortie; enveloppent la molécule aérienne, se dilatent avec elle, &z fe brifent enfin , lorfque la molécule d'air , beaucoup plus dilatable que l'eau, occupe un espace que les molécules d'eau ne peuvent plus recouvrir. Ces bouteilles font rondes, parce que l'air qu'elles renferment se dilate en tout sens. Toutes les fois que, par quelque caufe que ce foit, il le produit dans une masse d'eau un dégagement d'air ou des substances aériformes qu'elle contient, on voit reparoître ce joli phénomène; l'eau dilatée au point que ces molécules foient abfolument ifolées & féparées les unes des autres, est alors en état de vapeurs, ( Voyez ce mot ).

S. VI. Condenfation, Puisque l'eau est classique & compressible, elle est par consequent condensable, c'està dire, qu'elle peut occuper un efpace moindre que celui qu'elle occupoit auparavant; cecin'a pas befoin de démonstration. L'état de condensation dans lequel l'eau se trouve le plus ordinairement, est celui de glace, & quoique un morceau de glace, en le réfroidiffant, augmente de volume, comme ce phénomène n'est produit que par une caufe étrangere, il n'en est pas moins vrai de dire que l'eau gelée est une eau condensée. (V. le mot GLACE).

S. VII. Action diffolvante de l'eau. L'eau est un menstrue ou un diffolvant de presque tous les corps; peu échappent à fon action : unc grande quantité de substances terreuses, pierreuses, métalliques & falines. font plus ou moins vîte attaquées & diffoutes par ce menftrue. Non-feulement c'est par érofion que l'eau les attaque, mais encore c'est souvent par combinaison, fur-tout quand elle contient de l'air fixe, (voyez ce mot ) qui lui est prefque toujours uni; alors son action est plus vive & plus énergique, & elle forme, avec les corps qu'elle diffout, de nouveaux mixtes. C'est à ce pouvoir de l'eau de diffoudre, & à fon évaporation poftérieure, que font dues les concrétions pierreuses, les stalactices, les rouilles de fer & de cuivre , les diffolutions des fels , & fur - tout toute la suite si variće des eaux minérales.

Telles sont, en général, les qualités physiques de l'eau, dont la connoissance est la plus nécessaire pour bien entendre tous les phénomènes que ce sluide nous ostre.

### SECTION

Assion de l'Eau fur les règnes unimal & végétal.

III.

§. I. Adion de l'eau fur le règne anmal. L'eau existant dans tous les corps, & y existant & comme étément & comme mixte, doit néceffairement insuer sur leur façon d'être; les corps inanimés & impas. fibles ne lui doivent que quelques changemens panlagers, que quelques modifications particulieres, qui me diffirencient point effentiellement leur nature morte; mais les corps qui font doucs d'une vie & d'un mouvement régulier qui l'entretient, éprouvent, de la part de l'eau, une influence à laquelle ils doivent prefique toujours cette même vie. Cette influence peut être inférieure ou extrérieure, é la connoifiance de l'un & l'autre mérite toute notre autention.

Quelque partie du corps animal que l'on analyse, le premier produit est un phlegme ou de l'eau, légère, plus ou moins transparente, en un mot assez pure, & qui le seroit absolument, si elle n'entrainoit avec elle les principes volatiles les plus fugaces. D'après cette fimple expérience, il est donc démontré d'abord, que l'eau entre comme partie conflituante dans l'organifation animale. D'où vient cette portion aqueuse si abondante, que l'on retrouve non-feulement dans les fluides, comme le fang, la lymphe. la bile, l'urine, le lait, &c. mais encore dans les folides, les muscles. les cartilages, les tendons, les nerfs même & les os ? Par quel mécanisme s'v est-elle introduite & s'v est-elle fixée ? La premiere portion que le fœtus en reçoit, vient de sa mere, & la même cause qui produit dans son sein le développement de l'embryon, l'accroissement des parties, & la nourriture du tout, fait couler en même-temps, ou plutôt imbibe chaque partie individuellement de l'humeur aqueuse, nécesfaire pour l'entretien du jeu de toute la machine. Dans le fœtus, & même dans les jeunes animaux, l'eau eft infiniment plus abondante que dans les vieux. & on peut même dire que, fur-tout cher les premiers, tous les folides & les liquides ne font que de l'eau, dans laquelle nagent quelques autres principes infenfiblement les principes augmentent, fe développent, es fortifient, & l'eau femble diminuer proportionnellement.

Dès que le fœtits a vu le jour, & qu'il se nourrit par lui-même, ses alimens lui fournissent journellement une certaine quantité d'eau, qui, par l'acte de la digestion, se sépare du bol alimentaire, fait une portion du chyle & dit fang, circule avec lui dans toute la masse, & va occafionner de tous côtés . l'accroiffement ou l'entretien. ( Voyez Ac-CROISSEMENT ). Les alimens liquides ne font pas les feuls qui fournissent à l'entretien de l'humour aqueuse ; les solides qui contiennent touiours plus ou moins d'eau, y concourent encore.

Le même principe, la même action qui fait de l'air une partie conftituante dans l'économie animale . agit fans doute de la même facon fur l'eau; (voyez le mot AIR ) il la fixe . il la fait adhérer & compofer même les fluides & les 10lides; dans cet état on peut confidérer l'eau comme fixée ; elle est réduite, pour ainfi dire, à ses molécules élémentaires; mais elle n'a pas perdu pour cela fes propriétés physiques; elle n'en est pas moins dilatable . compressible & élastique ; c'est même à ces diverses propriétés qu'est dù en partie l'entretien du mouvement animal. La chaleur naturelle au corps conferve l'eau

dans un état de dilatation perfectuelle, qui la read en même teuelle, qui la read en même temp fuíceptible du moindre degré de condentation, o cecasionné per la petite diminution de chaleur. La frischeur feule de l'air que l'onaprire à chaque instant, suffit pour y donner lieu, & Ce cette alternative, toujours renaissante de condentation de de raréfaction (autre tout dans les organes de la respiration, a fais doute une très-grande insturation, a fais de mouvement genéral de la machine entière.

Un des plus grands bienfaits que l'eau rend intérieurement à toute l'économie animale, est cet état de moiteur où elle entretient toute la machine. C'est à cette moiteur qu'est due la douceur du mouvement, la diminution des frottemens. la facilité avec laquelle tous les fluides circulent, la vifcosité des vifceres & des organes qui les fait adhérer ou gliffer les uns fur les surres saus tiraillement ni déchirement, la molleffe des fibres qui leur permet de se plier & se contourner dans tous les fens les plus favorables à l'action, la fécrétion de toutes les humenrs à travers les organes propres, la tendance qu'elles prennent vers les endroits qui font deffinés à leur élaboration & leur perfection, l'excretion de tout ce qui ne doit pas concourir à la nourriture ou à l'entretien, &c, &c. Plus on étudie la physiologie animale, plus on descend dans les secrets de la nature, & plus on admire la simplicité de fa marche, qui, avec un feul principe, donne la vie à une infinité de parties qui semblent si oppolées.

Autant la masse d'eau intérieure

est utile, avantageuse & nécessaire, lorsqu'elle est dans une juste proportion, autant elle est nuisible, dangereuse & destructive, lorsqu'elle péche ou par défaut, ou par excès. Son défaut mène au desséchement & à la solidification ; la disparition insensible de l'humide radical, conduit à pas lents au tombeau; c'est un des principes toujours miffans qui nous pousse vers la mort. Son excès occasionne de très-graves maladies, comme l'épanchement de férofités, l'hydropifie, &c, &c. pour les détails desquelles nous renvoyons à la partie médicale de cet Ouvrage.

26. L'influence extérieure de l'eau fur l'économie animale, tient à la combination avec l'air qu'elle rend plus ou moins humide, à fon état de vapeurs, de brouillards, de nuages. Dans ees différentes modifications, l'eau agit directement sur le corps, en le pénétrant foit avec l'air, par l'organe de la respiration, foit à travers les pores de la peau. L'eau diffoute par l'air, & combinée avec lui, vient continuellement rafraichir les poumons échauffés per le fang & la chaleur vitale; c'est-là que le sang vient y tempérer son ardeur, en offrant une furface toujours nouvelle à cet air faturé d'eau. L'eau peut s'infinuer à travers les pores de la peau. & parvenir jufque dans l'intérieur du corps, & c'est fur ce principe qu'est sondée toute la théorié des bains. Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails fur l'influence extérieure de l'eau : on les trouvera plus développés aux mors BAIN, BROUILLARD, HUMI-DITE & VAPEURS.

S. II. Ad on de l'eau fur le règne végétal. Il y a tant de rapport entre Tome IV.

l'économie animale & la végétale. que l'on doit soupçonner d'abord que l'eau agit à peu près de même dans l'un comme dans l'autre. L'obfervation nous montre, en effet, que fans l'eau, tous les végétaux périroient absolument; qu'elle est le principe de leur existence. Quelques auteurs ont même été jusqu'à croire que l'eau est le seul & unique moven que la nature emploie dans la nourriture des plantes & dans la végétation en général. L'on ne peut nier que l'eau ne paroisse en effet être l'unique principe de la végétation, fi l'on consuite les expériences que Vanhelmont, Boyle, MM. Duhamel, Bonnet, &c. ont faites fur ces objets; fur des plantes & des arbres même qui croifloient & pouffoient des branches & des feuilles, quoiqu'ilsn'euffent pour toute nourriture que de l'eau; mais en même temps que dans ces cas l'eau n'a été que le véhicule des substances hétérogènes, avec lesquelles elle est toujours mêlée, & que ces plantes se sont encore nourries de l'air atmosphérique . & de toutes les parties qu'il contient, on conviendra que dans le règne végétal comme dans le règne animal, l'eau ne joue que le même rôle. Ceci deviendra plus fenfible lor!que nous aurons détaillé tous les principes fur lesquels nous appuyons l'explication du grand phénomene de la végétation. (Voyez ce mot.)

L'eau, comme nous l'avons remarqué plus haut, d'flout presque toutes les substances; mais si elle pénétroit les plantes, & charioit avec elle la terre soluble, les sols, &c, dans leur érat simple de terre & de sel, elle ne seroit pas d'un grand secours pour le végétal, parce qu'elle

n'offriroit pas ces substances sous l'état le plus propre à la combinaifon; mais en diffolvant les parties falines, elle acquiert elle-même alors la propriété de se combiner aux molécules huileuses qui résultent de . corce extérieure : il se produit une la décomposition des végétaux & des animaux, de former avec elles un vrai favon; ce favon naturel. susceptible d'une division extrême, s'infinue à travers les pores & les fuçoirs des racines, pénètre dans l'intérieur de la plante, s'y mêle à la sève, au suc propre, aux différentes humeurs, s'y délaye de plus en plus, s'y décompose, & par l'acte de la végétation, en rapport avec celui de la vitalité animale, il fe sépare en deux portions; l'une devient partie folide, l'autre restant fluide, se réunit aux fluides, on s'échappe par les vaisseaux excrétoires, sous sorme de transpiration sensible & infensible.

La quantité d'eau qui réfide dans tontes les parties du végétal, l'entretient dans cet état de moiteur continuelle, si avantageux & même ti nécessaire au jeu libre de tous les organes. La moindre circonstance qui détruit cette juste proportion, occasionne toujours des accidens plus ou moins sensible à la plante. Mong-temps, la plante finit par perir-L'eau est-elle trop abondante, & l'atmosphère ou la terre en fournisfent - ils une quantité excédente ? bientôt la plante s'en ressent, elle prend un accroiffement disproportionné, mais qui manque de la vigueur & de la folidité qu'auroit données une bonne nourriture. Une påleur univerfelle dans la couleur des feuilles, annonce une maladie commencée, un vice dans la sève. ll se sorme des dépôts aqueux, des extravasemens de la sève, qui, fer-

mentant & s'aigriffant infensiblement, corrode les vaisseaux qui la renferment, les pourrit, attaque les parties voifines, & de couche en couche parvient enfin jusqu'à l'éplaie & un écoulement qui à la lonque épuisent l'arbre. Une sécheresse long-temps continuée vient-elle à dépouder l'air de l'atmosphère de l'humidité dont il est ordinairement imbibé, & la terre, de l'eau nécessaire à la végétation ? bientôt la plante s'altère, les sucs nourriciers n'étant plus délayés, ne circulent qu'avec peine, ils ne peuvent plus s'élaborer comme il faut ; les combinaisons savonneuses ne sont plus intimes, & par conféquent la dissolution & la division ne tont pas affez complettes pour mettre la terre & les autres fubstances qui doivent concourir à la formation, au développement & à l'entretien de la plante. Cet état de defléchement s'annonce par une teinte jaunâtre qui se répand sur toute la plante, ses branches se courbent vers la terre, & semblent aller au-devant du peu d'humidité qu'elle laiffe échapper de son sein. Si cet état d'altération dure trop

Le bain qui est si avantageux à l'homme, ne l'est pas moins pour la plante dans certaines circonstances : c'est sur ce principe qu'est sondé l'effet falutaire des pluies, (voyez ce mot) non-feulement comme imbibant la terre, mais encore comme humectant les tiges, les branches &c les feuilles des plantes, & le lavage des troncs d'arbres fruitiers avec des énonges & des broffes, que plufieurs agriculteurs pratiquent en Angleterre avec le plus grand succès. Cette

eau pénètre les pores & les autres vaisseaux excrétoires, délave les fucs gommeux & les dépôts des autres humeurs qui les obstruoient : nettoyant ainfi ces canaux, elle rend la circulation plus libre. On lit dans les Transact ons philosophiques de Londres, une suite d'expériences sur l'avantage de laver les troncs des arbres, par M. Robert Marsham, L'accroiffement en groffeur des arbres qui ont été ainfi lavés, a toujours été plus confidérable que celui de ceux qui ne l'avoient pas été; & cette différence est très-sensible. Des chênes & des hêtres ont été le fujet de fes expériences. Cette opération confifte à nettoyer avec une broffe & une éponge pleine d'eau le tronc ; il n'est pas nécessaire de la répéter fouvent, tous les cinq ou fix ans, cela fuffit, à moins que l'arbre ne fe couvrit trop promptement de mousse & de lichen, alors on pourroit recommencer lorfqu'on verroit l'arbre chargé de ces plantes parafites. Cet opération a le double avantage, 10. de débarraffer l'arbre de ces plantes qui tient une partie de leur nourriture de la substance même de l'écorce, & qui par là l'appauvrissent nécessairement ; 2º, de desobstruer les vaisseaux excrétoires qui viennent aboutir à la superficie & à l'épiderme de l'arbre. Cette expérience métiteroit sans doute d'être suivie & répétée en grand sur différentes espèces d'arbres, sur-tout sur les arbres fruitiers. On remarque en général que les pommiers & les poiriers font plus couverts de mouffe & de lichen, que les autres espèces d'arbres; les cerifiers, les abricotiers, &c. & tous les arbres qui laiffent transfuder à travers leurs porcs

des futs gommeux ou réficux, enfon, moins attaqués, fins doute, parce que ces fues n'offrent pas une nourriture propre à la végétation de ces plantes. Le lavage ne leur fere pas moins très-vantageux, pos mois pos mois très-vantageux, pos des gommes qui fuintent de bouchen les pores de la fuperficie de ces arbres, dans les endories où elles traffudent. Au refle, c'eft à l'expeêmec que nous na appelons,

#### SECTION IV.

Des Eaux Minérales.

Nous avons vu que l'eau circuloit en maffes même affez confidérables dans le fein de la terre, & que fa tendance naturelle à se combiner , la mettoit à même de dissoudre presque tous les corps de la nature, il n'est donc pas étonnant qu'on ne la rencontre jamais pure au fortir de la terre: toujours chargée & imprégnée de fubitances hétérogènes, elle ceffe d'être clément, & devient un mixte dont les nouvelles propriétés participent ou plutôt réfultent de celles des corps avec lesquels elle est combinée. Lorfque ces nouvelles qualités font affez marquées, affez développées pour donner à l'eau une odeur, une faveur particulière, les vertus médicinales, on leur a donné alors le nom d'Eaux Minérales.

Dès l'inflant que les eaux mindrales peuvent fevri au foulagement de l'humanité, & être d'un grand fecours dans plufeurs naladies, il eft de notre devoir d'en parler & de les faire connoître à nos lectures, leur être utiles en tout, eft le but que nous nous fommes propolé; beureux fi nous pouvons y réuffir!

Dans cette vue, nous ferons d'abord connoître, 1º. les fubstafices les plus ordinaires qui se rencontrent dans les eaux minérales; 2°. la nature, les propriétés des quatre grandes classes d'eaux minérales : nous indiquerons en même temps les endroits en France où on les rencontre : 3°. nous donnerons des procédés fimples & faciles pour les reconnoître. les analyser & obtenir chaque substance en particulier; 4° d'après ce analyse, nous indiquerons l'art d'imiter les eaux minérales naturelles, d'en faire d'artificielles, & nous détaillerons leur avantage

6. I. Substances contenues dans les Eaux Minérales. Toutes les substances que l'eau peut attaquer, nonfeulement comme eau élémentaire, mais encore combinée avec quelque acide, fur tout avec l'acide aérien ou l'air fixe, se rencontrent dans les eaux minérales, mais toutes ne leur donnent pas des propriétés médicinales. Les terres ordinaires font, la terre quartzeuse, l'argileuse; elless'y trouvent cependant plus rarement que les tenvantes, la chaux & la magnéfie : l'argile y étant extrêmement divisée, trouble la transparence de l'eau qui devient alors louche, blanchâtre & graffe au toucher, ce qui lui a fait donner le nom de favonneuse. Les alcalis s'y rencontrent presque toujours combinés avec des acides, & fous l'état des fels neutres. Il en est de même des acides : l'acide aérien ou air fixe v existe très-souvent libre & jouissant de toutes ses propriétés. Nous verrons plus bas que les eaux imprégnées d'air fixe, forment une classe particulière, connue sous le nom d'eaux gazeuses, caux acidules. Les fels neutres que

Pon trouve le plus fouvent dans les eaux minerales, font le fel de glauber, le fel marin, le fel fébrifuge de Silvius, l'alcali fixe minéral : le nitre & l'alcali fixe végétal y font plus rarement. Les fels à base terreuse, comme la sélénite, le sel marin calcaire, le sel d'ensom, le sel marin à base de magnésie, la magnéfie combinée à l'air fixe . & la terre calcaire s'y rencontrent affez fouvent. Le fouffre ou plutôt le foie de foufre ou sa vapeur, forment les eaux fulfureuses. Le ser est, de tous les métaux, le plus fréquemment dif-Tous dans les eaux, ou par l'air fixe, ou par l'acide vitriolique : il faut rejeter de la classe des eaux minérales & médicinales, toutes celles qui c intiendront d'autres fubiliances mécalliques, fur-tout du cuivre ; parce qu'elles ne pourroient être que trèsdangereuses.

6. 11. Division des Eaux minérales. Nous fuivrons dans cette division, telle que M. Fourcroy a adoptée dans les Leçons Elémentaires d'H.floirs Naturelle & de Chimie, comme la plus fimple & la plus naturelle : & nous avouons avec plaifir, que c'est dans l'ouvrage de ce favant, & dans celui de M. Duchanoy, que nous prenons tout ce que nous dirons fur les eaux minérales : il étoit difficile de puiser dans de meilleures fources. Nous placerons après les eaux minérales, les eaux thermales simples, qui ne font que de l'eau pure échauffée dans le fein de la terre.

### CLASSE L. Eaux acidules.

Les eaux acidules ou gazeufes en général, font celles qui renf. rment une affez grande quantité d'air fixe ou d'acide aérien, pour lut devoir

une faveur vive & pénétrante, un piquant, une force, un grater enfin analogue à celui que le vin de Chainpagne mouffeux développe. Auffi le même principe produit-il le même effet dans ce vin comme dans ces eaux. Elles font communément inodores & très légères; fouvent même plus que l'eau commune. Quand on en aboit trop abondamment, elles rendent plus gai, plus léger; elles peuvent même enivrer : cela tient aux propriétés de l'air fixe. (Voyez. ce mot. ) A la fource de ces eaux on voit jaillir l'eau en gouttelettes qui pétillent en éclatant, & elles bouillonnent comme fi elles étoient fur le feu : ce jaillissement & ce bouillonnement font dus au dégagement de l'air fixe, qui foulève & écarte les molécules d'eau qui l'encheinoient. Si on enferme ces eaux dans une bouteille, qu'on la bouche & qu'on l'agite un peu, le bouchon faute bientôt, à la manière du vin de Champagne, & fouvent même les bouteilles se cassent. Ce phénomène est encore dù au dégagement de l'air fixe qui reprend son élasticité, qui étoit comme perdue dans la masse de la liqueur. Expose-t-on ces eaux à l'air libre ? l'air fixe s'échappe infenfiblement; elles perdent proportionnellement leur goût piquant & acide. A mesure que ce principe s'évapore, toutes les substances dont la dissolution lui étoient dues, se précipitent au fond du vafe. Ces eaux font vraiment acides, elles en ont les propriétés : comme acides elles rougissent la teinture de tournesol. & peuvent diffoudre beaucoup de fubstances qu'elles n'attaqueroient pas fans cela.

Les caux acidules peuvent être absolument pures, c'est-à-dire, ne contenir que de l'air fixe, fans aucune autre fublance; mais on rien connoit point encore; la nature nous les offre toujours plus ou moins impréguées d'autres principes. Le printicpe le plus abondant dats contredit les claffe d'eaux, eff fans contredit les fels laclais; & comme ceis eaux font fou froides ou chaudes, on peut fousdivifer cette première claffe en eaux acidules alcalines froides, & eaux acidules alcalines chaudes.

1. Eaux acidules & alcalines froides. Ces eaux se reconnoissent à leur faveur piquante, & à un goût lixiviel qui leur est propre; elles font efferveffence quand on y jette quelques gouttes d'acide, & changent en vert le firop de violette. Elles font toujours plus ou moins gazeules, c'est à dire, qu'elles contiennent toujours une affez grande quantité d'air fixe, qui les rend plus ou moins vives & pétillantes. Des qu'on les met sur le teu. le moindre degré de chaleur leur communique un mouvement de bouillonnement, d'après lequel il femble qu'elles bouillonnent fortement : mais tout l'air fixe dégagé, le bouillonnement ceffe, & l'eau refte auffi tranquille que l'eau commune. A mesure que ce principe s'évapore, & que l'eau se rapproche, l'odeur & le goût d'alcali ou de lessive se développent de plus en plus, Ces deux caractères servent à reconnoître les eaux minérales alcalines. Mais il en est de plus sûr encore, c'est de jeter dans cette eau ainfi rapprochée, un fel à base terreuse; il s'y décompose fur le champ; fon acide se portant fur l'alcali qui étoit en dissolution dans l'eau, laisse précipiter la terre : fi on pouffe l'évaporation jusqu'à ficcité, on peut encore verler fur le

réfidu de l'acide vitriolique : en fe combinant avec l'alcali, il formera ou du fel de glauber, fi c'est de l'alcali mineral, ou du tartre vitriolé, fi

c'est de l'alcali végétal.

Ouelquefois ces eaux minérales contiennent l'alcali bien cristallisé . & M. Monnet en a trouvé dans quelques fources en Auvergne, mais il y est plus ordinairement en état de dissolution. Cet alcali, suivant l'obfervation de M. Duchanoy, est en général plus doux que l'alcali ordinaire, parce qu'il paroit être complétement faturé & neutralifé par l'air fixe. Non-feulement l'alcali minéral fe rencontre dans ces eaux,

mais austi l'alcali végétal s'y trouve

fréquemment.

L'abon 'ance d'air fixe ou d'acide aérien, qui se trouve combiné dans les eaux alcalines, les met à même de pouvoir diffoudre une certaine quantité de terre calcaire, & alors ces eaux prennent le nom de terreufes. Ces eaux minérales qui en charient beaucoup tont effervescence avec les acides. & verdifient le fyrop de violette. Si on les expote au grand air, l'air fixe se dégage, & il se torme fur la furface, de l'ean une pellicule terreufe qui augmente infensiblement, & qui, à raifon de la petanteur qu'elle acquiert, se précipite au fond de l'eau. Cette pellicule terreuse oft une vraie terre calcaire faifant effervescence avec les acides. & eft tres dissoluble dans ses menftrues, fur tout dans le vinaigre qui la fépare très-facilement & des terres martiales . & des autres matières terreuses que l'eau peut contenir.

Laterre dans les eaux minérales n'est pas toujours en état de dissolution; mais elle n'est simplement que divisée

& fuspendue dans l'eau. & la terre n'eft pas toujours calcaire, la terre base du fel d'epfom ou la magnétie s'y trouve austi frequemment. On les distingue ficilement l'une de l'autre, en les diffolvant dans l'acide vitriolique, qui forme de la télénite avec la première. & du sel d'eptom avec la seconde.

Nous allons donner par ordre alphabetique, la notice des principales eaux acidules alcalines & terreufes froides, avec les principes

'qu'elles contiennent.

BARD. Les eaux de Bard font trèsalcalines & très-foiritueuses; elles font vives & pétillantes; en perdant leur air five, elles fe troublent & elles deviennent au goût fenfiblement alcalines & défagréables. Suivant l'analyse de M. Monnes, dix pintes de ces eaux contiennent cinq gros de matière fixe , dont moitié est de l'alcali minéral, & l'autre est terre calcaire & félénite.

CHATELDON. Les eaux de Châteldon ont été analyfées incceffivement par Meslieurs Desbrest , Sage , & de Fourcy, & tous les ont trouvées alcalines & terreufes. Elles font abondamment gazeufes.

LANGEAC. L'air fixe y est trèsabondant; elles se colorent en rouge par la noix de gale, & verdiffent à la longue le syrop de violette. Elles contiennent par pintes douze grains d'alcali, antant de pierre magnéfienne, deux grains de terre argileufe, & quelques grains de terre infoluble dans les acides.

MEDAGUE. Ces eaux font trèsgazeufes, &, finivant M. Chappel, dix pintes tiennent cinq gros & demi d'alcali minéral, mêlé d'un peu de fel marin, de la terre magnéficane & un peu de terre martiale.

MONTERISSON. Quarante pintes de ces eaux acidules, analytées par M. Richard de la Plade, ont donné cinq gros & huir grains de terre, & cinq gros & demi d'alcali.

SAIL. Ces eaux ont été analyfées par le même auteur, & elles tiennent par pinte environ trente grains d'alcali minéral, une quinzaine de grains de terre magnéfienne & un grain de

terre martiale.

SAINT - GALMIER. Elles font, fuivant le même, très spiritueuses, & donnent pour trente livres d'eau, trois grains & demi de terre ma-

felénite, & deux grains par pinte

d'alcali végétal.

SAINT-MYON. Elles font aigrelettes, & ont une faveur très-vive &
très piquante. M. Caffel s'est affuré
qu'elles contenoient par pinte vingthuit à trente grains de fel marin,
douze grains de terre magnéfienne,

gnéfienne, cinquante-cinq grains de

quatre grains de terre vitrifiable.

SELTZ. M. de Fourcy a reconnu
dans ces eaux quarante à quarantecinq grains d'alcali minéral, quinze
à feize de fel marin, & deux grains
de fubflance ferrusineufe.

Vals. A Vals, il y a quatre fources d'eaux acidules alcalines, qui ne different entr'elles que du plus au moins: toutes contiennent de l'alcali, au moins un demi-gros par pinte.

II. Eaux aciques actalines chaudes, Quoique la chaleur & le feu dégagent ordinairement l'air fixe combiné avec l'eau, cependant il fe trouve plufeurs fources micrales chaudes, qui contiennent ce principe. Tant que ces caux circulent dans le fein de la terre, l'air fixe ne trouvant aucune iffue, refle uni avec l'eau, & il ne s'en dégage que lorsque cette eau arrive au grand air. De plus, il ya des eaux chaudes dans lefquelles il n'exific d'air fixe que celui qui a été retenu & neutralife par l'alcali ou les autres matières; les premières font spiritueuses, vives & piquantes, & les autres ne le font pas.

Comme les eaux acidules alcalines chaudes se comportent à peu près de la même maniere que les froides; on les reconnoît à ces mêmes caracters. Il y en a beaucoup en France; les principales, les plus renommées

CHATELGUYON. Ces eaux font chaudes aux vingt-deux, vingt-troix & vingt-troix, vingt-troix & vingt-troix ed gerfs dit thermodierte de Réaumur; elles ont le poût vif & aigrefet des caux de Seltz; mais se goût laifle après lui une amertume qui lui eft particulière. Quatorze livrès de ces caux de vingt en contienent en environ huit à dix grains de terre martiale, cinq gros & demi de flor marin, un gros de feld d'epforn, & près de quatre gros de terre, partie magnéfie, & partie terre calcaire tenue en diffolution par l'air fuxe.

part air ince.

£UN NU MONT-D'OR. Leuce
degré de chaieur est monte trente &
trente degré de chaieur est ma goix
trente primars, qui premi mais qui est bientot finit d'un goix
mais qui est bientot finit d'un goix
cher, comme une vau favonneile.
Elles forment un dépôt rougeâtre;
elles contiennent de l'alcal minieral;
c'est le principe le plus abondant
du ell marin, de la terre mariale,
de la (félnite, & une matière grafte
bitumineus).

VICHI. Il y a plusieurs sources d'eaux minérales chaudes à Vichi, mât boutes n'ont pas la même température; elle varie depuis 2 s jufqu'à 48; leur acidité & leur faveur n'eft pas la même; toutes bouillonnent & petillent d'une manière vive & trèsmarquée, & font très-fpiritueufes; deux livres de les eaux fournitée deux fors de les eaux fournitée deux fors de réfidu fee, qui contenenent du fer, de la terre calcaire, du fel marin, de l'alcili affez abondamment, & de l'argile.

## CLASSE II. Eaux falines.

Par eaux falines, nous n'entendons pas ici celles qui tiennent fimplement du fel marin en diffolution. & dont on l'extrait par des opérations particulières ; telles font les fources d'eaux salées de Lorraine. de Franche-Comté, &c. &c. mais nous ne parlons ici que de celles qui tiennent une affez grande quantité de fels neutres en diffolution, pour agir d'une manière très-marquée, & plus fouvent comme purgatives fur l'économie animale. On peut foupçonner facilement qu'il y a autant d'espèces d'eaux falines qu'il y a de différens fels qu'elles peuvent tenir en d'flolution. Rarement ces caux ne contiennent qu'une espèce de sel; communément il s'en trouve plusieurs à la fois, & qu'il est quelquefois difficile d'obtenir isoles par l'analyse, Les fels que l'on y rencontre ordnairement font le fel d'epfom, le fel marin, le fel marin à bate terreufe, le sel de glauber, le sel sébrifuge de Sylvius, le natrum, l'alun affez rarement, & la félénite. Les eaux falines font affez faciles à reconnoître au moins en général; elles font froides ou chaudes, claires, limpides, & ont un goût amer & falé : l'ctiervescence qu'elles sont avec les acides ou les alcalis, annonce la nature du sel acide ou alcalin qui y domine; mais l'analyse exacte peut seule bien faire connoître sa nature.

Les principales eaux falines connues & en ufage, font:

BALARUC. Les eaux de Balaruc font limpides & falées, chaudes au quarante-deuxième degré de Réaumur: trente livres de ces eaux, analytées par M. Leroy, ont donné trois gros de terre magnéfienne & de félénite, une once de fel marin, & trois gros de fel délique/cent.

\*\*BOURBONKÉ, La chaleur des eaux de Bourbonen elfe ploit égale : à toutes les fources : elle va jusqu'à 57 degrés ; elles font claires & himples, & n'ont qu'un petit goût falé. Vingt-quatre livres de ces eaux, foumités à l'analyée par M. Duchanoy, ont donné deux gros de fel commun, un gros & quarante - deux grains de félénite, & trente grains de terre.

Ersom. Nous réunirons sous cet article trois fources d'eaux minerales, dont la composition est à peu près la même : l'eau d'Eptom, de Sædlitz & de Seydtchutz, L'eau de Soedlitz est froide, claire & limpide; elle a un goût très amer & très-fale; elle tient par chaque livre d'eau deux drachmes & quelques grains de fel amer à bale terreule, connu fous le nom de fel d'eptom, qui n'est qu'une combinaifon de l'acide vitriolique avec la mignéfie. Celle de Scydichutz est plus amère & plus falce, & tient par livre d'eau deux drachmes & dix grains defel d'epfom, & dix grains de terre calcaire. L'eau d'epfom, au contraire, est moins amère & falée que les deux précédentes-

parce

parce qu'elle ne contient qu'une demi-drachme de fel par livre. Il paroiti conflant, d'après M. Duchanoy, que les deux premières sources contiennent encore un peu de sel marin déliquescent.

L'ANOTHE, La chaleur de cesseaux va judqu'au foixante-quatrième degré, & elles tiennent par pinte près de quatre grains de terre calcaire, vings-quatre de félépite, dix-huit de fel d'epfom, un demi-grain de matière extraélive, & à peu près autant de fel marin à bafe terreufe.

Poutllox. Les eaux de Pouillon font foides, leur goût eft fort falé ; & légérement martial : felon l'analyfe de M. Coftel, elles contiennent par pinte deux gros & quelques grains de fel marin ordinire, cinquantequitre grains de fel marin à bafe terroule, non délique[cent ; f & un peu d'air fixe.

## CLASSE III. Eaux sulphureuse.

Les eaux fulphurcufes font trèsfaciles à diffinguer des autres eaux minerales, par leur ocleur particulière, qui est semblable à celle d'œufs couves, ou plutôt à celle d'œuts durs que l'on ouvre tout chauds, & par une faveur défagréable; elles ont auffi la propriété de noircir l'argent qu'on expote à leur vapeur, ou qu'on la:sse féjourner dedans : cependant une douce chaleur, & quelquefois le feul accès de l'air libre fuffit pour leur faire perdre leur odeur & leur gout, Prefque toutes les eaux sulphureuses sont onchueuses, douces au toucher, & thermales, c'est-à-dire, chaudes.

Quel est le principe qui, combiné avec l'eau, leur donne toutes ces propriétés analogues à celles du soufre ? Tome IV.

On avoit cru autrefois que c'étoit le foufre lui-même, ou l'esprit fulphureux, ou le foie de fouire, Mais MM. Venel & Monnet ont démontré la fauffeté de ces opinions, & ont affuré que ces eaux n'étoient impregnées que de la feule vapeur du foie de foufre, M. Bergman, thymifte fuédois, dans fon excellent Traise des analyfes des eaux, penie que c'est le gaz ou l'air hépatique. M. Duchanoy y admet aussi, d'après l'analyse de certaines eaux, du foie de foufre, tantôt alcalin, tantôt calcaire ou argileux. Il paroît donc confrant qu'il existe deux espèces d'eaux sulphureufes; l'une qui contient véritablement un peu de foie de foufre, & l'autre qui n'est minéralisée que par l'air ou le gaz hépatique.

Quelquefois ces eaux sulphureuses font imprégnées d'une substance martiale, ce qui forme une troisième variété d'eaux sulphureuses que l'on peut désigner sous le nom d'eaux mâritales sulphureuses.

Les eaux sulphureuses le plus en usage sont les suivantes.

dix - LA - CHAPELLE, Les eaux d'A:x-la-Chapelle font, de toutes les eaux sulphureuses, les plus chargées de matières; elles tiennent le milieu entre les eaux falines & les eatix fulphureufes, & font, en général, excessivement chaudes, Leur température va infqu'à foixante dégrés. & il fe fublime du foufre aux voûtes des fontaines, & il s'en dépose dans les lieux où s'écoulent les eaux. Outre l'odeur & le goût de foie de foufre, elles font un peu falées & alcalines, font effervelcence avec les acides, & noirciffent l'argent; elles contiennent par pinte, d'après l'analyse, faite par M. Caeberg, deux grains ou environ de terré calcaire, quatre de fel marin, & près de deux gros d'alcali; cette proportion varie dans les différentes fources. Les eaux d'Aix-la-Chapelle appartiennent à la feconde espèce des caus displanteuses.

BACÑ TÊRES-DS-LPURONA; (Ces aux fulphureus)ejouifient d'une température différente dans leurs diverdes fources; dans l'ancienne fource de la grotte, & dans la chaude à droite, elle va jufqu'à cinquante un judiant les blaimques, & par deflus judiant de balamques, & par deflus judiant de balamques, & par deflus judiant de balamques, & par deflus l'argile extrément divitée; elles appartiement à la première efpèce, anfi que les deux luivantes.

BARÈGES. La température des cinq fources de l'arèges varie depuis le vingt-huit jufqu'au quarantième degré du thermomètre : ces eaux exhalent l'odenr d'œufs couvés ; mais fi on les laisse quelque temps à l'air, elles perdent absolument cette odeur. Leur saveur est douceâtre tirant fur le fade, & se conserve plus long-temps que l'odeur : elles font très-douces au toucher, claires & limpides, & noircissent l'argent : elles ne contiennent par pinte que deux grains de matières étrangères, du foie de foufre à bafe d'alcali, de l'argile phlogistiqué, du sel marin à base terreuse.

BONNES. Les eaux de Bonnes font très douces, très-favonneufes, & fulphureufes; elles diffèrent des eaux de Barèges, par la nature du foie de foufre qui est terreux, & par l'absence du sel marin à base teruse qu'on n'y trouve pas.

CARANSAC. Ces eaux sont sulphu-

reuses martiales, & appartiennent à la troisième espèce des eaux sulphureuses.

COUTERETS. Elles sont très claires, limpides, sulphureuses & savonneuses. La température des différentes sources de Couterets va depuis trente-un degrés jusqu'à quaronte-quatre, elles sont de la même nature que les eaux de Barèges, dont elles ne différent que par leur intensité.

MONTMORENCI. Les eaux de Montmorenci, près Paris, font trèsfulphureufes, contiennent de la félènite, du sel deglauber à base ferreuse, du sel marin à base terreuse, & de la terre calcaire: elles appartiennent à la seconde espèce des eaux sulphureuses.

SAINT-AMAND. Elles sont tièdes; elles ne sont sulphureuses que parce qu'elles sont imprégnées du gaz ou de l'air hépatique, & par conséquent, elles appartiennent à la seconde epèce.

## CLASSE IV. Eaux ferrugineufes.

Les eaux ferrugineuses sont les plus abondantes de la nature, & il v a peu de provinces qui n'en repferment quelques unes: cette abondance vient de ce que le fer est. de tous les métaux, le plus commun & le plus facile à être attaqué & dissous. L'eau simple, même l'eau distillée, vient à bout de l'altérer . & de s'en charger; à combien plus forte raison épronve-t-il l'action de l'eau faturée de principes falins? Les eaux ferrugineuses, en général, ont un goût stiptique, aftringent & dur, rarement ne tiennent-elles que du fer; il y est mêlé le plus ordinairement avec des fels ou de terres.

Le fer est tenu en dissolution dans

l'eau, ou par l'air fixe, ou par l'acide vitriolique , ce qui forme deux divisions autrelles des eaux ferragineufes; les eaux marriales-parcules . El es caux marriales-parcules mais dags les premières, le fer peut fire difious avec excès d'air inxe, ce qui les rend pétillantes & acidules, ce qui el néceffaire fimplement pour la diffoliution du fer, & alors les caux ne font point acident les, ce qui fit une fous division de cette prémière efpice; caux martiales-acidules, ce qui dels, caux martiales-faciles, caux martiales-facileules, caux martiales-facileu

Nous allons paffer en revue les eaux ferrugineules les plus connues & les plus en ulage, & nous aurons foin de spécifier à chacune à quelle espèce elle appartient.

AUMALE. Les eaux d'Aumale ont une faveur & une odeur trèsfortes, le goût âpre & subastringent des eaux ferrugineufes; elles font claires dans les fources, mais elles se troublent bientôt à l'air libre. & encore plus vîte à la chaleur du feu. Elles deviennent rouffes . & dépoient des flocons de rouille. Les analyses ont fait voir qu'elles contenoient du fer, quelques grains de terre magnéfienne, un peu de fel marin calcaire. & très-peu de félénite. Elles font de la seconde espèce, c'est-à-dire des eaux martiales simples.

BUSSANG. Ces eaux font claires, trar fiparentes & crifichilines à leur fource; mais elles laisfent éépoier une matière rougeâtre & ocreuse, leur faveur est aigreletre; elles bouillonnent en fornant de leur fource; elles ne contiennent préque que de l'alcali fixe & une terre mariale; elles apportiennent à la première elles appariennent à la première

dules.

CONDÉ. Les œux ferrugineuses de Condé font imprégnées d'air fixe, mais pas en affer grande quantité pour les rendre spiritueuses & Marguantes.

M. Mitouart, elles contienneu par pine un peu de fell martial, huir graines & demi de fell martial, huir graines & demi de fellente, fix grains a contienneu par aire de martie elles aparticienneu a la feconde espèce, ainsi que les fuivantes.

FORGES. Leseaux des troisfources de Forges, ont un goût ferrugineux, très-fenfible. Elles tiennent, par pinte environ un grain de fer & vingt grains de terre magnétienne.

Passy. Elles font claires & limpides, comme l'eaul ap lus pure, leur faveur est un peu vitriolique, mais douceâtre; vingt-quarre pintes de ces caux donnent une once & demie de s'élénie, mêlée de terre martiale, & une once de sel d'epfom;. elles appartiennent à la trosifième espèce d'eaux ferrugineuses vitrioliques.

PYRMONT, Les eaux de Pyrmont font très-spirituenses, piquantes au nez, bouillonnent avec les acides, & contiennent en principes fixes une terre ferrugineus, de la terre magnéfienne en affez grande quantité, & un peu de sel marin à bafe terreuise.

POUGUES. Les eaux de Pongues font claires & limpides, elles bouil-lonnent & pétillent à leur fource, elles laifient dépofer une terre ocreufe très-fine, elles ont le montant & le grater des eaux fpirituenfes; & outre ce goût acidule, elles ont encore une cfpèce de goût aclain

fade. Deux livres de ces eaux, outre l'air fixe, contiennent un grain de terre martiale, vingt-lept à vingthuit grains de terre magnéfienne, & un ferupule de matière faline, partie de fel marin, & partie d'alcali minéral: elles appartiennent à la

première espèce. -

PROVINS Quoique les eaux de Provins foient gazeufes, elles n'ont pas cependant affez d'air fixe pour être piquantes & acidules, & par conféquent appartenir à la première espèce. Elles laissent dans la bouche une faveur douceâtre, aftringente & fliprique; elles ne font pas claires & limpides, mais ont un coup-d'œil louche, qui est dû à une terre ocreuse qu'elles tiennent en dissolution, D'après l'analyse de M. Opoix, & les observations de M. Duchanoy, ces eaux contiennent un peu de fel de glauber, moins encore de sel marin à base terreuse. du vitriol martial, une terre argileufe & de l'air fixe, qui dulcifie le vitriol martial.

SPA. Les caux de Spa sont trèsspiritueuses, & confervent leur air fixe beaucoup plus long-temps que les autres. Douze pintes de ceaux contiennent treize grains de fer, huit grains d'alcali végétal, & un grain de terre, partie calcaire, partie magnésienne, & partie arcileuse.

VALS. (La Dominique de) I. eun défagréable à boire & pefante à l'eflomac, fa-faveur eft piquante & tritolique. Elles contiennent par pinte, quatre à cinq grains & plus de terre argileufe, qui paroit être le réfultat de la décomposition de l'alun, & vingerun grains de fels

E A U

dont les trois quarts font du vitriol

martial, & l'autre quart de l'alun.

SECTION V.

Examen & Analyse des Eaux minérales. \*

Rien n'est peut-être si difficile , que de bien faire l'analyse d'une eau minérale, mais rien n'est cependant fi effentiel pour en déterminer la nature & en prévoir l'utilité & le genre d'usage auquel on peut l'employer avec fuccès ; il est donc important d'en favoir faire l'effai. Nous avons déjà observé plusieurs fois que notre but, dans cet Ouvrage, étoit non-seulement d'inftruire & guider le simple paysan qui, attaché à l'agriculture, ne connoît à la campagne, que la terre qui recoit fon grain, la charrue & les engrais qui le font prospérer, mais encore de ne jamais perdre de vue le cultivateur aifé qui porte fes regards plus loin, qui instruit déjà ou cherche à s'instruire, s'intéresse à tout ce qui l'environne, & veut tirer parti de tous les objets si variés que la nature lui offre : c'est pour lui que nous traçons les élémens de phyfique, dont la connoissance est nécessaire pourraisonner une théorie, & diriger sagement la pratique; c'est pour lui que nous donnons quelques notions de chimie les plus importantes; c'est pour lui enfin, que nous allons indiquer les moyens les plus fimples & les plus fiirs pour

analyser les eaux minérales.

Pour bien connoître une eau
minérale, il saut étudier, 1°, ses
propriétés physiques; 2°, examiner sa
nature, ce qui peut se faire par les

réactifs, par la distillation, par l'évaporation.

1º. Nous appelons propriétés phyfiques d'une eau minérale, les caractères extérieurs qui l'accompagnent tonjours, tels one fa faveur, fon odeur, sa couleur, sa transparence, sa pesanteur, & sa température. Sa faveur peut être douce . piquante, fade, aftringente & fliptique, acidule ou alcaline, &c. fon odeur forte, bitumineuse ou hepatique; sa couleur, claire, limpide, on terne, obscure, nebuleuse; sa pefanteur, plus ou moins grande, comparativement à de l'eau diffillée; sa température, moindre, égale on plus chaude que la température de l'atmosphère. Un bon pèse-liqueur on aréomètre, (voyez ce mot ) & nn thermomètre exact rempliront ces

deux derniers objets. 2º. Il faut aussi observer avec foin la fituation de la fource, examiner les lieux voifins & fur-tout les couches des minéraux dont le fol est composé. Ces observations préliminaires doivent être faites, s'il est possible, dans différentes faifons, différentes heures du jour, & fir tout à différentes époques suivant l'état de l'atmosphère; car les métaux influent beaucoup fur l'état des fources minérales. 3°. Les matières déposées dans les bassins ou flottantes dans l'eau, ou sublimées sur les parois, ne sont pas a négliger. Ces observations préliminaires indiquent en grande partie à quelle classe il faut rapporter les eaux. On procède enfuite à l'aualyse.

I. Analyse des eaux par les réactifs.

On entend par le nom de éactifs, des substances qui indiquent par les phénomènes qu'elles présentent avec

les eaux, la nature des matières qu'elles tiennent en dissolution. Ces réactifs (ont.

1º. La ezinture du Tournefol. Elle fert à reconnoître la préfence d'un acide ou d'un alcali, & de l'air fixe. On l'étend dans l'eau, affez pour urélle ait une couleur bleu tendre. On verfe quelques goutres de l'ean minérale; pour peu qu'elle foit acide ou gazeufe, elle colore en rouge la teinture de tournefol; fi elle eff alcaline, la couleur paffera au vert.

2°. L'eau de chaux. Ce réactif est un des plus utiles dans l'analyse des eaux minérales. L'eau de chaux décompose les sels métalliques, fur-tout le vitriol martial dont il précipite le fer ; il fépare l'argile ou la magnétie des acides vitrioliques & marins, enfin, la présence de l'air fixe par la régénération de la chaux en terre calcaire. D'après les expériences de M. Jacquin . il est constant qu'il existe treize onces d'air fixe dans trente-deux onces de craie: il sera donc trèsfacile d'estimer proportionnellement. par la quantité de terre calcaire régénérée, la quantité d'air fixe que contenoit l'eau minérale; mais comme l'eau de chaux s'empare, non-feulement de l'air fixe libre & difféminé dans l'eau, mais encore de celui qui est uni à l'alcali fixe . il faudra, pour avoir un calcul exact, faire une seconde operation, qui confiste à déponiller l'eau minérale de fon air fixe libre, par une forte ébullition, à verser ensuite de l'eau de chaux fur cette eau; la quantité d'air fixe qui aura abandonné l'alcali fixe, en cas qu'il s'en trouve dans l'eau, & qui se fera reporté fur la chaux pour

régénérer de la terre calcaire, fera défalquée de la première quantité donnée.

3°. L'alcali fixe cauffique trispur. Il et preferable à l'alcali tospur. Il et preferable à l'alcali et amordinaire. Il précipite tous les fels neutres à bie d'argite, de magnéte, et chaux & de mêtal. Il et necre de la terre clacière diffoute dans l'eau minérale à la fixeur de l'air fixe; parce que cet alcali cauflique s'empare de l'air fixe, & la terre calcaire, défoutillé du principe qui la tenoit en diffolution dans l'eau, fe précipite.

4°. L'alcali volatil caustique très-pur. Sa pureté & sa très-grande causlicité font abfolument nécessaires, pour qu'on puisse compter sur les résultats de ce réadif, dont l'effet est de décomposer les fels terreux , à base de terre alumineuse & de magnéfie. Il ne précipite point les fels calcaires. Comme cet alcali attire très-puissamment l'air fixe de l'atmosphère, & qu'alors il devient en état de décomposer, par une double affinité, les fels à bafe de chaux, il faut avoir grand foin de ne pas le laiffer expofer à l'air pendant l'expérience; il faut, s'il est possible, la faire dans un flacon qui bouche bien.

5º. L'acide vitriolique. Il précipite en blanc mat une eau qui contient de la terre pefante, fuivant M. Bergman: l'oriqu'il produit des bulles dans l'eau, il indique la préfence de la terre calcaire, ou de l'air five. Pour diffinguer ces trois fubflances, il n'y a qu'à chauffer l'eau minérale dans laquelle on aura verié l'acide

vitriolique; il fe forme un dépôté une apellicule de (léinite, qui réfulte de la combinaifon de l'acide vitriolique & de la cerre calcaire, qui n'artive pas dans les eaux fimplement alcaline; fi ce n'eft que l'inse feui qui produit les bulles, on le reconnoit facilement à fon odeur & à fes effets.

6°. L'acide nitreux. Cet acide concentré eft recommandé par M. Bergman, pour précipiter le foufre des eaux fulphureutes ou hépathiques. Sion en verfe quelques goutres fur de l'eau nimérale fulphureufe, on voit bientôi fe former un dépôt d'un blane jaunstire, qui fiftré, defféché, & misfurun charbon allumé, brûle avec la flamme & l'Odeur du foufre.

7°. L'alcali déphlogistiqué. M.Fourcroy rejette avec raifon l'usage de l'alcali dephlogistiqué dans l'analyse des eaux minérales, parce que cette liqueur retient toujours une certaine portion de bleu de Prusse tout formé, qui occasionne nécessairement une erreur dans les réfultats; il y fubftitue de l'eau de chaux faturée de de la matière colorante du bleu Pruffe, qui ne contient pas un arôme de bleu de Pruffe & qui est très propre à indiquer la moindre parcelle de fer dans les eaux. Si l'eau minérale en contient, en verfant quelques gouttes de cette eau de chaux, il se précipite bientôt en bleu de Pruffe, qu'on filtre, deffeche & pèse. La portion de bleu de Prusse précipitée, contient à peu près un

cinquième de fer. 8°. La noix de galle. On emploie ce réadif pour connoître la prélence du fer qu'il précipite en différentes couleurs de ces diffolutions; on fe

fert de la noix de galle, ou en poudre ou en infuíno faite à frois, ou en teinture par l'esprit de vin; cette dernière est la meilleure, & elle est fi active, qu'une seule goutre colore en pourpre dans l'espace de cinq minutes, une ceu qui ne contient qu'un vingt-quatrième de grain de virtoi marria il ur prés de trois pintes. Le fer se précipise insensiblement sou une forme pulvérulente & noire.

Nous n'indiquons pas ici la diffolutions d'argent & de mercure par l'acide nitreux, parce que leur usage peut induire facilement en erreur; car, non-seulement elle indique la présence de l'acide vitriolique & de l'acide marin, mais elles font encore précipitées par l'alcali fixe, la terre calcaire & la magnéfie, Cependant, fi on veut les employer, leurs décompolitions & leurs effets s'annoncent par un dépôt blanchâtre qui se forme dans l'eau minérale qui contient quelques-uns des principes cités plus haut. Mais ce dépôt a befoin luimême d'être analyfé, si on veut connoître fa nature.

Il Analyse par la difilitation. Cette analyse n'est employée & n'est utile, que pour connoître la nature de l'air qui est combiné avec l'eau minérale. Le procédé employé pour cette opération est exactement le même que celui que nous avons indiqué à l'article AIR FIXE, tome 1, page 318.

III. Anaty/spar évaporation. L'évaporation employée conjointement avec les réadifs est le moyen le plus für de faire une bonne analyée, & d'obrenir tous les principes d'une eau minérale. Il saut, s'il est possible, agir fur une très-grande dote; car, plus il y aura de l'eau en évaporation, plus le résidue fera considérable, & plus chaque principe fera abondant. L'évapbration doit être médagée à une chaleur douce, & jamais juiqu'à l'ébullition; il faut avoir foin d'examiner les différens phénomènes qui fe préfentent dans l'évoporation, & en tenir compte.

Si l'eau est chargée d'air fixe, il se forme des bulles à la première impression de la chaleur. A mesure que l'air fixe se dégage, il se forme une peillionle & un dépôt dû à la terre calcaire & au ser que ce principe tenoit en dissolution.

Aux premières pellicules fuccède la crifallifation de la félénite; enfin le fel marin & le fel fébrituge fe criflallifent en cubes à la furfacc. Les fels déliquefcens ne s'obtiennent que par l'évaporation conduite jufou'à ficcité.

On pèse exaclement ce réfidu, on le met ensuite dans une petite fiole avec trois ou quatre fois fon poids d'esprit de vin : on agite le tout . & après l'avoir laissé reposer que ques heures, on filtre; on conferve l'efprit de vin à part, on sèche à une chalcur douce la portion du réfidu fur laquelle l'esprit de vin n'a point agi; on la pèse exactement, & le déchet indique le fel marin calcaire & le sel marin de magnésie qui sont très tolubles dans l'esprit de vin. On délaye ensuite ce résidu avec huit fois fon poids d'eau distilée froide, on le laisse en repos pendant quelques heures, on filtre & on deffèche une seconde fois le résidu; on le fait bouillir pendant une demi-heure . dans quatre ou cinq cents fois fon poids d'eau diffillée, on filtre, & alors il ne reste plus que ce que l'eau froide & l'eau bouillante n'ont pu dissoudre. La première s'est emparée des sels neutres, tels que le fel de glauber, le fel main, le tel fébriuge, & le fel d'epfom, de l'alun & du nitre, en casqu'il y en eût, ce qui est fort rare. L'eau bouillante à grande dose ne disour que la fébriuse.

Il reste donc quatre substances à examiner; 1°. le résidut infoluble dans l'esprit de vin & dans l'esprit de vin 2°. les sels dissous dans l'esprit de vin; 3°. ceux par l'eau todic; 4°. & ceux par l'eau bouillante.

1º. Réjdu non Jolahki. Il pent être compolé de terre calcaire, de magnéfe & de fer, combinés avec compolé de terre calcaire, de magnéfe & de quars. Ces deux derniers (ont très-trares. La couleur bruno oujame plus oumoius foncée indique la préfence du fer; le réfude ell grisblanc, il n'en contient, point. Lorfqu'il en contient, si flust l'humeder, & l'exporé à l'air afin qu'il se rouille; alors le vinaigre n'a but d'adioin fur lui.

Supposons que le réfidu contienne les cing substances dont nous venons de parler, voici le moyen de les obtenir isolées, après avoir fait rouiller le fer, on fait digérer le réfidu dans du vinaigre diliillé. Il diffout la chaux & la magnéfie, & par l'évaporation on obtient du sel acéteux calcaire, qui se distingue du sel acéteux de magnéfie, en ce qu'il n'attire point l'hum dité de l'air. On les fépare ou par la déliquescence, ou en verfant dans la dissolution, de l'acide vitriolique que précipite la terre calcaire en selénite; tandis que le tel d'epfom qu'il for me avec la magnéfie, refte en diffolition dans la liqueur. On l'obtient par l'évaporation; on précipite de nouveau la félénite & le fel d'enfom par l'alcali végétal, & on pèse à part la terre calcaire & la

magnéfie obtenue par ce moyen. On en enleve le fer & l'argile à l'aide de l'acide marin, & on précipite le fer par l'alcali déphlogiliqué, & l'argile par l'alcali fixe. Il pe reste plus que la partie quartzeuse que l'on pesée à son tour.

2°. Sits siffous dans lefprich et vin. Ces fels, comme nous l'avons dit, font le fel marin efficaire & le fel marin de marin et de l'active de l'est principe l'est princip

3°. Sels diffous dans l'eau froide. Ces fels font le fel de glauber, le fel marin, le fel fébrituge, l'alcali fixe minéral, l'alcali fixe végétal, & le tel d'epfom. Quelquefois il s'y trouve une perfe quantité de vitriol martial. S'il n'v avoit qu'une espèce de fel, on l'obtiendroit facilement par évaporation & cristallifation, & on s'affureroit de sa nature par fa forme, fa faveur, l'action du feu, ainfi que celle des réactifs; mais ce cas est fort rare. Ordinairement, il y en a plufieurs à la fois; on ne les obtient que par une évaporation lente & bien ménagée, & il faut examiner chacun des fels qui se forment pendant les différens temps de l'évaporation. On fépare l'alcali minéral, qui se précipite avec le sel marin & le sel fébrifuge, en lavant ce sel mixte dans du vinaigre distillé, l'alcali minéral s'y diffout; on dessèche le mélange,

mélange, on le lave de nouveau dans de l'elprit de vin, qui fe charge de laterre foliée minérale fans toucher au fel marin. On évapore à ficcité la diffolution fipritueule, on calcine le réfidu; le vinaigre fe décompofe & fe brille, & on a plus alors que l'alcali minéral, dont on connoît exaêtement la quantité.

4.º Selt diffors dans l'eau chaude. Ce n'est que de la felènire. On s'en asflure par l'alcali volatil caustique bien pur, qui n'y occasionne aucu changement; tandis que l'alcali fixe caustique la précipite abondamment. En l'évapornat à siccité, on connoit exastement la quantité de sel terreux qui éroit contenn dans l'eau.

## SECTION VI. Manière de faire des Eaux minérales

Artificielles.

Nous ne pouvons mieux faire pour donner une idée de l'avantage des eaux minérales artificielles, qu'en copiant ce que M. Duchanoy en dit dans l'avant-propos de son excellent Ouvrage ur l'Art d'initet les eaux

minérales. « Quelqu'efficaces que foient les » eaux minérales, on ne les trouve " pas par-tout; le peuple, cette » branche précieuse de l'humanité, » ne peut pas en profiter; les frais » qu'il faut faire pour aller chercher » ce secours, & l'éloignement au-" quel il force, ne permettent qu'à un petit nombre de perfonnes d'en uler, encore fouvent ne s'y deter-» minent-elles que trop tard. Quels » fervices ne rendroit pas à fes fem-» blables, celui qui metrroit ces eaux » à la portée de tout le monde , & qui en faciliteroit, en tout temps

» & dans tous les lieux, un usage fa-» milier, moins dispendieux & plus » utile!Les pauvres en profite roient. » les gens aifés ou riches ne quitten roient point leurs affaires, ils con-» ferveroient à côté d'eux leurs mé-» decins ordinaires, qui, plus au » fait & de leur état & de leur tem-» pérament , continueroient d'en p prendre foin, & feroient, plus » qu'un médecin étranger, à portee » de suivre les effets des eaux, & de » les mieux diriger. D'ailleurs. com-» bien de cas particuliers où il feroit » à défirer que les eaux froides fuf-» sent à côté des chandes, les sul-» sureuses à côté des acidules, &c. &c. pour les mélanger, les varier, » & lesapproprier enfin, dans toutes. » les circonflances, à la nature & au » caractère des maladies, à l'âge & » au tempérament des malades. »

- Il est de fait que les eaux minérales naturelles varient tres-fouvent, par rapport aux fubstances étrangères qu'elles contiennent, & par rapport à leur proportion, & que ces variations dépendent souvent de l'état de l'atmotphère...... « D'après les » vérités que je viens de préfenter, » ajoute M. Duchanoy, & en faveur » desquelles j'aurois pu aitément mul-» tiplier les preuves, on ne doit pas » avoir de peine à se persuader que » des eaux minérales artificielles . » bien faites, n'auroient pas seulement avec les naturelles, une " analogie, une similitude, une iden-» titédans les principes; mais qu'elles » l'emporteroient encore fur celles-» ci, par les avantages qu'elles au-» roient de ne jamais varier dans les » doses, les proportions & la tempé-» rature; d'être exemptes de tout mé-» lange étranger qui pourroit les ren» dre dangereuses; de se trouver par-» tout, de pouvoir par conséquent » les réunir dans un même lieu, les

» ordonner dans tous les temps; d'y
» rassembler tous les moyens auxi-

» liaires, comme bains, douches, » étuves, boues, &c. &c. »

C'est ces principes qui nous ont engagé à donner la manière d'imiter les principales eaux minérales. Nous les classerons tout simplement par ordre alphabétique, il sera plus fa-

cile de les retrouver.

Comme un très - grand nombre d'eaux minérales contiennent de l'air fixe, il est essentiel de connoître un moyen simple & facile de pouvoir en imprégner une certaine quantité d'eau. Voici un appareil très-commode décrit par M. Duchanoy. (Voyez Planche du mot ÉPINE ). Il est composé d'un réservoir 1, Fig 1, d'un bocal 2, d'un flacon 2, & d'un tube de communication 4. Le réfervoir peut être en bois doublé de plomb, & de la capacité qu'on voudra. On peut même se fervir de tout autre vaisseau de bois. La moitié de ce réfervoir est recouverte par une tablette 5, d'un demi-pouce d'épaiffeur, & folidement fixée, de façon que lorsque le reservoir est plein d'eau, la tablette est environ de deux pouces au-dessous de l'eau. Elle porte une échancrure 6 de deux pouces de long, fur fix lignes de large, & près du bord du réfervoir. Le bocal 2 est plus ou moins grand à volonté, il faut seulement que son embouchure y foit affez évalée, pour qu'il puille fe tenir feul, étant réfervé. C'est dans ce vase qu'on nunéralise l'eau. Le flacon 3 sert à recevoir les matières qui doivent fournir l'air fixe ; il a une ouverture 8, dont nous indiquerons l'ufige. Son goulot fe ferme avec un bouchon 9, à travers lequel paffe le tube de communication. Ce tube est recourbé, comme on le voit dans la Figure, ou comme une S. L'un des bouts traverse le bouchon, & l'autre o 5 s'infinue dans le bocal 2.

On remplit le grand réfervoir d'eau, de facon qu'elle furpaffe la tablette 5; on place fur cette tablette le bocal 2, renversé & exactement plein d'ean, de facon que fon orifice repote fur l'échancrure 6 de la tablette. On le remplit ainsi exactement en le plongeant dans le ' réservoir, le relevant ensuite par le cul. & le faifant couler fur la sablette. de façon que l'orifice du bocal ne quitte pas l'eau, On place le flacon fur un rapport 11 à côté du grand réfervoir, vis-à-vis l'échancrure de la tablette. On établit le tube de communication entre le flacon 3 & le bocal 2, de façon que l'extrémité 10 passe dans l'orifice du bocal 2. On enfonce bien le bouchon. & on lute bien le goulot du flacon, afin que l'air ne puisse pas s'échapper par-là. Il faut avoir foin de mettre auparavant dans ce flacon de la craie ou du marbre pile, environ deux on trois travers de doigt de hanteur. Tout étant ainsi disposé, on verse de l'acide vitriotique étendu dans de l'eau, par l'ouverture &, que l'on renferme auffiiôt après avec un bouchon ou de la cire verte. L'acide attaque la craie, en dégage l'air fixe, qui, s'échappant par le tube de communication, va fe rendre dans le bocal 2; & fait descendre l'eau à proportion. Quand le bocal eft rempli d'air fixe au tiers ou au quart, on le bouche bien fous l'eau

avec un bouchon, de façon que l'air atmosphérique n'y entre point; on le retire de deffus l'appareil, & en le fecouant & l'agitant pendant quelques minutes, l'air fixe le combine biemôt avec l'eau, & l'eau devient nue vértrable cau gazuele ou achule. On renouvelle cette opération aussi fouvent uvo na betoin d'eau sidule.

Si l'on a besoin d'une grande quantité d'eau à la fois, on peut substituer au bocal un tonneau, comme on le voit, Figure 2. On place fur une table folide & fixe A, no tonneau debout B', de façon que fon fond la déborde de quelques ponces, pour y placer une canule ou tube de bois C, de trois ou quatre pouces de longueur : on pratique un trou dans la partie supérieure du tonneau, par où on le remplit d'esu D. Le reste de l'appareil le conçoit facilement en jetant les yeux fur la Figure. On opère de la même manure que pour le petit appareil; & voici comme on remplit le tonneau On bouche bien la canule C, puis on remplit le tonneau par son ouverture supérieure D : le tonneau exactement plein, on bouche bien cette ouverture; puis la canule baignant dans l'eau du vale / qui fert de rétervoir, ou la débouche pour placer le conducteur 4. A meture que l'air fixe monte dans le tonneau, Pean fort dans la même proportion, tombe dans le reservoir, & de-là dans le cuvier E Quand le tonneau est au tiers ou au quart plein d'air fixe, on retire le tube de communication, & on bouche bien exactement la canule sous l'eau. Cela fait, on renverse le tonneau sur la table : deux hommes l'agitent fortement pendant un certain temps;

huit ou dix minutes suffisent, & l'eau se trouve acidulée.

On met les matières étrangèrés qui doivent entrer dans la compofition de l'eau minérale, après qu'on l'a faturée d'air fixe, parce qu'alors on n'en perd rien, & l'on est plus sir de l'exactitude.

AIX-L-GRPELEE, Mélez dans, noe aus que vous avez imprégnée de la vapeur de foie de foufre, deux grains ou environ de terre caleaire, quatre de fell marin, & près de deux gros d'alcali fixe par pinte. Con miprègne l'eau de la vapeur du foié de foutre, comme on l'imprègne d'air fixe; en metant dans lefacon 3 du foie de foutre en liqueur, & le chauffint un peu pour en dégager let vapeurs, & les faire paffer dans le bocal 2).

AUNALE. deux grains de terre martiale, quelques grains de terre magnéfenne, quatre grains de fel marin à base d'alcali & à base terreuse, deux grains de tourbe par chaque pinte d'eau chargée d'air fixe, seuiement pour faturer le fer. & la terre.

ment pour laturer le ter & la terre.

BAGNERES DE LUCHON. Comme elles reflémblent parlaitement à
celles de Bareges, voyet cet article.

BALARDE, Meirez dans de l'ean chaude échaufé au 425, degré, pour loisante livres d'eau, trois gros de terre calcuire; verfiez y quelques gouttes d'acide vitriolique affiz étent d'eau pour que l'effervélence foit lenre & douce, bouchez bien evale pendant douze heures, puis mettez y une once de fel marin. Et trois gros de fiel d'âlique fect.

BARD. Un scrupule d'alcali, quinze grains de terre magnésienne, huit à dix grains de sélénite par pinte d'eau chargée d'air fixe. BARÈGE. Dans de l'eau échauffée depuis 28 jufqu'au 40°. degré de chaleur, mettez une très - petite quantité de foie de foufire à base d'alcali, de l'argile phlogistiquée, & du sel marin à base terreuse, le tout environ deux grains par pinte.

BONNES. Mêmes principes que les précédentes, excepté que le foie de foufre est à base terreuse, & qu'il ne faut point de sel marin à base

terreuse.

BOURBONNE. Par pinte d'eau échauffée depuis le 45° jusqu'au 55°, degré, un gros de sel marin ordinaire, huit de sélénite, & quelques grains de terre magnétienne.

BUSSANG. Par pinte d'eau acidulée, quelques grains d'alcali, & trèspeu de fer ou de mine de fer.

CARANSAC. Mêlez de l'eau martiale avec un peu d'ean fulfureuse artificielle.

CHATELDON. Par pinte d'eaufortement acidulée, trois grains de magnéfie, quatre de terre calcaire, quatre d'alcali minéfal, quatre de sel marin, & deux de terre martiale.

CHATÉLOUTON. Par pinte d'eau chauffic au vings-quartieme degré, cinquante-cinq grains de fel marin, quelques grains de fel d'en proposition de la compartie de

acidulée, un peu de fer, du fel marin à base terreuse environ six grains, & huit grains & demi de sélénite. Ersom. Une demi-drachme de fel

d'epsom par livre d'eau.

Sentitz, quatre drachmes de fel depiom, & environ une quarantaine de grains de sel marin déliquescent-SEYDSCHUTZ. Par pinte, près d'une once de sel d'epsom, un scrupule de sélénite, & une vingtaine de grains de sel déliquescent.

FORGES. Mettez un grain de limaille de fer , & quelques grains de terre magnélienne dans une pinte d'eau imprégnée d'air fixe, bouchez la bouteille ; au bout de vingt-quatre heures débouchez-la, & goûtez l'eau, fi elle eff un peu acidule, vous laifferze évajorer l'acide (urabondant.

LAMOTHE. Par pinte d'eauéchauffée au quarante - cinquième degré, quarante- huit grains de fel commun, un ferupule de fel d'epfom, dix à douze grains de fel marin à bafe de magnéfie, un grain de terre argileufe, & vingt - cinq de félénite.

LANGEAC. Par pinte d'eau acidulée, douze grains d'alcali fixe, douze de terre magnéfienne, & deux d'argile.

MED AGUE. Par pinte d'esu acidulée, environ quarante grains d'alcali minéral, mèté d'un peu de fet marin, &cenviron quatorze grains de terre magnéfienne, avec un foupçon de terre martiale.

MONTBRISON. Pour quarante livres d'eau acidulée, cinq gros & huit grains de terre magnétienne, & cinq gros & demi d'alcali.

MONT - p'On. Par pinte d'eau, metrez un gros d'alcali, minéral, ajoutez - y une goutte, au plus, de pétrole blane; faites échauffer l'eau julqu'au treute-fuxième degré, en ayant foin de l'agiere; cela fait, filtrez-la, pour retenir le bitume qui ne feroit point diffous, metter-y un demi-gros d'alcali minéral, acidulez. Peau; enfin soutez-y un grain de terre martiale, un peu de terre calcaire & de glédinie.

Passy. Par pinte d'eau, deux gros de sel séléniteux, mêlé de terre martiale, dix-neuf grains de sel d'epsom, & six de vitriol de mars.

Prmont. Par pinte d'eau acidulée, un grain de terre martiale, quelques grains de fel déliquescent, vingt grains de terre magnéfienne.

Pov gues. Par livre d'eau acidulée, un demi-grain de terremartiale, treize à quatorze grains de terre magnéfienne, un demi-fcrupule en tout de fel marin & d'alcali minéral.

POULLON. Par pinte d'eau, dans laquelle on a fait passer un peu d'air fixe, mais pas assez pour la rendre acidule, deux gros & quelques grains de sel marin à base terreuse non désiques cent.

PROYING. Par pinte, deux grains de sel de glauber, un peu moins de sel marin à base terreuse, un peu de vitriol martial & de la sélénite.

vitrol martial & de la felente.

SAIL. Par pinte d'eau très-acidulée, trente grains d'alcali minéral,
quinze grains de terre magnéfienne

& un grain de terre martiale, SAINT-AMAND. De l'eau commune, imprégnée seulement de vapeurs de soie de soufre.

SAINT-GALMIER. Dans une livre d'eau très-spiritueuse environ neuf grains de terre magnésienne, deux de sélénite, un peu d'aksali végétal,

deux grains par pinte.

SAINT- MYON. Par pinte d'eau
acidulée, trente grains d'alcali minéral, quatre grains de fel marin, &
douze de terre magnéfienne.

· SELTZ. Dans de l'eau acidulée, quelques grains de fel marin, & d'alcali, & un foupçon de terre ferrugineuse.

SPA. Par pinte d'eau très-acidulée, un peu plus d'un grain de fer, un peu moins d'un grain d'alcali végétal, & fix grains de terre, partie calcaire, partie magnéfienne, & partie argileuse.

VALS. Pour imiter les eaux spiritueuses de Vals, par pinte d'eau très-acidulée, un demi-gros d'alcali & un peu de fer. Pour miter les eaux vitroliques de la DOMINIQUE DE VALS par pinte d'eau acidulée, à peu près dix-lept à dix - huit grains de vitroli, cinq ou dix - huit grains de vitroli, cinq ou

fix grains de terre argificufe & autaut d'alun.

FLEMI. Par pinte d'eau échaufice depuis le vingt fixième jufqu'au quarante-huitième, un denii-gros en tout d'alcali minéral, d'alcali végetal, & de fell marin; puis acidulez cette eau, enfuite ajoutez-y trois à quatre grains de terre magnéfienne.

Telles font les différentes proportions d'après lefquelles on peut imiter les caux minérales les plus connues & les plus en usage en France. C'est au médecin habile & instruit à savoir les ordonner à propos. M. M.

& un peu de terre areileufe.

EAU, Agriculture. (Voyez ce qui a été dit sur le mot Arrosement).

EAU, Médecine rurale. L'eau est la boisson la plus commune & la plus usitée; elle sert de base à rous les alimens, & joue le principal rôle dans l'économie animale.

I. De l'eau considérée comme boisson. L'eau la plus claire, la plus lègre, & & conséquemment la plus pure, exempte de tout corps hétérogène, est la meilleure. Pline a dit que la bonne eau devoit être, en quelque manière, semblable à l'air. Sous ce

point de vue, celle de rivière mérite la préférence fur les autres. comme la plus saine de toutes, parce que le fol: il l'a échauffée, & qu'elle est presque toujours empreinte d'un peu de sel qui la rend apéritive dans certains pays tempérés. Souvent elle est trouble, il est vrai : mais on l'éclaireit en la laissant reposer ou filtrer dans des vales bien propres, & destinés à cet usage. Elle facilite la côction de certains légumes, les attendrit plus promptement que toute autre espèce d'eau; les blanchisseuses ont fort bien observé qu'elle dissolvoit mieux le favon, & nettovoit mieux le linge que ne fait l'ean de puits ou de certaines fontaines, C'est austi par la même raison qu'elle mérite la préference en médecine sur les autres pour remplir différentes indications; tout paroit concourir à lui donner la préférence. Pour l'ordinaire elle coule for un beau fable. fur des gros cailloux; sa rapidité contribue beaucoup à sa pureté, elle l'épure par les différens chocs qu'elle lui fait éprouver.

Il. Ses qualités 6 fa manitre d'agricomme médiament. On devroit la guérifon de besucoup de maladies au feul ufiga de l'eau, fi les nafades & les médecins eux-mêmes étoient plus pariens, les feconds pour attendre les mouvemens critiques de la nadre les mouvemens critiques de la leurs maux. Le fameux Demoulir, médecin de Pars, s'exprima ainé un dernier moment de fa vie; je ne connois que deux grands médecias, la Dite 6 F.Esu.

L'ean, en délayant les matières épuiffes, glaircufes & d'une confiftance très vifqueufe, les rend plus aptes à l'évacuation; & je ne comprends pas pourquoi dans le principe des maladies, on le hâte d'accabler les maladies de remédes in retirerois-on pas de plus grands avant tages en les inondant, pour ainfi dire, d'eau légéremént dégourdie, ann d'examier l'a la nature ne voudroit pas agir d'elle-même l'Quelquéois, & le plus fouvent, quand la matière n'ell pas troy abondante, elle agir plus finacement, aidée par le feul fecours de l'eau, que pa les remédes les plus énergiques.

On peut dire que c'eft un remède excellent, úpérieur à tous liss autres par fes vertus, & qui feul fuffit à la guérifon de la mabaide la plus opnitâtre, pour laquelle on emploieroit eu vain tous les autres fecours de l'art. L'eau est le véhicule naturel de la plupart des médicamens, & c'eft elle qui diffribue les uns & les autres dans les diverses parties du corps.

Les médecins qui répètent li fouvent qu'il faut employer des remèdes très-achts pour vaincre les maux confidérables, ne doivent pas ignorer que, pendant les épidemics, il histit de boire une grande quantité d'eau, afin d'empêcher l'apparition des maladies les plus graves.

C'ell par fa proprieté de dissoudre certaines fubliances, qu'elle est l'infertument chimique de l'analyse mendre trument chimique de l'analyse mendre truclle, dont l'epplication est rècétendue. C'est aussi à ce titre qu'elle fert à préparer des bouillons, des ge ées, des sirops, des boissons agréables, comme orgeat, limonade, &c. & qu'elle fournat pluseurs remédes fous une forme commoder.

III. Les qualités de l'eau varient selon le degré de froid & de chaleur. Les qualités de l'eau en général sont très-étendues; elles varient felon le degré de froid & de chaleur.

15. De l'aux finide, & fon attion comme addisanne, Perfonne give qu'on doit boire l'eau au même degre de froid & de chaud que la nature la donne, en ghetral, il vaut mieur boire l'eau froide que chaude; froide, elle faistiar plus les vues de la nature, & pourvoit mieux au befoin que l'on cherche à remplir. Ells appaife la foif, & ranime davantage; lel fattre l'édonca cinfique le palais.

L'eau froide est sans contredit le tonique le plus naturel & le plus approprié à toute espèce de relâchement. Mal à propos des auteurs se font récriés contre son usage; ils ont prétendu que ceux qui ne buvoient que de l'eau, étoient foibles, d'un tempérament délicat, Il y a tout lieu de croire qu'ils ont fair ces observations dans des pays froids, humides & marécageux : elles font bien opposées à celles faites journellement dans les pays chauds. Les montagnes, comme celles des Cevennes, de la haute-Auvergne, dépourvues de vin, parce que la chaleur & le degré de température, ne sont point propres à favorifer lavégétation de la vigne, en fournissent les preuves les plus frappantes. Le payfañ de ces pays ne boit que de l'eau, fouvent ne mange que de mauvais pain . & rarement est-il malade. On n'y a presque jamais observé de maladie épidémique. La falubrité de l'air, il ell vrai, peut y influer; les hommes y font gros & gras; ils portent fur leurs figures les rofes de la fanté la plus décidée. A quoi attribuera-ton cette force qui leur est si naturelle ? cet état de fanté chez eux fi fort & fi durable ? Soyons de bonne foi , &

convenons que s'ils jouissent de ce tréior, & d'un bien si précieux, ils le doivent en grande partie à la pureté des eaux, & à la falubrité de l'air qu'ils respirent

de l'air qu'ils respirent, Dans le bas - Languedoc, où les vins de toute espèce sont abondans. & à un très-vil prix, les femmes en général n'en boivent point. C'est même une loi parmi elles : les mères de famille se sont un point d'honneur de n'en point donner à leurs filles. & même de leur en faire perdie l'habitude, quand elles ont atteint l'âge de raison, si elles en buvoient dans un âge plus tendre : comme remède, elles ne leur permetrent feulement que de rougir l'eau avec le vin; mais en revanche les hommes en boivent beaucoup, & il n'est pas de journalier à qui il ne faille par jour deux ou trois pintes, mesure de Paris; ils font affurement moins forts & moins vigoureux que les habitans des montagnes voilines, & font fujets à des maladies qui les enlèvent à la fleur de leur âve. Ils contrafte. roient moins de fluxions de poitrine, s'ils favoient ou vouloient bien trem-

per leur vin.

Pai obfervé que dans le bas-Languedoc, les femmes qui s'habituoienaboire du vin, fans espendant commettre des excès dans ce genre, a
voient de la barbe tout comme les
hommes, & qu'elles c'otoen forcées
te la faire une fois la femaine, je
crois que la crainte en retient beaucoup; c'elt même ce qui engage la
plupart des mères à le défendre à
leurs filles.

L'eau froide prise immédiatement après le repas, est préserable à tout ce qui peut aider la digestion. Elle n'a pas les inconvéniens de certains

digeffifs incendiaires. Les effomacs les plus foibles retireront les meilleurs effets de son usage. Le caffé & toures les liqueurs spiritucuses, qu'on appelle vulgairement pouffe café, ne remontent point les forces digeffives au degré naturel & nécessaire à une bonne digeffion. Comme tonique, l'eau froide coopère beaucoup à la digestion. Elle agit plus vivement comme dissolvant. Si la bile qui abonde dans l'inteftin duodenum pendant la digeftion, est trop épaisse & trop visqueuse; si elle s'y rend avec trop de lenteur, dans ces deux cas, la digeftion fera parefleule, mais par l'ulage de l'eau froide, elle deviendra alors aitée.

2º. De l'eur glacie, & fon allieur, comme sol-leurant. L'eau à la glace, en diminuant l'acreté de la bile, en en diminuant l'acreté de la bile, en lui enlevant la caufficiré la point faciliter la digeffion. L'ufage du café & des liqueurs fiprintucules ne rempliroient point ces indications, & hien lon d'adoutri cette humeur fi nécesfiaire à l'économie animale, ils augmentent fon Acreté, la rendent corrofive, & produifent des fipalmes & des convultions.

le penfe, & je crois en effet que les perfonnes inchargées side equacoup d'humeurs & d'embonpoint, retireroient des avantages du café & des liqueirs fipiritueules, pare qu'elles ont lefon de véhicule capable de brifer & ronger leurs humeurs Depuis quelques années e caé est devenu fort à la mode en France, mais il faut auffic contre que c'est pluid par ton & par luva qu'on s'est afferir à fon ufege, que par hefon : l'eau trés-froide lui est préférable. On n'a qu'à j'etre les yeux fur les personnes riches, qui vivent fur les personnes riches, qui vivent fur les personnes riches, qui vivent

fomptieusement, accontumées à des grands repas, & on verra que, pour fe bien porter, elles boivent à la glace tant en hiver qu'en été, & qu'elles ont befoin d'un tosque aufit fort, aussi fpécifique, afin de ranimer les fonctions de leur ellomac; ensin pour pouvoir digérer.

N'observe-t on pas en été les bons effets produits par les glaces au citron, à la grofeille, au verjus, &c. immédiatement après le repas? elles font le plus grand bien, & rien au monde ne fait mieux digérer. Je convicus cependant que tous les eftomacs ne s'accommodent pas de l'eau tres-froide; mais elle ne fera jamais mal à celui dont l'estomac sera trop tendu & trop irrité, & qui la boira à la température du 10 ou 11 degrés, indiquée par le thermomètre de Réaumur; c'est en général celui de l'eau fortant d'une bonne source, pendant chaque faifon.

3°. L'eau tiède de 25 à 30 degrés, est encore d'une grande utilité dans l'économie animale, prise sous sorme de bain : ( voyez le mot BAIN ) elle produit les plus heureux effets dans les convalescences longues, pénibles & laborieuses, sur-tout lorsque les organes digestifs ont été trop irrités par l'ulage des purgatifs dont on a abufé dans le traitement des maladies : dans ce cas, c'est un véritable specifique. Elle seule relache ces parties, lour redonne la fouplesse naturelle. & rétablit l'ordre des fonctions. Des lors on n'observe plus ces diarrhées, ces affections lientériques & cœliaques, qui font prefque toujours inféparables de cet

4°. Eau chaude de 40 à 60 degrés; son action comme médicament, le crois

qu'on

qu'on pourroit absolument se passer de donner les émétiques antimoniaux dans beaucoup de maladies. Si l'on vouloit se borner à faire boire aux malades beaucoup d'eau chaude, il arriveroit moins d'inconvéniens, Nos anciens connoissoient - ils les préparatifs d'antimoine? Non, fans doute ; ils fe fervoient des huileux . des corps doux, qui, en pefant fur l'estomac, forçoient ce viscère à entrer en convulsion, & par ces moyens ils avoient les mêmes réfultats que nous, en donnant le tartre émétique, ou bien l'ipécacuanha. On rifquera toujours moins d'irriter, d'exciter la fensibilité de la membrane nerveuse de l'estomac, & des autres vifcères abdominaux. Il faut ausli convenir que l'eau chaude, comme émétique, ne peut pas trouver une place dans tous les cas où il faudra secouer fortement. Les émétiques antimoniaux font alors préférables, fur-tout lorfqu'il est nécessaire de donner une commotion à la machine, & changer la maniere d'être du principe vital qui se trouve dans un état d'affaissement & d'inertie. M. AM.

EAU, condidérée comme boiffon, mêdeium videriam videriam. Auffirio qu'un emaladie cipixonique se manissele, et cou accuse l'air d'en être le principe, ét je doute fort que l'air soit la causé d'aucum emaladie en ce genre, à moins qu'on habite les bords des marais. Les caux corrompues , ou simplement exposées au gros foloit d'été, dont on abreuve les béstiaux, contiennent le germe ou de la putridité ou de l'infalabrité ; il n'est donc pas étonnant que les animaux foient malades. J'ai. beaucoup vu

Tome IV.

& fait traiter d'spironies, (voye, ce mot) & l'oblevation m'a demontré, un mot) & l'oblevation m'a démontré, 1°, que presque toutes paroisseire d'ans les plus fortes chaleurs de l'été; 2°, que les animaux infectés avoient été réduits à boire l'eau des mares, ou de mauvaises eaux; 3°, que presque telle les épizooties étoient inflammatoires, putrides & gangréneuse.

La conftruction des Citernes ( voy. ce mot) préviendroit ces fâcheux inconvéniens, puifqu'elles fourniroient une eau falubre & affez fraiche pendant toute l'année; mais le propriétaire craint la dépenfe, & les do. mestiques la peine de puiser cette eau & de la donner à l'animal. La conftitution des faifons permet, pendant plufieurs années de fuite, que les animaux ne périssent pas de la boiffon de l'eau des mares ; le propriétaire croit qu'elle fera toujours aussi favorable, l'épizootie furvient, il fe lamente en vain, perd son bétail & n'est pas plus prudent à l'avenir. Je dirois à cet homme : Combien avez-vous perdu par la mortalité de vos bestiaux? combien vous auroit coûté une citerne ? & combien vous en coûtera-t-il pour remonter votre labourage ? Eh bien, calculez actuellement quelle est la dépense la plus dure & la plus pefante, & n'oubliez pas qu'une citerne bien faite dure des fiecles. Revenons aux qualités de l'eau.

Toute can de mare est mal-faine; elle tend journellement à se putréfier, & par conséquent à s'alcalifer, (voy. le mot ALCALI) & dans aucun cas quelconque, loin de défaitérer l'animal, de l'humecher, de le rafraichir, elle porte dans son sein un principe incendaire & putride,

fon fang se décompose, s'enslamme, & l'inflammation & la gangrène ne tardent pas à produire les ravages les plus prompts & les plus affreux; un feul coup-d'œil jeté fur les eaux de mare, offre une démonstration complète de leur corruption. Que de crapauds, que de grenouilles vivent, fraient & fe multiplient dans leur fein! Qui n'a pas observé cette humeur muqueufe, qui naît d'abord en maffe sur les œuss de ces infectes. & ensuite se déroulant peu à peu, ressemble à une corde de plufieurs aunes de longueur. Des que l'insede est sorti de son œuf, cette matière s'élève à la fuperficie de l'eau, s'y putréfie en très-peu de temps, & répand une odeur infecte & marécageuse dans tout le voisinage. Pour exciter cette putréfaction . ce mauvais air . il n'est pas nécessaire que les chaleurs dévorantes se fassent sentir; c'est dans le mois de mars ou d'avril . & au plutard en mai suivant les climats: voilà de l'eau déià viciée. Oue ferace donc dans les mois fuivans ? Je cite cet exemple, parce qu'il est tenfible aux yeux les moins accounumés à fuivre la marche de la génération des différens êtres. Si on entre dans de plus grands dótails, on verra une foule innombrable de petits animaux y vivre, y jouer, y multiplier; mais comme aucun ne paffe d'une métamorphole à une autre fans se dépouiller de son enveloppe, & que ces métamorphoses sont tonjours au nombre de deux ou de trois, on doit juger de l'amas prodigieux d'immondices qui s'accumule dans toute eau stagnante : deslors quel foyer de putridité! A cette maffe d'animaux dont la dégradation de groffeur va jusqu'à les rendre imperceptibles à la vue, si on ajoute celle que le microscope fair découvrir, on verra par son secours, que dans la plus petite goute de cette eau, il existe encore une multitude innombrable d'animalcules, dont la vitalité est sans dout source d'animalcules, dont la vitalité est sans doute source de des inclusions par le celle des inclêtes plus volumineux. Faut il chercher ailleurs

la caufe des épizooties!

Ouand même ces eaux stagnantes feroient pures, elles ne feroient pas faines. Le soleil ayant dardé ses rayons depuis fon lever julqu'au moment où il disparoît de dessus l'horizon, les échauffe, & à mesure qu'elles s'échauffent, elles perdent une partie de l'air qu'elles s'étoient appropriée, & cet air est ce qui leur procure la qualité à précieule & fi nécessaire à la digestion. L'eau tiède, l'eau chaude pele fur l'estomac, ralentit la décompofition des alimens, relâche les fibres, tandis que l'eau froide leur redonne du ton & du ressort . & entretient la fanté de l'animal. Prenez une certaine quantité d'eau, divisez-la en plutieurs portions, faites - en chauffer une au degré 25, l'autre au degré 40; enfin, faites bouillir féparément une des portions, plongez un arcomètre, ( voyez ce mot ) dans l'eau froide & successivement dans toutes les autres à différens points de chaleurs, & vous verrez que plus ces eaux approcherent du degré 80, plus elles feront pefantes, par conféquent moins digestives.

L'eau est la seule boisson des animaux, & le sourrage sec est en général leur nourriture; ils ont donc besoin d'être en plus grande pro-

portion que l'homme; dès-lors, fi ce premier besoin de la vie manque ou est insalubre ou corrompu, il est inutile de penser que les bestiaux puissent te bien porter, & par conféquent faire le travail qu'on teroit en droit d'attendre d'eux. De toutes les erreurs, la plus absurde est de penser que plus une eau est trouble, & plus elle engraisse l'animal, ( Voyez ce qui a cté dit au mot ABREUVOIR

Trois fois par jour faites boire l'animal, soit en été soit en hiver; plus raifonnable que l'homme, il ne boira pas au-delà de fes besoins; mais ayez attention, lorfqu'il revient des champs, dans l'été sur-tout, de le laisser manger tranquillement pendant une heure avant de lui

donner à boire.

Certaines eaux, quoique trèsclaires, très limpides, font nuifibles à toute espèce d'animal domestique, dans ce cas, tout est relatif : on connoît plusieurs sources qui occasionnent des coliques, des tranchées affreuses, mais ces eaux contiennent en elles-mêmes des principes métalliques, du cuivre, par exemple, tenu en diffolution, & l'expérience prouve en général, que toutes les fources voifines des mines font mal-faines..... Les eaux trop fraîches produifent des effets funestes, fur-tout lorsque l'animal est échauffé par le travail, ou son fang allumé par la chaleur : c'est le cas de laisser ces eaux pendant quelque temps exposées à la chaleur de l'atmosphère. Comme tous les fluides tendent toujours à se mettre en équilibre, elles ont dans moins d'une heure acquis le degré de chaleur de l'atmosphère; cette

chaleur seroit trop forte en été, & l'eau ne feroit pas aussi faine qu'elle l'étoit quelque temps auparavant , & elle relâcheroit l'eftomac.

Lorsque les chaleurs se sont sentir, & fur-tout dans la canicule, quelques gouttes de vinaigre jetées dans l'eau jusqu'à ce qu'elle soit légérement acidulée, donneront une boition faine, qui calmera l'impétuofité du fang, & fur tout préviendra & diminuera la putsidité des humeurs, fi dangereule & fi funeste dans cette faifon. Le nitre à petite dose produiroit le même effet. quant à la diminution de l'effervescence, mais je ne crois pas l'un & l'autre d'excellens préfervatifs contre les progrès de la putridité une fois commencée; ils coûtent si peu, que je suis surpris que leur usage ne soit pas plus fré-

Ce que j'ai dit sur les effets de l'eau, ou froide, ou tiede, ou chaude, concerne seulement l'animal en sunté; mais dans toutes les maladies inflammatoires, la boisson doit être au

moins tiède.

Si on étudioit un peu plus la nature, fi on s'attachoit uniquement à aider ses efforts & non à les prévenir ou les contrarier, l'eau fimple pourroit être regardée comme une médecine universelle. La domesticité, il est vrai, a beaucoup changé la constitution des animaux; cependant ils font beaucoup moins que nous éloignés de leur premier type, & par conféquent ils ont moins de besoins, & sur tout moins de maladies. Livrés à eux - mêmes, l'eau est presque leur seul remède.

EAU BLANCHE, Médecine vétérinaire. Boisson ordinaire des animaux malades. Sa préparation est décrite au mot BOISSON.

EAUX AUX JAMBES, MÉDE-CINE VÉTÉRINAIRE, Cet article nous a été communiqué par M. Husard, Médecin vétérinaire. L'on appelle de ce nom une maladie externe, le plus fouvent chronique, quelquefois inflammatoire & contagieule, mais jamais aiguë; elle s'annonce par un léger engorgement de la couronne, du paturon ou du boulet, une doufeur plus ou moins vive qui excite l'animal à lever les jambes très haut, même à se renverser de côté, lorsqu'on les lui touche ou que quelques corps étrangers, tels que la linère, les frappent brufquement, un écoulement d'une humeur fanieuse, âcre, qui irrite peu à peu les parties fur lesquelles elle coule, & y fait naître les mêmes accidens. L'engorgement fe propage enfuite le long de l'extrémité en remontant peu à peu jusqu'au milieu du canon & quelquefois jufqu'au genou & au jarret; l'écoulement devient plus abondant , l'humeur est plus épaisse, plus corrofive, fent très mauvais, corrode les parties déclives, rend le tissu du sabot mol & spongieux, le désoude quel quefois à la couronne, détruit la fourchette, & y fait naître des fics ou crapands; les poils se hérissent, tombent & laiffent voir la peau d'une couleur tantôt livide, tantôt blanchâtre, transparente, parsemée de vésicules renfermant l'humeur qui découle abondamment & goutte à . goute : plufieurs de ces véficules s'ouvrent ensemble, forment des ulgèresoù l'on voit naître des poireaux.

des grappes, les plis du paturon s'excorient, il en réfulte des crevaffes quelquefois très - profondes, l'humeur devient épaisse, diversement colorée, purulente, d'une acreté qui porte aux yeux; la peau prête à l'affluence des liqueurs qui abondent, la iambe devient une maffe très-volumineuse qui fatigue beaucoup l'animal dans sa marche & le fait boiter ; celle qui l'avoifine ne tarde pas à être affectée & guelquefois fucceffivement toutes les quatre : l'animal dépérit infenfiblement, quoiqu'avec beaucoup d'appétit. & se irouve hors de fervice long-temps avant d'être ufé. En général, cette maladie est hideuse, défagréable & très-dégoûtante ; les extremités postérieures en sont plus fréquemment attaquées que les antérieures.

Telle eft la marche des symptômes lorfqu'on abandonne le mal à la nature. Si on la contrarie par des moyens violens, si on arrête l'éconlement par l'application fubite des aftringens, des répercusifs, des corps gras qui bouchent les pores (méthodes qui ne font que trop en ufage, & dont les charlatans qui fourmillent dans la médecine vétérinaire comme dans la médecine humaine, savent tirer parti fans s'embarrasser des fuites, ) les accidens énoncés fe fuccèdent très rapidement, il se forme des mules traverfines, des malandres. des solandres ; il survient des claudications plus ou moins fortes, des javarts tendineux très-mauvais qui entraînent quelquefois la perte de l'animal, des engorgemens aux jarrets, aux genoux, aux cuiffes, de l'œdème fous le ventre, des tumeurs & des abcès aux aînes, au fourreau; aux mamelles, aux felles, aux ars,

au poitrail, à l'encolure; des dartres. la gale, le roux vieux; les urines deviennent troubles, blanchâtres, abondantes ; il furvient des diarrhées colliquatives, &c. ce qui est alors fort leureux, ou l'humeur se porce à l'intérieur & occasionne des ravages qui conduifent plus ou moins promptement l'animal à la mort, tels que des épanchemens dans le ventre & dans la poitrine, la fourbure, la paralysie de l'arr:ère-main, la purulence des urines, des tranchées violentes & inflammatoires, des obstructions & des abcès dans les glandes méfentériques, dans les reins, la rate, le foie, les poumons, des péripneumonies, des flux par les nafeaux d'une matière plus ou moins épaiffe, diversement colorée, mais le plus fouvent jaunâtre . des angines . des toux chroniques qui donnent naiffance à la pouffe, des dégoûts, la fièvre lente, le maraime, & trèsfouvent le farcin & la morve.

Les causes de cette maladie sont internes & externes, on doit placer parmi les premières les dispositions dues à la nature des pays où les chevaux ont pris naissance, & à leurs formes primitives. Ainfi les hollandois, les flamands, les picards, les normands, les bretons, les comtois y font plus disposés que les autres. Engénéral, tous ceux dont les jambes font groffes, chargées de poils, dont le tempérament est lâche & mol. de quelque pays qu'ils foient y font très fujets; les autres caufes internes font très-communément encore une gourme mal-jetée, des maladies inflammatoires mal traitées, le reflux du lait dans le sang après la mort du poulain ou fa séparation d'avec fa mère; une mauvaife nourriture

prife dans des terrains marécageux, Feccès du travail qui appauvrit le fang & fait engorge les jambes, Pluage long remps continue des fudorifques & des remédes échauffans, les fuperpurgations, les faignées fréquentes qui produifent le même effer, les fuperpurgations, les faignées fréquentes qui produifent le même effer, l'obdéfic, le défaut d'exercic eq problement de la comme de ton des humeurs dans les parties foir des boutons ou des cordes de farcin fur ces parties, &cc. &cc.

Les causes externes font plus multipliées & plus fréquentes, on doit mettre au premier rang l'arrêt de la transpiration & tout ce qui peut y donner lien, tels que la viciffitude & l'intempérie des faisons, le passage fubit d'un air chand à un air froid, le séjour, pendant la nuit fur-tout, dans la neige, l'humidité & la phie, le lavage des jambes avec l'eau froide à la rentrée du rravail. lorsque les animaux sont en sueur : nous placerons enfuite la mal-propreté, les mauvais foins, le long lécour dans des écuries humides. dint l'air est stagnant, telles que celles pratiquées dans des caves fernices trop exactement, où les animaux font entaffés les uns fur les autres, où l'on laisse séjourner l'urine & le fumier; la marche dans des boues âcres & corrofives, le féjour de ces boues entre les poils & fur les jambes, la coupe de ces poils pendant l'hiver, ce qui non-feulement laisse la peau à nu , mais fait encore l'effet d'une broffe dans les plis du paturon lors de la flexion; irrite la peau & l'excorie ; les enchevêtrures les atteintes, la mauvaife application du feu, celle des vélicatoires dans le paturon, nécessaire quelquefois

pour produire une révultion heureuse dans certains cas maladifs, la longue co-habitation avec un ou plutieurs chevaux déjà infestés d'eaux, &c. &c.

Cette maladie est plus commune pendant l'hiver & le printemps, que pendant l'été & l'automne, & dans les grandes villes que dans les campagnes; elle paroît être enzootique à Paris, qui reunit toutes les caufes. les externes principalement; elle y règne en toute faison; les temps mols la développent fentiblement, les grandes fécheresses & les fortes gelées en retardent les progrès; la cure en est alors beaucoup plus aifée; elle n'est le plus souvent que passagère dans la plupart des autres endroits : il en est même, comme les pays élevés & montueux tels que la Navarre, le Limofin , l'Auvergne , &c. où elle eft inconnue.

Le traitement ell curatif ou palliatif; on doit espérer beaucoup du premier si le mal est nouveau, le fujet jeune, d'une bonne constitution. & la cause externe ou connue: on se bornera au second , lorsque le mal fera ancien, qu'il aura fait beaucoup de progrès, que le sujet sera vieux, mal organifé & que la caufe fera interne ou inconnue; on y aura ausi recours pour les chevaux dont la poitrine fera foible, qui feront pouffifs, qui auront fait beaucoup de déperditions par l'excès de travail, chez leiguels il y aura complication de caufes, d'accidens, &c. En général, l'indication à remplir est de tarir l'écoulement, d'empêcher les mauvais effets de son reflux dans la maffe & de prévenir la rechute.

Quant au premier, si le sujet est pléthorique, qu'il y ait beaucoup de douleur, que la claudication soit

forte, il faut débuter par la saignée ; la dicte & quelques jours de repos : faites boire tous les matins à l'animal un seau d'eau blanche, dans lequel vous aurez fait dissoudre une once de fel de nitre : donnez un lavement fait avec la décoction de son ou celle des plantes émollientes, & rendu laxatif par l'addition du catholicum commun ou du miel mercuriel : nettoyezexactement & a fond les parties affectées; avec l'eau tiède & le favon noir ou une légère infusion de fleurs de fureau; appliquez des caraplaimes anodins faits avec la mie de pain & le lait; ces accidens diminues, lavez avec l'eau de faturne sans eau-de vie: fubstituez aux cataplasmes anodins ceux faits avec cette eau & la mie de pain; exercez l'animal modérément; ôtez le cataplasme lorsque vous voudrez le mettre à la voiture ; nettoyez, bouchonnez, broffez bien les jambes, faites-en autant lorsqu'il rentrera; appliquez un nouveau cataplasme que vous renouvellerez d'autant plus fréquemment, que l'écoulement sera plus âcre & plus abondant; mais qui dans tous les cas ne doit pas rester moins de douze heures & plus de vingt-quatre. Au bout de huit jours de ce traitement l'engorgement & l'écoulement feront diminués , la peau commencera à se rider; purgez avec l'aloès & le miel dans l'eau bouillante, donnez tiède le matin à jeun; lavez & faites les cataplasmes avec une eau de saturne plus forte, & à laquelle vous ajouterez l'eaude-vie, continuez pendant quelques jours; supprimez les cataplasmes, augmentez la force de l'eau avec laquelle vous fercz des lotions fort fréquentes à mesure que l'écoulement tarira; fixez-vous cependant à

une once & demie ou à peu près trois cuillerées à café d'extrait de faturne par pinte d'eau; purgez une feconde fois, fi l'écoulement subfiffe long-temps, ou auffitôt qu'il aura cellé, mais à quinze jours au moins de distance de la première médecine : lavez alors la jambe de temps en temps avec la lie de vin tiède ou une forte décoction de plantes aromatiques; continuez ces lotions long-temps après la guérison pour fortifier toutes ces parties contre l'abord des humeurs; avez fur-tout la plus scrupuleuse attention à éloigner tontes les causes qui pourroient y donner lieu.

Si le sujet a acquis un certain âge , qu'il foit gras , naturellement mol, chargé d'humeur, peu exercé, & que le mal ait déjà fait quelques progrès, supprimez une partie de sa nourriture, mêlez du son avec son avoine, exercez le plus fouvent, lavez les parties malades avec l'eau de favon, & enfuite la décoction d'herbes émollientes jusqu'à ce qu'elles foient bien nettoyées, & que l'acreté de l'écoulement foit diminué; paffez un séton à la partie postérieure & un pen interne de chaque fesse, si c'est aux extrémités postérieures. & à la face interne de l'avant-bras fi c'est aux antérieures, ou placez un séton à l'angloife fous la poitrine : (1) la suppuration établie, employez pour

les jambes les lotions faites avec la décoction des plantes aromatiques & les orties : quelques jours après, ajoutez y l'extrait de saturne ou délayez-y de l'argyptisc, la fuppuration des cautères fera en raison de la diminution de l'écoulement des jambes; lorsqu'elle commencera à être moindre, purgez avec l'aloès & le jalap donnés en bol dans le miel; vous pouvez employer alors l'eau jaune des maréchaux, elle réunit le double avantage de resserrer & de fortifier. Si son esset est insuffifant, ayez recours à la dissolution de sublimé corross, on à celle d'arfenic, étendue dans une infusion aromatique; vous en proportionnercz la dose à la force de l'écoulement, en commencant toujours par la plus foible; laiffez subfifter les fétons quelque temps après le defféchement des eaux ; n'en ôtez qu'un à la fois, s'il y en a pluficurs; purgez une seconde fois après la cicatrisation des ulcères qu'ils avoient occafionnés; lotionnez les jambes avec le vin chaud, afin de fortifier les parties comme je l'ai dit ci-devant : la teinture d'aloès est excellente; ici on pent la faire à peu de frais avec l'aloès caballin dans le vin.

Donnez pendant le cours de ce traitement, excepté dans le temps des purgations quelques diaphorétiques, tels que la poudre des bois, on le

<sup>(1)</sup> On incife la peus longimificalement, co fixirant la direction du flermon, afrancios dere un utras puestes; no il distante de utilis cellulares; tous aucur de l'incifion, avec les doign ou le civil lurge de la figatule; on a un mortenu de cuir plat & dours, rond, d'environ trois dupate; pours, peuc dé ann fon miles d'un tous rond, d'i grus près un pouce; on l'introdui font la prun, de façon que le tron réponde à la frent. Si lon caint qu'il no combe, on fait un legre point de fortre dans le millier, tiende l'engagement tempéte de richappen. Beausony de perfonses pedients et fêten, pare qu'on ne le voin par, & qu'il cha mons ergold un actelizes qui peuvent arriche les rousses présents.

crocus métaltorum, à la dose d'une once le matin, dans le fon humecté; fi l'animal le refuse, faites-lui manger dans le miel. Reste-t-il après la guérifon des croûtes dans quelques endroits, ou une pouffière farineufe; ce qui est rare quand on a tenu les parties propres, faites de légères frictions avec le cérat de saturne ou le nutritum.

Y a-t-il des crevasses larges & profondes au-dessus du boulet ou dans les plis du paturon? pansez-les avec le digestif animé pendant quelques jours; ensuite avec la teinture d'aloès & les étoupes sèches, Comme il faut alors envelopper l'extrémité, imbibez des compreiles de la liqueur dont vous ferez usage; elles seront maintenues par le bandage. Dans ce cas il faut ménager l'exercice, ne le faire faire qu'au pas, donner même, s'il est possible, quelques jours de repos, parce que la flexion & l'extention répétées s'oppofent à la réunion des plaies faites en travers: frottez les bords, s'ils sont durs, avec la pommade de mercure, & fur la fin avec le cérat de faturne.

Existe-t-il des poireaux considérables qui souvent gênent la flexion du pied? faites repoter l'animal quelques jours, emportez-les avec le bistouri , touchez la racine avec le beurre d'antimoine ou la diffolution mercurielle; l'escarre tombée, pansez l'ulcère qui lui fuccède comme celui des crevalles, employez cetraitement, fur-tout fi la bale eft étroite; mais font-ils à base large, ou faut-il que l'animal travaille, contentez-vous de les toucher avec la diffolution cidesfus ou celle de sublimé corross ou d'arfenic, qui alors feront plus fortes: répétez cette manœuvre

chaque fois que l'escarre tombera, ils se détruiront peu à peu : cette dernière méthode est beaucoup plus longue que l'autre, & jamais auffi efficace.

L'humeur a-t-elle ramolli le tiffu de la corne des talons & de la fourchette, au point de faire craindre le fic ou crapaud? faites déserrer l'animal, abattez les quartiers & les talons, mettez un fer court ou à lunette. de façon que la fourchette porte à terre en marchant; employez du reste les aftringens indiqués, l'ægyptiac feul fuffit fouvent.

Quel que foit le traitement que

vous fuiviez, s'il furvient inopinément une forte claudication, un engorgement plus ou moins douloureux, fi vous apperceviez, en un mot, que l'animal est malade, soit par le dégoût, le frisson, &c. ce qui peut être occasionné, malgré les précautions prifes, par la rentrée d'une partie de l'humeur, dans la masse. fuspendez fur le champ les remèdes, & faites ufage des adoucissans & des émolliens jusqu'à ce que les accidens foient ceffés; appliquez même les vélicatoires pour rappeler l'humeur. dévoyée, fi le cas paroît l'exiger; revenez enfuite à ceux que vous aviez abandonnés; mais faites-en ufage plus prudemment, ou fi vous craignez une feconde rechute, contentez-vous du traitement palliatif; traitez du reste la maladie qui s'annonce felon la caufe qui l'a occafionnée & les symptômes qu'elle prélente. ( Voyez MÉTASTASE, Tu-MEURS CRITIQUES, &c. ),

La cause interne qui donne lieu aux eaux est-elle susceptible de guérison i n'entreprenez la cure de celles-ci, qu'après avoir préalablement détruit la première, celles produites par un refte de gourme, un lait répandu ou la prélence du farcin font très-difficiles à guérir, & le plus fouvent incurables.

Rien de si simple que le traitement palliatif; il est intimément lié avec le précédent dont il fait même partie : éloignez les causes le plus que vous pourrez, diminuez l'action de celles existantes par la propreté la plus exacte & la plus minutieufe, faites fouvent bouchonner & broffer les extrémités, réitérez le panfement de la main, afin d'entretenir une transpiration douce & abondante, employez les lotions fréquentes & appropriées, telles que la décoction d'herbes émollientes acidulée avec le vinaigre, les infusions aromatiques, l'eau de faturne fur-tout qui remplit fouvent ici toutes les indications : que l'exercice soit constant & réglé, purgez de temps en temps l'animal; en un mot, variez les foins & les remèdes selon l'état de la maladie & celui du malade.

Il est aisé de voir par ce qui vient d'être dit, que toutes les maladies des extrémités, connues & défignées parmi les auteurs en médecine vétérinaire, fous les noms bizarres & fynonymes de mauvailes eaux, ordures, gales & dartres aux jambes, malandres ou malandes, folandres, folandes ou falandres, rapes, dartres articulaires, arêtes, queues de rats ou pétis, grappes ou grappins, mules traverfines ou traversières, mules nerveuses, mules aux talons, crapaudines bénignes ou malignes, crevaffes, fils, fics ou porreaux ou poireaux, peignes fecs ou humides, gratelles farineuses, mal d'ane, mal de l'ane , pinfanesse ou épissanesse ,

Tome IV.

teigne ou pourriture de la fourchette. bouillons, cerifes, champignons aux talons ou à la fourchetie, gales & démangeaisons du paturon, gale & ulcère chancreux fur la couronne, &c. &c. font produites par les mêmes causes que les eaux, n'en font la plupart que les modifications différentes ou des fuites, donnent lieu aux mêmes accidens fi elles font négligées ou mal traitées, & que par conséquent la cure doit en être la même. Une telle nomenclature, peut être encore incomplète, est un vrai cahos qui ne peut qu'embroui!ler quiconque yeut se livrer à l'étude des maladies des brutes.

EAU, Pharmacie. Chaque feigneur de terres, chaque curé doivent avoir chez eux des eaux préparées & definées au foulagement des habitans. Le choix est nécessaire, & la quantité des cspèces est très-inutile.

Toutes les eaux des plantes inodors n'ont guères plus d'efficacité que celle de rivière. & à bien prendre, c'est la même chose, quoiqu'on en conserve un grand nombre d'espèces dans les pharmacies des villes.

Si on défire conferver les vraises propriétés des plantes dotrantes, on doit les diffiller au bain-marie, & fi c'est à feu nu, ménager le feu. Quant aux eaux très-composées, il vaut mieux les prendre chez un apothicaire que de les faire chez soi. Voici la recette de quelques-unes dont la réputation s'est sontenue.

Eau d'Alibourg ou de Farelle. Sur quatre livres d'eau, poids de marc, ou deux pintes environ, jetez demionce de vitriol de Chypre, deux onces de couperofe blanche, l'un & l'autre pulyérifés, & deux scrupules de bon fafran; les poudres étant qu'à deux drachmes, édulcorée avec diffoutes, filtrez l'eau; ajoutez-v environ un demi-fetier d'eau-de-vie, dans laquelle vous aurez fait diffoudre un gros de camphre; remucz bien les deux liqueurs pour en faire un mélange exact. & tençz la bouteille toujours bien bouchée. C'est un bon vulnéraire qui guérit promptement les blessures, les contusions, empêche l'enflure, l'inflammation, prévient les dépôts. On la prescrit dans les épanchemens de fang, à la dose d'une demi-cuillerée dans un bouillon ou dans une infusion vulnéraire.

Eau vulniraire d'arquebusade. Si le nombre des plantes aromatiques qui entrent dans la composition de cette eau, augmentoit ses propriétés, elle feroit supéricure à tous les autres, & il est aisé de sabriquer de nouvelles eaux en ce genre, & de leur donner de grands noms, Jetez dans la cucurbite du bain-marie, feuilles récentes de fauge, d'angélique, d'abfynthe, de fariette, de fenouil, de menthe, d'hyssope, de mélisse, de bafilic, de rue, de thym, de marjolaine, de romarin, d'origan, de calament, de ferpoler, fleurs de lavande, avec fon calice, de chacune quatre onces; esprit de vin , huit livres; armez la cucurbite de son chapiteau, & le chapiteau de son récipient; lutez, laissez macérer à froid pendant vingt quatre heures, dishllez au bain marie jusqu'à ce qu'il ne forte plus de liqueurs. Vous aurez l'eau d'arqueby fade, que vous conferverez dans un vaisseau exactement fermé. Si vous n'avez que le quart ou la moitié des plantes citées, l'eau n'en sera pas moins bonne On la present comme la précédente, & interieurement depuis fix grains jul-

du fucre.

Eau céleste. Mettez dans une bassine de cuivre trois livres d'eau de chaux. (voyez ce mot) faites-y diffoudre deux onces de sel ammoniac, & laissez digérer à froid le mélange pendant douze heures. Cette eau déterge les ulcères fanieux, est utile dans l'ophtalmie humide & ancienne, contre l'ulcération des paupières & leur inflammation. Cette eau ést d'une belle couleur bleue, par le cuivre qu'elletient en dissolution. Avant d'en mettre sur le globe de l'œil, il est prudent d'ajouter fix fois son poids d'eau de rivière bien pure ; prise intérieurement, elle est très-dangereuse.

Eau divine. Très-utile dans les maladies de foiblesse. Mettez dans la cucurbite du bain-marie, huile essentielle de citron, demi-once; eau distillée de sleur d'orange, huit onces; esprit de vin, huit livres; distillez julqu'à ce que vous ayez renré huit livres de liqueur : faites dissoudre à froid, dans huit livres d'eau de rivière, quatre livres de fucs; mêlez les deux liqueurs, & confervez le tout dans des bouteilles bien bouchées.

Eau de Luce. Sa composition est trop compliquée. Il vaut mieux l'acheter chez l'apothicaire. Il est essentiel de s'en procurer, puisque c'est le remede le plus efficace contre la morfure de la vipère, & des autres animaux venimeux. Sa dofe cft depuis quatre grains juiqu'à une drachme, incorporce avec suffilante quantité de fucre, ou unie avec deux onces de véhicule aqueux. Quoique son odeur ne soit pas agreable, on la refpire par le nez, loriqu'on fe fent la tête pefante, ou dans les syncopes. Quant aux eaux tirées des plantes, voyez quelles font leurs propriétés, fous la dénomination de chaque

Eau de Saturne. Achetez cliez un apothicaire, blanc de plomb préparé par le vinaigre, jetez dans un matras deux livres de cette substance réduite en poudre subtile, & ajoutez douze livres de vinaigre distillé; placez le matras bien bouché fur un bain de sable, à une douce chaleur, pendant quarante-huit heures; yous aurez le vinaigre de saturne. Faites évaporer ce vinaigre dans une terrine de grès, à une chaleur douce. jusqu'à ce qu'il soit réduit à moitié : laissez refroidir lentement; décantez la liqueur, faites fécher le fel fur du papier gris; continuez les évaporations, les cristallifations & deffications, jusqu'à ce que le vinaigre de faturne refuse de donner du sel: vous aurez le sel de saturne. Si vous faites dissoudre ce sel dans une certaine quantité d'eau, vous aurez ce qu'on appelle l'eau végéto-minérale, Si l'eau est en si petite quantité, que par l'addition du fel elle ait une confistance approchante de celle d'un mucilage, c'est l'extrait de saturne. Si vous faites dissoudre le sel de saturne dans une eau féléniteufe, vous aurez le lait virginal.

Il est dangereux de se servir de ces préparations pour l'intérieur. l'ai vu des charlatans en conseiller l'usage; il est très-rare qu'il ne produise le plus mauvais estet.

Il n'en est pas ainsi pour l'extérieur; tout parle en sa faveur, si on l'emploie à propos & dans les proportions convenables. Le sel de faturne, étendu en dissolution dans l'eau de rivière, arrête l'érysipèle occafionn: par le foleil, par le feu, la piqure des abeilles, (le miel vaut encore mieux pour ce dernier) las démangeaifon de la peau par âcreté, la transpiration insensible, la dartre sèche avec vive démangeaifon, la dartre himide que l'on ne craint pas de dessécher, la brûlure récente avant que l'éryfipèle existe, l'inflammation effentielle des parties, ou par virus vénérien, ou par l'àcreté des humeurs qui les lubréfient; l'inflammation éryfipélateuse des ulceres de l'œil , de l'anus ou des hémorroides avec vive démangeaifon. Dans tous ces cas, l'eau doit être très-légérement colorée; si elle l'étoit beaucoup, ce remède seroit trop répercussif.

• L'extrait de faturne eft femblable en vertus au fel de faturne; il faut l'étendre dans beaucoup d'eau. L'eu végéto-minérale pure colorée, eft le réfultat de l'union de l'extrait avec l'eau, & agit comme les précèdens. Quant au lait virginal, il est moins unile que le fel de faturne, en folution dans l'eau pure.

Dans le cas de grandes brûlures, employeze plus promptement que vous le pourrez l'eau végéto-minérale; tenez fans ceffe fur la plaie les linges imbibés de cette eau, & renouvelez fouvent leur mouillure.

EAU-DE-VIE. Produit spiritueux retiré du vin par la distillation. Pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, consulter le mot alambic, afin de connoitre les vaisseaux des cette opération, & le mot distillation, qui indique la manière d'opérer. Il s'agit acheullement de considérer l'eau-de-vie, en général, comme un objet de commerce, & par consé-

quent comme un grand débouché des vins de raifins, furabondans dans certaines provinces, ainsi que des cidres, des poirés, & des marcs. .

Ce fut au milieu du fiècle dernier que l'eau-de-vie commença à devenir une petite branche de commerce; elle s'est accrue insensiblement . &c elle est parvenue au point où nous la voyons aujourd'hui Jufqu'à cette epoque, on la distilloit pour la simple conformation des arts & des pharmacies. Cette liqueur étoit regardée comme très-nuifible à la fanté; des réglemens de police en proferivirent l'ulage; enfin, par un édit du mois de décembre 1686, le gouvernement établit un droit de quarrième & de huitième, porté à 50 livres 8 fols aux entrées de Paris, à l'effet . y est-il dit, d'empêcher la grande conjommation qui s'en fait dans le royaume. Le besoin, l'habitude devinrent plus forts que la loi. & cette branche de commerce augmenta à tel point dès le commencement de ce fiècle. que le ministère s'en occupa, donna des réglemens; enfin, pour mieux favorifer le commerce de l'eau-de-vie de vin de raifin, il publia une déclaration du Roi du 2 panvier 1712. a qui défend, à peine de » 3000 livres d'amende & de confif-» cation . la fabrication des eaux-de-» vie de cidre & de poiré, dans route » l'étendue du royaume, à l'excep-» tion de la province de Normandie, » & des différens diocèfes qui com-

» posent celle de Breragne, la ri-» vière du diocèse de Nantes; de » transporter desdites eaux de vie de » l'une desdites provinces à l'autre .

» & dans tous les autres lieux &

» provinces du royaume, à peine de

» 2000 livres d'amende & de con-

» fiscation des eaux-de-vie & des » voitures; transporter ces eaux-» de - vie dans le pays étranger, » & embarquer fur les vaisseaux » étrangers, sous peine des mêmes

» amendes & de confication ». En encourageant la culture des

vignes, & la distillation dans certaines provinces, & défendant la diffillation dans les autres, le bien général de l'état fut livre à la fortune de quelques particuliers. Il est à suppofer que ces encouragemens etoient alors nécessaires ; la même nécessité existe t elle aujourd'hui, & en réfulte t-il un bien réel pour l'état ? On ne m'accusera certa nement pas de vouloir critiquer la législation; perfonce n'est plus que moi soumis aux loix du Souverain, & n'a plus à cœur le bien public. Ce n'est donc pas en qualité de réformateur, mais en celle de citoyen que je vais proposer quelques idées. l'habite le Languedoc, j y possede un vignoble afiez confiderable ; je parle donc contre mon intérêt particulier, qui doit fe taire quand il s'agit de celui de la nation entiere.

Si les eaux de vie de vin de raifins fufficient à la confommation intérieure du royaume, & à l'exportation, peut-être feront-il utile, quoique contre le droit de propriété dont tout citoyen dois jouir, de détendre le commerce des eaux-de-vie de cidre & de poiré dans le resté du royaume, & de les porter à l'étranger; mais il est facile de prouver que ces premières eaux-de-vie ne remplifient pas les deux objets. Pour s'en convaincre de la manière la plus décifive , il fuffit de voir & de compulier les registres des douanes des ports de Marfeille, de Cette, de Bayonne, de Bordeaux, de la Rochelle, de Nantes, de Breft, de l'Orient, de Dunkerque, & l'on jugera de la quantité énorme des caux de-vie d'Espagne qui entrent en France. L'étran, cr fournit donc la nation d'une marchandise qu'elle retireroit des productions de fon territoire : enfin la propriété de chaque individu, qui doit être facrée, est vio de lans aucun avantage pour la m. ff. de la nation. Ces eauxde-vic circulent enfuite dans l'intérieur du royaume, comme productions du pays, & comme telles elles font souvent envoyées à l'étranger. & il en résulte donc un discrédit réel pour nos propres eaux-de-vie. arrendu la mauvaile qualité de celles d'Espagne. Ce second point de fait mérite certainement d'être pris en considération.

Je conviens que les eaux-de-vie tirces du cidre & du poiré, n'ont pas l'amiabilité de nos bonnes eaux-devie de vin , mais i ole affurer qu'elles font à tous égards préférables aux eaux - de - vie d'Espagne, toujours acres & d'un goût dé effable. La comparaifon est facile à faire, & prouve plus que tous les raifonnemens. Les premières ont quelque ressemblance aux eaux-de vie tirées du vin muscat ou de tel autre vin très-liquoreux; quelquefois elles ont un goût d'empyreume, &c. mais si on les dif tilloit après avoir clarifie la liqueur, fi on reduisoit ces eaux-de-vie en esprits, après les avoir fait digérer dans l'eau, ainfi qu'il a été dit à l'article DISTILLATION, relativement aux liqueurs, je suis bien convaincu qu'elles n'auroient pas les défauts qu'on leur reproche; d'ailleurs, elles font auffi falubres que celles du vin, & fi jufqu'à ce jour on n'a pas travaillé à les perfestionner, c'est que la loi en proscrit le débouché.

. Le même Edit du 24 janvier 1713. défend également, fous les mêmes peines, la fabrication des caux-de-vie de firop , melaffes , de grains , bière , baiffière, mare de raifin, hydromel, & de toute autre marière que de vin. Personne, je crois en France, ne s'occupera de la distillation des grains; ils v font trop chers & mieux employes; d'ailleurs, comme dans tous les royanmes du nord, cette distillation oft prodigieuse, on n'en exporteroit point hors de France, & son goût détestable détruiroit bientot la conformation qu'on voudroit en taire dans l'intérieur du royanme. Quant à celle des firops & de la melaffe, elle peut avoir lieu tout an plus & en cachette dans l'intérieur de Paris, afin de fe soustraire aux droits d'entrée dans la ville ; zinfi, . nulle réclamation sur ces articles. qui n'attaquent pas le droit de propriété des particuliers : il n'en est pas ainfi des eaux-de-vie de marc.

De ce qui vient d'être dit, il réfulte quatre questions à examiner : 1°. Les eaux-de vie de cidre, de poiré & de marc font - elles nuifibles à la Jante? L'ulage trop copieux, trop renéré de tonte espèce de liqueurs spirituenses est nuisible. C'est donc l'abus & non la liqueur qu'on doit craindre. Le principe constituant de ces eaux de vie est l'esprit, identiquement le même que celui des eaux de-vie de vin. Tont corps fucré fournit de l'esprit ardent, & cet esprit est par-tout le même; & s'il paron différer dans les unes on dans les autres, c'est uniquement à cause d'un mauvais goût ou d'une mau9.4

vaise odeur, qui dépendent de la feule manipulation, & non du principe qui est très-pur. Ainsi le sucre fournira d'aussi bon esprit ardent que le vin. Ainsi les premières eaux-devie, quoique moins agréables, ne font pas plus mal-faines que les fecondes, & toute espèce la sera tou-

jours fi on en abule.

Si ces caux-de-vie étoient nuifibles à la fanté, la loi qui veille fans cesse fur celle des citoyens, n'auroit pas permis l'usage des premières dans la Normandie, dans les Evêchés de Bretagne, excepté celui de Nantes; autrement il taudroit dire que l'eftomac des nantois est construit d'une manière différente que celui des autres bretons & des normands; & ce qui est falubre dans les autres dioceles, change de constitution, devient nuifible des qu'il franchit l'étroite circonférence des barrières.

II. De la prohibition de ces eauxde-vie, réfulte-t-il une perte réelle pour le cultivateur?

1°. Des eaux-de-vie de cidre & de poiré. On fait, & l'expérience prouve qu'en Normandie & en Bretagne on y récolte, dans les années d'abondance, beaucoup plus de cidre & de poiré qu'on ne fauroit en confommer. On transporte quelque peu de cidre à Paris; mais l'entrée du poiré y est interdite & défendue, comme une boisson dangereuse. Il faut donc que tout le cidre & le poiré se confomme dans le pays, puifqu'on n'en exporte point ou presque point à l'étranger; d'ailleurs, ces liqueurs n'ont pas la propriété de se conferver comme le vin, & pendant les chaleurs de l'été elles aigriffent & poussent. Le propriétaire est donc réduit à la criante extrémité de voir

la moitié de sa récolte entièrement perdue pour l'état, & l'autre moitié ne fusfit pas pour payer les frais de récolte, de fabrique & de vaiffeaux vinaires, parce qu'une année d'abondance (voyez ce mot) lui est plus à charge qu'avantageuse. Le proverbe a raison de dire, abondance n'est pas richesse. Que fait alors le cultivateur ? Plutôt que de tout perdre, il vend ce qu'il peut au plus bas prix : des courtiers de cidre & de poiré les achètent, les mixtionnent afin de les conferver. & ils empoilonnent le public. Ce fait est fi vrai qu'en 1775, le Parlement de de Rouen rendit un arrêt par lequel il défend, fous les peines les plus rigoureules & même afflictives, de dulcifier les cidres par l'addition des chaux de plomb & autres drogues femb!ables; enfin, à cette époque, plus de deux cents barriques dans la seule ville de Rouen, furent défoncées, & la liqueur coula dans la rue. Si la même vifite avoit été faite dans le reste de la Normandie & dans la Bretagne, que de milliers de barriques auroient, avec raifon, éprouvé le même fort ! Il est donc clair que si la consommation des eaux-de-vie provenant de ces liqueurs, avoient été moins restreinte, ces courtiers auroient . 1º. acheté plus cher le cidre, &c.; 2°. qu'ils l'auroient converti en esprit, & que le peuple n'auroit pas été & ne feroit pas encore tous les jours, malgré l'arrêt du Parlement, dans le cas d'être empoisonné. Le cultivateur auroit eu une ressource de plus, qui l'auroit aidé à supporter les fortes impositions, sur tout en Normandie, pays d'Election.

2º. Des enux de-vie de marc. Pour

bien ré oudre la question, il convient de divifer les vignobles du royaume en deux classes, & établir la même distinction relativement à la qualité du vin. La première comprend les pays où les vignes sont si abondantes, que dans les années ordinaires, on ne peut confommer ou exporter la récolte, à moins qu'on ne la convertisse en eau-de-vie. Tels font l'Orléanois, le Blaifois, la Sologne, le pays d'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois, une partie de la Guienne, du Limofin, du Languedoc, de la Provence, &c. je place dans la seconde classe les vignes du Dauphiné, du Vivarais, du Lyonnois, du Beaujolois, du comté & du duché de Bourgogne, de la Champagne, du pays Messin, &c. &c. où les vins, même dans les années abondantes, ont une conformation décidée. Auffi, dans ces dernières on y brûle peu de vin , parce que , foit par la qualité, foit par la proximité de nos provinces qui en manquent, ou de l'étranger qui les demande, il est plus avantageux au cultivateur de le vendre en nature, que de le convertir en eau de-vie. Dans le premier cas, au contraire, l'abondance extraordinaire du vin, & fouvent son peu de qualité obligent de recourir à l'art, afin d'éviter une perte complete. Il est donc inutile dans ces deux politions de prescrire au propriétaire ou cultivateur le parti qu'il doit prendre : son intérêt l'instruira plus que la loi. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il est des années & des pays où le marc forme une masse très-considérable, dont le cultivateur tireroit le plus grand parti, fi la prohibition n'y opposoit ses obstacles, & cette pro-

hibition est précisément le plus en vigueur dans les pays où le marc est inutile aux vignerons, pour en faire ce qu'on appelle petit vin, buvande on piquette, suivant les différentes provinces, puisque le vin y est, pour ainti dire, fans valeur. Dans ceux, au contraire, où le vin est toujours cher, il offre une ressource précieuse aux vignerons, pour faire le petit vin, & quoique vivant environnés de vignes, c'est souvent la seule boisson qui leur reste. La loi, qui permettroit dans tout le royaume la fabrication des eaux-de-vie de marc, ne les engagera certainement pas à le brûler, s'ils trouvent plus d'avantage à s'en fervir comme petit vin. Le vigneron, maître de son bien, préférera certainement le parti le plus lucratif pour lui; ainfi, dans l'un & dans l'autre cas, la levée de la prohibition ne nuira point au vigneron ni au propriétaire, & tous deux jouiront de leur droit facré de propriété. Tant que la prohibition subfistera, le cultivateur furchargé de marc, n'en retirera aucun avantage, & c'est une perte immense dans sa généralité. & très forte pour chaque propriétaire. En veut-on une preuve fans replique; la voici. L'hôtel-de-ville de Metz a obtenu le privilége exclusif de fariquer les eaux-de-vie de marc, & il afferme ce privilége. Les fermiers parcourent les celliers . à quatre lieues à la ronde, enlèvent les marcs fans les payer. Passe encore si ce malheureux vigneron pouvoit avoir fon marc après la digillation : mais non, il faut qu'il le rachère des fermiers, s'il veut l'employer comme engrais dans fa vigne. Ce n'est pas tout, il lui est défendu de

couper plus de cinq fois sa vendange

mise sur le pressoir : si elle l'étoit davantage, il resteroit moins de vin dans le marc, & le bénéfice du fermier seroit moins considérable. Tel est le déplorable effet du privilége exclusif; c'est ce qu'on appelle récolter sans semer. Le produit de cette distillation monte souvent à plus de 50000 livres. Partons de ce point, même fans mettre en ligne de compte les frais de régie, & les bénéfices des fermiers : fi le terrain de quatre lieues à la ronde de la ville de Metz donne un tel bénéfice , quel fera dono le produit de la distillation du total du marc du royaume ? Combien ce produit n'adouciroit il pas pour chaque propriétaire le poids des impositions! La conféquence naturelle à tirer, est que la défense de la distillation des marcs devient une soustraction réelle de la richesse du particulier & de l'état.

EAU

III. Les eaux-de-vie de marc, de cidre, de poiré, peuvent-elles préjudicier au commerce des eaux-de-vie de vin ? Il faudroit, je crois, autant demander, la fabrication des bas de laine nuit-elle à celle des bas de foie ? C'est ici le grand champ de bataille des zélateurs de la prohibition : ils enfantent des chimères pour avoir le plaifir de les combaure, & fous le spécieux prétexte du bien public, ils ne songent réellement qu'à leur intérêt particulier. Leurs objections se réduisent à trois en général.

1°. On peut abufer de ces eauxde - vie en les mélant avec eelles qui proviennent immédiatement du vin. Je ne dis pas que ce mélange soit impossible, mais il sera inutile & en pure perte, tant qu'on ne perfectionnera pas la manière de les fabriquer. Elles ont un goût & une odeur

qui les décèlent par-tout où elles font incorporées, & l'étranger à qui un vendeur expédieroit cette mixtion, ne l'accepteroit pas, ou bien il la vendroit au péril & risque de celui qui l'auroit envoyée; c'est la loi du commerce. Les commissionnaires pour l'étranger, sont telleme t connoiffeurs, même fur les eaux-de-vie de vin, qu'ils distinguent au goût, non-feulement de quel canton elles font, mais depuis combien d'années elles sont fabriquées. & ils les paient & ils les vendent en conféquence. L'acheteur est forcé d'avoir les mêmes connoissances; puilque le prix qu'il paie, varie fuivant la qualité de la marchandife. S'il est trompé une fois, il n'y reviendra point une seconde. L'acheteur & le vendeur ont donc un intérêt respectif à se ménager ; ce qui est démontré par l'expérience de tous les jours,

Si l'eau-de-vie de marc est faite ainsi que je l'ai indiqué au mot DISTILLATION , cette eau-de-vie fera vraiment recevable dans le commerce & aux taux des eaux-devie communes ; l'acheteur les paiera pour ce qu'elles sont, & ce sera une nouvelle branche de commerce pour le royaume ; revenons à l'impossibilité du mélange.

2". La permission accordée aux eaux-de-vie de marc . &c. détruirois la confiance des étrangers pour nos eaux-de-vie de vin. Tout le monde fait que les eaux-de-vie de vin du Languedoc font bonnes & de quilité inférieure à celle de l'Aunis : au mot DISTILLATION, j'en ai affigné la caufe. L'étranger fait qu'en Languedoc on y brûle les marcs ; il a fu également que MM. les

Intendans

Intendans ont quelquefois donné dans les pays d'Aunis & de Saintonge, des permissions particulières à cet effet. Or, si le mélange avoit été moralement possible, la facilité de fon exécution, jointe à l'intérêt, l'auroit surement produit; cependant l'étranger ne s'est jamais plaint de ce mélange.

En Champagne, en Bourgogne, on a la liberté de brûler les marcs; une grande partie des eaux-de vie de vin, expédiées de France pour la Suiffe, pour l'Allemagne, paffent par ces provinces, & on ne peut cirer aucun exemple de femblables mixtions. Toutes inculpations en ce genre, partent d'un principe faux; aussi on voit clairement que l'ignorance ou l'intérêt l'ont diété. La preuve du paffé fortifie le préfent, & le préfent raffure fur l'avenir.

3.º La fabrication des eaux-de-vie occasionne une grosse consommation de bois. Si l'achat du bois excède le bénéfice de la fabrication, prohibitiftes, foyez bien convaincus qu'elle n'aura pas lieu; personne ne perd de gaieté de cœur & fon argent & fon travail. On brûle beau coup de marc en Languedoc où le bois est rare & cher; cependant le brûleur y trouve fon compte. La meilleure défense pour lui est dictée par son intérêt. On commence à brûler avec du charbon de terre; ainfi, l'inquiète prévoyance n'aura bientôt plus à faire de femblables objections.

IV. Quel avantage réfulteroit-il pour l'étas, si l'on rendoit libre dans tout le royaume la fabrication des eaux-de-vie prohibées. Cet article a été le moins discuté, parce que

bien des gens avoient le plus grand intérêt qu'il ne le fût pas. 1.º L'arrêt de 1713 a été donné par tout le royaume, fans exception : mais comme, à cause des droits multipliés, des frais de voiture, &c. l'eau-de-vie de vin revenoit trop cher, la loi a été obligée de plier, en Lorraine, en Champagne, dans le duché & le comté de Bourgogne. dans la Brie, &c. &c.; austi y a-til peu de villages dans ces provinces, dont les vins ont un débouché affuré, où l'on ne fabrique publiquement des eaux-de-vie de marc, appelées dans ce pays eauxde-vie de genne. 2.º Nous tirons d'Espagne, ainsi

que je l'ai dit, une grande quantité d'eau-de-vie, tandis que la liberté rendroit les nôtres suffisantes pour la confommation du royaume. 3.ºS'il ne falloit de l'eau-de-vie que pour la boiffon & pour les liqueurs, les nôtres rempliroient cette destination; mais combien les arts ne confomment-ils pas d'esprit ardent? Ils sont la base de tous les vernis, multipliés à l'excès ; les teinturiers . les lapidaires, les parfumeurs en font une très-grande conformation. Dira-t-on qu'il foit effentiel, pour tous ces objets, que l'eau de-vie foit douce, agréable & d'un goût délicieux ? Ce seroit une absurdité. 4.º Quand on confidère qu'une masse de vendange qui a produit dix pièces d'eau de-vie excellente, peut encore, par fon marc, en produire une onzième, n'est on pas étonné que la pronibition enleveaux vignerons au moins le douzième du revenu! 5.º Le défir de gagner, & fur-tout le besoin urgent de ne rien perdre fur une récolte qui a coûté tant de peines,

tant de travail, tant d'avances & fi cafnelles, fait que dans les pays de prohibition, le cultivateur brûle fes marcs en cachette : de-là, visites fur visites des commis, contravention prouvée, & l'homme complétement ruiné. Cependant cet homme est au même degré, sujet de l'état & du roi, que celui qui habite la province voifine, & qui distille publiquement ou fon cidre, ou le marc de ses raisins; 6.º Les eaux-de-vie de marc venant à Paris, des provinces où la prohibition n'est plus en vigueur; par exemple, de Velnoz en Brie, à la porte de la capitale du royaume, font faifies à Paris par les maîtresgardes-épiciers, quoiqu'elles sient payé les entrées fur le pied des meilleures eaux-de-vie de vin; voilà une double perfécution: cependant il n'est point de ville au monde où les arts pussent en faire une plus grande confommation, Ces eauxde-vie font permifes dans les environs de Paris : comment contractent-elles donc des qualités pernicieuses en traversant ses barrières?

D'après cette variété de probibitions & de permissions, on diroit que tous les françois ne Compofent pas un même peuple. L'administration des anciens fermiers-genéraux y rouvoit, fans doute perticulter a pur pérvaloir fur celui de l'état, mais aujourd'hui que les les prince direis effentiellement le le prince direis effentiellement le bien de son peuple, on peut efpèrer de voir biennôt disparottre des entraves fa missibles à l'agriculture & au commerce.

Avant de terminer cet article, je

me crois obligé de révéler publiquement une pratique odieule qui s'ell introduite à Paris, chez quelques débitans d'eau-de-vie en détail. Le peuple de Paris boit très-peu de vin, ou point du tout pendant la femaine, mais en revanche, chaque matin les ouvriers vont boire leur poisson d'eau-de-vie, ou du moins boire ce qu'ils croyenr être de l'eau de-vie.

Supposons que la pinte d'eau-devie, tirée en droiture des lieux de sa fabrication & à moins de frais possible, revienne au particulier à raison de trente sols; elle coûtera plus cher au petit marchand en détail, parce qu'ordinairement elle paffe par plufieurs mains; additionnant actuellement mesure fur mefure, il ne vend cette eau-de-vie que vingt - quatre , vingt - fix à vingt-huit fols la pinte, & cependant il a beaucoup de bénéfice. Quelle fera donc sa ressource? L'alonger avec de l'eau. Julqu'à présent le mal n'est pas bien consequent, st l'eau est en petite quantité, & la fanté du citoyen n'est pas compromife. Le bénéfice du vendeur est encore plus confidérable, il veut l'augmenter : à cet effet, il ajoute encore de l'ean, & pour masquer cette double & triple addition. & donner à l'eau de-vie un goût fort & piquant , il y fait infuser du poivre d'Inde (v. cc mot), & alors elle gratte & échauffe vivement le gofier ; le peuple attribuc cette irritation ă la force de l'eau-de-vie : d'autres renchériffent encore & ajoutent à ce mélange de l'acide vitriolique. Ce font des faits dont je réponds : & que je pronverai de la même manière que je démontrai en 1773

le mélange de l'huile de pavot, dite d'æillet, avec l'huile d'olive.

ÉBAREER. Vieux mot du jardinage, qui fignifie enlever les petites branches, & tondre les haies, les charmilles, les buis, &c.

ÉBÉNIER DES ALFES, CYTISE-AUBOUR. M. Tournctor le place dans la teconde fection de la vingtdeusame claffe des arbres à fleurs en papillon, & dont les teuilles tont dispotees trois à trois fur chaque petiole, & il "appelle cytigie alpinus Luisfolus, flore racemol pendulo. M. Von - Linno le nomme syssius laburum, & le claffe dans la diadespite-décandrie.

Flur, en papillon, l'étendard ovale, relevé, recourbé des côrés; les ailes de la longueur de l'étendard, droites & obtules; la carenne renflée & aigué; le calice d'une feule pièce, court & campanulé; dix é amines, dont neuf réunies par leurs

Fruit. Légume oblong, obtus, étroit à la baie; lemences aplaties, en forme de rein

Feuilles, trois à trois fur un long pénole; les folioles ovales, oblorgues.

Port A bre de moyenne grandeur, 'écorce d'un gris verdatre; le bois tres dur, imisant l'éène verie; les neurs blanches, disposées en longues grappes pendantes; les feuilles placees alternativement sur les branches,

Lieu Les Alpes, les pays élevés. Quoique cet arbre soit originaire des montagnes froides, au moyen des sémis, il s'acclimate presque partout; on doit cependant convenir qu'il réuffit beaucoup mieux dans le centre, & au nord de ce royaume. que dans son midi; il figure singulièrement bien dans les bosquets printanniers, foit par la couleur &c la disposition de ses feuilles, soit par la continuité de la fleuraison qui dure un mois entier. Après les fleurs succedent des grappes jaunes d'un job effet : on le multiplie aifément par les fémis, les boutures, & les marcortes, ( Voyez ces mots ). Il réuffit mieux en massif que planté féparément; fon bois est très-dur & touple, ce qui le rend propre à beaucoup d'ouvrages.

ÉBOTER. Terme de jardinage, plus connu à Paris qu'en province. J'emprunte cet article de M. de Schabol. «Il lignific abatire en parie les branches d'un arbre. L'ebottement (e fait quand, en coupant un arbre, on ne lui laific que les plus grofes branches taillées fort court; dernier facrement. Si après uper telle opération il ne fe remet pas, il n'est plus bon qua chauffer son maitre; par rapport aux plaies, il ne "faut pas oublier l'aegent de Sainze Flace (L'éveş ce mot).

ÉBOUR CEONNEMENT, EBOUR GEONNER. C'est retrancher les barrgeons juperplus. Tout le monde chourgeone, & très peu de personnes se doutent des principes fur lesquels cet art et lí fondé: chacun regarde sa méthode comme a meilleure, prévenu comme les autres, je me transportai à Montreuil, san de juger, sou les sieux, § les dan de juger, sou les sieux, § les

merveilles qu'on racontoit de la taille & de la conduite des arbres. par ces jardiniers physiciens, méritoient les éloges qu'on leur donnoit. l'avoue de bonne foi, que ma surprise fut extrême, & je revins chez moi, en confessant que jusqu'alors je n'avois pas eu les premiers élémens de la taille des arbres. Je relus l'excellent ouvrage de M. l'abbé Roger de Schabol, & je fis autant de fois le voyage de Montreuil, qu'il se présentoit de nouvelles difficultés à mon esprit ; enfin , j'ai vu , étudié , refléchi, examiné, & j'invite les amateurs en ce genre, d'imiter mon exemple, puisque c'est le seul moyen de s'instruire. Cette manière de tailler, &c. éprouve de grande contradictions en province, parce qu'on ne fait pas affez les liaisons d'un principe à un autre : on aime mieux laisser charpenter un arbre par un ignorant jardinier, & sous les huit on dix ans replanter ses pêchers. Je dois ma convertion à M. Roger de Schabol: il est donc naturel que l'écolier se taise lorsque le maître doit parler, n

Le but de l'ébourgeonnement est, a de retrancher les rameaux superflus; 2°. de maintenir entre les branches un équilibre exact; 3°. d'assure la fécondité de l'arbre, non-seulement pour l'année présente, mais encore pour celles qui doivent la suivre.

« Les arbres, après avoir fait de rapides progrès, ont befoin d'être ébourgeonnés. Depuis le printemps leurs bourgeons, alongés & multipliés, forment un tiffe difforme; les uns demandent qu'on leur affigne une place, en les étalant pompeufement fur la murraille ou fur re rezillage; les autres femblent s'attendre à être retranchés comme membres superflus, afin de donner à ceux-là plus de nourriture & de relief. »

« L'ébourgeonnement , jofe le dire, eft au-étife de la taile pour l'importance; il la difpole pour l'annece fuivante. On peut jufqoi. On peut jufqoi défabluelle, au lieu que rient défabluelle, au lieu que rient et peut réparer un ébourgeonnement vicieux; de la dépend la fécondit de l'arbre, comme fa fanté & fan duré. Il ett queffion ict de la fadré. Il ett queffion ict de la fache. Il ett quettion ict de la méthode qu'il faut fuivre. »

« C'est en conséquence de l'empire absolu de l'art sur la nature, que les hommes se sont avisés de donner aux arbres en espalier cette forme & cette étendue, qui de chaque branche fait autant d'éventails, & que par le retranchement de celle de devant & de derrière. ils ont forcé la sève de se porter fur les côtés, afin de la rendre féconde en la gênant dans son cours. Le pêcher a plus besoin qu'un autre arbre d'être ébourgeonné; il produit tous les ans une fi grande quantité de bourgeons, qu'abandonnés à cuxmêmes, ils n'offriroient à la vue qu'un objet informe, & que, devenant le jouet des vents, ils feroient immanquablement brifes; le fiuit, , outre qu'il profitéroit moins, acquerroit aussi moins de saveur. »

« L'exactitude de l'ébourgeonnement est moins effentielle dans les autres arbres, parce que le toussu de leurs feuilles, qui font d'ordinaire plus larges & plus ferrées que celles du pêcher, en cache la disformic, & de plus, le préjudice qu'on peut leur l'aire, en les dégarassiliant en quelques endroits, est réparable par ces branches que j'appelle adventices, (voyez ce mot) qui percent à travers

la peau. »

« L'art de l'ébourgeonnement n'est autre choie que la suppression fage & raifonnée des rameaux fuperflus, que le choix judicieux de ce qu'il faut paliffer, que ce goût & cette intelligence pour n'en conferver qu'une quantité fuffisante. Il fe répète autant de fois que les bourgeons, en s'alongeant & se multipliant, donnent lieu à le renouveler. Le point essentiel est de suir également la confusion & le vide. Pour éviter celui-ci, il faut toujours tirer du plein au vide, mais fans forcer, fans croiler, fans caufer aucune difformité. On évite la confufion, en laissant entre les bourgeons un espace suffisant pour qu'ils ne se touchent point, & que leurs feuilles ne jaunissent ni ne tombent. »

 L'époque de l'ébourgeonnement n'est pas plus fixe que celle de la taille. On doit se régler sur la faifon, l'âge, la valeur des arbres, le climat, les expositions différentes; se les circonstances particulières de l'abondance ou de la disette des de l'abondance ou de la disette des

fruits. »

« Les Montreuillois le different jufqu'à la mi-ni, ou dans le mois de juin, lorfque les bougeons de leurs arbres ont un pied ou quinze pouces de long. C'ell moirs la propreté & la régularité que le befoin des arbres qui les guide. Voic leurs principales raitons, l'e En éburgeonnant de bonne heure, on met le fruit au grand air ; gomme navil & au commencement de mai, al el, encore fort tendre, il ell en danger d'être frappé du folell & de

tomber, 20. En retardant & laissant alonger les bourgeons, ne supprimant que tard les furnuméraires, les arbres ne s'épuisent point à en repousser de nouveaux. 3°. La gomme est plus à portée de fluer au mois d'avril que lorsque l'écorce est plus formée. 4°. A peine les arbres commencent ils à se remettre des fatigues qu'ils ont essuyées par les tailles faites à leurs rameaux, à peine les cicatrices commencentelles à se recouvrir, qu'on leur en fait de nouvelles. 5°. Tant que le fruit est à couvert sons cette espèce de forêt hérissée de bourgeons, il touit d'une fraîcheur qui contribue beaucoup à son accroiffement; les . bourgeons d'ailleurs, se trouvent à l'aise, poussent & s'alongent; leurs yeux, leurs boutons, pour l'année fuivante, se sorment & se façonnent. Tous ces avantages disparoissent dans l'ébourgeonnement précipité : ce qui vient d'être dit, est relatif au climat de Paris. & attendre infqu'au mois de juin seroit trop tard pour les provinces méridionales : le climat dicte le temps de l'ébourgeonnement. »

ODoi ton ébourgeonner par proviñon, & remetre à pailigr (\*voye, ce mot) à un autre temps? Cette feçon de travailler a des fuites flàcheufes, 1°. Les fruits démuts de l'appui des bourgeons qu'on leur a otés, font abatuf par les vents, 2°. Les feuille des bourgeons du bas, après avoir jauni, rouchent de fourte, 1°. De rouvellud année de l'appuis de l'appuis de l'appuis de fourte, 1°. De rouvellud année de l'appuis de l'appuis de l'appuis de bourgeonant à vue de pays, on court rique de fiipprimer gertains bourgeons mieux placés que eux que l'on conferve, ou d'épargner ceux qu'il faudroit jeter à bas : il peut arriver auffi qu'on ne trouve pas fon compte dans le nombre des manches qu'on a laiffées comme fuffilantes. 4°. Ces mêmes branches uno palifiées, venant à être caffées par les vents, opérent encore des vides. En palifiant, au contraire, à mefure qu'on ébourgeonne, on prévient tous ces inconvéniens.

« Beaucoup de jardiniers n'envifagent que la régularité & l'uniformité, commencent à palisser par un bout de l'espaher, & finissent par l'autre. Je crois que les arbres expofes fur la hauteura la fureur des vents, ceux qui ont le plus pousié, qui portent des fruits plus hâtifs &c plus nombreux, ont droit d'être travaillés les premiers, enfuite les plus foibles, puis les vieillards & les infirmes. Parmi les expositions, celle du midi exige toujours la préference. Je ne dis point qu'un arbre vigoureux doit être moins ébourgeonné qu'un foible qui, n'étant pas toulagé, feroit feulement des pouffes chétives. »

« On ne perdra point de vue la nourriture actuelle du fruit, & la provision pour la récolte suivante : on pourroit ajouter une troificnie confidération, qui est la grace & la régularité de l'arbre. Lataut être bien économe. & se ménager succe filvement des fruits chaque année. On excelle en cela à Montreuil; tous les ans leurs arbres en donnent, au lien que dans nos jardins on en a abondamment dans une année . & peu ou point les fuivantes. On laiffe. à cette fin, moins de bourgeons à un arbre bien chargé de fruits qu'à un qui l'est moins, afin que le premier puisse les nourrir. On réserve ensuite des bourgeons de bois bien franc, de dislance en distance, soit pour regarnir, soit pour remplacer, l'année suivante, ceux qui seront épuisse ou retranchés. »

« En ébourgeonnant les arbres de deux ou trois ans, leur disposition de la diffibiution de leur branches doivent être confultées. Ce moment décide de leur forr avec la taille de l'année fuivante; mais je donne, en général, beaucoup de charge à des aibres, quorique jeunes, quand lis font extrement vifs. Mon but eft de leur procurer un plus prompt avancement, & de éoutrever, dans leur totalité, une plus ample circulation de s'ève. »

« Rien de plus à éviter, dans le jardinage, que la praique de pracer (1995, ce mot), de raccourcir & d'arrêter les bourgeons. Toutes ces mutilations font la caufe du dépériquement des arbres. La prétendue régularité qu'on leur attribue, difparoit trois femaines après, par un nombre infini de faux bourgeons, d'autant plus affidus à pouffer, qu'on et plus obtiné à les retrancher. »

a Pour l'ébourgeonnement, il ne fut le fevrir que de la demi-fiprete (1907 et em 01). Quand on sili travailler, on fait avec elle autant de diagience qui en caffant mais il faut couper, avec la pointe de Poutif, tout près de l'écorce, les branches furuméraires & les faux bourgeous; fecs derniers amilent à cotip d'un ceil, on les retranchers à une ligne au deffus, de pour de l'endommet. Lorfque vers le mois de feptembre la sève commence à s'amortir, & Cqu'on n'a plus à craindre la gomme & Pavortement des yeux, près deliquels.

on éclate de petits bourgeons tardifs, on peut, fans conféquence, casser quelquesois; mais hors de ce cas, il n'est pas permis de pincer par les bouts.»

» A l'égard des gourmands (voyez ce mot ), on doit, 1." les conferver, tant qu'on peut, proportionnément à la force de l'arbre; 2.º ne les abattre que dans le cas de nécessité; 3.º les palifier de toute leur longueur avec leurs bourgeons latéraux, en ôtant ceux de devant & derrière; 4.º paliffer auffi fans rogner ni pincer les bourgeons qui croisent de droite à gauche, des yeux d'en haut de ces gourmands; 50° au cas qu'il n'y eût point de place pour les étendre sur le mur, les tupprimer en les coupant à une ligne pres de chaque œil, le plus tard qu'il se peut, afin d'éviter la pousse de nouveaux bourgeons; fi l'arbre n'avoit point d'autres branches que les chiffonnes, & de faux bois, & que fa jeuncfie pût faire préfumer son rétablissement, on palisseroit de toute leur longueur ces branches foibles, mais en petit nombre. L'arbre feroit alors en état de les nourrir, & à la taille on les couperoit fort court, jusqu'à ce qu'il se remit; s'il n'y a pas lieu d'espèrer du fuccès, il faut lui chercher un successeur. »

» Quatre forces d'atbres se préfenent athuellement pour circ ébourgeomois : les uns sont not vellement plantés, ou le sont depuis trois ou quatre années; les autres, qui ont huit à dix ans, composent la chifa des jeunes; ceux d'un âge formé, & dont l'embonpoint est aufi parfait que l'étendue est valle y étennent enfuite; les vieillards se préfentent enfain au dernier rang. » n Parmi ces différentes fortes d'abbres, je dislingueceux qui fone exténtement vigoureux, de ceux qui font plus fages & plus réfervés; ceur qui font malades depuis long-temps, de ceux dont les maladies lont patigs, ex les autres l'ont été fort mal. Quantité de gourmands & de branches, tant fécondes que flériles, fe remarquent à tous qenfu, la plupart, pour avoir été plantes trop près, fe touchent, & leurs rameaux alongés s'entrelacent zil s'apit de preferire des règles pour ces différentes califes. n

» Une des plus effentielles, eft de confidérer la nature des bourgeons qui ne doivent pas indiferétement être jetés à bas. Comme le pêcher est le plus difficile à ébourgeonner, je le prends pour exemple. Ses fruits . au premier paliffage fur tout, n'étant pas fort gros, & étant cachés fous les feuilles, tombent aifément, fi on n'a soin de tâter les branches qu'on veut ébourgeonner, afin d'épargner tous les bourgeons chargés de pêches. Il faut, en outre, avant d'en jetter aucun en bas, le préfenter en place; on connoîtra par-là s'il est dans son ordre naturel. s'il ne forcera pas ou s'il n'éclatera point du bas. »

"Pajoute en'il eft de confequence dans cette opération, de conferver foigneufement les feuilles deftinées à préferver les fruits des rayons brûlans du foleil, mais auffi toutes les autres, quelque part qu'elles foient, Les fuilles élaborent la sève. (Poyet le mor Feurlets') "

» Deux fortes de branches doivent être supprimées dans les arbres, lors de l'ébourgeonnement; d'abord celles qui sont irrégulières, insécondes, sorues, shanceules, gommentes, contre l'ordre de la nature, more so u mourantes, &C on ne doit tibre que fue les homes, effuire les hourgeons furnuméraires, quoique branches frudtuveles pour l'année deux de faite, fuivant que la muraille est plus ou moirs gamie, a

» Les mêmes règles doivent s'obferver à l'égard des arbres en contreespalier & en éventail, avec cette différence que les premiers étant moins gênes que ceux d'espalier, on peut leur laisser plus de bourgeons, & que les feconds qui préfentent un double parement, demandent à être ébourgeonnés par devant comme par derrière. Les buissons qu'on évide en feront dédommagés par la quantité des bourgeons bien places au pourtour qu'on leur laissera. Il faut plus d'intelligence pour les chourgeonner à propos, que les autres arbres. On coupera à ceux en plein-vent tous les bourgeons maigres qui poussent par pelotons . &c on n'en laiffera qu'un ou deux bien places. Onleurretranchera les pouffes qui croiffent & s'entrelacent, & cerrains gourmands qui emporteroient tout l'arbre, en appauvrissint leurs voitins. Elaguer peu à peu les bourgeons du haut de la tige, pour ne laisser que ceux qui doivent fournir une belle tête, est le moyen de n'avoir que des arbres chargés de fruits nombreux, gros & exquis, & qui présentent un coup d'œil charmant.»

» Un point capital de l'ébourgeonmement, relativement aux arbres en espalier, est de ne jamais abattre le

bourgeon qui termine la branche à moins qu'il ne fut manqué, & que celui de dessous ne fût meilleur. A la taille on rapproche, on refferre, on concentre ; à l'ébourgeonnement on ne peut donner trop d'extention aux arbres, quand ils pouffent vigoureusement, & que tous les milieux font garnis. Il se rencontre souvent de grosses branches de vieux bois, mories depuis la taille du printemps; & gu'on ne fait fi on doit abattre ou laisser. Je pense que de fortes incisions faites aux arbres en juin & en juillet, leur sont très-préjudiciables, & qu'elles doivent être remifes à l'année prochaine; néanmoins on peut diminuer la difformité, en palissant dessus ou à côté des bourgeons voisins, »

» Rien de plus ordinaire aux gourmands, que de produire à leur extrémité deux ou trois branches : on ne laissera que celle qui sera le plus avantageusement placée, & on coupera les deux autres. A l'égard des bourgeons que la nature place uniformément dans tous les arbres, pour fervir de mères nourrices aux fruits. Ibin de les supprimer ou de les couper à deux ou trois veux, un bon ouvrier les coulera le long d'une branche de vieux bois, ou les retournera en anse de panier sur le devant ou sur un côté. Cette difformiré est passagère, elle disparoît lorfque le fruit est mur, ou à la taille suivante. Les bourgeons que la gomme aura pris, feront raccourcis à un œil au-dessus du mal, afin qu'ils

en poussent de nouveaux.»

» Point d'arbres ni d'arbustes qu'on ne pusse ébourgeonner, si on veut qu'ils prennent une figure régulière.

Les cerifiers, guigniers, bigarrautiers,

par exemple, tant en espaliers qu'en contre-elpaliers, ressemblent, fans l'ébourgeonnement, à des hérifions. Comme ils poussent différemment qu'un pêcher & qu'un pommier. ils doivent aussi être ébourgeonnés d'une autre manière. Ils n'exigent pas non plus la même précision, ni la même correction. Leurs boutons tou ours gros & nourris, parce que leurs fruits font par paquets, fortant dit même ceil , & qu'ils font abondans en sève, ont befoin d'un plus grand nombre de branches, pour fervir de rélervoir & de mères nourrices: ils poussent moins de branches à bois seulement, que de branches

»Le cerifier fait aussi éclore sur le vieux bois quantité de brandilles en devant (voyez ce mot ), qui font précienfes, & des branches fortes souvent applaties, avec des côtes canne ées, qui prennent beaucoup de sève; on ne conservera celles-ci qu'autant qu'elles seront en nombre égal de chaque côté. La figure qu'il doit avoir, ett celle d'un éventail régulier. Jamais fes branches perpendiculaires on demi-perpendiculaires ne s'approprient toute la sève comme celle du pêcher. S'il s'emporte du haut, quo qu'il fe dégarnisse rarement par le bas, rapproché à la taille, il pouffe affez aisement, La facon de le travailler à l'ébourgeonnement, est de lui ôter les rameaux trop nombreux, de laisfer tous ceux qu'on peut paliffer, quand même ils seroient trop drus, de conferver les lambourdes de côté ( voyez ce mot ), & celles qui font droites & courtes en devant. Ces dernières donnent les plus beaux fruits & les plus abondans. On les retranche

bourdes les remplacent. » » Un cerifier en espalier au levant. bien dreffé, ébourgeonné à propos, & palitlé fuivant les règles, forme un riche coup d'œil, fur tout lorfque, paré de ses fruits, il étale ses rameaux fouples, dont le feuillage d'un vert brun & obseur, contraste avec le bel incarnat de ses fruits. qui pendent négligemment au bout d'une queue allongée. »

» L'ébourgeonnement, fait de la manière indiquée, influe tellement fur la fuite de l'ouvrage, qu'on est sûr de ne pas s'y reprendre à plufieurs fois; on n'a plus qu'une simple recherche à faire de temps en temps : les arbres ayant en le loifir de jetter leur feu, deviennent plus fages, fans être épuifés, altérés ni fatigués. » C'est ainsi que M. de Schabol s'explique, & parle en maître de l'art. Que de préceptes & d'exemples inftructifs pour ceux qui se livrent à la taille des arbres, & en particulier pour ceux qui n'ont jamais été à même d'examiner fur les lieux, les arbres conduits par les Montreuillois!

ÉBOURGEONNEMENT DE LAVIGNE. Cette opération est inconnue en général dans nos provinces, où on la cultive à la charrue. Je conviens qu'elle est moins essentielle que partout ailleurs, parce que le climat lui est très-favorable; cependant, pourquoi laisser épuiser le cep à produire du bois inutile ? Dans les provinces, au contraire, où l'on nourrit beaucoup de chèvres & de vaches à l'écurie, le paysan ébourgeonne trop févèrement; il est aifé d'en fentir l. sraifons: non-feulement il détruit les farmens inutiles, mais encore raccourcit les farmens chargés de fruits, ce qui les oblige à pouffer de nouveaux bourgeons fur les côtés, qui épuisent la vigne, & nurfent à fon fruit. On ne doit point ébourgeonner avant que le raifin foit formé. Au mot VIGNE, nous traiterons plus particulièrement de cet article.

ÉBRANCHEMENT, ÉBRAN-CHER, C'est couper ou rompre les branches d'un arbre, les détacher. L'Ordonnance des eaux & forêts veut que l'on condamne ceux qui ont ébranché ou dégradé des arbres dans une forêt, aux mêmes amendes que s'ils les avoirnt abattus. Toute amputation confiderable faite à un arbre lortqu'il commence , ou qu'il est en pleine seve , lui eft toniours préindiciable, & fouvent functie C'eft la raifon pour laquelle. en concluant du grand au petit. les chèvres, les moutons, &c. caufent un fi grand dégât, lorfqu'à cette époque ils broutent les jeunes pousses des bois.

L'ebranchement a lieu ou par la malice ou l'ignorance de celui qui ébranche, & par l'effet de météores. La toudre frappe un arbre, elle l'chranche & presque toujours il en meurt. On connoit l'effet terrible de ces trombes de vent, qui brifent & fracaffent tout ce qui s'oppose à leur impétuofité, & se rencontre fur leur paffage, tandis que l'arbre voifin eft refpetté. On doit auffirot après faire monter des hommes fur ces arbres; armés de haches ou aures instrumens tranchans, ils abattront toutes les branches caffées ou tordues , & couperont juiqu'an wif, afin que les arbres déshonorés

ÉBR puiffent encore profiter de la sève, &

pouffer de nouveaux bourgeons. Si on veut réparer le mal fait à un arbre précieux, & que ses branches foient simplement éclatées, & fatête défigurée, il est possible de rejoindre les parties, de les envelopper après leur réunion avec l'onguent de Saint Fizere, de recouvrir le tout avec des éclisses. & de les maintenir au moven des ligatures ; alors , donnant deux ou plufieurs tuteurs à cet arbre ou à les branches, leur plaie le cicatritera , peu à peu l'écorce se rennira; enfin, la branche, confervée dans fa forme & dans la direction de ses rameaux, conservera àlla tête de cet arbre précieux, la même forme qu'il avoit auparavant.

Je ne crois pas qu'on ait l'exemple d'un ébranchement auffi fingulier & plus terrible que celui arrive au mois de décembre 1782, dans le territoire de S. Pons. Les vents se contrarioient, des nuages avoient leur direction du fud au nord, & d'autres du nord au fud: la colonne venant du nord étoit noire, épaifie, trèschargée, elle donna une pluie par torrent; à mesure que chaque goutte tomboit fur une branche, elle s'y geloit; la goutte suivante éprouvoit le même fort, & ainfi de fuite, jusqu'à ce que toutes les branches fuffent chargées de glacons de plufieurs pieds de longueur, & même de fix à huit pouces de diamètre. Ou'on se figure un chêne, un châtaignier, recouvrant une étendue de plus de quarante à foixante pieds, dont chaque rameau porte au moins le poids de fix à sept livres, dont la pefanteur argmente en raifon de l'éloignement du point d'appui & l'on comprendra, fans peine, comment les plus groffes branches on tété obligées de céder enfin à la pefanteur du fardeau qu'elles fostrennient. En moine d'une heure & demietout aére fracafié, & lestronce des arbres paragés jufqu'à leurs racines. L'œin ajamais vuun fiberanchem frechalen earnet l'ebranchem frechalen earnet l'ebranchem moines après II faudra plus de viernes de ce deltre de l'estre de l'estr

ÉPROUEMENT, MÉDECINE VÉTERINAIRE C'. Cli un mouvement convulfit & latéral de la tête de l'ammal, produit par l'irrianion de la membrane qui revêt l'intérieur du ca\_ & accompagné d'un expiraion tonore, dont le but eft de fire fortir le meuss des nafeans , on de débarraffer la peau de quelque corps aufôbr.

Comment l'ébrouement s'opère-t-il? Les particules âeres du mucus. qui fe sépare des glandes de la membrane pituitaire, l'emploi des ptarmiques ou des corps odorans appliques fur le nerf nafal, y font une impression, dont participent le nerf natal & le vague, & par conféquent tous les nerfs qui fe distribuent aux muscles qui servent à la respiration. Ces nerfs agités, les uns & les autres de ces mufcles se contractent: ces muscles inspirateurs, entrent les premiers en contraction; de - là la dilatation subite & extraordinaire de la poitrine de l'animal, dilatation qui eft tout à coup fuivie d'un resterrement violent, puisque les muscles

expirateurs, dont les nerfs toujours irrités augmentent la réliftance, l'emportent fur les premiers, pressent le diaphragme, & compriment tellement le poumon, que l'air est expulsé avec une violence considérable. Il est vrai que la contraction & l'effort ne font pas toujours aussi grands, & qu'ils sont toujours. proportionnés à l'action des corps qui ont fait impression sur le nert nafal, & que, fuivant la vivacité de cette action, le jeu des muscles est plus ou moins sensible. On ponrroit comparer l'ébrouement des ammaux avec l'éternuement de l'homme, le mécanisme étant tout-

L'é: rouement eft un bon augure dans certaines maladies des animaux, telles que les affedions catarrales de la tête ou de la poirtine, les affedions foporeufes, l'apoppeixe féreufe, &cc. Seroit - il moins avantageux dans celles de ces maladies qui regardent Petpèce humaine? M. T.

à fait le même.

ÉBULLITION DE SANG.
L'ébolliuto de fang fe marielfe à la peau par de petit- boutons rouges, plus ou moins colorés Quelquefois l'habitude du corps fe trouve en partie recouverte de ces boutons rouges avec une petite védicule, comme on l'oblerve dans la petite vérole volante.

Beaucoup d'auteurs ont confondu cette maladic avec la gale; mais il est aisé de distinguer & convoitre séparément l'une de l'autre. L'ébullition n'affecte point les glandes inguinales, ni les axillaires, comme la gale; elle se manisses sur rout le corps; la démangeaison n'est pas si forte dans celle-ci; ce n'est pas qu'elle ne force à se gratter; aussi, par ce moyen les boutons se déchirent, sorment une croûte qui tombe d'elle - même,

Il n'est pas rare de voir dégénérer l'ébullition en dartre, qui s'étend plus ou moins selon les tempéramens & l'âcreté du sang de ceux qui en sont attaqués.

Plufieurs causes peuvent produire cette maladie; un exercice trop violent, une transpiration arrêtée; l'abus des plaifirs en tout genre, celui des liqueurs spiritueuses, tout ce qui peut faire fermenter le sans; tout ce qui et staire fermenter le sans; tout ce qui et staire fermenter le sans; tout ce qui ett slei, épicé & de haut goût; les passions vives, & enfin ce qui excise un mélange de la bile avec l'humeur de la fueur.

On ne doit pas confondre cette ebullition avec celle qui furvient dans les maladies, dont la caute effordinairement apurtidité. Quelquefois même elle depend du deiaut du renouvellement d'air dans l'appartement occupié par le malade. La curation de ces deux effects de différente de celle que nous traitons, de la commenta de la commenta de la commenta de la commenta de la fuer qui y aborde importeuellement par l'abondance de l'humeur de la fueur qui y aborde importeuellement.

La difference entre l'éballition & la dartre, est que la première est toujours discrite; & qu'elle - sie guérit promptement. Elle différe encore de l'expspèle en ce que lès boutons font circonferits, & que l'expspèle, au contraire; est une un ret-adiffué; enfin, des autres maladies éruptives, en ce qu'elles fourdent pendant quelque temps avant de paroître, & que l'éballison se montre tout à coup.

La curation de cette maladie, doit varier felon la caufe qui l'a produite; fi elle efi un symptôme d'une transpiration arrêtée, elle cédera à l'ufage des légers diaphorétiques.

Si elle reconnoît un vice d'âcreté, une vivacité naurelle, une effervescence dans les humeurs, l'eau de poulet, celle de veau, dans laquelle on fera fondre quelques grains de nitre purifié, produiront les effets les plus faluraires.

Mais si elle est opinistre, on emploiera les fiajenées du bras, les bains tièdes, les bouillons frait, le petit lait, les tissances faires avec le pourpier jes eaux minérales gazeusles; les crêmes de riz acidulées avec le jus de citron, d'orange; l'avenat, l'orge persé, & tout ce qui peut adoucir la masse des humeurs. M. AM

EDULITION, Médicine védénaire. L'ébullition de fang eff caractéritée dans le beurd & le cheval, par des chevelures confidérables, accompagés de démangaision. Les élevures tont plus ou moins multipliées & ferrèes class plus ou moins groute décendue de la furface du corps de ces aniquax; quelquefois aufif elles fe manifeftent feulement à de certaines parties, telles que la têre, l'encolure, les épaules, les côtes & les environs de l'épine.

Les maréchaux de la compagne confondent trés-fouvent les échaboulures avec le farcin de les traitent de même. Nous croyons devoir placer ici les fignes qui diffinguent les échauboulures & qui les caractérifent, pour l'infrudion de ceux qui font incapables d'en faire la difference. On diffingue les échauboulures des boutons de farcin,

1.º Par la promptitude avec la quelle les échauboulures se forment & sont formées.

2.º Elles n'ont ni la dureté, ni l'adhérence qu'on observe aux boutons de farcin.

3.º Elles ne font jamais aussi volumineuses.

4.º Elles font circonferites, n'ont point d'intervalle de communication, & ne font point disposées en corde ni en susées.

 Elles ne s'ouvrent jamais d'elles-mêmes, & ne dégénérent jamais en pustules.

6.º Elles ne sont point contagieuses, & cèdent promptement aux remèdes indiqués.

Caufes. Un exercice outré, un experier de l'agime échauffant, tel qu'un ufage immodéré de luzerne & d'avoine, le trop long repos, la fixpreffion de la transpiration ou de la fueur; en un mot, tout ce qui peut fusfeiter la rarescence des humeurs, l'épaitfissement de la lymphe, sont les principes ordinaires de cette muladite.

Trainment. On remédie aux échauboulures qui reconnoifien pour caufe la rarefeence des humeurs, par la figinée, par un régime humectiant & adouctifiant. Un régime de cette nature calme l'agitation défordonnée des humeurs, diminie leur mouvement intefin; corrige l'accimonie, des fuci lymphame leur mouvement intefin; corlige l'accimonie ent les clymphafindes qui occafionnoient les échauboulures reprendre leurs cours, de les échauboulures elles-mêmes difparoirre de la furface des régumens. Les échauboulures elles-mêmes difparoirre de la furface des régumens. d'une transpiration, ou d'une fucur arrêtée ou figoprimée, cident à l'ufagede quelque léger fudorifique. Lets que la noix mufade que l'on fit bouillir pendant deux ou trois minutes, dans demi-pine de bon via, & dans un vafe bien couvert, & que l'on fair prendre à l'animal, à titre de breuvage; on doit bien fenir qu'il féroit dangereux de faigner l'animal dans cette circonftance. M. T.

ÉCA

ÉCAILLE. Enveloppe dure qui recouvite la plupart des poiffons tesnéces. Dans pluseurs provinces voinnes de la mer, & on la pierre calcaire est rare, on se fert des cailles & des coquilles de poissons pour en faire de la chaux : quant à l'utilité des écailles d'huitres, & c. relativement à l'agriculture, soyez ce qui a été dit aux mots GOQUILLAGE, COQUILLE.

ÉCAILLE, BOTANIQUE, On remarque fouvent dans différentes parties des plantes, de petites productions minces & aplaties, ouifolées & arrangées les unes à côté des autres. ouembriquées, c'est-à-dire, se recouvrant mutuellement à peuprès comme des tuiles : comme ces productions ressemblent assez bien à des écailles de poissons, on est convenu, en botanique, de leur donner ce nom; elles fontordinairementseches & coriaces & ont une organifation propre. Leur substance approche plus de la substance corticale, & a plus de rapport avec elle qu'avec toute autre partie de la plante; car on y remarque les mêmes parties que dans l'écorce, (voyez ce mot ) un épiderme, un

tiffu réticulaire, un parenchyme plus ou moins épais, mais plus otidiant rement encore comme déféché & dépourvu du fuc propre qui le rend fucculent dans les autres parries de la plante. L'ai cru apperc. voir que les mailles du tiffu réticul airecto ien tinfaniment plus petires, & contenoient très peu d'utricules ou de fubflance parenchymateule dans les écailles.

ÉCA

Rien d'inutile dans les productions de la nature ; plus on l'observe , & plus on se convaincra de cette vérité. Si les écailles avoient été fucculentes, elles auroient été plus molles & moins dures, moins fermes; par confequent elles n'auroient pas rempli les vues de la nature. Les écailles forment l'enveloppe des boutons à fleurs ou à feuilles dans les arbres & les arbriffeaux Ces écailles sont plus épaisses que les autres, & beaucoup plus parenchymateules, au point même que les écailles intérieures font fucculentes: leur forme & leur composition annoncent affez que la nature en enveloppe le germe du bourgeon, comme d'un maillot qui doit le défendre non-seulement de l'eau & de la neige, mais encore du floid & des frimats. Voyez au mot BOUTON, des details plus circonftanciés sur les écailles , Tome II. page -35.

Dans fes fleurs à chaton les écailles tenent lieu de corolle ou de réceptacle & c'est dans leur fein que fe pafile leuryfiére de la éprodution. É l'on considère les fleurs du faule ou du peuplier, par exemple, on remarquera facilement des écailles plus ou moins rapprochées, dispofées autour d'un axe commun, de recouvrant, pour aind dire, les pitilis & les étamines. Elles rempliatent les mêmes fontions dans les graminées, fous le nom de bale (voyer et emor); elles font l'office de calice commun dans prefque tontes les fleurs composées proprement dites, comme on peut le remarquer dans la fleur du chardon, de la chicorée, &c.

Les boutons & les fleurs ne font pas les teules parties des plantes. qui foient garnies d'écailles ; on en rencontre dans beaucoup d'autres endroits, & on peut même dire qu'on en rencontre dans toutes les parties extérieures : l'écorce ou la tige est écaille use dans l'orobanche, le tuffilage, & ces écailles font courtes, épaiffes & membraneuses; la racine bulbeuse & écailleuse ou plutôt la bulbe ( voyez ce mot ), n'est qu'un amasd'écailles épaifles & fucculentes. Le chaume, le péduncule sont quelquefois garnis d'écailles disposées en recouvrement. Les cônes (voyer ce moi) en sont absolument composés. M. Guetard a observé que les glandes font quelquefois en écailles, & il en a même fait une division pour cette partie végétale.

Les écailles varient non-feulement pour la forme, mais encore pour la couleur. Nous avons vu que dans le bouton à fleurs ou à feuilles, les écailles extérieures font d'un rouge fombre & brun, tandis qu'elles font vertes dans l'intérieur. Elles font vertes & aignes dans le calice commun du doronic; elles font jaunes. brillantes, ovales dans l'immortelle iaune : blanches & luifantes dans le pied-de-chat; pointues, cannelées, épineules à leur extrémité & fur les bords dans le chardon-marie; obrondes & ovales dans l'artichaut ; lancéo lées, aigues, mais sans piquans dans la farrette; ciliées dans les jacces; dentées en manière de scie dans le bluet ; déchirées en leurs bords dans les chafons du peuplier, membraneuses, transparentes dans les tiges de l'orobanche, du tuffilage; tendres, charnues dans l'Hypocitte, &c., &c., M. M.

ÉCART, MÉDECINE VÉTÉRI-NAIRE. L'écart est un esfort du bras qui tend à le séparer ou à l'écarter d'avec le corps du cheval. Lorsque la disjondition ou la séparation est portée au dernier degré, nous l'appellons entr'ouverture. ( Foye ENTR'OUVERTURE.)

Capfes. Les cantés les plus ordinaires de cette maladie font une chûte ou un effort que le cheval aura fait en fe relevant, ou bien lorfqu'en cheminant, l'une des jambes de devant ou toutes deux enfemble fe feront écartées', & auront gliffé de côté & en chors.

Des parties qui font principa'ement affedes dans l'écart. Cet accident arrive d'autant plus ailément, que l'articulation du bras avec l'épaule se trouvant très-mobile, & jouissant d'une grande liberté, occasionne le tiraillement on une extension plus ou moins forte de toutes les parties qui affujettiffent le bras, qui l'uniffent à la poitrine, & qui l'en rapprochent; c'est pour cette raison que tous les muscles qui s'attachent d'un côté au fternum, aux côtes, aux vertebres du dos, & de l'autre à l'omoplate, c'est-à-dire, à l'os qui forme l'épaule, & à l'humerus, peuvent fouffrir de cet effort, fur-tout s'il est considérable.

Symptomes. Le gonflement & la douleur fur-tout au muscle commun, à l'épaule & au bras, & la difficulté de l'action du cheval qui fauche, c'est-à-dire, qui décrit un demicercle en cheminant, font les feuls fignes qui décèlent l'écart, Mais dans la circonftance d'une extension foible & légère , le gonflement n'existe point, & il ne reste plus pour unique fymptôme que la claudication de l'animal. Ce dernier simptôme est encore équivoque, parce qu'un cheval peut boiter du pied & de la jambe, comme du bras & de l'épaule. Il n'arrive que trop fouvent qu'à la campagne, on ne fair pas diffinguer fi le cheval boite de l'épaule ou du pied; c'est pourquoi il est indispensable d'indiquer ici les moyens de discerner constamment les parties atteintes & vicićes, lorfque l'animal

Des fignes exteriores qui ammonces que le cheval brite de l'égoult, de la jumbes au la pied. Un chev. 3, comme nous l'avons de pied. Un chev. 3, comme nous l'avons de pied dit, peut boiter de l'épaule & du bras, comme du pied & de la jumbe. Il el possible de juger fainement & avec exadituede de la partie efféchée, en examinant d'abord fi le mal ne le montre point par le serverte returnes & viibles. At reference de la constant de la partie ferfible dans Lequelle refible dans leque

 qui aura trop porté fur le devant ; font autant d'accidens qui peuvent occasionner la claudication de l'épaule. (Voyez BOITER.)

Des moyens qu'il faut prendre pour s'assure possivement de la partie atteinte. E qui occassionne la elaudicacion. L'hippiatre ne d'oit prendre le parti que nous allons proposer, que lorsqu'il n'apperçoit rien d'appa-

1.º Il doit frapper d'abord avec le brochoir sur la tête de chacun des clous qui ont été brochés, & avoir en même temps l'œil sur l'avant-bras de l'animal, & près

du coude.

a.º Si le clou frappé occasionne la douleur, soit parce qu'il ferre, foit parce qu'il pique le pied, il remarquera un mouvement sensible dans le même avant-bras, & ce mouvement est un figne affuré que l'animal boite du pied.

3.º Si en frappaut ainfi fur la réades clous, l'animal ne feint net aucune figon; on le déferrera, après quoi, on ferrera tout le tout apprendient pied, en appuyant un des côrès des tricoités vers les rivuers des couce. L'autre fous le pied, à l'entrée de ces mêmes clous, Dès quoi verra dans l'avant bras le mouverment, dont cous avons déls pied, on duit être certain que le têge din mail eff dans le pied,

4.º Si en frappant de nouveau fur la tête des clous, & fi en prefiant ainfi le tour du pied avec les tricoifes, rien ne fe découvre au maréchal, il faut parer le pied (vayet FERRURE), & le fonder de nouveau avec les tricoifes.

5.º Si malgré toutes les précautions, & par l'existence d'autres maladies qui peuvent affecter le pied; l'artifle ne découvre autume des caules qui donnent lieu à la claudicarion, il doit remonter à la jambe, perfler, comprimer avec les doigts, le canon, le tâter ainfi que le teudon, perdre garde qu'il n'y ait enfluor au boulet, ce qui dénoteroit quelque entorfe, on des molettes (veye ENTORSE, MOLETTES). & par conféquent le fège du mal.

6.º Cela fait, on passe à l'examen du bras & de l'épaule : il s'agit ici de manier les parties avec force avec les deux mains, & observer si l'animal feint ou ne feint pas lors de la compression, après quoi on le fait cheminer; dans le cas où il y aura inégalité de mouvement dans les parties, & où la jambe du côté malade demeurera en arrière, n'avancera jamais autant que la jambe faine, & ne se mouvra avec antant de viteffe, on pourra conclure que le mal est dans le bras & dans l'épaule. Voici de plus une observation infaillible. En faifant marcher queleue temos le cheval, fi le mal attaque le pied, il est certain qu'il boitera toujours davantage, à mefure qu'il fatiguera. tandis qu'au contraire il boitera moins, fi le bras ou l'épaule font affectés, ainfi que nous l'avons déjà fait remarquer dans l'article boiter.

(Foys: POTER.)

7. Et fige de la claudication de Pégaule & du bras étant parfaitement recomm , il s'ogit encore de trouver un figne inivoque pour ne pas confendre la c'audication qui eff infeite par un coup, un heurt, un fried par un coup, un heurt, un fort qui reconnoit pour caufe un écart. Dans ce dernier, l'animal fanche toujourse ne dernimant, ainfiquenous

l'avons

l'avons déjà fait remarquer plus d'une fois, & porte toniours la jumbe malade en avant dans le repos, ce qui annoue l'embarras qu'occasionment les liqueurs flagnantes & extravafées, tandis que dans l'autre, les fymptomes qui le caradérisent, fer articulient al partie, & a la douleur que l'animal resfent, lorqu'on tente de lui mouvoir le lorqu'on tente de lui mouvoir le lorqu'on tente de lui mouvoir le

bras en avant ou en arrière,
Traitment. Il faut procéder à la
cure de l'écart, en étayant fa méthode fur la confidération de l'état
actuel du cheval, & fur les circonétances qui accompagnent cet accident.

r°. Si (ur le champ que le cheval viert de prendre un écart, on est à portée de mettre-le cheval à l'eau, & de l'y laisser de manière que les parties affedées foient plongées dans la rivière, on l'y laisser ademi-heure, ce répercussif ne pouvant produire que de très-bons effets.

.º A la fortie du bain on faignera Taninal à la veine jugniaire, & non pas à la veine céphalique ou de lars, ainfi que nous le voyons pratiquer journellement par les maréthaux de la campagne, par la ration que cette fai, mée en cet endroit, favorifant l'abord impétueux & abondant des humeurs fur une partie déjà déròble & foufrante, devient plus miéble que faluraire.

3º La faignée praiquée, on metra en u'age les topiques réloluités, aromatones & spiritueux, rels que les dé octions de fauge, d'ablynnhe, de lavanle; l'eau-de-vie camphrée; ces remedes donnant du reflort aux parties, prévenant l'amas des humeurs, parant aux engorgemens, auténuant, diviânt les fluides déjà

Tome IV.

épaifits, remettant les liqueurs flaguantes & cospulées dans leur état naturel, & les dispofant à paffer par les pores ou à regagner le torrent de la circulation, il est à obsérver qu'ils font préférables à l'huile de laurier, de feorpion, des vers, de pétrole, de térébenthite, à l'onguent d'althea, que l'on a continué d'emolover en pareil cas,

4º. Si la douleur est relle, qu'elle excite un éréthisme dans tout le genre nerveux, & qu'elle dérange la circulation au point de donner la fièvre à l'aminal, les lavemens émollients, les fomentations émollientes, un régime humeclant & rafraîchiffent, 5 oppoferont à tous ces acci-

dens.

50. Mais fi le mal a été négligé, fi les engorgemens ont été extrêmes, s'il y avoit surabondance des humeurs dans l'animal au moment de l'écart, fi l'animal n'avoit pas jeté fa gourme; fi, en un mot, les liqueurs épaisses & extravalées dans l'intérieur du bras & de l'épaule, ne peuvent pas être repompées, il faut avoir recours aux maturatifs . à l'effet de donner du mouvement à ces mêmes liqueurs, de les cuire, de les digérer, & de les disposer à la suppuration: pour cet effet, on oindra le bras en-dehors de côté & principalement à l'endroit de l'ars, c'està dire , à la partie supérieure latérale interne de l'avant-bras, avec de l'orguent bafilicum, on bien, fi l'on veut cooper plus court, on y paffera un feton; (voyer SETON) car il faut abtolument dégager & débarraffer le membre affe de d'une humeur qui lui ravit son action & fon jeu; la matière ainsi écoulée, on peut en venir à l'application d'une charge résolutive fortifiante, (voy. CHARGE) & ensuite aux résolutis aromatiques & spiritueux ci-dessus désignés, dans la vue de fortifier la partie & de s'opposer à son desséchement.

66. Le régime que l'animal doit observer pendant le traitement, se réduit à l'eau blanche, au son mouillé, au soin de bonne qualité

mêlé avec la paille.

7°. On terminera la cure par une médecine composée de deux onces de séné, & de quatre onces de miel coimmun, sur lesquels on verfera une livre d'eau bouillante, supposé que l'animal foit d'une taille moyenne. On pourra en favotifer l'effer, en lui donnant, de temps en temps dans la journée, de l'eau blanche avec la corne.
Observations particulières sur les consentants en les consentants que les consentants en les consentants en les consentants en les compositions particulières sur les consentants en les consentants en les compositions en les consentants en les compositions en les consentants en les consentants en les consentants en les compositions en les consentants en les compositions en les consentants en les compositions e

écarts. Une expérience journalière nous démontre que les écarts anciens, négligés & maltraités, de même que les entr'ouvertures, ne guérissent jamais radicalement, & que l'animal boite plus ou moins continuellement. Le feu produit alors des effets mer veilleux. Nous en avons une preuve dans les roues de feu que les maréchaux appliquent à l'épaule des mules de charrette, & dont la plupart guérissent sans le secours des autres remèdes. M. Bourgelat affure que les boues des eaux minérales chaudes, sont un spécifigue admirable, & procurant l'entier retabliffement du cheval. Quoique nous n'ayons jamais été à portée de vérifier cette affertion, nous ne devons point révoquer en doute le témoignage de ce célèbre écuyer. Nous confeillons donc aux habitans des campagnes, qui pourront à peu de frais se procurer des boues de cette

nature, de les tenter fur les épaules de leurs chevaux ou de leurs mules de labourage, avant que d'y faire appliquer des roues de feu.

Nous croyons, avant de finir cet article, devoir recommander aux maréchaux de la campagne, de ne point faire de frictions avec le fang de l'animal qui a pris un écart, à mesure que ce fluide sort du vaisfeau. Nous ne voyons pas quelle peut être l'efficacité du sang dont ils chargent l'épaule & le bras : nous improuvons également la pratique de ceux qui, après avoir lié la jambe faine du cheval, de manière que le pied se trouve uni au coude, le contraignent, le forcent de marcher & de repofer fon devant fur celle qui fouffre, (ce qu'on appelle faire nager à fec ) le tout dans l'intention . difent-ils, d'échauffer la partie, & d'augmenter le volume de la veine de l'ars qu'ils veulent ouvrir. Une pareille méthode est évidemment pernicieuse, en ce qu'elle ne pent produire que des mouvemens forcés, irriter le mal, accroître la douleur & l'inflammation, & c'est ainsi que nous voyons souvent un écart léger dans son origine & dans son principe, devenir fouvent funeste & incurable, M. T.

ÉCHALAS, ÉCHALASSER. Blaton que l'on fiche en terre, a fin de fervir de point d'appni à un cep de vigne. On doit dittinguer trois efpèces d'échalas, ceux destinés aux vigues hautes, ceux des vignes movennes, enfin, ceux des vignes baties. Les premiers & les feconds font à demeure dans la terre, à moins qu'ils n'aient bécloin d'être remplacés, & les trotidémes font en-

levés de terre chaque année & replantés après la taille.

Les premiers sont des pieux de huit à dix pieds de hauteur, & fervent à foutenir les hautains fuivant la coutume des environs de Pau, &c.; les feconds font de fent à huit, & supportent les vignes dont le cep est élevé de deux à trois pieds; par exemple, à Côse Rôtie, un peu plus bas que Vienne en Dauphine, à Condrieux, à Bordeaux, &c. Les trossièmes ont de trois à quatre pieds de hauteur, & ce sont les plus généralement employés; en Champagne, dans les environs de Paris, &c. la groffeur est toujours en proportion de la hauteur.

Les romains, au rapport de Columelle, connurent les échalas & la manière d'y attacher la vigne « avec des ofiers. Les romains ne faifoient donc pas, comme plufieurs auteurs l'ont avancé, monter toutes leurs vignes fur des ormeaux ou fur

des peupliers, &c.

I. Des bois propres à faire des échalas. La durée de ces tuteurs, dépend du plus ou moins de refferrement de leurs pores, & tous les bois quelconques peuvent servir à cet ufage, fuivant la manière de cultiver la vigne. Le meilleur, fans contredit, est celui tiré du tronc du chêne; apres lui, celui de châtaignier . & ainfi de fuite. Les échalas . fournis par les taillis, ne durent point autant, font plus communs & moins chers. Il fe trouve une trèsgrande différence entre l'échalas du taillis de fept, huit à neuf ans, & celui de cinq ou de fix ans. La force est en raison de l'âge du bois & de l'exposition du sol dans lequel

il a végété. Un grand propriétaire de vignoble dois donc confloître & avoir examiné le pays d'où on lui apporte les échalas. Ceux venus dans une terre naturellement humide, ou fur une exposition au nord, ont toujours un tissu lâche, des pores peu ferrés : & fichés au pied d'un cep, semblables à une éponge, ils se remplissent d'eau, se dessechent alternativement, & durent très peu. Il vaut beaucoup mieux préférer ceux qui ont cru dans l'exposition du midi. & même dans une terre maigre; ils feront, j'en conviens, moins droits, plus tortus que les autres ; cette difformité à l'œil , ne détruit en aucune manière leur mérite réel. Règle générale, il vaut mieux employer des quartiers que deschalas de taillis pour le premier le fecond cas; ils font plus chers. en conviens, mais on regagne, par l'usage, cette dépense qui d'abord

Les pins, les jeunes fapins, les peupliers, foit blancs, foit noirs, les faules, les mûriers, les arbres fruitiers, &c. fournissent les échalas de la seconde classe, ainsi que les buis, lorsqu'on est affez heureux d'en avoir à Lon compte.

paroit excellive.

Le cormier, le sureau, le noisetier & ceux qu'on vient de nommer, donnent les échalas de la seconde classe.

11. Des préparations des téclales en général, & Par-tout des premiers & ficanda. Par-tout je les ai vu employés tels qu'on les abat de l'arbre. Une simple précaution, & un travail fait pendant l'hiver augmenteroinen leur durée. Elle conssile, aussilt que les échales sont arrivés, de leur faire enlever l'écorce, de les

appointir auffitôt & de les paffer au feu, sur-tout la pointe, de manière que la partie extérieure soit poircie & même légérement charbonneuse. Si on est affez riche pour fe procurer les échalas d'une année d'avance, après les avoir écorcés, on les tiendra fous un hangar dans un lieu fec, & droits contre le mur; je réponds qu'avec ces précautions ils dureront beaucoup. L'écorce contribue singulièrement à les faire pourrir; tantôt sèche, tantôt humide, suivant la faison, elle se détache peu à peu du bois; & jusqu'à ce qu'elle en soit entiérement séparée, ce qui arrive après la première ou la seconde année; les insectes dépofent leurs œufs dans fa fubstance. l'œuf éclot, & le ver qui en provient, ronge, creuse des galeries & fe nourrit de la substance du bo Ces gerçures de l'écorce servent de retraite à une infinité d'infectes, qui fortent ensuite pour aller, les uns dévorer les feuilles; les autres les fleurs ou les raifins; un feul coupd'œil suffit pour se convaincre de ce que j'avance, relativement aux infectes; & pour avoir des preuves décifives de la nécessité d'écorcer. confultez le mot AUBIER. On fair que le bois réduit en charbon & mis en terre, s'y conservera pendant des siècles. La partie extérieure de l'échalas, paffée au feu & un peu charbonneuse, augmente sa durée; l'expérience & la comparaison sont faciles à faire.

Les mêmes préparations conviennent aux échalas du troifième ordre : c'est vouloir s'aveugler sur ses propres intérêts que de s'y resufer. Ils sont moins chers, j'en conviens, que les premiers; mais, si

fur trois années on cm gagne une, n'eff-ce pas dé à une grande économie, & la dépenfe, pour les écorcer & les paffer au feu, équivaudra-t-elle jamais celle de l'achat, fans cette précaution indispensable à la troisième année ? La diminution d'une dépense qui se renouvelle est un grand point. Je sais que le vigneron fe refufera à cette pratique, fur-tout &, dans le marché fait avec lui, on cède les débris des vieux échalas, ou feulement ce que l'on coupe à leur base lorsqu'il faut les aiguifer de nouveau. Payez-le mieux, & ne donnez jamais aucun bois quelconque; c'est le parti le plus prudent, il est clair que pour avoir quelques fagots de plus, il aiguifera fon cchalas cino ou fix ponces plus haut que le besoin l'exige . & pour multiplier les petits débris il en soumettra de trèsbons à ce qu'il nomme l'épreuve : elle confiste à tenir d'une main l'échalas par la partie supérieure . & de frapper de l'autre avec le dos de la goye fur la partie du milieu, de manière qu'étant, pour ainsi dire, en équilibre & très-sec, le bois se parrage & se rompt en esquilles, en un ou plusieurs morceaux. Vous examinez enfuite le monceau des débris, & il paroît effectivement que le tout mériteroit d'être mis an rebut, & je vous dis à mon tour, que sans cette épicuve, plus du tiers auroit encore servi pendant une année.

111. Du fichage des échalas. l'ai déjà dit que ceux du premier & du fecond genre, une fois plantés, n'étoient plus arrachés de terre, à moins que la partie enfoncée ne fut pourrie. Il n'en est pas de même de

ceux du troisième genre ; chaque année on les enlève.

Pour suivre l'opération, suppofons un échalas neuf, on l'écorce. on l'aiguife, on le flambe, & à force de bras on l'enfonce dans la terre, & la dernière opération est malfaite, fur-tout quand les vignes tont travaillées & payées à façon; même à journées l'ouvrage ne vaut guère mieux, parce que l'ouvrier n'a réellement d'autre intérêt que celui de sa journée; il lui importe que la besogne paroisse faite, & voilà tout. Je demande donc qu'on ait nne aiguille ou levier de fer, long de quatre à cinq pieds, d'un' pouce & demi de diamètre, & dont l'extrémité inférieure foit arrondie & pointue. Avec cette barre de fer on ouvrira un trou à une profondeur proportionnée à la grandeur & à la groffeur de l'échalas. & on I'y plantera fuivant la direction qu'il doit avoir. Auffitôt après , avec le même instrument, on tassera la terre tout autour du pied . & il fera folidement établi. Lorsqu'on le plante à force de bras, & par le poids du corps, on ne l'enfonce jamais si profondément; une pierre fuffit & cmpêche (on enfoncement; on dérange sa direction, & si l'échalas porte à faux, on en caffe beaucoup. Il est démontré qu'en suivant la première méthode, un travailleur plante un bien plus grand nombre du premier & du second genre que dans le fecond, & que le travail est infiniment plus solide.

Ceux du troilième genre exigeant moins de folidité, peuvent être fichés à force de bras après les avoir aiguifés. Dans plufieurs cantons, ils ont une grandeur déterminée, & leur grandeur eft, à peu de chose près, aussi forre dans le haut que dans le bas. On les aiguise par les deux houts, de forre que le hout enterré cette année formera l'extrémité supérieure l'année suite également dans le haut comme dans le bas : cette pratique a son mérite.

Auffitôt après la récolte, on déchalaffe les vignes du troisième genre; les uns font rangés dans la vigne même, en moière ou en bauge, fuivant les cantons. Pour établir la moière, on choisit quatre forts échalas, on les fiche en terre, à une distance égale les uns des autres, enfuite, de chaque côté, on en réunit deux par le milieu, de manière qu'ils ressemblent à une croix de Saint - André & forment un chevalet. Sur les branches supérieures de ce chevalet font placés les échalas. & ces chevalets sont multipliés en raifon du nombre des cchalas de la vigne. Pour la bauge, l'arrangement est différent , l'échalas est planté presque verticalement fur le fol, & une certaine quantité réttnie forme une circonférence d'un plus grand diamètre à sa base qu'à son sommet ; cette seconde méthode vaut mieux que la première, parce que l'eau de la pluie coule le long de l'échalas, & concentre dans la masse le moins d'humidité. Il existe, il est vrai, un très-grand courant d'air autour de la moière : malgré cela, l'humidité se concentre dans le tas. Je ne fais s'il ne vaudroit pas beaucoup mieux tranfporter tous les échalas au logis. & les placer fous des hangards: enfin, choifir pour ce transport le

moment où ils feront le plus fecs : c'est multiplier les frais, puisqu'il faudra les porter de nouveau à la vigne, mais la grande durée qu'on leur affure ne dédommageroit-elle pas de la dépense ? C'est une expérience à tenter & que je ne fuis pas à même de faire. Les pays de vignobles tont communement peu pourvus de bois à brûler, & ces pays font les plus peuplés du royaume. & ordinairement les pauvres y fourmillent : le froid furvient : les reflources manquant, il faut fe chauffer, & les moières & les bauges sont pillées. Si celui qui faconne la vigne d'un bourgeois est lui-même propriétaire d'une autre vigne, foyez affuré qu'il choifira les meilleurs échalas, les portera sur fon fol, & rapportera les fiens les plus mauvais. Il trouve dans cette friponnerie un double avantage. 1°. Il n'achète point ou presque point d'échalas neufs pour remplacer les vieux. 2°. Lorsque le temps du fichage viendra, il y aura chez le bourgeois une grande quantité de rebut, & par conféquent de bois de chausfage. Propriétaires, c'est à vous d'y veiller. Dans certaines provinces , l'échalas est nommé peyffau; on dit peyffeler une vigne, la dépeysseler.

ÉCHALOTE. M. Tournefort la place dans la quatrième séclion de la neuvième classe, sui comprend les herhes à sicur régulière, compéde de six pétales, en forme de lys. & dont le pistil devient le riuit, & il la nomme cepa afcalonica. M. Von-Linné la nomme aslium ascalonicum, & la classe dans l'hexandrie monogynie.

L'échalote est du mûme genre que l'aut, dont on a donné la defcription, ainst que la actout (Foyeces mosts). Il est institue de la répéter ici, & il limit de dir eque ce qui la caractèrise est d'avoir une hampe ou tige nue, eyindrique; los ces tuelles en forme d'alène; lon ombelle ronde; ses étamines divitées en trois paries; sa racine ou oignon, ovale, formée par des tuniques. Cette plante a été transportée de Paletine dans nos jardins, & elle est vivace.

L'échalore aime les terains légres, caint l'humidité, ainfi que routes les plantes dont la racine ett un ou plusieurs petits eignons réunis. L'étonnement de plusieurs écrinis. L'étonnement de plusieurs écrinis de l'actionnement de l'étonnement de la mairie connu les loix de la nature. Cette plante indique elle-même fa manière d'étre de ce qui lui convient, puif-qu'à peine a -t - elle commencé à végétre que lon ignon s'étance de terre, & que plus il est déchausse, puis il publius plus il publius plus il publius.

Dans les provinces méridionales on plantera l'échalote en janvier, fa on veut en avoir de bonne heure. ensuite en février; à cet effet, on fépare les petites bulbes, & après avoir trace un léger fillon, on les enterre légérement à quatre ou cinq pouces de distance les unes des autres; on peut encore en planter au mois d'octobre. Dans nos provinces du nord, le temps de les mettre en terre est en mars & octobre. Dans tous les pays, dès que la bulbe a pouffé fes feuilles, il faut la déchauffer, & tenir la plante bien farclée. Tant qu'elle végète, les arrosemens font inutiles, hors le cas de grande décherelle; le temps de l'arracher de terre elt indiqué par la fane complète de fes feuilles, & non aupravant. On les expole alors au loiel pendam pluíteurs jours; & l'orique les bulbes ont perdu l'humidité apperflue, on les transforret dans un lieu fec; elles fe confervent ainlieu fec; elles fe confervent ainlieu fec; elles fe confervent ainlieu fec; elles fe donné vant de la France, elles ne durent pas fi long-temps.

L'odeur de ces bulbes est moins forte que celles de l'ail, & son goût moins âcre; elles sont très - employées dans les cuisines, même avant leur parsaite maturité.

ÉCHANCRÉ. On se sert de cette expression, lorsqu'on veut désigner les bords d'une feuille; ils sont entamés comme si on en avoit emporté une pièce avec le ciseau.

ÉCHASSERI, Poire. (Voyez ce mot.)

ÉCHAUDER, ÉCHAULER LE BLÉ. ( Voyez CHAULAGE.)

ÉCHAUBOULURES. Le mot téchauboulures dérive du vieux mot téchaubouller, qui fignifie échauder. Cette maladie se maniseste par des signes qui ne laissent aucun doute sur son existence; la peau offire à la vue un changement des plus considérables.

Les échauboulures sont de petites tumeurs rouges, érysipélateuses, qui couvrent toute la peau, & qui affechent sur-tout le col, le menton & tels aines: une peau blanche, sine & délicate prête beaucoup au développement de cette maladie; elle n'attaque jamais les vieillards; on n'en connoît point d'exemple, mais on l'observe très-sréquemment en été, sur-tout sur les ensans & les adultes.

Ce n'est qu'à la suite des sueurs fortes, qui suivent ordinairement des exercices violens, de l'abus des liqueurs spiritneuses, que ces petites tumeurs paroissent d'un rouge trèsvif; mais elles perdent bientôt leur couleur, & pâliffent dès qu'on est frais, & qu'on est en repos; elles font prefque toujours accompagices d'un prurit très-incommode, furtout lorfqu'elles font fort nombreuses, & dégénèrent même en dartre farineuse: cette dégénération a surtout lieu sur les adultes qui ont le fang âcre, & pour l'ordinaire trèsbilieux.

On ne peut pas dire précifément que le fiége de certe malaité roit dans les glandes de la peau : celles ine font affelées qu'en paffant ; mais s'il faut le décider pour lui mais s'il faut le décider pour lui mais s'il faut le décider pour lui mais s'ul faut le décider pour lui mais par le célèbre Affrus, qu'elle est dans les extrémités des caux excrétoires des glandes miliaires ou cutanées, qui ne peuvent être irritées que par l'abondance & la falure de la fueur qui coule par ces années de la fueur par chétées qu'elles paroifient.

Les nourrices qui auront le sang âcre exposeront leurs nourrisons aux échauboulures; aussi, pour éviter ce danger, elles seront très-sagement de se sévrer de tout aliment salé & épicé qui pourroit augmenter cette âcreté.

La gale differe des échauboulures, en ce que, dans celles-ci la sueur n'a pas de vice en soi, qu'elle est âcre & salée par la chaleur de la faifon; au lieu que dans la gale, le fang & la fueur font entièrement altèrés.

Les enfans atraqués des échauboulures font cruellement rourmentés par l'infomnie; quoiqu'elles ne foient point dangereufes, ils fe dévorent fans ceffe, & fi elles font opinitires, ils tombent dans un état de maigreur qui devient très-nuifible à leur accroiffement.

Le repos, la tranquillité, les rafraîchissans, l'eau froide, & même à la glace, pour les adultes, sont plus que suffisans à leur guérison.

Quant aux enfans qui tettent, il faut avoir grand foin de ne pas les laisser dans leurs ordures, de les changer fouvent de langes, & les tenir enveloppés dans des linges fins, & bien lestivés : on pourra les trem-. per dans un bain d'eau tiède, & étuver les endroits les plus échauboulés avec une décoction de graine de lin dans du lait; mais on observera de renouveler fouvent le lait. parce qu'il aigrit promptement, & dans cet état, il augmente l'inflammation: l'eau rose, où on fera dis foudre quelques grains de camphre, produira un bon effet. M. AM.

ÉCHENILLER, ditraire les chanites ECHENILLOR, ouil dont on fe fort à cet effet. Il est repréferté dans la gravure des Ouils du judrage, Si tous les habitans d'unaction ne concourent pas à la caston ne concourent pas à la comcomplétement les chailles (wwyst ce mot ), les opérations partielles manqueront leur Dur. Quelques papillons dehappés perpétueront l'espèce, & chaque amée il faudie recommences. Souvent les pluies du printemps

produífent plus d'effet que la multiplicité des loix, des arrêts & des ordonnances de police. Le froid inattendu est leur plus cruel ennemi, M. Guetrard, de l'académie des fciences, proposa en 1778, des réflexions sur l'échenillage; clles méritent d'être connues : en voici le précis.

La crainte où font les gens de la campagne de perdre leurs arbres, loriqu'ils sont attaqués par une certaine quantité de chenilles , paroît à l'auteur une terreur panique. Des réglemens fans & renouveles de temps en temps, ordonnent d'écheniller, fous peine d'amende pécuniaire. C'est donc rendre service aux gens de la campagne, & par confequent à l'agriculture, que de tâcher de les faire revenir de cette crainte, ainfi que les personnes chargées de l'administration; on n'enlèveroit pas les payfans aux travaux de l'agriculture dans un temps précieux, & le gouvernement ne dépenieroit pas, comme en 1777, julgu'à 20000 livres, dans la generalité de Paris, pour le seul écheni lage des arbres des grandes routes.

Il faut cependant avouer que l'état où les bois & les vergers font réduits, dans certaines années, a quelque chose d'effrayant; quelquefois dans les plus belles faitons ils offrent, à la vue, le trifte spectacle de l'hiver. Le point de la question confiste à savoir si ce dépouillement total des feuilles nuit aux arbres. M. Guettard tient pour la négative, au moins pour les arbres forestiers; il cite, pour preuve de son sentiment, la récolte de la feville de mûrier, qui, fix femaines après, est aussi chargé de feuilles qu'il l'étoit auparavant, & ce

dépouillement

dépouillement a été complet. Le mûrier feroit-il donc une exception à la loi générale ? Mais, fuivant le befoin, ce même mûrier est quelquefois dépouillé deux fois dans une même faifon, fans que l'arbre paroiffe en fouffrir dans fes productions de l'année suivante. Dans les jardins d'ornemens, ne taille & n'émondet on pas plusieurs fois, entre le printemps & l'automne, les palistades de charmilles, de buis, &c. & cette foustraction énorme des feuilles, faite tout-à la-fois, est-elle moins redoutable que la soustraction lente & progressive produite par les chenisses ? M. Guettard a vu , près de Montelimar, effeuiller entièrement, non des mûriers, mais d'autres arbres, afin de donner à manger aux bestiaux.

L'auteur convient que l'échenilage peut être bon en lui-même, mais que le bien qui en rédulte, en compenée pas la perte du temps des hommes arrachés à l'agriculture dans des momens où les travaux font le plus preffans. En effet, en 2777, plutieurs particulters aimèren mieux couper leurs haises que de paffer des femaines entières à échemiller, 6x fur-cout pour fe foultraire

à l'amende.

Je conviens, avec M. Guetrard, que l'echenilige des arbres des grandes rouses est affect mutile, & grandes rouses est affect mutile, & grandes rouses est affect mutile, & grandes est affect de l'ormeau n'artaqueroit pas d'autres arbres, à lomins qu'elle ne trouvât abbolument plus de quoi manger; il est bien foundant que de telles chenilies ne fauroient vivre fur les blés, fur les fauroient vivre fur les blés, fur les vignes, & que le mal qu'elles la certain de plus apparent que récl. Ces chenilles cuufent-elles la

Ces chenilles caufent-elles la perre du fruit des arbres forestiers?

Tome IV.

Je ne puis décider la question, quoique très-importante, puisque le manque de gland occasionne une très-groffe perte dans plufieurs provinces. Je puis attester les deux faits fuivans. J'ai vu les hannetons, fi multipliés , qu'ils dévorèrent jufqu'aux feuilles d'un no yer, & cependant la récolte des noix fut bonne. En 1780, les mouches cantharides ne laissèrent pas l'apparence de feuilles aux frênes ; leurs graines. n'en fouffrirent aucunement, puifque celles de ces mêmes arbres, que j'ai femées, ont parfaitement levé & végété. Je ne prétends point conclure de ces deux faits, peut-être isolés, qu'il ne faille pas écheniller les arbres de nos jardins, de nos vergers: quand même il n'en réfulteroit aucun mal pour les fruits, un pareil spectacle a quelque chose de dégoûtant. J'ajoute que, malgré les deux faits cités, j'ai vu plufieurs fois les fruits se defiécher sur l'arbre . &c rarement venir à bien lorsque les feuilles avoient été dévorées par les chenilles. Cette contrariété, dans les effets, dépend peut-être de l'époque à laquelle ces infectes font leur ravages. La bonne faison de l'échenillage est en hiver; alors tous les insectes & les œufs sont renfermés dans le nid, & en le fupprimant, on coupe le mal par la racine, fans espoir de retour. L'échenillage d'hiver ne fait presque aucun tort à l'arbre, parce que les chenilles placent toujours leurs nids fur les bourgeons de l'année précédente, afin que lorfque les petits viendront à éclore, ils se trouvent plus près des feuilles les plus tendres, & parfemés en plus grande abondance fur ces jeunes rameaux. Austitôt qu'un

arbre est échenillé, on doit ramasser, avec le plus grand (oin, les morceaux de bois sur lesquels les nids sont attachés, & les brûler sur le champ.

#### ÉCLAIRE. (Voyez Chélidoine).

ÉCLAIRETTE ou PETITE CHE-LIDOINE (Foy. Planch, 1, 1, 24, 20).
M. Tourreiort la place dans la teptième fection de la fixième cluffe, qui comprend les brebes à l'eur de plufieurs pièces, régulières, en 10 fe, & dont le piùfi devient un fruit compofé de plutieurs femences difpofées en maintre de tête, & il l'appelle raunaculus venus vonnás folimminor, M. Von-Linne la nomer a manulus féaria, & la claffe dans la polyandrie polygmie.

Fleur, d'un beau jaune doré & luifant, A, représente un de ses pétales séparé; B, les étamines & seur position; C, le calice ouvert & le

piffil.

Fruit D, arrondi en manière de petite tête. En E on voit fon intérieur; F représente ses semences. Feuilles, d'un beau vert, por-

tées sur de longs pétioles, faites en forme de cœur, un peu anguleuses sur leurs bords.

Racine, composée de tubercules

où griffes, du bas desquels partent des racihes fibreuses.

Port. Les tiges longues de quelques pouces, grêles, conchées, au fommet desquelles est la fleur.

Lieu. Les terrains humides; fleurit au premier printemps; la plante est vivace par sa racine.

Propriétés. Les feuilles & les racines font un peu âcres au goût; les feuilles sont plus résolutives que les racines; on met cette plante au

rang des antiscorbutiques tempérés; on la dit émolliente de antihémorroidale, pilée de appliquée sur le mal. M. Von-Linné rapporte que les habitans d'Uplande mangent ses feuilles cuites.

Au commercement du printemps, cette plante produit un joi i ffet. Elle elt rre-nuifible aux productions des champs un peu humides; mais en devroit la multiplier dans les bofquets. Quand une fois elle s'eft emparée d'un terrain, elle y pullule à l'excès, & on a entoite beaucoup de peine à la détruire.

ÉCLATER, ÉCLATEMENT, Le premier mot fe dit d'une branche ou d'une racine qu'on détache avec force, foit volontairement ou involontairement, de l'endroit où elle étoit attachée. Eclatement, mot introduit dans la pratique du jardinage, par M. l'Abbé de Schabol. Nous l'avons établi & introduit, dit cet auteur, fur des faits constans, afin de dompter & réduire les branches intempérantes, & les bourgeons fougueux d'un arbre qui s'emporte. L'eclarement fe fait en pliant comme fi l'on vouloit casser tout à fait. & fitôt que la branche ou le bourgeon a craqué, l'on s'arrête & l'on rapproche ensuite les parties disjointes, qu'on lie ensemble avec un ofier ou du jonc. & un peu d'onguent de St. Fiacre; par ce moyen la branche est domptée & ne meutt

ÉCOFUE. Instrument d'agriculture & de jardinage, qui sera représenté dans la Planche des outils d'agriculture. C'est une espèce de pioche recourbée comme une houe; de feize pouces de longueur, fur fept à huir de largeur, armée d'un manche de trois pieds de longueur, & un peu recourbé en deflus; a fin que l'ouvrier puiffe frapper la terre, enfoncer cei infurment plus perpendiculairement, enfin se courber moins pour travailler. Le trou par où passe le manche est rond, & a deux pouces de diamètre en dedans.

ÉCOBUER ou ÉCOBUER, ou BRÛLER LES TERRES, C'eft enlever la fuperficie d'un terrain chargé de plantes à un ou pultieurs pouces d'épaiffeur, couper ces tranchées quarrément, en forme de perits fours, y mettre le feu, & répandre enfuite cette terre réduite en cendre fur le fol; tel est le fommaire de l'Opération.

On éccbue de deux manières, ou à bras d'homme, en se sewant de l'écobue, nommée tranque dans quelques-unes de nos provinces, ou avec la forte charrue à versoir; (voyet ce mot) la dernière est la plus économique, & n'est pas la meilleure.

On écobue ordinairement les friches chargées de bruyères & de mauvailes brobes, les prairies definicés à être convertise en terres à grains au moins pendant quelques années, les luzernicres, les c'iparcettes qu'on veut dérompre, &c. Le grand art de l'écobuage confide à enlever feulement la portion de terre pénétrée par les racines; la portion fumplement terreuté devient intuite.

Le grand art eft encore de conferver à ces tranches toute la terre attachée aux racines, foit qu'on les enlève avec l'écobue ou avec la charrue. On les coupe ènfuire quarrément, & après les avoir laiflé fécher

au foleil, elles font disposées les unes fur les autres, ou quarrément ou en rond, & forment de petits fourneaux. Il faut oberver que la partie inferieure de la tranche, foit à l'extérieur du fourneau, & que la supérieure chargée d'herbes, foit dans l'intérieur. On met le seu au milieu du fourneau rempli d'herbes ou de feuilles, ou la petite ouverture qui . lui fert de porte, est presque bouchée, afin de ne point établir de courant de flamme, mais un feu étouffé, qui gagnera lentement de proche en proche, & confumera les racines juíqu'à l'extérieur de la tranche. On doit plusieurs fois dans la journée vifiter les fourneaux, afin de boucher exactement les gerçures ou crevalles qui s'y formeront fûrement si le feu a trop d'activité. La fumée pénétrera la terre, comme l'eau pénetre une éponge, & se dissipera peu à peu dans le vague de l'air. l'ai vu des agriculteurs mouiller extérieurement ces fourneaux avant d'y mettre le feu. & pétrir la terre tout autour. Cette opération est fort bonne, loríque l'eau est dans le voifinage: on lutte, pour ainfi dire, les tranches les unes contre les autres ; car c'est toujours dans le point de réunion que la flamme s'ouvre un paffage , lor fqu'on ne prend pas cette précaution, ou du moins lorsque la terre n'est pas affez serrée dans ces endroits.

Ceux qui veulent promptement faire fécher les tranches de terre, les réunifient les unes contre les autres par leur fommet, & ainfi difposées elles forment un triangle dont le fol est la base. De cette manière elles sont de tous les côtés, environnées d'un courant d'air qui, aidé par la chaleur du foleil, accélère l'évaporation de l'humidité. Si on est moins pressé, cette opération coûteuse est inutile, le folcil seul suffit, excepté dans les provinces naturellement froides, ou sous un ciel pluvieux.

Plufeurs jours après, lorfque les fourneaux ne fument plus, & furtout lorfqu'en tirant au-dehors la tranche qui formoit la porte, on ne fent plus en dedans aucune chaleur, c'eft le moment de brifer l'édifice, de l'émietter, & de répandre uniformément les débris fur le fol.

Les avantages de l'écobuage se réduisent, 1°. à détruire les mauvaises herbes & leurs semences; 2°. à fournir un engrais. Examinons aduellement les vrais résultats de cette opération, & quelle espèce de terrain l'exige.

I. Lorfque l'on écobue même à feu lent & couvé, on fent au loin une odeur défagréable de corne brûlée, & fi l'on se trouve dans l'atmosphère de la fumée, les yeux cuifent & larmoient; c'est l'effet de l'acrimonie de cette fumée. Il s'échappe donc avec cette fumée, des principes autres que ceux de l'eau réduite en vapeurs. S'ils s'échappent, c'est donc une fouftraction réelle des principes dont le fol auroit été bonifié. Mais quels font ces principes ? les volatils les plus actifs & les plus spiritueux, fi je puis m'exprimer ainfi ; c'est la partie huileuse & animale, auparavant combinée avec les fels; & il ne refte plus que les fels. Actuellement je demande fi les fels feuls constituent la végétation ? ( Voyez le mot AMENDEMENT, & le dernier chapitre de l'article CULTURE). Voilà donc de grands frais, de fortes dépenses faites uniquement pour se

procurer un peu de cendres chargées de fel. Confulter le mot CENDRES, & vous verrez ce qu'on doit en penfer. Je ne crains pas d'avancer, 1°. que l'écobuage détruit les parties animales contenues dans la terre. &c. les parties huileuses des plantes; 2º. que de leur union avec les fels. la sève est formée; 3º. que le fel réfultant de cette opération est plus nuifible qu'utile, fi la terre fur laquelle on le répand ne contient pas des fubstances huileufes & animales. Au mot ARROSEMENT, vovez l'effet de la furabondance des fels. 4º. Que de la chaux pulvérifée & répandue fur le fol, produiroit le même effet; 5° que l'écobuage dans les provinces voifines de la mer, est nuifible, parce que la terre est chargée de sels. &c qu'elle a besoin de substances graiffeuses & huileuses. (Voyez le mot DÉFRIGHEMENT). L'écobuage, dans aucun de ces cas, n'est avantageux. 60. Que le vrai, le feul & unique mérite de cette opération, est de priver la terre d'une grande quantité de mauvaifes graines, & de la purger du chiendent. ( Voyez ce mot ).

Je fais que beaucoup d'agriculteurs ne feront pas de mon avis; je les prie de relire les articles cités, & d'avoir ensuite la bonté de me communiquer leurs réservions; j'en serai surement usage, & je me retracterai, si elles sont meilleures que les miennes.

II. Des sípices de tirrains à écolur. Plufieurs auteurs, peu paritians de l'écoluage, ont dit que la terre se custoit en manière de briques, & d'autres, qu'elle se vitrisoit; e'est pousser la choie à l'excès, ou ne savoir l'idée de l'opération. Un seu couvé a très-peu d'activité : il sau un grand courant de flamme souteau un grand courant de flamme souteau un grand courant de flamme souteau.

pendant plusieurs jours, pour cuire la brique, & si on veut vitrifier les terres . le feu doit être bien autrement violent & plus long; enfin, le feu pouffé à son plus haut degré, on parviendra à vitrifier l'argile. Peuton faire la plus légère comparaifon des petits fourneaux d'écobuage, à ceux de chimie ou des arts? On veut renchérir fur ce qui a été dit, & l'on ne fait ce que l'on dit.

1°, Des terrains maigres, Plus ils font maigres, moins ils font charges de fubstances huileufes & animales, & c'est précisément parce qu'ils sont pauvres en principes qui constituent la terre végétale, qu'ils font maigres; les écobuer, c'est les amaigrir encore.

Les terrains maigres & à bruyères, font presque tous ferrugineux, & l'expérience la plus décifive a démontré que toute terre ferrugineuse devient plus stérile après l'incinération.

Les terrains font maigres, parce qu'il y a peu de liaison entre leurs molécules. Ecobuer, c'est détruire encore plus le lien de leur adhésion. 20. Des terrains forts. Ils font on fecs ou humides, ou argileux en différentes proportions.

Plus un fol est naturellement sec. plus il a befoin d'engrais qui tienne les parties divifées; les fels & les cendres produits par l'écobuage, font une petite reflource. La quantité d'herbes, de racines qui les a fournis, enfouies dans la terre par les labours, agiroient mécaniquement pendant beaucoup plus de temps, fourniroient au fol la même quantité de fels, &, ce qui vaudroit encore mieux, les substances huileuses & savonneuses, qui ont déjà fervi à leur végétation.

L'écobuage des terrains naturellement humides, ne me paroit pas contraire aux bons principes de l'agriculture; je le crois avantageux jusqu'à un certain point. Comme ces fols mouillés font charges de beauconp d'herbes, ils font par conféquent converts d'une multitude d'infectes : ici la partie animale no manque pas, & fouvent elle excède la partie faline ; auffi l'écobuage fournit le fel nécessaire à la combinaison de la partie favonneufe, & rend la terre moins compacte. Un peu de chaux (voyez ce mot) produiroit le même effet, & coûteroit moins.

Si la terre est argileuse, que résultera t-il de l'écobuage, rien ou prefque rien, relativement à son atténuation : quelques tombcreaux de fable pur vaudroient beaucoup mieuxs

Somme totale, l'écobuage occafionne beaucoup de dépense & produit peu d'effets, Brûlez, plufieurs années de fuite, la même terre, & l'expérience vous démontrera de combien vous l'appauvrissez.

Plutôt que d'écobuer, femez des arbres afin de les enterrer, ainsi qu'il eft dit au mot ALTERNER, & au mot DÉFRICHEMENT; il vous en coûtera moins, & le produit que vous attendez fera plus réel."

On citera, i'en conviens, l'exemple & la coutume de plufieurs pays; mais je prie les partifans de l'écobuage de juger par comparaison; il faut créer de la terre végétale, les matériaux de la sève. & non bas les détruire.

ÉCORCE, BOTANIQUE. L'écorce est la partie extérieure végétale de la plante, qui la revêt depuis fes racines les plus fines jusqu'à l'extrémité des branches. Non-feulement les parties folides font couvertes d'une écorce. mais encore les parties tendres comme les feuilles, les fleurs & les fruits. Il faut cependant observer ici, que si par le mot écorce, on entend cette partie de l'arbre composée du liber, des conches corticales & de l'épiderme, alors on a tort de dire que l'écorce revêt toute la plante; mais, fi par ce mot on yeut défigner. comme quelques anteurs botanistes. & comme le vulgaire, la substance extérieure de la plante, il est vrai de dire alors que l'écorce est l'enveloppe générale de la plante. Nous verrons plus bas que, dans ce fens, ce nom ne convient exactement qu'à l'épiderme, & que l'écorce, propremunt dite, n'est pas la même, nonfeulement dans la plante herbacée & dans l'arbre mais dans les différentes parties du végétal; nous expoferons en même temps les raifons pour lesquelles la nature les a variés.

Pour metire de l'Ordre dans tout ce que nous avons à dire fui l'écorce en général , nous confidéreons , 1º , chacune de ces paries dans l'arbre; 2º , fa formation & fon accroiffement; 3º , fon de l'arbre; 2º , fa formation & fon accroiffement; 3º , fon tillé; 4º , 10¢ corce dans la plante herbacée, dans la corolle, les feuilles, les fuits & cc; 5º , les avantages que l' lo peut crier de l'écorce , foit dans les arts , foit dans la médecine.

# SECTION PREMIERE.

### Anatomie de l'Écorce.

Si l'on coupe une branche d'arbre, ou fi l'on feie un tronc d'arbre, l'on remarquera facilement une couche concentrique & extérieure d'une couleur différente que celle du bois, mais qui 4'accompagne exactement dans toutes ses sinuosités ; de façon

que si le bois n'est pas rond, mais qu'il foit ovale ou polygone, ouéchancré, la couche corticale decrit intérieurement, exactement la même figure, quoique fouvent à l'extérieur elle affecte plus généralement la figure circulaire. De là vient que , dans les troncs ou les branches, la couche corticale n'a pas par-tout la même épaisseur. Dans les blessures qu'un arbre recoit. l'écorce en recouvrant la plaie, fuit affez exactement les finuofités qu'elle avoit. Quelle est donc cette production végétale si utile & si nécessaire ? Pour le bien connoître, nous en allons faire l'anatomie.

Avec la pointe d'un canif ou d'un autre instrument tranchant, enlevez la première peau extérieure de l'ccorce. Cette premiere peau, plus ou moins mince dans les différentes plantes & arbres, se nomme épiderme, C'est la première partie de l'écorce, Au - deffous de cet épiderme . on apperçoit une substance succulente & parenchymatenie, ordinairement verte : c'est l'enveloppe cellulaire & la deuxième partie de l'écorce. Audessous de l'enveloppe cellulaire, on remarque des fibres entrelacées les unes dans les autres, formant un tiffu affez ferré & des couches ou zones circulaires; mais en même temps. avec une loupe ou au microscope, il fera très facile de remarquer que ces fibres ne sont pas tellement liées les unes aux autres, qu'elles forment des mailles comme celles d'un filet: ces mailles font remplies d'une matière fucculente, analogue à l'enveloppe cellulaire. Ces différentes nones ou couches corticales, font enfin terminées intérieurement par une couche particuliere nommée liber, & qui paroît tenir le milicu entre les couches corticales & les ligneuses. Entre l'écorce & l'aubier ou le bois, on peut donc distinguer cinq parties propres dans l'écorce; l'épiderme, l'enveloppe cellulaire, les couches fibreuses ou corticales, la substance rensermée dans les mailles. & le liber.

1°. De l'épiderme. L'épiderme est cette enveloppe générale & commune à tout le règne végétal, que l'on ne fauroit mieux comparer qu'à la peau ou plutôt à l'épiderme qui recouvre tout animal; auffi lui en a-t-on confervé le nom par rapport aux plantes, Cependant, d'après des obfervations microscopiques & comparatives que l'aifaites entre l'épiderme végétal & l'animal, il y a une grande différence. L'épiderme végétal est toujours accompagné d'un réseau, qui, comme nous l'avons dit au mot COROLLE, s'il ne lui est pas essentiel, lui est au moins tellement adhérent qu'il est impossible de l'en détacher. Des observations ultérieures m'ont confirmé dans l'idée que l'épiderme lui même n'est qu'un tissu , qu'un réfeau extraordinairement fin de fibres vegétales ; l'entrelacement de ces fibres forme le filet, & les mailles font ces pores, ces ouvertures tranfparentes qui sont les orifices des vaisf. aux de la plante, par lesquels s'exécutent la transpiration & l'aspiration intentibles. La peau, au contraire, n'offre pas ce même mécanisme; elle est plutôt composée de plaques ou d'écailles collées les unes à côté des autres & parfemées d'une infinité de petits vaiffeaux desposés en toute forte de fens, qui s'ouvrent à la furface extérieure de la peau, & s'abouchent à l'intérieure avec tous ceux qui traversent la membrane adipense,

& la peau proprement dite. De plus. l'épiderme animal est, pour ainti dire, coulu avec la peau proprement dite, par ces petits vaiifeaux, tandis que l'épiderme végétal n'est qu'appliqué fur le réseau ou l'enveloppe cellulaire. Cela est si vrai, que lorsque la sève est abondante. & qu'elle remplit de fon suc l'enveloppe cellulaire & le parenchyme, l'épiderme le détache très-facilement de l'écorce . & même lorfque la sève n'agit plus, ou que la branche est morte, il fusfit de la faire infuser ou bouillir dans de l'eau, pour que son adhérence à l'écorce foit détruite; ce qui n'arrive pas avec l'épiderme animal. Ce sont ces deux moyens que j'ai employés pour founettre à l'examen microfcopique l'épiderme d'un très-grand nombre de plantes.

Je n'ai pas remarqué une trèsgrande différence entr'eux ; la principale venoit p'utôt de la forme & du tiffit du réteau qui le compose, que de toute autre chose. Mais tous jouissent, sur-tout dans les jeunes plantes, de la propriéte de se recoquiller for eux-mêmes, lorfqu'on les a détachés & dépouillés de l'enveloppe cellulaire, comme nous l'avons objervé pour l'épiderme de la corolle ( voye; ce moi ): la caute qui fait recogniller l'épiderme dans le fens de fes fibres, est la même dans l'un & dans l'autre cas: c'est le desféchement des utricules qui sont renfermés dans les mailles, que forment les fibres de l'epiderme entr'elles.

M. Duhamel pente que l'épiderme des jeunes tiges, des fleurs, des fruits, des racines, n'est pas d'une contexture absolument semblable comme l'épiderme animal de la langue, des mains, des pieds, &ccIci l'analogie l'a induit dans une erreur que l'observation microscopique détruit facilement. L'épiderme est absolument semblable par-tout, & fi les différens morceaux que l'on examine ne le paroiffent pas, cela vient uniquement de la plus ou moins grande quantité, ou d'utricules, ou de parenchyme, ou d'enveloppe cellulaire, ou de réseau cortical qui reste adhérent à l'épiderme. Quand avec de l'adresse &c de la patience on est venu à bout de l'en dépouiller, on remarque bientôt une ressemblance générale. Il faut cependant observer que, fi l'on n'examine que la furface extérieure de l'épiderme d'une branche ou d'une racine, il pourra se faire que l'on v verra des rugofités que l'on ne retrouvera pas sur l'épiderme du fruit ou de la corolle. Mais qui ne sent pas que ces rugofités font le produit d'une première décomposition que souffre l'épiderme de la part de l'air & des météores ? Voyez la planche du mot EPINE : Fig. 3, l'épiderme du jafmin; Fig. 4, celui du pommier; Fig. 3, celui du marronnier; Fig. 6, celui du chêne; Fig. 7, celui du bouleau, Ils font tous vus au mi-1805.64 croscope.

L'épiderme ne forme-t-il qu'une feule couche, sueffeule membrane, ou est-il composé de plusfeurs contest 3 i l'on ne confidéroit que l'épiderme du bouleau, du certifer, du pommier, de l'eaccia, &c. &c de plusfeurs autres autres arbres, (il faut un infurument très-fin & très-délicat, en général, pour pouvoir détacte, en général, pour pouvoir détacte publeurs épidermes fur la même écorce ) on pourroit conclure que l'épiderme a fes couches comme

l'écore, l'aubier & le bois; mais fi l'on difique l'épiderme de la plupart des plantes & d'une plus grande quantité d'arbres, il faut convenir que l'épiderme, du moins dans ses nidividus, et ninque. Une variation auffi inguière dans les productions de la nature, doit éconner. Cette de plicité que nous retrouvons par-tout, et-el eld onc ici en défaut ? Mais n'acculons pas la nature avant de la connoître; étudions-la mieux, d'en que rous prenons pour un écart, retrera bient où dans fes loix générales.

L'épiderme végétal, comme l'épiderine animal, devant se détruire facilement, à cause de sa situation extérieure, le but de la nature ne feroit pas rempli si au-dessous de lui il n'existoit pas une substance prête à le reproduire proportionnellement; & c'est justement cet épiderme, plus ou moins avancé vers sa perfection, qui s'offre immédiatement au-deffous, & que l'on prend pour un fecond, un troisième épiderme. Les vegétaux qui se dépouillent plus promptement & plus facilement de leur épiderme, font auffi ceux qui travaillent le plus vîte à leur reprcduction : il n'est donc plus étonnai t que le bouleau, par exemple, que l'alternative du froid & du chaud dépouille de son épiderme, en ait, pour ainfi dire, de nouvelles couches toutes prêtes à remplacer celui qui a été détaché. Veut on une démonftration évidente de cette vérité? enlevez avec un instrument très-, tranchant, un lambeau d'épiderme. même confidérable, fur un arbre quelconque; recouvrez la plaie; au bout d'affez peu de temps, il s'est régénéré un nouvel épiderme. Un observateur a plus fait encore;

il enleva tout l'épiderme d'un tronc de cerifier, & laiffa la plaie exposée à l'air : la partie de l'écorce qui étoit fous cet épiderme, se desfecha d'abord & s'exfolia ainsi que la couche suivante; mais au bout de d'ux ou trois exfoliations, il parut une subdance farineuse qui offrit ensin un épiderme nouveau, qui recouvrit tout le trone écorché.

La reproduction de l'épiderme nous conduit naturellement à rechercher sa première origine. Quelques auteurs ont penfé qu'elle n'étoit due qu'à l'action de l'air qui desséchoit les vésicules dont ils croyoient l'épiderme formé ; mais le microscope m'ayant affuré que l'épiderme est fibreux comme le reste de la plante, je crois, avec Grew. qu'il n'est absolument que la cuticule qui recouvre la plume dans la graine & qui croît, s'étend & fe développe avec lui. On en fera encore plus convaincu, fi l'on fait attention que l'épiderme, cette membrane qui paroît si séche, est sufceptible d'extension en toutes sortes de fens, & qu'elle peut acquérir une très-grande surface avant que de se rompre. Cette faculté de pouvoir fe dilater à mesure que l'arbre grossit, n'est pas la même dans tous les épidermes; quelques-uns même semblent ne pouvoir supporter le travail de toute une année, fans fe rompre en lambeanx & en filets. L'épiderme des platanes, du bouleau, de la vigne, des grofeilliers se fendille & se détache affez régulièrement à chaque renouvellement d'année. Ce n'est cependant pas une loi générale & absolue pour ces arbres & arbriffeaux, car l'ai observé quelquesois des par-

ties entières d'épiderme de bouleau même qui ne le dépouilloinen qu'après deux ou trois années. La dépouille du platane paroit aufi être tucceffive. Mais que nous fommes encore loin d'avoir fait des obfervations, & affez nombreufes, & affez exaêtes pour conflater tous les détails de cet intéreffant phénomène botanique!

Non - seulement l'épiderme des corolles & des feuilles, mais encore celui des branches & des troncs n'est pas de la même couleur dans tous les végétaux. Presque toujours transparent, il influe beaucoup fur l'intenfité de la couleur du parenchyme & de l'enveloppe cellulaire: & comme l'a très-bien obfervé M. Duhamel, l'épiderme luimême est de couleur différente sur les arbres de différente espèce. & fur les différentes parties du même arbre. Il paroît blanc & brillant fur le tronc des touleaux, plus brun fur les jeunes branches; gris & cendré fur le premier; roux & argenté sur le cerifier ; vert sur les ieunes branches de l'amandier & du pêcher; cendré for ses grosses branches; brun-jaunâtre fur le pommier & le marronnier ; blanchâtre fur la vigne; brun-verdâtre fur la plus grande partie des arbres , & vert au contraire sur presque toutes les plantes & fur les jeunes poufics des arbres.

L'ufage de l'épiderme dans l'économie végétale, est de défendre tout l'individ des injures des météores, de retenir les sucs nourriciers, & de ne laisser passer à travers ses pores, que les fluides que l'acte de la végétation pousse en dehors, du centre à lacirconsérence, Quand ces sucs, ces fluides ne s'évaporent pas affez vite, qu'ils se dépofent dans les pores de l'épiderme, ils s'échauffent bientôt, fermentent, s'alterent & altèrent en même temps la substance même de l'épiderme. (Voy. ce que nous avons dit au mot EAU. de l'avantage de la pratique de laver & nettoyer les troncs des arbres au moins tous les cinq ou fix ans. )

2°. L'enveloppe cellulaire. Immédiatement au-dessons de l'épiderme. le premier corps que l'on appercoit est une substance charnue & fucculente, ordina rement d'un vert terne & foncé. C'est une prolongation du tidu cellulaire, du parenchyme qui vient terminer fes ramifications contre l'épiderme. Un petit morceau de cette fubstance. enlevé & vii au microscope, paroît exactement comme une éponge criblée de trous remplisd'une matière colorée, & qui, fuivant mon idée, ( voyer Couleur DES PLANTES ) est le principe des couleurs varices qui nous charment dans le règne végétal. Si l'on presse un pen cette fubflance, vous voyez fuinter ce fuc colorant. Les pores font formés dans l'enveloppe cellulaire, par les ramifications d'un nombre infini de fibres, de vaisseaux ou fibres qui se croisent, s'entrelacent & s'anastomosent en toutes sortes de fens, La comparaison de l'éponge fera parfaitement exacte, fi l'on fuppose que chaque séparation, chaque cloifon dans l'éponge est formée par une ou deux, ou plufieurs fibres appliquées les unes contre les autres. Voilà du moins ce que l'enveloppe cellulaire du fureau, une. des plus fucculentes & des plus apparentes, m'a offert au microscope.

Suivant le fentiment de Malpighi, & d'après ses observations, on pourroit conclure que ce n'est qu'un amas d'utricules, ou de petits globules; mais il faut bien distinguer les utricules & le parenchyme : le parenchyme renferme les atricules, elles font logées fouvent dans fes pores, dans fes interflices, comme eiles fe trouvent dans les mailles du réfeau & des couches corticales. Il paroît que la destination de l'enveloppe cellulaire est, i°. de retenir autour de l'écorce une certaine humidité qui l'empêche d'éprouver trop directement l'action de la chaleur, & de lubrifier tous les vaisseaux excrétoires qui viennent le rendre à l'épiderme; 2°. d'être une matière toujours prête à la réparation de l'épiderme, comme nous l'avons observé plus haut,

3º Couches corticales. Les couches corticales, placées au-deffous de l'enveloppe cellulaire & au-desfus du bois, font autant de zones concentriques, qui, à proprement parler, constituent l'écorce. Ces couches font compotées d'une infiniré de fibres, disposées parallèlement à l'axe de l'arbre ou de la plante. Toutes ces fibres ne font pas de même nature . & tous ceux qui ont étudié un peu l'anatomie des plantes, en ont reconnu de deux espèces, les vaisseaux lymphatiques & les vaisseaux propres. L'ordre admirable avec lequel ces différens vaisseaux sont ent elacés & liés, pour ainfi dire, mer le tou e l'attention d'un observateur de la nature. Avant que d'expliquer l'emploi de ces vaisseaux, nous allons donner une idée de leur arrangement & de leur disposition ; que

l'on jette les yeux fur les Figures 8 & 9, de la Planche du mot EPINE; la Figure 8 offre un morceau d'ecorce de tilleul détachée daus le fens des conches, A font les fibres , B les interfliecs par où viennent aboutir les rangées d'utricules & les productions du tiffu cellulaire, qui fe prolonge depuis le bois jufqu'à l'épiderme. La Fig. 9 offre un morceau d'écorce de peuplier, compée fuivant une ligne qui iroit du centre à la circonférence . & laisse voir par conséquent depuis l'epiderme jusqu'au liber. On remarquera facilement des taifceaux A de fibres réunies & qui s'anaftomolent les unes dans les autres B : elles forment différens interflices C, mais de différentes grandeurs & figures. Ces interflices font remplis par le tiffu cellulaire. A mefure que les conches corticales se rapprochent du bois, elles tont plus terrées, les interflices moins confidérables, & la portion du tiflu cellulaire moins grande. Comme on le vot en H , G , chacun de ces faitceaux est composé de petits filets qui peuvent se sous-diviter encore en de plus petits : tantôt ils suivent une ligne parallèle entr'eux, & tantôt ils s'inclinent les uns vers les autres pour s'anastomoser & se réunir, puis se séparer ensuite, & initer ainfi affez bien les mailles d'un filet. L'application de ces couches les unes contre les autres ne peut être mieux représentée que par la Figure 10 : la couche , est la plus intérieure, en même temps celle dont le réfeau est le plus serré & les mailles plus fines; la couche a est un peu plus large; la couche 3 encore davantage, & ainfi des autres, toujours

en augmentant de largeur. On en auva encore une idée plus exade par la Figure 11. On voit ici cing couches ou réfeaux réunis enfemble au point A, & léparées les unes des autres en B. Les expériences & les recherches de M. Duhamel, portent au tres en B. Les offices de mamatures, of Cont places de mamatures, of Cont places de mamatures, de Cont places de mamatures, de Control places de maleur affemblage, des entononies ou alleur affemblage, des entononies ou alvoles dont l'ouvertur la plus évafée et du cior de d'enveloppe collulaire. La plus étroite du cior de tobies.

Tous les réfeaux ou pleaus de fibres corticales ne se résemblent point. Leur entre lacement varie suivant les espèces de planies ou d'arbres. La Figure 8 office celui du tilleul; la Figure 9, celui du peuplier; la Figure 12, celui de l'arbre à dentelle que tout le monde connoit; & la Figure 12, a celui du plamier.

Revenons à présent au tissu cellulaire qui te trouve dans les mailles ou les interffices du réfeau cortical. Malpighi & Grew l'ont regardé comme un fimple amas d'utricules ou de vésicules de différentes formes, fitués à côté les uns des autres, & diminuant toujours infenfiblement d'épaisseur depuis l'épiderme jusqu'au bois. M. Duhamel ne paroît pas être du même sentiment. & il a reconnu au microscope que ces petites veffies étoient entrelacées par quantité de fibres d'une finesse extrême. J'adopte d'autant plus volontiers son idée, que je me suis assuré que le tiffu cellulaire étoit abiolument de même nature que l'enveloppe cellulaire, que par conféquent ce n'étoit qu'un parenchyme ou un corps spongieux, résultant de l'entrelacement en toutes fortes de fens ; de petites fibres qui contiennent à la vénté, dans leurs interflices , de petits corps globuleux , qui ne font peut-être que les molécules fiolées de la sève ou des fues. La couleur du tiffu celluaire varie dans les différens arbres, mais elle eft plus communément verte.

Nous n'avons confidéré jusqu'à préfent les fibres corticales que comme de simples fibres; mais il ne faut pas oublier que ce font de vrais vaisseaux, des tubes par lesquels montent & descendent les différens fues qui doivent nourrir & entretenir la plante. Dans l'écorce, ils font les deux ef, èc s, comme nous l'avons déjà dit, les vaiffeaux lymphatiques qui font les p'us communs, & qui forment, à proprement parler, le réfeau cortical; ils fervent à transporter, dans les différentes parties, la sève ascendante & descendante ; & les vaisseaux propres dans lesquels circule seulement le fue propre à chaque plante. On les diftingue facilement des premiers, & par leur groffenr ordinairement affez confidérable pour laiffer échapper la liqueur dont ils sont remplis lorfqu'on les coupe, & par leur couleur qui est communément différente de celle des vaisseaux lumphatiques. M. Mariotte a donné une description assez exacte de ces vaisfeaux, quoiqu'il les ait comparés, affez mal à propos, aux artères des animaux : « ces canaux font enfilés . » dit-il, par une fibre ligneuse blan-» che qui se peut séparer en plusieurs » filamens. On apperçoit une mem-» brane à l'entour de ces petits ca-» naux, qui les fépare du reste de la tige, & en fait comme un petit

» tuvau ; & entre chacune des » fibres de cette membrane, il y a » une matière spongieuse, adhérente » à la membrane , & remplie de suc » coloré. On voit une structure sem-» blable dans les feuilles de l'aloès. » compées en travers ; car on re-" marque que le milieu, qui a en-» vir n un pouce d'épaisseur, est » d'une fubflance spongieuse, com-» polé · d'un grand nombre de mem-» branes confordues enfemble. & » remplie d'une humeur aqueule, » claire, & qui a fort peu d'amern tume. On remarque auffi que le » tiffu (cellulaire) est couvert d'une écorce verte dans l'épaisseur de » laquelle il y a plufieurs petits ca-» naux noirâires, disposés felon la » longueur des feuilles, & qui refn femblent à ceux des plantes lui-» teufes. Ces canaux contiennent » un fue visqueux, jaunatre & très-» amer, qui en fort abondamment au » mois de Mai; mais, dans la pulpe, » (tiffu cellulaire) il y a plufieurs petits canaux blanchâtres qui apparemment contiennent un autre fuc & qui tettent c) & là de » petits rameaux dont quelques-uns » vont se joindre aux tuyaux qui » portent le fuc jaune & amer. " J'ai auffi remarque que beaucoup

ÉCΟ

pofés par les intervalles é,aux,
depus le centre de la tige juiqu'à
la circonférence, & qu. la plupart
des autres plantes, comme le faisifis, le tythinale, l'éclaire, &c. en
ont feulement deux ou trois rangées proche la circonférence de la
tige: ces canaux qui ont leurs filets
blancs & leur matière (pongieuß
remplie de fuc coloré, fc confi-

" de groffes p'antes laiteufes, comme la férula, ont de petits canaux dif» nuent de la tige aux branches & » jusqu'aux extrémités des feuilles. »

M. Malpighi a obtervé pareillement un de ces vaisseaux, & dans fon anatomie de l'écorce du fapin. il a découvert auprès de sa surface externe les orifices des vaisseaux propres qui fournissent la térébenthine. On pent voir, dans la Figure 14. la disposition de l'orifice de ces vaisfeaux AA, & même un de ces vaiffeaux BB; dans le spirea ils sont tout près du corps ligneux; (Figure 15) dans le pin, au contraire, les uns sont p:ès de l'épiderme : sandis que les autres font près du bois, & quelques-uns dans l'épaiffeur de l'écorce. (Voyer Figure 16 , AA font les vaiff:aux propres).

4°. Le liber. C'est la couche corticale la plus proche du bois. Quelques auteurs ont donné ce nom à toutes les couches corricales, parce qu'elles ressemblent aux feuillets d'un livre: mais il nous femble qu'il vaut mieux restreindre ce nom à la seule couche qui enveloppe l'aubier, parce qu'elle est un peu différente des autres; elle est dejà un peu ligneuse, auffi est-elle plus forte & plus ferme. Il en est de cette dernière couche comme de la plus extérieure de l'épiderme; quoiqu'elles aient une trèsgrande analogie avec celles qui les fuivent immédiatement, cependant elles font plus parfaites & plus épiderme & liber , fi on peut s'exprimer ainfi. Voyez au mot COUCHE LI-GNEUSE, comment dans les différens fentimens le liber devient bois.

Telles font toutes les parties qui composent l'écorce, & que la diffection sait aussi observer dans les petites branches, comme on les remarque sur les troncs les plus gros, ÉCO Section il

Formation & Actroissement de l'Écorce.

L'écorce & toutes ses parties font renfermées en petit dans la graine . & recouvrent la plume & la radicule, ou plutôt le germe AB. ( Voyer Planche 13, page 511, Tome III.) A mesure que le germe se développe, l'écorce prend un accroiffement proportionne; fes fibres, d'abord, trespetites & infiniment pressées les unes contre les autres, groffissent & s'écartent, ce qui leur donne de l'étendue. ( Voyez le mot Accroisse-MENT ). Toutes les ramifications qui se produisent dans les racines, comme dans les troncs & les branches, font fidélement recouvertes par l'extenfion de l'écorce.

L'accroissement de l'écorce en largeur & en hauteur est assez facile à comprendre; mais celui en épaisseur offre les mêmes difficultés que la formation des couches ligneuses, &c les fentimens des auteurs qui ont discuté cette matière, sont également partagés. ( Voyez le mot COUCHES LIGNEUSE). S'il m'est permis d'hafarder mon fentiment après les Malpighi, les Grew, les Halles, &c. je le ferai ici, en prévenant cependant le lecteur qu'il est le résultat nonfeulement de la lectu. e des ouvrages du favant M. Bonnet, mais encore de l'ob'ervation. La graine renferme l'écorce, & la plume & la radicule en sont recouvertes. Dans cet état . l'écorce est tout ce qu'elle doit être . c'eft - à · dire , composée du même nombre de feuilles qu'elle doit avoir lorfque l'a bre aura atteint sa perfection; je dis plus, elle en a un

plus grand nombre, puisqu'une partie de ses seuillets doit être détruite . & fous la forme d'épiderme . & fous la forme de liber.

Ceci demande quelque développement. Je suppose que l'écorce, dans son état de persection, doive être composée de dix feuillets; par exemple, que ces dix feuillets doivent occuper une lique entiere, que l'arbre qui la porte doit mettre dix ans pour acouerir tout ion accroiffement. après lequel temps il commencera à dépérir:ces dix feuillets existent dans l'écorce de la plume & de la radicule, dans la graine, mais ils n'ont qu'un dixième de ligne d'épaiffeur. Après la première année révolue, l'écorce a augmenté en largeur par l'affluence des fucs nourriciers, & le développement de la masse totale; ( voyez le mot ACCROISSEMENT ) alors elle aura un vingtième de ligne d'épaiffeur, la troifième année l'augmentation fera plus forte, & elle aura trois dixièmes de ligne. & ainsi de fuite jufqu'à la fin de la dixième année, où elle aura la ligne entière d'épaisseur. Dans tout cet accroissement, il ne s'est point forme de nouveaux feuillets; ce font les dix quise font féparés, & ont pris toute l'épaiffeur que la nature leur avoit attribuée pour être parfaits.

Que l'on applique cette comparaifon à un plus grand nombre de feuillets, & l'on aura, je crois, la folution de ce beau problême de botanique.

La nature, en formant une plante, un individu quelconque, qui doit jouir de la vie & de la faculté de se développer, le produit avec tout ce qu'il doit avoir pour être parfait. Ainfi le germe en petit, est tout ce que fera un jour l'individu en grand.

fi rien ne s'oppose au développement de toutes les parties. La plante que nous avons mite en supposition, doit être dix ans à parvenir à fon entier accroiffement. Si des circonftances particulières altèrent falanté, & avancent fa vieilleffe, elle aura acquis le terme moyen de sa vie, avant que son développement total ait eu lieu; alors l'écorce, au lieu d'avoir une ligne d'épaisseur, n'aura que 8 ou 9 dixiemes de ligne; mais elle aura toujours fes dix feuillets. Si, au contraire, une furabondance de nourriture, ou une nourrituge fucculente l'engraisse, pour ainsi dire. & lui fait avoir un embonpoint extraordinaire, le développement aura été plus confidérable, nous aurons 12 ou 13 dixiémes de ligne; mais malgré cela, on ne retrouvera que les dix feuillets,

On peut faire peut-être l'application de ces principes à la formation des couches ligneuses. Des observations ultérieures les confirmeront fans doute.

Un fecond phénomène non moins intéressant, c'est celui de la régénération de l'écorce qui a péri par quelqu'accident, ou qu'on a enlevée. M. Bonnet, dans les Œuvres duquel j'ai puité les principes que je viens d'exposer, va lui même en donner l'explication,

Voici ses propres paroles. ( T. III. de fes Œuvres in 40. pag. 34 ).

- « Si toutes les parties d'un corps » organifé existoient en petit dans » le germe, s'il ne se sait point de \* nouvelle production, comment
- » concevoir la formation d'une nou-» velle écorce, d'une nouvelle
- » peau? &c. Toutes les fibres d'un » corps organifé ne fe développent
- » pas à la tois; il en est un grand

nombre qui ne peuvent parvenir a fie développer qu'à l'aide de certaines circonflances; telles font les fibres qui fournifient aux reproductions dont il s'agit ici. La plaie faite à l'ancienne peau, détermine les sites nourriciers de porter aux fibres invitibles qui environnent s'estes nourriciers de porter aux recourir à l'autlence de ces fibres invitibles, on peut fe contenter d'admeture que les fibres des plaie étant mifesplus au large par la defluction des fibres qui les sous des fibres de la contente d'admeture que les fibres desenvi-

» & s'étendre davantage, »
Cette explication est fondée, comme on le voit, sur le principe que nous vons adopts, de la distation fuccessive du réleas cortical par l'additioné du conversione su parenchyme. Au mot BOURRELET nous avons fait voir qu'il se reproduioir par le même mécanisme. Il est dar rie que toutes les réparations vigérales font de

» tout le suc qui étoit porté à celles-» ci, doivent naturellement grossir

## SECTION III.

même nature.

#### De l'utilité de l'Ecorce.

L'utilité de l'écorce ell trop fenfible pour que nous nous yar fénfible pour que nous nous yar feilong temps. Sa nature & celle des vadieaux qui la compotent, l'indiquen affez. L'élaboration des fucs circulans, l'eurreuen d'une humidiet nécessaire, l'obtades qu'elle oppose perpétus llement à une ivaporation trop forte ou tro- prompte, la réparation des plaies, &c. &c. lont les principeaux avantages de l'écorce,

Cela eft fi vrai, que lorsque quelques accidens ont dépouillé un arbre d'une grande partie de son écorce, il languit juf ju'à ce que une reproduction entière l'ait recouvert & regarni. On pourroit objecter cependant que fouvent l'on voit des arbres, presque totalement écorcés, pousser encore des rejetons & des feuilles. Mais ces productions font to rjours foibles, & fi l'écorce entière est enlevée. l'arbre mourrabientôt. Si, au contraire, il se trouve une bande d'écorce qui parte depuis le haut du tronc, & qui se prolonge jusqu'aux racines, l'arbre végétera encore affez bien, parce que les sèves ascendantes & descendantes trouveront des vaisseaux qui les porteront d'une extrémité à l'autre. ( Vovez le mot Sève. )

L'humidité que l'écorce entretien autour de l'aubier eff le principe de fa molesse. Dès que cette humidité peut se diffiger, les fibres de l'aubier s'affermissent en se dessentant, se le bois en devient plus fort. Poyet le mot AUBIER, où nous avons prouvé, par le raisonnement & l'expérience, l'est-j'avantage d'écorcer les arbres quelque temps avant de les couper.

#### SECTION. IV.

# Ecorce des Plantes, des Corolles & des Feuilles.

Nons n'avons confidéré jufut'à préent l'écorce que dans les plantes ligneuses ou les arbres, parce qu'il est plus facile den délinguer toutes les parties. Si nous defendons vers les plantes herbacées, nous la retrouverons encore, mais avec cette différence que l'écorce ne paroit point composée d'autant de paries ,

& que l'épiderme, un feuillet ou un refeau cellulaire avecdu parenchyme difféminé dans les mailles, forment toute l'écorce. Les plantes qui ne vivent qu'une année, qui ne sont pas destinées à affronter les rigueurs des frimats, la vicissitude des saisons, l'intempérie de l'atmosphère, ne sont pas vêtues auffi chaudement que les autres; comme elles n'ont point de fibres ligneuses, elles n'ont qu'une épiderme. J'avoue cependant que quelques observations que j'ai faites fur l'écorce des plantes herbacées, me porteroient à croire que l'épiderme n'existe pas seul, qu'au moins l'enveloppe cellulaire tient lieu des couches corticales; mais elles ne font pas en affez grand nombre pour ofer décider.

Voyez au mot COROLLE l'anatomie de l'écorce des corolles des plantes, & au mot FEUILLE, celle de l'écorce des feuilles.

SECTION. V.

De l'Ecorce considérée économiquement.

L'industrie humaine qui fait tout tourner à son profit, & qui, à chaque instant, démontre la magnificence du grand Auteur de tout, en conversiffant à son usage presque tout ce qui est forti de ses mains; a bientôt reconnu que les fibres corticales, par leur force naturel & leur flexibilité. leur odeur ou leur faveur, pourroient lui être de quelqu'utilité. Elle a fait des tiffus non moins commodes que brillans des fibres corticales du lin & du chanvre, & même du spart, L'écorce de tilleul se convertit en corde ; & tandis que l'assatique emploie les fibres soyeuses de quelques plantes, pour en faire des toiles auffi fines que le coton , auffi belles que la

foie, l'américain fauvage creufe & nettoie l'écorce des arbres antiques, qui l'ont couveri de leur ombre, pout enformer fest pirogues dans lefqueiles il doit affronter les rivières les plus rapides. La médecine a fue nocre découvrir, dans plusfeurs écorces, du feulagement a nos douleurs, & des remêdes à nos maux : telle est en-

ÉCORCER LE BOIS. ( Voyet les expériences proposées au mot AUBIER ).

ÉCORCHURE, EXCORIATION.
MÉDECINE VETÉRINAIRE NOUS
donnons en général le nom d'écorchure ou d'exocriation à une plaie
qui n'a point de profondeur, & qui
nes étend qu'en longueur & largeur,

Les Caufes de l'écorchure sont très-nombreuses; les coups portés obliquement, le froissement des corps durs & autres causes de cette espèce.

Traitement. Ces accidens, quoique légers, occasions ent de la douleur dans la partie : le beurre & 1011s les balfamiques doux, font indiqués dans ces circonftances. Les brûlures fuperficielles, les vélicatoires iont de véritables écorcheres Les rétoluifs anodins, tels que la décoclien des fleurs de fureau, le cerat de Galien, font ceffer la douleur qui accompagne les excoriations. Il arrive touvent que ceux qui tondent les moutons font des écorchures, il faut alors frotter la partie avec un mé'ange d'huile & de vin, Lorique la queue du cheval se trouve écorchée par le fromement de la crompière, on doit l'envelopper d'un morceau de linge un peu fin, & layer de temps en

temps

temps l'écorchure avec du vin chaud, M. T.

**ÉCREVISSE.** Animal du genre des crustacées; ce genre est très-nombreux; on en diftingue deux ordres principaux, les écrevisses de mer appelées homards , langoustes , &c. & les écrevisses de rivière. Consultez les ouvrages sur l'Histoire Naturelle, fi vous défirez de plus grands détails. Les écrevisses de rivière présentent deux phénomènes affez finguliers : le premier confifte dans la reproduction des membres qu'elles ont perdus, & le second, en ce que leurs deux groffes pattes de devant font plus ou moins charnues, à mesure que la lune approche ou s'éloigne de fon plein. Le premier n'est pas si surprenant que la reproduction des polypes coupés en mille morceaux, & qui forment autant de polypes nouveaux. Le célèbre M. Bonnet, de Genève, observateur si exact, en a donné la solution. Sur le second on a établi une foule d'hypothèses qui ont éloigné du but. Elle tient à ce point simple : l'écrevisse de rivière sort de sa retraite pendant la nuit feulement, & cherche à tâtons la nourriture dont elle a befoin: mais fi la lune est sur l'horizon. elle y voit alors affez clairement. trouve une nourriture plus abondante, s'engraisse, & ses pattes se rempliffent. Si vous tenez des écreviffes dans un vivier où l'eau leur convienne, & qu'en tout temps elles aient une copieuse nourriture, leurs pattes feront pleines en nouvelle comme en pleine lune; expérience facile à répéter.

ÉCROUELLE, SCROFULE. Les écrouelles sont des tumeurs dures Tome IV.

ÉCR & indolentes, dont la groffent varie beaucoup: les unes ressemblent à des pois, à des seves, les autres à des châtaignes; rarement on n'en apperçoit qu'une; pour l'ordinaire on en observe plusieurs qui forment une espèce de chaîne; la peau qui les recouvre ne change point de couleur, à moins qu'elles ne s'enflamment.

Cette maladie affecte toutes les glandes en général; mais plus particulièrement celles du cou, les maxillaires, les axillaires, les inguinales, extérieurement ; & les mélentériques intérieurement ; le poumon, le pancréas, le foie, n'en font point . à l'abri.

On juge fort bien par le toucher : que ces tumeurs font mobiles ou fixes; celles-ci tiennent le milieu entre le squirre & le phlegmon; elles s'enflamment & suppurent difficilement, & si elles viennent à suppuration, ce n'est que très-lentement, Il faut quelquesois des mois entiers, avec la plus affidue application de cataplasmes appropriés; encore, quand elles s'abcèdent, laissent-elles fortir une matière fanieuse, de mauvais caractère, sans être fétide.

Les autres sont souvent enkistées. & remplies de toute sorte de matières, quelquefois même d'eau.

Les enfans & les jeunes perfonnes. qui menent une vie fedentaire, y font très-sujets. J'ai observé que les enfans qui ont naturellement de la vivacité dans l'esprit, un jugement & des connoissances prématurées, en sont le plus fouvent attaqués, fur-tout fi, ctant nés dans un climat affez chaud. on les force à habiter des pays froids. humides, & qui avoisinent de grands fleuves; le changement de climat, joint à leur délicatesse, imprime aux humeurs le vice écrouelleux, en changeant la manière d'être du

principe vital.

Plufieurs caufes peuvent produire cette maladie : nous en admettrons deux espèces; les unes internes, & les autres externes : dans les premières feront comprises une disposition héréditaire, le vice inné, ou qu'on apporte en naissant, & la contagion communiquée par une nourrice infectée du virus écrouelleux. Les causes externes ne sont point affez fortes pour produire cette maladie. fi ceux fur lesquels elles agissent n'y ont une disposition. Les coups les plus violens, les blessures les plus fortes, en dénaturant, pour ainsi dire, les parties qu'elles intéreffent, ne donneront point naissance à des ulcères d'une nature écrouelleuse : elles ne communiqueront aux humeurs aucun vice, parce que leur action fe borne au-dehors. L'ufage des alimens groffiers, & de difficile digeftion. celui de viandes falées, & des eaux bourbeuses, le défaut de propreté. font autant de causes qui peuvent épaissir la lymphe, & établir une congestion gélatineuse, qui se dépofera dans les vaisseaux de certaines glandes & dans les cellules du tiffu cellulaire qui les avoisinent . & formera une ou plusieurs tumeurs écrouelleuses, qui se manifesteront à la peau en forme de chapelet.

Ie dirai que le lait, dont on abufe dans certains paysfroids & humides, fur-tout s'il eft groffier, contribue beaucoupau développement decette maladie. Dans le Bas-Languedoc, on me l'a pas encore obfervée comme étant l'effet d'une nourriture aqueuse & foible; il faut convenir que les alimens y font moins aqueux & plus abondans en fucs nour-riceires, & que le bon vin qu'on y boit s'oppofe aux progrès rapides qu'elle feroit, en donnant des forces aux organes digeflifs, & à toute la confitution. L'air encore, par fa féchereffe & fa falubrité, brile les humeurs, & les rend moins propres à éprouver une dégénération muqueufe.

Le vice écrouelleux cause une infinité de défordres dans l'économie animale; il produit les maux les plus dangereux, fur tout s'il établit fon fiége dans des viscères effentiels à la vie; il est tonjours moins dangereux, quand il attaque feulement les parties externes. Avec cette maladie on peut vaquer à ses affaires domestiques : mais il arrive austi que lorsqu'il se dépose sur les articulations, il y forme des ankiloses qui empêchent de pouvoir marcher, & qui réfistent aux remèdes les mieux appropriés, furtout, s'il date de loin; fon ancienneté le rend plus âcre, plus opiniâtre, & d'un caractère plus manvais.

Cene font pointià les feules cruusets qu'il exerce; jen'entrerai pasdans le detail des maladies, dont il peut étre le fymptione, cela mèneroit trop loin ; mais je ferai obferver feulement que la pulmonie, les polypes au cœur ; Phémoptyfie, 1º Rôthme, la paralytie, 1º Artophie méfentérique, je marafme, l'hydropifie, &c. que le marafme, l'hydropifie, &c. que le vice écrouelleux entretiendra , font incurables, &c. que l'art n'a pasencore affec de réflources pour les combattre affec de réflources pour les combattre

avec quelques succès.

Les écrouelles qui viennent de cause externe, cèdent très-difficilement au traitement le plus méthodique: elles donnent néanmoins quelque espérance de guérison; mais on ne doit pas différer à l'attaquer par des remèdes : le plutôt n'est que le mieux. On ne doit pas attendre que le mal ait jetté de profondes racines.

Celles qui viennent de cause héréditaire, ou d'une communication par le lait d'une nourrice, font incurables, fur tout fi elles fe manifestent dans l'âge viril. Pour l'ordinaire, fuivant Buchan, elles n'attaquent guère que depuis la quatrième année jusqu'au temps de puberté. Il se fait souvent à cet âge une révolution qui guérit cette maladie. On ne voit pas que l'art puille imiter la nature dans cette révolution. Souvent les tumeurs écrouelleuses se guérissent dans un endroit & reparoissent dans un autre ; Borden , dans fon Traité sur cette maladie, recommande d'imiter la nature par des cautères, des fétons, & de faire prendre des toniques doux & abtorbans.

Les vues que l'on doit se propofer pour parvenir à la guérion des écrouelles, se rapportent, 1.º au traitement topique; 2.º à l'administration des sondans pris intérieurement; 3.º au rétablissement de la constitution.

Quant à la première, je ne faurois after arcommander l'onguent de ta-bac, ou ce'ui de Bryone (voyre end); l'emplére de fuvor camperé eft un'excellent remède. Je donne cependant la préférence au cataplaíme de mie de pain, avec la racine de bryone, é le le feuilles de cigué. L'applic tion des feuilles de cigué. L'applic tion des feuilles de cigué. L'applic tion des feuilles de riqué des écrouelles par la feuil fomentation d'eau chaude. Pen ai fait disparoitre, qui étoient avec (pasíme, par l'application d'un véficatorie; la

tumeur se ramollissoit à proportion de la diminution du spasme.

2.º Bordeu fait confifter le traitement des écrouelles, dans les frictions mercurielles, & dans l'usage des eaux de Barèges. Les gommes réfolutives, la scille, la rue peuvent produire de bons effets. La Pujade . chirurgien de Toulouse, traitoit les écrouelles par la rue, & ordonnoit en même temps un régime desséchant; les divers fels réfolutifs & incififs, quand il y avoit une disposition à l'hydropine; l'alkali fixe végétal, les eaux minérales falines, dont l'effet diurétique est plus utile que le purgatif. L'eau de mer . dont peutêtre la qualité est due à sa vertu putgative , a très-bien réuffi dans les tumeurs nouvelles. Ruffei, dans fon Traité De tabe glandulari, la vante beaucoup, & l'ordonne jusqu'à une livre par jour, dose à laquelle il parvient par degrés.

3.º Pour rétablir la confliction rélâchée, l'ufige des eaux froides gazeutes, fera très approprié. Le quinquina tonique par excellence conviențulus particulièrement quand la confliction est altérée. Aussi actor vu qu'en Angeterre il rédussifició tor squ'en Angeterre il rédussifició lor squ'en les tumeurs étoient molles, Les frictions faines avec les flanelles imbibées de la fumée des plantes aromaiques, font tres recommandées;

Quand on a infilté affez long semps fur les fondans; lifau examiner quelle évacuationaffecte la nature, & l'aider par des moyens propres à les fins, Les fignes qui nous font connoître la fufion des humeurs procurée par les fondans, font l'intermittence du pouls, des flux imparfaits fouvent interrompus, les urines plus chargées de fédiment qu'à l'ordinairs. Si ces flux font convenables, on les aide, fine non en procure d'autres; on pourra donner comme évacuant réfoletif, le merçure doux & le

kermes minéral.

C'est une mé:hode excellente dans bien des cas : de combiner les purgatifs forts avec les fondans & émolliens énergiques. & dans d'autres. de combiner les purgatifs avec les niques. Wihith a donné, avec le plus grand fuccès, le quinquina, le colomelas. & la rhubarbe tous les quatre ou cinq jours. Le colomelas est une espèce de mercure doux qui, indépendamment de sa vertu purgative, est un très bon fondant. Magnevin. médecin de Prague, faifoit un fecret d'une methode qui lui reuffissoit très bien. Elle confistoit à donner des fondans, des purgatifs, & àfaire prendre des bains. Il appliquoit des fomentations émollientes. On fent aifément que certe méthode continuée long-temps devoit procurer de bons effets.

Je regarde comme un ſpécifique, dans les écrotelles, l'eau de chaux préparée avec les écailles d'huttre. L'éponge brûtée, dans laquelle il fe forme une huile empyreumatique, qui , combinée avec le fel qu'elle contient, conflitue un favon beaucoup plus efficace que le favon ordinaire, qui jourtant of bon dans exte maladie, & que l'on donne à cette maladie, & que l'on donne à terme de l'est de l'es

La cigue & les autres vénéneux font encore très-utiles aux écrou-laleux, qui ont une disposition à la phisse tuberculeuse.

Le régime que doivent observer les écrouelleux, se rapporte aux caufes qui produifent cette maladie. Ontre qu'elle dépend pour l'ordinaire d'un vice de parens le relâchement de la conflitution y entre pour beaucoup. D'après cela, on ne fauroit affez leur recommander de le nourrir d'alimens forts & nourrissans, & de facile digeftion; de rougir l'eau avec do bon vin; de faire autant d'exercice qu'ils pourront; d'eviter tout air humide, nébu'eux, de monter fouvent à cheval, de faire de temps en temps que ques petit voyages, ou en voiture, ou à cheval : les fecoufles. qu'on y eprouve redonnent aux fibres & à toute la constitution énervée, cette force physique, ce tonnaturel fi nécessaire à la vie M. AM.

ÉCURIE. Lieu de la maifondefiné à contenir & logef les chevaux, les n'ulets. &c. Le plus grand, nombre de leurs maladies provient, 1,º de l'ecurie; 1.º de la nourriture; 3,º le plus fouvem de ces deux cautes. réunies.

L'expérience démontre que le che volt transpire baucoup; qu'il in preune grande quantite d'arr; eue cet air riflorrait no fes peumons eff vicié; arri, fa transpiration & fa répiration «d'erent ingul écencet les qualités de l'air armet, hrique de l'ècen n. Comme es points de de l'ècen n. Comme es points de fait tont recomms, il ett inquite d'en, détailler les preuves; ils sont fersir de bafa à ce armile, & grar des, conté, uence nécefaires, ils déremineront le frem & les dimentions

à donner aux écuries.

I. De la position des écuries. Dans une ferme ou métairie, dont les bâtimens forment un feul corps, il est.

convenable que celles des chevaux foient placées du même côté, &c celles des bœufs, du côté oppofé, parce que, dans le centre d'une aile des bâtimens, doit être l'habitation du maître, afin que du même coupd'œii il voie ce qui te paffe dans l'intérieur de la cour générale.

L'économie nécessite dans la conftruction des fermes, d'élever des bât mens contigus, de forte que la maifon du maître, les greniers, les pailliers, les fémères, &c. le touchent & forment ordinairement un quarré plus ou moins long, en lauffent dans le milieu l'espace d'une grande cour. La prudence exigeroit. au contraire, que chaque parne fût ilo ée. & ne tint à la partie vo fine. que par un fimple mur qui ferviroit à faire l'enceinte générale. Un teul incendie peut réduire en cendres le plus grand corps de ferme contigu. tandisqu'une feule de le s parries feroit tout au plus confumée, fi toutes étoient isolées. L'itolement procure d'autres avantages, il facilite des jours de toute part, & les écuries, comme les magafins à grains, ont toujours befoin de courans d'air fi néceffaires à la fanté des animaux, à la confervation des grains, &c. au lieu que la contiguité des bâtimens ne permet que denx positions aux ouvertures des portes & des fenêtres . l'une du nord au fud, ou de l'est à l'onest.

En général, pour une écurie, la première est préférable, attendu que le vent du nord est le plus fain & le plus férable, at le plus fair & le fraischir plus une vent genéral de la vent de la commentation de la commentation

Les bâtimens ifolés facilitent toutes les directions des vents, & les fenêtres qu'on ouvre & ferme à volonté; renouvellent l'air, & augmentent; tempèrent, ou diminuent la chaleur.

Le fol de l'écurie doit être plus éleve que celui de la conr. & toute écurie entende ou appuyée par un ou par plufieurs de les côtés contre de la terre, eft toujours mal-faine, parce qu'elle est nécessairement humide. Humdité & chaleur font les deux grands véhicules de la purtréalion.

Toute écurie doit être éloignée des loges à cochons, des poulaillers, des fumiers, &c. enfin, de tout ce qui produit une odeur forte &c putride.

11. Des dimensions générales des écuries. Un cheval dons les mouvemens ne fout point gênés, autour duquel règne un courant d'air, enfin, celui qui ne touche pas l'animal fon voifin, le porte mieux que lorsqu'il est terré & presse de tous les côtés. Il est donc d'une mal-adresse impardonn ble de fixer à trois pieds l'efpace pour chaque animal; elle doit êire au moins de quatre pieds, & pour le mieux de cinq, y comprisla barre que l'on place entre deux : alors l'animal a une étendue suffifante, il le couche, fe relève, &c fes pieds & fes fers n'incommodent. & ne bleffent pas tes voifins.

La distance du mur à l'extrémité. de la barre dans la partie intérieurede l'écurie, sera de douze pieds, y compriscelle du râtelier & de l'auge, & l'espace laissé derrière le cheval scra au moins de six à huit pieds, afin de rendre le service aisé.

D'après ces dimensions, il est actuellement facile de déterminer les proportions requifes dans la conftruction d'une écurse. Tout propriétaire connoît la quantifé d'animaux néceffaires à l'exploitation de fesdomaines; s'il les veut conferver en fanté, il les logera commodément, & réfervera quelques places furniqueraires dans

le cas d'augmentation. Les écuries font fimples ou dou-

bles : on appelle fimple, celle où les chevaux font rangés for un feul rang : double, celle où les chevaux font fur deux rangs, & garnissent les deux côtés des murs. La longueur des unes & des autres est indéterminée; il n'en est pas de même de la largeur : celle de la simple est au moins de dix-huit pieds, & de vingt-deux à vingt quatre; celle de la double, de trente fix à quarante huit pieds. Quant à la hauteur, elle fera proportionnée à la longueur & à la largeur; à douze pieds. elle est trop basse pour une écurie de douze chevaux fur un feul rang; à quinze, elle feroit mieux proportionnée; à dix huit, encore mieux. On doit tenir pour maxime conflante. que plus une écurie est élevée, plus elle est saine, toutes circonstances étant égales. L'écurie voûtée jouit du double avantage d'être plus chaude en hiver , plus fraîche en été , & les chevaux ne sont pas falis par la pousfiere qui to nhe continuel ement des planchers, fur-tout fi le dessus n'est pas carrelé.

Comme il n'eft pas queftion ici des écuries définées aux chevaux des grands Seigneurs, & à la magnificence de leurs châteaux, mais auquement de celles des cultivateurs & des fermiers, le luxe ett déplacé; le moceflaire uni à la facilité du fevvice & à la fa'ubrité de l'air, voilà les points efficintiels.

La porte d'entrée aura de quatre 2 cinq pieds de largeur, fur fept à neuf de hauteur. Des fenêtres feront diftribuées tout autour de l'écurie, à l'exception du côté du foir; elles doivent être à deux pieds ou deux pieds & demi au-deffus des râteliers. Chaque fenêtre fera garnie de son chaffis, ou vitré ou en toile, & de fon contrevent : je préfere ce dernier. la lumière est plus douce & fatigue moins la vue de l'animal. Les chaffis en papier graiffe l'emportent fur tous les autres, fi on a le toin de renouveler ce papier au moins une fois par an, afin de fermer exactement, ou d'ouvrir, suivant la différence des vents ou des faifons. J'exige le contrevent comme une des conditions effentielles, afin de priver, dans le besoin, l'écurie de la lumière du jour, & je préfère les chaffis garnis en toile, à ceux qui font vitrés, parce qu'ils s'oppofent peu à la circulation de l'air.

Personne n'ignore que les monches, par leurs piqures tont le fléau des bœufs, des chevaux, fur-tout lorfque le vent du midi règne, ou qu'il yeut entrer. Il est donc important de les en prélerver, & le moyen bien simple consiste à fermer sous lescont revents quelque inftans avant que les animaux revennent des champs : mais on doit laiffer la porte ouverte, ou entr'ouverre L's mouches frient l'obscurité, abandonnert l'écurie, & s'envolent avec précipitation dans l'endroit où brille la lumière Dès que les animaux feront rentrés, la porte fermée, on ouvrira les contrevents du côté opposé au fole 1. & on fermera les chaffis : on peut même, dans ce cas, accoutumer des animaux à manger dans l'obscurité, si le besoin l'exige, & tant qu'elle règnera, les mouches refteront immobiles. Je conviens qu'en tenant ainfi tout fermé, les animaux fouffriroient beaucoup d'une chaleur étouffée, & qu'elle peut même leur occasionner une infinité de maladies tres-graves; mais il est aisé de remédier à cet inconvénient, même dans les provinces les plus chaudes du royaume. On pratique communément à la voûte ou au plancher. des ouvertures par lesquelles on fait tomber le fourrage dans les râteliers; ces ouvertures sont dejà d'excellens ventilateurs, & en font réellement l'office. Vent-on augmenter leur activité? après avoir donné le foin ou la paille nécessaires, il suffit de placer tout en travers de cette ouverture un moulinet en bois, dont les ailes foient très-légères, & qu'elles la rempliffent presque toute. Le plus léger courant d'air leur imprimera le mouvement, & l'air extérieur attiré par ce moyen, renouvellera celui de l'écurie . & le rafraîchira jufou'à ce qu'il foit au même degré que celui de l'atmosphère. Dans les grandes chaleurs, tout courant paroît frais; il ne l'est cependant pas plus que celui qu'on ressent à l'abri du courant : mais ce dernier produit, fur les hommes comme fur les animaux, une plus grande évaporation de leur transpiration & de leur chaleur, & voilà la manière dont il rafraîchit. Serrez les lèvres, ne laissez fortir l'air contenu dans la poitrine, que par une légère ouverture, fouffle z avec force fur votre main, & vous éprouverez la fraîcheur ; ouvrez la bouche, foufflez avec force fur le dos de la main, & l'air paroîtra & fera effectivement chaud; cependant

le même air fait éprouver deux senfations opposées, par la manière dont il est poussé sur la main; c'est ainsi qu'on doit raisonner du petit au grand. Si le moulinet n'attire pas affez lorsque la porte & les senêtres font complétement fermées, afin de conferver l'obscurité, on recontra à l'expédient dont je me sers. La charpente de la porte de l'écurie est formée de cinq pièces; favoir, deux montans & trois traverles; ce qui établit deux panneaux, garnis seulement par des barreaux de bois de deux pouces de largeur, & espacés d'autant ; sur la partie supérieure de chacun font placées des ferrures destinées à supporter un contrevent en bois léger, qui recouvre & ferme exactement; deux viroles en bois placées sur les traverses in érieures. fervent à tenir ce contrevent fixé contre les barreaux. Si l'air extérieur est lourd & pefant, & qu'il rèane peu de vent, alors, au moyen d'un crochet attaché à chaque contrevent, on le soulève du bas en haut. & l'on laisse l'ouverture nécessaire, afin qu'il passe un plus grand courant d'air. Ces contrevents imitent les traverses dont sont formés les abats-jours; lorfqu'on les foulève. la lumière éclaire alors, & foiblement les seuls alentours de la porte. & les mouches s'y rendent, & fortent de l'écurie. Je me trouve trèsbien de cette petite invention; si elle ne m'avoit pas réuffi, j'étois déterminé à faire pratiquer des efpèces de cheminées, qui auroient communiqué depuis le fol jusqu'au dessus du toit de la maison. On peut, à volonté, placer & déplacer ces contrevents, & la porte devient une simple fermeture à barreaux. Le

betoin feul dicte quand il faut les ôter ou les remettre, & les ouvrir

ou les fermer.

Il n'en est pas d'une métairie ou d'une ferme, comme des maisons de plaifance où tout est traité dans le grand, où chaque objet a son emplacement féparé. Dans la première, la même cour, la même enceinte sert pour tous les animaux, & jusqu'à ceux de la baffe-cour. On concoit sans peine avec quelle avidité les poules, les dindes recherchent les écuries, combien ces oiseaux fatiguent les chevaux, les bœufs, lorfqu'on leur donne l'avoine : timides dans le commencement, ils fuyent au moindre mouvement de l'animal; peu à peu ils se familiarisent & finissent enlin par partager avec eux leur nourriture. La porte garnie de barreaux empêche le gaspillage. On fait encore avec quel foin il faut empêcher que leurs plumes ne fe mêlent au fourrage, à cause des conféquences dangereuses qui en réfultent. Je regarde, je le répète, comme un des points les plus effentiels, fur-tout pour les provinces méridionales, 1,0 d'entretenir un courant d'air dans les écuries : 2.º de garantir les animaux de la piqure des mouches.

III. De objets particuliers de temries. 1.º Da fo. Eti-il plus avantageux que le foi fur lequel les animaux repofent, foit pavé ou recouvert avec des madriers? La dépende du pavé de l'écurie une fois faire, l'est pour long-temps. Les cloux, les crampons des fers des chevaux usent promptement les madriers. Cetl donc au propriétaire à calculer les frais de l'un & de l'autre, toujours relatifs au pays que l'on babire. Toutes circonflances (gales , je prefereroisles madriers de chône; place's les uns près des autres, fans qu'ils fe touchent & un peu devés au-deflus di fol , les urines s'écoulent & l'amimal à toujours le pied fec; le pavé conferve plus Mimidité, elt moins propre & fe balaie plus difficilement. L'inconvieinent des placeux de chône, eft qu'ils font trop glidfans. El Tanimal peut faire des écarts , fur-tout s'ils font placés fuivant la longueur du cheval.

Dans l'un & l'autre cas, il doir régner une pente douce, depuis le pied de l'auge jusqu'au milieu de l'écurie; i cheval est dans une bonne position, & il est facile d'enterein la propreté. Si on cht affez heureux pour avoir de l'eau à voointé, c'est le cas de la faire traverfer dans le milieu de l'écurie; cette eau en rafrachis l'aire de entraîne

les immondices.

2.º Des rateliers, lls sont communémentformésdedeux longues pièces de bois, suspendues ou attachées audesfins de la mangeoire, & traversées par plufieurs petits barreaux d'espace en espace, en forme d'une échelle couchée, afin de recevoir le foin, la paille qu'on donne à manger aux chevaux, aux bœufs, &c. ces grillages placés au-deffus de l'auge, ont communément deux pieds & demi de hauteur; leur partie inférieure est fortement fixée contre le mur, & la supérieure laisse entre le mur & elle, de dix-huit à vingt pouces; celle ci est, ou implantée dans des piliers en maconnerie, ou foutenue à fes deux extrémités & de distance en distance, fuivant sa longueur, par des bandes de fer. Les barreaux qui forment ce râtelier, font espacés de trois à

quatre

quatre pouces. Les métayers prudens choisissent du bois dur, & qui ne fe fépare pas en efquilles, & font arrondir & liffer les barreaux fur le tour. Ouelques uns même ont l'attention de les faire porter fur un pivot; afin qu'en tournant, au moindre effort, l'animal tire fans peine le foin du râtelier. Si ces barreaux sont espacés au-delà des proportions indiquées, le cheval, le bœuf, &c. tirent trop de fourrage à la fois, une partie tombe à leurs pieds, il y est foulé, & c'est du fourrage perdu. Si, au contraire, ils font trop refferres, l'animal perd du temps, & a beaucoup de peine à tirez sa nourriture. Ceux qui fubstituent des barreaux plats à des barreaux ronds, doivent avoir la plus grande attention à ce que les bois foient bien liffés à la verloppe. qu'ils n'aient point d'esquilles & que leurs arêtes (oient arrondies. Sans ces précautions, les lèvres de l'animal feront fouvent bleffées.

Plusieurs auteurs ont critiqué l'usage des râteliers, & ont dit que les animaux font destinés par la nature à brouter, & que, quoiqu'ils foient aujourd'hui domestiqués, c'est s'écarter de la loi première, fi le fourrage n'est pas placé à leurs pieds, comme l'herbe l'est dans les champs; d'ailleurs, l'animal, fans ceffe contraint à lever la tête, prend peu à peu une encolure de cerf : ces objections peuvent avoir quelques fondemens, lorsqu'il s'agit d'élever des bêtes jeunes & de grande espérance, surtout si l'on habite un pays où les fourrages foient les plus abondans, attendu la quantité de fourrage gafpillé & perdu; à moins que les palefreniers ne quittent pas d'un feul inftant lorfque l'animal prend fes repas.

Quel propriétaire peut être affuré de cette attention de la part des palefreniers? A plus forte raifon, quel fermier ou quel métayer peut attendre de pareils foins de fes valets? l'our nous, bons campagnards, nous mettons en ligne de compte le fourrage perdu; & nous favons qu'il n'y a point de petite économie. Il nous faut de bons chevaux, de bons bœufs, de bonnes mules, qu'ils foient bien portans. Les chevaux de distinction, excellens pour la parade, ne sont pas notre fait (Voye; le mot HARAS). La base du râtelier doit descendre vis àvis la bouche du cheval, afin qu'il ne foit pas obligé de trop lever la tête en mangeant. Si l'inclinaison du râtelier est plus de dix huit pouces les ordures, les petites pailles tomberont sur la crinière de l'animal, & fe mêlerout avec ses poils, objet dégoûtant & funeste par ses suites.

3.º Del auge. Cavité formée dans la pierre ou avec du bois, dans laquelle on met le fon, l'avoine, &c. deflinés à la nourriture des animaux, & qui fert à retenir le foin qui tombe des râteliers.

Cette mangeoire est plus étroite dans le bas que dans le haut; si le diamètre du haut est de quinze à dixhuit pouces, celui du bas sera de neuf pouces, de l'inclination des deux parois latérales étant égale, l'animal rassemble mieux l'avoine, le son, &c. & monge avec obus de facilité.

Je přétére les auges en pierre à celles en bois; elles font toujours plus propres & fans odeur. Si on donne du fon mouillé, l'humidité pénètre le bois, la mo fifture gagne & dégoûte l'animal. La première dépense est plus forte, j'en couviens; mais elle est faire pour toujours, tan-mais elle est faire pour toujours, tan-

dis que la chaleur & l'humidité fuccessives que le bois éprouve, le fait déjeter & pourrir. Si ces dernières font fupportées par des pilliers, & non par un mur, le deflous fera immanquablement un réceptacle d'ordures, & par conféquent un forer de putridité qui viciera l'air. Le palefrenier ou le valet de la métairie, chargé du bétail, pousse dans ces espèces de niches, la paille chargée d'urine & d'excrémens : la termontations'y établit, & voilà encore une maffe d'exhalaitons putrides, précifément fous le nez de l'animal. Ne te convainera t-on done jamais que la fentibilité des animaux eft auffi torte que la nôtre ? Nous avons le fens du toucher, ils ne l'ont pas, mais la nature les dédommage par la perfection qu'elle donne à leurs autres tens. Je ne connois rien de si fin , de si délicat, que l'odorat des mules & des mulets; la plus légère mal-propreté, la plus petite mauvaife odeur, foit dans le boire, foit dans le manger, les dégoûte au point de leur faire refuser la nourriture ou la boisson. Propriétaires, ne perdez jamais de vue que la fanté des animaux dépend en grande partie de cette propreté, & sur-tout de l'air qu'ils respirent: après la qualité des alimens, ce sont les deux points les plus effentiels.

4.º Do barras, Morcean de bois arrondi, de trois poncea de diamètre, de dix à douze piech de longueur, artaché d'un coit à l'auge, & ordinairemer foutenu de l'auvre par une corde qui pend du plancher on de la vedire à quell-quis piechs an-de'la de la croupe du cheval. Dans les cantons où le bois n'el pas chr.; i' pré-firerois de p'aur chaque animal dans une efféce u loge haute de quatre

pieds, & formée par des planches, de manière que l'animal se coucheroit, se leveroit sans incommoder fes voifins Les barres fufpendues avec des cordes ont de grand, défauts, Si l'animal fait un mouvement brufque, il la chaffe avec force fur l'animal voifin; le coup peut le meurtrir : celui-ci effrayé, se retire avec précipi ation du côté oppofé à celui d'où Im vient le coup, & fa barre frappe l'animal fuivant, &c. Si un cheval le cabre, fe dreffe, donne des ruades, la barre peut le placer entre les jambes & le bleffer. Il vaut donc infiniment mieux que la barre fixée du côté de l'auge, le soit également sur un pilier en bois à l'autre extrémité. & même par un ou deux piliers dans le milieu, elle en fera plus folide. 5.0 Des uftenfiles. Je comprends

fous ce mor, l'étrille, l'épouffette, les broffes, les peignes, les éponges, les cifeaux, la pince à poil, le curepied, le couteau de chaleur, les fourches de bois & non de fer, les pelles les balais, les feaux, les auges portatives, les cribles, les civieres, les

brouettes, &c.

Dans chaque grande métairie ou ferme, îleft indipentable d'avoir une écurie particuliere, & uniquement destinée aux animaux malades, & éloignée de toute autre écurie. Lei, plus particulièrement encore, doit régner un air pur & tempére, & la plus grande properté.

ÉCUSSON, ECUSSONNER. L'écution est un p tit morceau d'écorce, éctaché de quelque jet d'un arbre, & qui contient un bouton nommé ad, qui deviendra un bourgeon lorsqu'il se développera. Eusffonner, c'est lever avec dextérité es morceau d'écorce , & avec la même dextérité, le placer dans l'incision faite à l'écorce d'un autre arbre, Au mot GRETFE; cet article sera traité

très en détail.

EFFANER ON EFFEUILLER . mots synonymes. C'est, en général, supprimer les feuilles capables de s'oppofer à la maturité des fruits; cette opération est différente de celle de l'ébourgeonnement. (voy. ce mot.) Les cultivateurs qui nourrissent beaucoup de chèvres, de vaches, dans les cantons où les pâturages ne sont pasabondans, trouvent une reffource précieule, en effeuillant la vigne, &c. Consultez ce qui a été dit au mot FÉTAIL relativement aux provisions d'hiver. Un effeuilleur trop avide, tait périr beaucoup de raitins, ou bien, fuivant la circonstance, ils'oppose à leur entière maturité; effanez donc modérément, fur tout près du fruit, & dès que la récolte fera faite, fongez alors à celle des feuilles. Dans les provir ces où le raisin mûrit difficilement, il se fane & le flétrit fur le cep, fi on prive le farment de toutes fes feuilles; dans les mérid onales, au contraire, le raisin parvenu presque au point de sa maturité com- arrachées, ou avorté, c'est la même plète, gagne à être rigoureusement effeuillé. Cette opération modère l'affluence de la féve, le peu qui pénêtre du sarment au raisin est mieux é'aboré, moins aqueux: la partie fucrée le développe davantage dans le fruit, l'acide est mieux enveloppé ou malqué par la partie fucrée; enfin, la transpiration pouffant au dehors la furabondance de l'eau contenue dans chaque grain, il ne contient plus qu'un suc bien épuré, bien sucré & aromatifé suivant l'espèce de raisin. Lorsqu'il est dans cet état, s'il sur-

vient une pluie, il faut se hâter de vendanger, afin de prévenir une afcension nouvelle & surabondante de la féve qui rempliroit les grains, & délayeroit les principes constitutifs du vin; cependant, fi l'on prévoit que la pluie ne soit pas de durée, on ne rifque pas d'attendre & de laisser encore le raifin fur le cep, la chaleur diffipera bientôt cette aquosité inutile. Il est aife de voir, d'après cet exposé, à quel point la même opération devient nullible ou avantageufe, fuivant les pays, fuivant les circonstances, & combien les écrivains ont tort de généraliser les pré-

ceptes qu'ils donnent.

M. Roger de Schabol dit, avec raison « que l'effeuillage est une des opérations les plus délicates & les plus scabreuses du jardinage. On ne doit jamais arracher les feuilles, fi ce n'eft aux branches ou rameaux inutiles. mais les couper à moitié ou vers la queue à ceux des bourgeons dont on attend du fruit, ou fur lesquels on prévoit qu'on taillera l'année suivante. On coupe ces feuilles avec l'ongle ou avec des citeaux. Un bouton à fruit effeuillé, avec feuilles chofe. La feuille est la mère nourrice du bouton; fi vous lui ô ez cette nourrice, il faut qu'il meure de disette ou de faim. Si une autre feuille naît à la place de celle que vous avez ôtée, cette feuille est formée de la fubstance même du bouton, & telle

est la raison pour laque!le il avorte. » Les préceptes donnés par M de Schabol, ne contreditent point ce que j'ai dit plus haut : il faut confidérer l'époque de l'effcuillage & le local. On fait 1.º que la maturité des pêches, des abricots, dé1.18 vance de beaucoup celle du raifin, fur-tout relativement aux espèces que l'on cultive; car on vendange plutôt dans les environs de Paris que dans le Bas-Languedoc; ainfi, le bouton qui donnera du fruit l'année suivante; n'est pas encore affez formé pour se passer de sa mère nourrice; fur la vigne au contraire, il est sormé, & comme à la taille on supprime & on raccourcit beaucoup le farment, on a la facilité de choifir le farment le plus fort, & garni d'un bon œil ou de deux.

 Le local influe fingulièrement fur l'effeuillage, & non auffi rigoureusement sur l'ébourgeonnement. Je le répète, lorsque le raisin approche de sa complète maturité, en tout pays l'effeuillage est utile. Il ne faut pas prendre le change for ce mot maturité; je n'ai pas vu en dix ans les raifins des environs de Paris complétement mûrs, & fouveut on a vendangé que des grains étoient verts, les autres rouges, & quelques-uns un peu noirs fur la même grappe. Dans ce cas, l'opé ration de l'effeuillage est vrament fcabreuse: l'inspection du raisin vaut mieux & en dit plus que tous les préceptes.

EFFONDRER, EFFONDRE-MENT. Opération par laquelle on remue & fouille la terre à la profondeur de plusieurs pieds, & quelquefois en y mêlant des engrais. Toutes les tois qu'on a de grandes plantations à faire, c'est le cas d'essondrer, & 1c ne dis pas de défoncer. On défonce pour les légumes, c'est-àdire, que la terre bien retournée à deux pieds de profondeur fuffit. Il

n'en est pas ainsi pour les arbres d'avenues, les arbres fruitiers & coux d'agrément; il v a une nécessité indispensable d'effondrer, lorique sous la couche de terre il fe wouve un banc de gravier, de tuf, d'argile, de craie. &c. Celui qui plaindra la dépense qu'entraîne cette opération, ne tardera pas à se repentir de sa parcimonie. L'arbre planté périra, il lui en fubstituera un second, puis un troisième, & , calculant le pr. y des fouilles & des nouvelles plantations. le réfultat fera le tablau d'une dépense plus forte & une perte de temps confidérable. Ce mauvais économe rejettera la faute fur le terrain, tandis qu'elle dépend de la première opération manquée. Ou plantez ainsi que la nature du terrain l'exige, ou ne plantez pas du tout. Il faut absolument dérompre & effondrer au moins à fa profondeur de quatre à cinq pieds ; plus le terrain est mauvais, plus il exige d'être creufe. Cette opération mêle les terres, ramène celles de deffous par-ileffus, & lorfqu'on les a jettées dans le creux, les racines trouvent une terre meuble, s'allongent & se multiplient promptement : enfin l'ai bre prospère. Si la masse de . terre du fond est trop mauvaire, on la transportera hors du champ, du jardin, de l'allée, &c. & on lui en substituera de nouvelle & de meilleure. Les engrais sont nécessaires dans ce cas; ils doivent couvrir le fond de la fosse sur une épaisseur de deux pouces; jettez par-dessus de la bonne terre juiqu'à la hauteur à laquelle l'arbre fera enterré; enfin. p'acez l'arbre & rempliffez la fosse : ces engrais attirent les racines dans le fond, & les empêchent de tracer horizontalement : en effondrant, on

a la facilité de ménager le pivot de l'arbre que l'on doit transplanter, s'és le pivot est un objet très-effentiel, quoique les jardiniers le regardent mal à propos, comme très-inutile.

EFFORT, MÉDECINE VÉTÉRI-NAIRE. Ce terme défigne en hippiatrique, non-fœulement le mouvement forcé d'une articulation, mais encore une extension violente de quelquesuns des muscles, des tendons & des ligamens de l'articulation affectée.

Des parties qui fone le plus sujettes A l'essor. L'épaule, le bras, les teins, lacuisle, le jarret & le boulet sont plus sujets aux essorts que les autres parties. Nous allons entrer dans le détail des causes, des signes & de la cure de chacun en particulier.

Effort d'épaule & de bras. L'effort de ces parties s'exprime par les mots d'écart, d'entr'outerture. ( voyez ÉCART, ENTR'OUVERTURE.)

Efforts des reins. On doit envilager les efforts des reins comme une extention plus ou moins confidérable des ligamens qui fervent d'attache des ligamens qui fervent d'attache aux vertières lombaires, accompagnée d'une forte contraction de quelques muícles du dos & des muícles des lombes.

Causs. Une chûte, des fardeaux trop pesans, un effort fait par l'animal, soit en voulant sortir d'un mauvais pas, soit en glissant, soit en sautant, soit en se relevant de dessis la litière même, peuvent en être la tause.

Signes. Lorsque l'effort a été violent, l'animal n'est pas libre de reculer, il peut à peine faire quelques pas en avant; & pour peu qu'on veuille le contraindre, le train de derviere fiéchit & fe montre faîts ceff préja & tomber; à l'effort n'a pas été extrême, le chevalt reff. nt une peine infinie & tune vive douleur en reculant; il se berce en marchant, la croupe chancelle, & celle balance quand il trotte: cet accident; qui s'annonce par un mouvement alternatif qu'on remarque sur les côtés, ell appelé tour de bateau.

Traitement. Il s'agit d'abord de mettre en usage les remèdes généraux de l'inflammation, c'est-à-dire, la faignée, les lavemens, l'eau blanche, fur-tout si l'effort a été extrême . frotter ensuite les reins avec l'eaude-vie camphrée dans le commencement, empêcher l'animal de se coucher, parce qu'en se relevant il pourroit brendre un nouvel effort. Ces remèdes peuvent être infüffifans, comme nous l'avons remarqué plus d'une fois; pour lors, il est à propos d'appliquer des boutons de teu fur les reins, à l'endroit des vertèbres lombaires. Cette pratique nous a réuffi à merveilles dans plufieurs mules de charrettes. Il est fort rare cependant de guérir radicalement l'effort des reins. Les chevaux & les mules s'en ressentent longtemps, & même tant qu'ils existent, d'autant plus que, lorsque les animaux travaillent, le derrière se trouve plus occupé que le devant. S'il y a des maréchaux qui se flattent d'opérer constamment la guérison de tous les efforts des reins, il faut que le mal foit de petite conféquence, & qu'on puisse le regarder comme un timple & léger détour dans cette partie.

Effort de cuiffe. On confond encore aujourd'hui à la campagne, la cuiffe

avec les hanches, puisqu'on dit improprement qu'un animal a fait un effort des hanches, au lien de dire qu'il a fait un effort de cuiffe. Si l'on avoit obfervé, comme nous, que le fimur, c'est-à dire, l'os qui forme la cuiffe, est supérieurement articulé avec les os innominés, comme on peut le voir à l'article cuiffe (voyer Cuisse), on comprendroit facilement que cette articulation seule est susceptible d'extension, & par conféquent d'effort, & dès-lors on diroit cu'un cheval a un effort dans la cuisse, & non dans les hanches. ( Vover HANCHES. )

Caufes. L'effort de cuiffe est occafionné par une chûte, un écart, qui, le plus communément, se fait en dehors, qui tiraille ou qui diffend plus ou moins les ligamens en pfulaires de l'articulation, ligamens qui d'une part font attachés à la circonférence de la cavité cotvloïde . & de l'autre . à la circonférence du col du fémur. dans l'articulation même qui, d'une part, a son attache à la tête du fémur; & de l'autre, au fond de cette même cavité cotyloïde. Les muscles de la cuiffe qui les entourent. & qui affujettiffent cet os, fouffrent auffi; il peut y avoir même une rupture de pluficurs vaiffeaux fanguins, de plufieurs fibres musculaires ou ligamen teufes, & conféquemment perte de reffort & de monvement dans les unes & dans les autres ; tous ces accidens, joints à une douleur plus ou moins vive, rendent cette maladie très facheuse.

Signes. Le cheval boite plus ou moins; il femble baiffer la hanche en cheminant (c'est, sans doute, ce qui fait dire à certains connoisseurs que l'animal boite de la hanche), & centraine toufe la partie léfée. Nous avons vu des perfonnes examiner fi le cheval tournoit la croupe en trottant: nous trouvous que ce figne est équivoque dans cette circonstance, & qu'il est feulement univoque dans l'effort des reins.

Traitement, L'effort de cuiffe, furtout s'il est extrême, demande que la faignée foit plus ou moins répétée. C'est donc à l'hippiatre à décider sur fa multiplication, felon les cas & les circonstances. On administrera, si la fièvre subsiste, des lavemens émolliens; on tiendra l'animal au fon mouillé & à l'eau blanche, & on appliquera des réfolutifs aromatiques, tels que la fauge, l'abfynthe, la lavande, le romarin, &c. qu'on fera bouillir dans du gros oing, & dont on fomentera le siège du mal trois fois par jour pendant un gros quart d'heure chaque fois, après quoi, on fera des frictions réfoluainsi que le ligament rond, caché tives avec l'eau-de-vie camphrée & ammoniacale.

Ce mal peut avoir été négligé ou mal traité, comme il n'arrive que trop fouvent à la campagne, ce qui fait que les chevaux en ressentent presque toujours une impression. Le meilleur moyen alors est d'appliquer, après l'ufage des réfolutifs cideffus, une charge fortifiante fur la partie (voyez Charge oft l'on trouvera la formule ) : ce topique n'a-t-il pas l'effet défiré, on appliquera le fen en roue (voyer FEU ) à l'endroit de l'articulation du femur avec les os des hanches, & non fur le haut des hanches, ainfi que nous le voyons pratiquer communément : le feu est préférable à cette foule de remèdes & de recettes indiquées par certains

auteurs. Ce n'est point dans la connoissance de toutes les formules dont la plupart offrent un amas bizarre & monstrueux de drogues d'une vertu disferente, que consiste le savoir, mais dans la connoissance de leur vertu propre, & du temps précis dans lequel les médicamens doivent être appliqués : ce qui disfinguerra toujours l'hippiatre du maréchal.

Eff.n du grasset. Le grasset est cette partie arrondie du cheval qui forme la jointure de la cuisse avec la jambe, proprement dite. ( Voyet GRASSET. ) Cette partie est aussi dijette aux essons est se connoit à peu près les mêmes causes.

Signat. Cette maladie s'annonce toujours par le peu de mouvement que l'on ol-ferve dans cette partie. Dorque le cheval commence amouvoir fa jambe pour cheminer, & par la contrainer dans laquelle il eff de la porter en dehors, & Gustout par l'obligation où iont les parties inférieures, de la jambe de trainer joindre à tous ces accidents, l'inflammation, la douleur & l'enflure de la partie.

Curation. L'effort du graffet céde également à la faignée, aux émolliens, aux réfolunfs fipiritueux; & dans les cas où la maladie feroit rebelle, on pourra fe conduire par les vues que nous avons fuggérées ci-deffus, en parlaum de l'effort de la cuiffe.

Effort du ja-ret. Celui-ci mérite autam & peut-être même plus d'attention que ceux dont nous venons de parler, parce que, quelques légers que foient les detauts de cette partie, ils font toujours confidérables. Un cheval, par exemple, ne peut être agréable fonsible de fon corps ell contre-baincé four fon derrière, & que ce même derrière fupporte une parne du poids de devant, & la plus grande charge; d'où l'on dout conclure que toue effort dans cette partie, qui tend à affoiblir & a en diminier la force & le jeu, ne lamer la force & le jeu, ne lamer la force & le jeu, ne lamer la force & le jeu, ne la mediocre.

Le tendon qui répond à la pointe du jarret, effuer, Cette corde tendineule, qui dépend des nutles juneaux & fublimes, peut être comparce au tendon d'achille de l'homme, & qui, comme lui, eff tifcepuble d'effort, noture les lois qu'il arrivelle sois qu'il arrive

Caufa. Les accidens que nous venons de décire on l'isu loyel el mouy venons de l'airie on l'isu loyel el mouy vinens de l'airie foi de l'airie d'airie d'ai

Symptomes. Outre l'engorgement & la dou'eur du jarret, il y a quelquefois impuissance dans le mouvement; un autre figne encore est l'infpection de la jambe ou du canon qui demeure comme fuspendu, &c qui ne peut se mouvoir que lorsque l'animal range sa croupe.

Traitement, Dans le commencement, les bains d'eau de rivière, lorfqu'on est à portée d'y conduire l'animal fur le champ, font trèsnécessaires; la saignée est pareillement indiquée; mais, foit que la corde tendineuse dont nous avons parlé précédemment, foit principalement affectée, foit qu'il y ait contufion dans les ligamens antérieurs ou postérieurs de l'articulation, ou dans les ligamens capfulaires, il faut, de toute néceffité, avoir égard à l'état actuel de la partie affectée. Ainfi, lorfque la douleur & la chaleur font vives, fi l'engorgement & le gonflement font confidérables, s'ils font accompagnés de dureté, les topiques réfolutifs feront alors plutôt nui fibles que falutaires; on doit, au contraire, avoir recours aux émolliens, dans la vue de relâcher, d'amollir les solides, &d'augmenter la fluidité des liqueurs: on emploie les topiques en deux manières; en fomentation & en cataplasmes. Dans le premier cas, on fait bouillir manne, pariétaire, bouillon blanc dans suffisante quantité d'eau commune, & on baffine quatre fois par jour, avec une éponge, la partie malade, avec la décoction de ces plantes. Dans le second, on prend les feuilles bouillies & réduites en pulpes de ces mêmes plantes, on les fixe sur le mal par un bandage convenable, & on arrose de temps en temps l'appareil avec cette même décoction. L'inflammation, la douleur ayant diminué, & le gonflement étant ramolli, on mêle les résolutifs aux émolliens, en faifant bouillir ayec

les plantes émollientes, quelques herbes aromatiques, celles que l'abinthe, la fauge, l'origan, &c. on agit de même, &c, après quelques jours de ce tratement, on lupprime en entier les émolliens pour ne fe revir que des plantes aromatiques qu'on abandonnera également dans la fuite, pour n'employer que des remèdes plus forts &c plus capables d'opèrer la réfolution, et se use frictions d'eau-de-vie ou d'efprit de vin camphé.

Effort de boulet (voyez Entorse.)

Effort du bas ventre. Ce n'est autre choie qu'une tumeur odémateuse qui se forme sous le ventre de l'animal, par un épanchement de sérosité dans le tissu cellulaire de cette partie : quant aux causée cet accident, & au traitement qui lui convient (voyet @DDME SOUS LE VENTRE.) M. T.

EFFRITER une terre. C'est l'épuifer, la rendre stérile; ces mots sont fynonymes. Lorfque les falpêtriers, par les lixiviations répétées, ont tiré de la terre tous les fels qu'elle contient, & que l'eau mère est chargée de toutes les parties graiffeufes, huileufes & animales, alors la terre est parfaitement effritée, & le lien d'adhéfion qui réuniffoit les molécules les unes aux autres, est rompu; enfin, cette terre n'a plus de consistance? on semeroit en vain par dessus des graines quelconques : fi elles germent, elles leveront mal, à moins que cette terre ne s'approprie les principes répandus dans l'atmosphere, dont nous avons parlé au mot AMENDEMENT, & au

dernier

dernier chapitre du mot CULTURE. Les plantes chevelues fur-tout, & les trop fréquens labours opèrent, chacun dans leur genre, & effritent la terre.

Prenons pour exemple la plante du tournesol nommée vulgairement foleil. Sa tige s'élève fouvent à la hauteur de fix à fept pieds, fe partage dans le haut en plufieurs rameaux, & chaque rameau porte une ou plusieurs fleurs de cinq à fix pouces de diamètre. Fouillons actuellement la terre, découvrons fes racines, & nous trouverons un nombre prodigieux de chevelus de neuf à douze pouces de longueur, fur une épaiffeur de cing à fix pouces. Supposons encore que ce tournesol ait végété dans une terre compacte, on trouvera cependant que la terre mêlée entre ces chevelus fera prefque réduite en pouffière , parce qu'ils en auront épuifé tous les fucs & les fels, & ils auront, pour ainsi dire, à la manière des salpètriers, détruit tout lien d'adhé. fion; la terre qui aura avoifiné ces chevelus fera également effrirée. On doit conclure de cet exemple, que plus une plante, un arbre, &c. font garnis de chevelus, plus ils effritent la terre. Toute racine chevelue effrite la terre à peu de profondeur : toute racine pivotante n'épuise pas la partie supérieure, mais l'inférieure : voilà pourquoi après le blé on ne doit pas semer du blé, ni de la luzerne après la luzerne : mais le blé réuffira trèsbien après la luzerne, & ainsi tour à tour. La forme des racines : comme je l'ai déjà dit plufieurs fois, est la base de la culture. C'est encore pour cette raison que la luzerne, prise " Tome IV.

pour exemple, fait périr tous le sartres aux pieds dequés le les flemée; la racine pivote profondiment & enlève le iubliance qui leur étoit définée. D'après ces obfervations, le jardinier prudent ne plante pas dans le même fol, par exemple, els foorfonères après des carottes ; il alterne fes plantations, & le lin in ne fauroit crottre fui le même fol, que pluífeurs années après celle du premier femis.

Les labours trop multipliés, & fur tout coup fur coup, n'effritent pas la terre tout-à-fait, dans le même fens que les chevelus du tournesol : mais 1°, ils ouvrent ses pores & facilitent l'évaporation des parties les plus volatiles produites par la fermentation & la combinaifon des principes de la sève. Voyez le dernier chapitre du mot CULTURE. 2°. Ils détruisent le lien d'adhésion des molécules terreuses, & rendent la terre trop friable. Les partifans de la fréquence des labours, diront que la fertilité de la terre des jardins vient de sa division & de son atténuation; ce qui est vrai jusqu'à un certain point; mais fon gluten fublifte toujours, & il est sans cesse augmenté par l'addition des engrais animaux: Le sable sec, charrié par les fleuves rapides, est bien divifé: il devroit donc produire d'excellentes récoltes, puisqu'il possède au suprême degré la divisibilité que l'on veut faire acquérir aux terres par la fréquence des labours; & l'expérience prouve que cette extrême division des molécules est préjudiciable; à moins qu'un gluten quelconque ne leur donne du corps, & ne fournisse les matériaux de la sève.

ÉGAGROPILE, MÉDICINE VÉ-TERINAIRE. C'est une substance qui fe trouve dans l'estomac des animaux, fur-tout de ceux qui ruminent. Elle est formée d'une multitude de poils que ces animaux avalent en fe léchant, dans les memens où ils font en repos. Ces poils hum: êtés de falive, font réunis & ag'utinés les uns aux autres, par le mouvement que fait le ventricule pour la digestion. Cenx qui sont recouverts d'une croûte, ne différent des autres, que, parce qu'ils font formés plus anciennement : tout l'intérieur est composé de poils.

Certains auteurs ont attribué aux égagropille, donnés intérieurement à l'homme & aux animaux, une vertu alexipharmaque & diaphorétique. Ils en ont même confeillé Práge dans certaines maldies épizootiques & contagieufes. Ny at-til pas de l'abfurdité d'attribuer de pareilles vertus à defemblables produçtions?

EGAYER UN ARRRE, c'est le débarraffer des branches furnuméraires, établir un équilibre parfait entr'elles, le paliffer fans confusion, en un mot, offiri un coup-d'œil agréable & préfenter à la première inspection toutes les parties dont l'arbre est composé, s'il est en espalier, & près de la moitié, s'il est en buisson.

EGLANTIER. ( Veyez Rosier ).

E G R ÉGOBUER. (V. yez Ecopuer)

ÉCGUT, eu conduite des eaux que contente se aux que content des lavoirs des cuitnes, des écuries, &c. doivent tier conduire des lavoirs des cuitnes, des écuries, &c. doivent tier econômies avec foin dans un l'eu deffine à les recevoir, ac ce leu doit eite garni de puille, de feui les ou de végetaux. Il eff prudent, dans les pays chands, d'éloi-gner ce r-fervoir de l'habitation, afin de ne par retairer une mauvaire odeur & les mialmes putrides qui s'en clèvere.

ÉCO! TER UNE TERRE. (Confuler les mois BILLON, DÉFRICHE-MENT, &c.).

ECRAINER, ÉCRAINOIR, DE-ECRAIPER, ÉCRAIPOIR, DE-GRAPPER, DEGRAPOIR, Ceft éparer le grain di pédicule qui le doutient, & l'égatator est l'instrument avec lequel s'cxècute l'Opéation. On égrainer ? Comment doitration. On égrainer ? Comment doiton égrainer ? deux objets intéreffans à examiner, principalement le premier.

## CHAPITRE PREMIER. Doit-on Egrainer ou Egrapper

es DEGRAPPER.

Le me ferviral également de ces mots, parce que les uns & les autres font reçus dans les différentes provinces du royame; & en platicierconflance la coutume décide plus douveraimente de leur valeur que la Dictionnaire de l'Académie. Le parallele des principes conflituans de la grappe & du vin, aidera àtrouver la folution du problème.

## SECTION PREMIÈRE.

Des Principes de la Grappe.

La grappe est un prolongement viu farment, comme celui ci l'est du cep ou trone, & le trone des racines. La direction des fibres ligneuses, corticales, la substance médulaire, y font les mêmes, avec cette différence cependant, que le diamètre des canaux féveux & médulaires s est infiniment petit, referré, & s'écarte de la ligne droite.

Dans les provinces méridionales et ob la végétation de la vigne de d'une force furprenante , & Où il n'eft pas rare de voir des farmens de dix à douze pieds de longueur tur plus d'un pouce de diametre , la grappe laiffée fur le cep, depouillée de les grains, dès que le roillee de les grains, dès que le vieit de farment , puisque l'année fuivante, fo o conferve la partie du farment qui la fupporte , il s'y forme des veux & enviire des hourgeons

Chaque espèce de vigne est-elle susceptible de produire dans le midi le même phénomène? Je l'ignore, mais je l'ai observé sur deux espèces. Dans nos provinces du nord, où la végétation est foible, je doute de la possibilité de ce phénomène. Si on n'étoit pas déjà convaincu, par l'anatomie & par la dissection, que la grappe est une prolongation de toutes les parties constituantes du farment, & qu'elle en diffère seulement par le diamètre & la spirale de fes canaux , le fait que je rapporte le démontreroit jusqu'à l'évidence. Or, fi la grappe est en tout femblable au farment , l'un ou l'au-

tre font-ils en état de produire du fpiritueux par la fermentation? On verra tout à l'heure le but de cette question.

Lorfque l'on mâche le farment ou la · grappe encore verte, le palais éprouve l'effet de l'astriction & d'une sorte acidité; à mesure que le bois & la grappe mûriffent, l'une & l'autre le dissipent en partie; enfin, lorsqu'ils sont complétement mûrs, ce qui est annoncé par la couleur brune, fi on les mâche, alors on reconnoît moins d'astriction, très - peu d'acidité, & peut-être un petit goût fucré, fur-tout dans ceux des provinces méridionales. D'après ces gustations très-souvent répétées, je fis ce raisonnement : la partie sucrée est la feule dans la nature , qui, aidée par la fermentation, produise le spiritueux, partie essentiellement constituante du vin quelconque. Or, fi le goût me laisse soupconner que dans le farment & dans la grappe il existe un principe sucré, je puis donc, par le fecours de la fermentation, retirer au moins une légère partie de spiritueux. Je pris, à cet effet, une certaine quantité de grappes de raifin, dont j'avois féparé chaque grain en conpant les péduncutes avec des cifeaux, afin que le fue dit grain n'imbibât pas la grappe. Je pris égale quantité de farmens; ils furent coupés en petits morceaux, & le tout jeté dans un vaisseau fuffifamment rempli d'eau, pour qu'elle furnageât, & les grappes & les morceaux de farmens retenus an fond du vafe par une planche chargée de pierres, qui reconvroit ce mélange. Il s'établit une fermentation dans cette espèce de cuve;

il s'en degagea de l'air atmosphé-

rique, & de l'air fixe; enfin, après huit jours, le tout fut preffe, la liqueur mife dans un vaitieau prefque fermé, & fix femaines après, foumite à la distillation; elle ne donna pas un atôme d'efprit ardent.

Une égale quantité de grappes & de farmens fut pillée dans un mortier. & lorfque le tout fut bien divifé, il fut mis à fermenter comme il a été dit ci - deffus : une partie de cette liqueur, mile à évaporer dans une capfule, laiffa un réfidu pâteux, falin; ce réfidu lavé, la leffive paffée au papier gris, mite en uite à évaporer lentément . a donné pour dernier produit un fel, c'est-à dire un véritable tartre, sel essentiel de la vigne comme du vin. Les grappes miles à fermenter d'un côté, & les morceaux de farmens de l'autre, ont donné le même produit, & chacune à part, foumise à la distillation, n'a pas offert le moindre figne de (pirituofité. Si je ne me fuis pas trompé dans

ces expériences, il est donc démontré jusqu'à l'évidence que la grappe ne contient aucun principe du vin, finon l'eau & le sel qui sont des principes très-accessoires, au moins le premier; & ni l'un ni l'autre, ne tont conflitutifs de l'esprit ardent.

Examinons actuellement d'où proviennent l'acidité & l'âpreté de la grappe & du farment ; puisqu'il est démontré qu'ils se ressemblent en tous points.

Tant que le farment & la grappe font verts, l'eau de végétation est furabondante, elle tient en dissolution l'acide du tartre; la charpente de l'un & de l'autre est encore molle, peu flexible, caffante au moindre choc; les fibres sont

peu liées, ou plutôt les interstices qui restent entr'elles ne sont pas remplis par les depôts terreux , confolides & reunis par le secours de l'air fixe. (Contultez les princiques de la végétation, décrits au dernier chapitre du mot CULTURE ). Lorique la vigne a coffe de plenrer, le bourgeon commence à pouffer; il est alors moins acide qu'il ne le fera bientôt après; le bourgeon s'élance ; le raifin est formé , la grappe développée, la fleur épanouie, & l'acidité augmente Déjà la chaleur de l'astre du jour est forte, le farment prend de la confiftance, l'acidité devient auffère; enfin, le raifin change de couleur, il mûrit ainsi que le bois ; l'acidité qui se manifeste alors est très-austère, affecte défagréablement le palais, tandis que, lorsque les vrilles ou mains de la vigne, sont encore tendres, on les mange avec plaifir, à caute de leur agréable acidité, tres-différente de celle du farment qui est toujours apre; les jeunes feuilles le font moins que le farment & plus que les vrilles. On voit, en fuivant la marche de la nature, que lorsque l'acide est noyé par beaucoup d'eau, il est moins austère; que la stipticité augmente à mesure que l'eau de végétation s'évapore par la transpiration; alors le tartre, qui demande beaucoup d'eau pour sa dissolution, se dépose entre les fibres des plantes, les parties terreufes se déposent également, & le goût austère augmente à mefure que la charpente devient folide. S'il ne monte plus ou preique plus d'eau de végétation dans le farment, l'apreté diminue au goût, parce qu'il n'y a plus affez d'eau pour la faire

fentir; elle est trop amalgamée avec la partie terreuse; mais si vous faites macérer ce morceau de farment trèsfec, dans une quantité d'eau convenable, l'audièrité deviendra plus senfible. Si on répète sur la grappe les mêmes expériences que tur le farment, les résultats teront les mêmes à très-speu de choies près. Ainsi l'identité est démontrée.

## SECTION II.

Des principes constituans du vin.

Tout le monde convient que la grape communque au vinu que su vinu golt apre, auflère, & que le vin, propue de l'entre de

Premier principe. Dans les années froides & pluvientes, même dans nos provinces meridionales, le raifin eft vert & acide; à plus forte raifon, l'eft-il dans celles du nord.

Densième principe. Dans les années chaules & Seches, le ratiné d'doux, c'eft-à-dire, que le goit doux malque l'àcide contenu dans le fite & dans le parenchyme, comme le fucre, tiré de la canne à fucre, enveloppe fon le acide, de maniere qu'il ne fait aucune impreffion fur le plais; cependant cet acide trèsfor in exifte pas moins dans le fucre le plus donc pression sans le fucre le plus donc.

Troisième principe, Dans les années

chaudes & sèches, lorfque le raifu, eff mûr, mais non pas complictement mûr, & tant que la grappe eff encore verte, s'il furvieut une piuie un peu forte quelques jours après, il ferevelioppe, parce qu'il eft tenu en diffoution par l'eau de végération remotté du cep au raifin. Cette abondance d'eau ne perme plus à la partie fuccèe de maiquer le partie partie

Quatrime principe. Si dans les pays chauds, on laifie fecher les ratins fur le cep, & qu'il ne furvienne point de pluie, on voit fouvent la partie fucrée le criftallifer dans le ratin. Le temps & l'esnécation opèrent fur lui le 'même effet que la préparation fur les ratins, vulgairement appelés de paufe ou de carims ou raifins fect.

Cinquitme principe. Plus les raifins font complétemene mûrs, chacun fuivant fon espèce, plus ils font spiritueux & plus ils se conservent. On fait que les vins du Roussillon, par exemple, sont susceptibles d'être gardés pendant trente à quarante ans.

Sixième principe, Plus un vin contient de parties fucrées, & plus fa durée est longue; les vins d'Espagne en fournissent la preuve.

Septime principe. Plus un raifin ef cloigné du point de fa maturité, plus le vin "uon en retire eft vert & acide, & fouvent il n'a du vin que la couleur, Suivant les cantons & l'efpèce de raifins, ce vin f'o-conferve quelquefois plus que fi le raifin avoit mûri davantage; mais ce phénomène dépend autant de l'efpète du raifin que de la proportion d'air fixe; (voyet ce mot) qui est le lien des corps, le nexus connectionnis ; deux grandes vérités dont les œnologistes ne se sont pas encore apperçus ; parce qu'ils généralisent trop leurs principes.

L'expérience force à conclure que les vrais principes conflicutifs du vin, font, 1°. la partie sucrée qui crée le spiritueux par la sermentation; 20, la partie aqueufe qui la tient en difiolation, & la rapproche plus ou moins felon fon abondance : 30. la partie tartareule ou acide qui exige une très-grande quantité d'eau pour fe diffoudre, & qui est infoluble dans l'esprit du vin , ce qui est prouvé par la précipitation du tartre à meture que l'esprit se forme dans la futaille; cependant il reste toujours une portion de ce sel dans le vin ; 4°, de la partie huileuse essentielle qui détermine l'aromate ou le bouquet; 5°, de la partie terreule & groffiere qui forme la lie; 6°. le gout de terroir ne dépend, en aucune manière, de ces principes effentiels; c'est un principe fur-ajouté, & tenu en dissolution dans l'eau de végétation, & peut-étre combiné avec l'huile effentielle de vin ; j'ose presque l'avancer. d'après quelques expériences faites fur les caux-de vie. Après avoir terminé ce parallèle abrégé des principes de la grappe & du vin , paífons au fond de la question.

Est-il avantagenz d'égrainer?

Les œnologistes ne sont nullement d'accord sur ce point; les uns prétendent que, dans aucun cas, on ne doit

fupprimer la grappe; d'autres, qu'elle peut l'être quelquefois fans inconvéniens; ceux-la, que fa quantité totale eft nuifible ; & ceux-i; qu'elle 
fono-feulement unutile, mais encore préjudiciable à la quantité & 
la qualité du vin : peut-être ogils tous raifon juiqu'à un certain 
point; il s'agit de les condier. A 
cet effet, diffinguons-les en deux 
calfles; la premêre contiendra les 
politifs, c'elt-à-dire; ceux qui concillent de condrever la grappe; la feconde, les négatifs ou ceux qui decident qu'en dou la fupprimer.

 Dis positifs. Voici en substance leurs asservins, & principalement celle de M. Maupin, qui a beaucoup plus écrit sur cet objet que les autres, « La grappe ne durcit pas toujours les vius, ne les rend pas toujours austeres & âpres; aimi, il ne faut donc pas toujours égrapper. »

1. » La grappe ne durcit le vin loriqu'on ne laisse trop cuver. »

2. » Elle le rend beaucoup plus fusceptible de se conserver : c'est l'opinion universelle de tous les vignobles. »

3. » Si l'alun. ( Voyez ce mot & ce qu'on doit en conclure) retarde la défection des vers, pourquoi l'acide végétal & terreux du bois de la grappe, ne l'auroit-il pas auffi? Pourquoi, par fon affinité avec l'eau, & par fa vertu astringente, ne se combineroit-il pas avec l'eau du vin, n'en affoibliroit-il pas la propriété dissolvante & foir action \*continuelle fur les principes du vin dont par-là elle hâte la destruction ? Pourquoi, en communiquant fon astriction à la partie aqueuse du vin . cet acide n'auroit-il pas le pouvoir de refferrer les substances auxquelles

elle fert de menfirue, & de les y erenir, foit par l'effet de fa combination avec ce menfirue, foit même par fa combination directe & intime avec une partie des principes qu'elle tient en diffolution? (Il falloit démontrer toutes ces afértions); car elles font précifément le nœud de la que(fin)

n Non-seulement la grappe contribue à la durée du vin, mais encore, dans beaucoup de cas, elle contribue à les améliorer & à leur donner plus de qualité.

4. n Dans les années pluvieufes, k même toutes les fois que, par une caufe ou par une autre, il y a, par proportion aux autres principes, furabondance d'eau dans les rainns , elle en améliore les vins & les relève; en leur donnfitt, par le malançe de fon acide avec les autres de la company de la company de les autres meté & un ecrain caractère vineux qui leur manque toujours dans les années & dans les cas dont on vient, de parler.

es parter.

5. « Elle aide à la fermentation; une cuve non égrappée fermente plus que celle qui l'eft, & con prouve cette affertion par ce raiformenent La raffle feule, fans traifos & fans marc, peut opérer ébullition de chaleur dans l'eau pure qui la contient; pourquoin a'uroit-elle pas la même propriété dans le mout, compofé d'eau & de principes avec quelques-uns defquels fon acide a des affinités, & est capable de se combiner l'».

- 6 » De ces raifonnemens, dont je ne diminue en aucune manière la force, M. Maupin conclut, « qu'on doit la laiffer dans toutes les années de bonne & pleine maturité, parce que les vins étant d'ailleurs bien faits & bien fermentés, elle prévient leur filage, c'est à-dire, les empêche de tourner à l'huile ou à la graisse.

7. » On doit la laifler dans les années & les vendanges pluvieutes; dans toutes les années où il y a pourriture & moififlure; & toutes fois qu'il y a furabondance d'eau dans les raifins, foit à raifon de la grofficret de leur efpèce, foit à raifon upeu d'âge du plant.

8. « Il faut la laffer dans tous les actions & dans tous les provinces on les vins ont encore, plus qu'ail-leurs, le defaut de ne pouvoir le garder out le tramporter; & principalement dans tous les pays, on à raison de l'afficiret des lieux, din peu de profondeur des caves, on par toute autre de l'entre des leurs de profondeur des caves, on par toute autre de l'entre des leurs font habituellement fujes à fe corrompie ou à rebouillir : dans tous ces cas ; il el important; il el abfolument nécessire de conferver la grappe.

» Il faut encore la laisser, quelle que soient les années, à tous les vins destinés à être transportés au loin, & plus particulièrement à ceux que leur réputation ou la faveur de la fituation des lieux, appellent au-delà des mers.

 9. » Laissons-la dans toutes les années abondantes, afin de pouvoir réserver une partie des récoltes pour les années suivantes.

10. » Laissons-la encore toutes les fois que, par un motif ou par un autre, nous décuvons avant que la fermentation ait achevé son dernier période, & que le vin soit parfaitement sait : à propos de quoi, en ce cas, ôteroit-on la grappe?

11. » Laiffons-la, en un mot, parce qu'indépendamment de ce que fon extraction est une opération de plus, il est prouvé qu'en bien des cas, elle contribue à l'amélioration des vins, & qu'elle les rend beaucoup plus propres à se conserver.

12. » Quant aux défauts qu'on lui reproche, ils proviennent uniquement de la mal-façon des vins, & de ce qu'on les laisse cuver trop long-temps; c'est donc à tort charger la grappe. La preuve que ces défauts n'en proviennent pas, du moins effeutiellement & nécessairement, c'est que "fi on excepte quelques curieux, & peut-être quelques cantons, tous les vins en général, ne sont point égrappés, & que cependant il y en a affurément un très-grand nombre qui ne font ni durs, ni groffiers, ni âpres, ni tardifs, & qui, au contraire, font très-délicats, très-fins & très-agréables. La grappe rend les vins plus fermes, & fouvent elle leur donne plus de qualite; mais elle ne les rend pas durs, quand d'ailleurs ils sont bien faits.

13, n ll y a plus, c'est que quand il feroit vrai qu'elle leur donneroit de la dureté, il ne faudroit pas moins l'employer, si cette dureté étoit une condition inséparable de la confervation; qu'elle-de-que cette dureté passagère en comparaison de la dutée, au moins à l'égard des vins qu'on veut conferver, ou pouvoir conferver? »

14. a Ce n'est pas que des vins égrappés ne puissen se conferver; mais touvent aussi ils ne le peuvent pas; c'est pourquoi beaucoup de personnes qui, dans des vignobles de réputation, avoient pris l'usage d'égrapper, y ont entièrement reponcé: d'ailleurs, les vins qui peusent se conferver, quoque égrappés, se conserveroient encore davantage, s'ils ne l'étoient pas: ainsi, à l'égard de ces vins mêmes, on pourroit encore les faire avec la grappe.

15. ». J'en dis autant à l'égard du goût du terroir; on impute communément ce goût à la grappe, qui effectivement peut bien l'augmenter, mais qui ne le donne pas, puisque les vins égrappés le prennent de même que ceux qui ne le font pas. La caufe générale du goût, qu'on appelle gout de terroir, est bien moins dans le terroir même & dans la grappe, que dans la groffièreté des espèces de raisins, & encore dans la manvaile manière de les employer. Le moyen le plus fûr, finon de l'emporter entierement, du moins pour le diminuer de beaucoup, c'est de b'en faire cuire le vin, & non de rejetter la grappe, qui, de l'aveu de tous les vignobles, a la propriété d'affermir & de conferver les vins.

Elle a encore, comme on l'a vu; beaucoup d'autres propriérs; mais, n'eûte-ile que celle de prolonger la durée des vins, j'en conclurors; & tout le monde doir conclure qu'il ne faut point égrapper les railins, & qu'au contrare il eff abioliment nécefiaire de ne pas les égrapper, ou autrement dit, de le conferver la ralle ».

Tel est l'avis de M. Manpin, configné dans son ouvrage intitulé: La richesse des vignobles, dont je viens

d'extraire cet article.

II. Des négatifs ou de eeux qui regardent la grappe comme préjudiciable aux vins. l'ai été, je fuis & ferai toujours de ce sentiment contradictoire avec celui de M. Maupin,

Le public cependant doit de la reconnoissance à cet auteur; son zèle, fes taleas & fes lamières n'ont pas peu contribué à perfédionner la manière de faire les vins. Bis, en en fuis pas de fon avis en ce point, je le prie de m'excufer; mais il n'eft pas poffible de parler contre ma façon, de peníer. Nous plaidons chacun notre caufe devant le public, dont mous ambitionnons l'ellime & les fuffrages; il fera notre juge & fe décider a, d'après les expériences qu'il aura faires fuivant legdeux méthodes comparées, en fuppofant toutes les circonflances égales; venons au fait.

La grappe, massi qu'il a été démontré dans la première session, ne contient aucune partie sucrée, donc elle ne peut produire de spiritueux.

Les principes conflituans de la grappe font-jecifiquement less mêmes que ceux du farment; ainfi, ili n'il par aufinet de tier qu'il effa van fant au traffie, que de la faife ra grappe. Cette proposition me paroit enoncée aflex des metres de l'arment personne avec le rédigient que que personne de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya de la companya del companya

Sila grappe contribue à l'amélioration du vin ou à la confervation, c'eft donc par fon fel acide & par fa portion terreufe, Apre & auffère, ou enfin par l'air fixe qu'elle contient & dont elle fe dépouille en partie dans la feramentation, & qui s'unit zu vin; p'Examinerai ces affertions en répondant aux différens articles de M. Maupin Je cherche la vérité de bonne foi, & ce «til pas pour avoir le fraid plair, de citiquer, que je discute ses opinions. Les numeros suivans correspondent à ceux des assertions de l'auteur.

1. Il faut convenir avec M. Maupin, que la grappe ne durcit pas toujours le vin: par exemple, dans une année de pleine maturité, lorsque sa couleur, femblable à celle du farment, annonce fon exficcation, on peut, abfolument parlant, ne pas égrainer. Cependant, l'amateur de la qualité observera que ce bois sec ou presque fec, fe renfle pendant la fermentation, qu'il se pénèrre de la matière du vin,& qu'il abtorbe une certaine quantité de spiritueux. Le pressoir le plus énergique ne fauroit enticrement extraire I'un & l'autre; une preuve bien fimple confirme cette affertion: féparez toutes les peilicules de raifins, &c. ne laissez que la grappe . faites-la même fécher au foleil, afin d'enlever la partie fluide qu'elle s'est appropriée; dans cet état jetez-la dans une cuve avec une quantité d'eau proportionnée, la fermentation vineuse ne tardera pas à s'établir; enfin, vous obtiendrez ce qu'on appele communément petit vin? revin , piquette , buvande ; &c. diffillez ce petit vin, & vous aurez de l'esprit ardent ; diffillez ces grappes fans les avoir foumifes à cette expérience. & vous retireres de l'esprit ardent d'une qualité bien inférieure au premier (voyer le mot DISTILLATION.) Je dis plus: on obtiendra, proportion gardée, plus d'eau-de vie des grappes que du vin même. Voilà donc une perte réelle, une fouftraction de principes faite au vin, quand même cette grappe supposée seche dans le commencement, étant enfuite pénétrée par le fluide en fermentation & par la chaleur qui l'accompagne . ne lui auroit pas communiqué fon

africion. On ne dira pas que le princiole fucré qui forme l'esprit ardent, écolt, avant la fermentation, contenu dans la grappe, & que c'est le même quel'on rettre prat aditillation. Les expériences circes plus haut, prouvent le contraire, & pour s'en convaincre il toffit de les répéter.

2. L'opinion de tous les vignobles est que la grappe conserve le vin. Si lescultivateurs étoient véritablement instruits, s'ils connoifsoient la manière dont les principes des corps se combinent, les moyens que la nature emploie pour les conferver & les détruire, certainement leur opinion feroit d'un grand poids; mais M. Maupin fait mieux que moi combien peu les lumières sont répandues, & combien font grandes les entraves qu'il a été obligé de forcer afia de desfiller les yeux de ceux qui font aveuglés par la coutume. Une opinion généralen'est souvent qu'une erreur. & les antipodes ou la phéricité du globe que nous habitons, conduifirent Galilée dans les prifons de l'inquifition, parcequ'il combattoit l'opiniongénérale & du neunle & des philosophes. M. Maupin me permettra de lui

repréfenter que l'egrainage n'est pass une pratique à laquelle si turne simplement quelques curieux. Dans préque tout le Bas-Languedos, par exemple, & dans une infinité d'autres endroisis que pourrois citer pourrois égraine rigoureulement, non pour persédienner les vinis son n'y songe pas) mais par économie. Commeles vignobles sols immenses, & que toutes l'estabitations ou cellierssont dans les villages ou dans les villes, ou depensécont beaucoup trop en frajs de voitures; on égrappe dans la vigne gadme, & cette grappe et ensuite étendue sur le sol. Aussi, abstraction faite de la chaleur du climat & des autres tauses qui insuent sur la qualités des vins, ils ne sont jamais âpres; mais si on laisse la grappe, si elle fermente avec le grain, le vin est dur & très-dur.

3. M. Maupin n'approuve point avec raifon la méthode d'aluner les vins, mais de l'action de l'acide de l'alun & de la terre qui lui fert de bafe, il en conclut par comparaison avec l'acide de la grappe & sa faventr ft:ptique; cette comparaifon ne paroit pas exacte. L'alon est compolé d'acide vitriolique & d'une terre prefqu'argilense, & sa stipticité dépend de ce que la base de cet acide n'est pas aussi exactement saturée que celle des autres fels vitrioliques à base terreuse : cet acide se diffont dans l'eau, parce qu'il contient la moiné de son poids d'eau. Le tartre est beaucoup plus acide que l'alun. il est uni à une portion huileuse qui empêche, julqu'à un certain point, la folubilité dans l'eau; il faut au moins dix-leps parties d'eau pour en tenir une en dissolution. Enfin. fa base oft une terre groffière, & le tout effrendu concret par une grande quantité d'air. Le tartre contenu dans la grappe, differe un peu de celui rentermé dans la pulpe du grain; il feroit trop long de fuivre cette analyse chimique, peut-être hors de la portée du commun des lecteurs.

Il est donc clair que l'acide de l'aun combiné avec l'eau de-vie, ne peut presque point absorber de son cau, puisqu'il est déjà uni avec moitié de son pois d'au, de que l'acide du tartre s'y unit trèsdifficilement, à cause de la partie huileusse qu'il contient; eafin, pare

qu'il eft infoluble dans l'éprit de vin qui précipite le tartre, contreles parois des futailles à mefure que la fermenation intenfible perfectionne cet esprit de vin, E4-ce donc à ration de la bale argiteute ou tritolque de l'alun qu'il refferre les principes constituans de vin 2 cet es qu'il faudroit prouver, & je n'entrevois pas commet on y parviendroit (voyet ce qui est dit au mot ALUNER.)

Si l'alun peut produire quelque effet, étant difout dans le vin, c'eft par fan air de composition qui se diffemine dans le fluide, & cet air elt le modérateur de la décomposition ou de la dédigrégation des principes des corps. Ainli, en supposant que l'acide tartareux de la grappe s'unifie au mout dans la cuve, il fera biennôt précipité lorique le jirileux ser soit depoier airueux ser soit depoier airueux ser soit depoier airueux ser soit des services de la disposition de la company de l

dans les barriques.

On confond mal à propos les vins verts avec les vins âpres ou durs: ils font vers lorfque le raifin n'a pas-acquis la maturité convenable; ils font âpres & durs, lorfque le vin afermeté avec la grappe, & cetter under de l'acide proprément dit, de la grappe, mais du fue auftre qu'elle contient; & il tire cette auflichté du fue même de la végétation, de la féve de la vigne.

Pour peu qu'on connoisse la statique des végétaux, les moyens employés par la nature pour modifier & perfectionner les sues dessinés à former les fruits & les semences, on verra que le grain du raisin tient à la grappe par un pédicule trèspeit de très-délie; que la grappe rassine les sues qui lui sont envoyés

par le cep; que ce petit pédicule raffine à fon tour ceux qui lui font communiqués par la grappe; enfin, que l'enveloppe herbacce qui recouvre l'enveloppe presque ligneuse des pepins, absorbe le peu qui reste de cette astriction végetale dans le suc du raifin : il fuffit de mâcher ces pepins pour s'en convaincre, moins le raifin est mur & plus ils sont apres. & l'amande qu'ils contiennent est douce. L'industrie de l'homme a su tirer un grand parti de ce fruit; mais la nature songeoit bien plutôt à la formation & à la perfection de l'amande qui devoit reproduire la plante; ce pepin est, en dernière analyse, la quintessence de tous les fucs, & la partie qui récèle le plus d'air inflammable.

4. Lorfque, par une caufe quelconque, il y a furabondance d'eau dans lesraifins, la grappe améliore les vins. &c. Rien ne peut améliorer une liqueur, que la bonne combinaison de ses principes ou l'addition des principes qui lui manquent. Comme je le dirai à l'article VIN, la grappe ne contient aucune partie fucrée : elle ne produit donc aucun foiritueux. Dans les années pluvieuses, l'acide forabonde dans le vin, parce qu'il y a peu de parties (ucrées & pas en quantité suffisante pour le masquer; il est donc inutile d'a outer un acide qui ne const tue pas le vin & ne lui fournit aucun principe; autant vaut il ajouter des farmens coupés en morceaux. Le go it vineux est certainement bien éloigné du goût âpre. & le meilleur de 1011s les vins est celui qui ne porte aucune impreffion d'astriction fur le palais. Je ne doute pas du fait rapporté par M. Maupin, loríqu'il dit qu'on a donné

la préférence à un vin non égrappé, fur celui qui l'avoit été; mais j'ofe dire que cette comparation dépend d'une multitude de circonstances: quant à moi, j'ose lui certifier que par-tout où l'on égrappe les vins. on préfere ceux qui l'ons été.

5. La grappe aide à la fermentation, &c. Oui, én apparence, & non en réalité. Je conviens que la vendange non égrappée paroît beaucoup plus fermenter que l'autre. En effet, le sifflement est plus fort, plus bruvant : le marc s'élève beaucoup plus; mais ces deux fines extérieurs dépendent, l'un, de ce que la grappe laisse plus de facilité à l'air fixe pour s'échapper par les interffices qui restent entre les grappes; l'autre proviens de ce que la grappe, plus légère que le fluide, est 1.º foulevée par lui lortque la chaleur de la fermentation le dilate; 1.º par l'air qui se developpe. Une cuvée, au contraire, bien égrappée, & dont les raisins ont été bien toulés, soulève petit à petit leurs pellicules, les colle les unes contre les autres, & forme ce qu'on appelle un chaptau très-pressé, très-serré, très-épais, & qui empêche en grande partie l'échappement de l'air, & par conféquent diminue son sifflement. A ces railonnemens ajoutons l'expérience. Que l'on compare le produit de deux covées, toutes circonstances bien égales, l'une égrappée & l'autre ne l'étant pas, & on verra, lorfque la fermentation fera à fon période, que le vin de cette dernière fera plus épais, & moins dépouillé de fon mucilage, de fon parenchyme, que celui de la cuve dont on aura égrappé le raifin. Il ne faut que des yeux pour juger du fait. , morillon , avec du vin d'une autre

La conféquence qui refulte de cette expérience, est que la fermentation a cté plus complette dans l'un que dans l'autre.

L'exemple de la rafle feule qui fermente dans l'eau, n'est pas concluant: elle éprouvera la fermentation vineale, fi elle est imprégnée du fuc du raifin ; fi elle ne l'est pas , elle éprouvera une fermentation putride & non vineuse, telle que la fubiroient les farmens on tous autres végétaux. Dans ce fens la grappe n'aide donc pas la fermentation vineufe, & fi elle fermente vineufement, elle le doit au fuc dont elle est imprégnée.

6. La grappe empêche les vins de tourner à l'huile & à la graiffe. Cetteaffertion exige des preuves. Peu de vins font fujets à cette maladie, & je la regarde 1.º comme un vice del'espèce de certains raifins, par exemple, toute la famille des pineaux est de ce genre ; 2º de la nature du fol dans lequel le cep est ·planté; 3.º de ce que le vin qui en provient n'a pas aficz fermenté. Tout le monde (ait qu'un vin qui graiffe ou coule, à la manière des huites en filant, se remet de cette maladie , foit en roulant la barrique, foit en la transportant de la cave à l'air. & en l'y laiffant quelques heures : foit en y sjoutant quelque acide & encore mieux un peu d'air fixe. Le vin graifle ou huile, parce que fon air five s'en eft féparé, & un. pareil vin dans nos provinces méridionales, seroit bientôt décomposé, Toutes ces opérations ont pour but d'y ramener l'air, & non pas d'opérer fur le vin, comme acide. Si on. coupe ces vins tirés du pineau ouespèce de raifin du même erû , quoique fait fans la grappe, il ne graiffera plus; la grappe n'empêche donc pas le filage. Retenez l'air de combination dans le vin, voilà le grand fecret. Les vins qui filent ont un goût doux, pâteux, font dans ce moment très-indigestes; c'est que l'air fixe ne les affailonne pas. En général, tons les vins fujets à cette maladie font peu spiritueux, fur-tout quand elle n'est pas produite par un défaut dans la première fermentation.

7. On doit laiffer la grappe dans les années de pourriture, de moisiffure, &c. C'est suppléer à un mal par un autre mal. L'acidité & la dureté n'ont jamais conflitué le vin : c'est le cas d'aider la nature, de lui rendre ce que la pourriture a détruit. par l'addition d'un corps fucré quelconque, comme il fera dit au mot VIN, & fi le befoin l'exige, d'y ajouter un peu d'air fixe, afin de donner une forte cohésion & une adhérence entre les principes. Le vin ne fe conferve que par fes parties vineuses. & non par les parties étrangères; il n'est jamais venu dans l'esprit des normands, des picards, des bretons, des habitans de la Bifa caye espagnole, de soutenir leurs cidres par l'addition des feuilles, des bourgeons de pommiers, cependant la parité seroit parfaite.

8. It faut la laiffer dans les vins qu'on veut transporter; pas plus que dans les autres. Plus un vin fera doux, & mieux il passera les mers; en spiritueux. Une pinte ou deux de bonne eau-de-vie, réuffira & produira plus que toutes les grap& n'a pas affez d'ame. Le fucre ou le miel en petite quantité, donneront au vin', 1.º l'air fixe qu'ils contiennent; 2.º la pătrie (ucrée qui lui manque pour affurer le trajet.

Je (uis bien éloigné d'approuver ces petites supercheries; je ne les rapporte ici que pour faire connoitre les principes auxquels le vindoit is confervation. Tout homme qui les met en usage est un fripon, il doit ne point expédier de vin, s'il n'est pas sûr plus que morale-. ment de la durée.

 Dans les années abondantes, faites bien le vin; foutirez-le à propos, ayez de bonnes caves, & vousn'aurez pas besoin de la grappe.

10. Aucun motif ne doit obliger l'amateur à laisser la grappe quand même il decuveroit avant le complétement de la fermentation. Je conviens qu'elle produira, dans ce cas, des effets moins défagréables; mais la grappe s'appropriera, autant qu'elle pourra, la partie sucrée dans la quelle elle nage, & le spiritueux, à mefore qu'il se forme. Pourquoi cette perte & cette fouftraction?

11. Il faut la laisser, parce que l'égrainage augmente les frais, puifque c'est une opération de plusl'ai trouvé la pratique du Bas-Larguedoc plus expéditive & plus éconemique que tout ce que je connoisfois en ce genre : on en trouvera la description dans le chapitre suivant. Je réponds, par ma propre expérience, que l'égrainage d'une cuve qui contient feize barriques de deux. le trajet transformera certe douceur, cent vingt à deux cent trente bouteilles chacune, ne me revient: pas à plus de trente fols. Si on: compare actuellement ce qu'il enpes de l'univers, si le vin est foible auroit coûté pour transporter la

desfous de zéro.

13. La diffair qu'on lui attribe a ne viennetu uniquement pas de façon des vins. Mettre ces grappes temper dans de leau finghe, pendant douze ou vingetquarte heres, & vous trouverez cette eau imprégnée d'un goût délagréable, àpre, fliprique; le même effet alle, dans le vin, & il y est plus mar-qu'e, puifque très-peu de vins ne refleun que vingt-quarte heures à complère leur termentation, & que complère leur termentation, & que complère leur termentation, & que pe, aidée par la chaleur qu'elle acquier.

14, le ne vois aucun moît engage, de pour qui oi ceux qui avoient commenc à le figi nier ulage, s'en font laffes, le dirait, au contraire, que cet ulage gagne de proche eu proche, de que îl les méthodes que l'On fair fon coterufes ; il eff tres-facile d'adopter celle du Bas-Languedoc, três-économique de très expédirée ; elle n'eft pas particulière à cette feule province.

EGR

15. La grappe augmente le goût de terroir, parce qu'elle est impregnée, ainsi que le suc du raisin, de l'eaude la feve, ou du principe odorant de certaines plantes qui fourmillent dans les vignes; tels tont, par exemple, les foncis, les aristoloches, &c. Je fais que chaque espèce de raisin a fon gour particulier; mais la preuve la plus complète, qu'il ne f ur pas lui attr.b er le goût de terroir . c'est que transporté dans un autre fol, dans un autre climat, il cesse de l'avoir. Les vins blancs de Saint-Peray en Vivarais, ont un goût de violette; ceux de Seyssuel, près de Vienne, en approchent be aucoup, & cependant ces vighes font plantées en espèces de raifins bien différentes. Les vignes qui avoisinent l'un ou l'autre de ces endroits, sont composées des mêmes plants, & cependant les vins qu'on y récolte, n'ont pas le même parfum. Cinq vignes se touchent au territoire, proprement dit de Côte Rôtie, elles font plantées de la même cépée, & cependant il est aifé de distinguer au goût le vin de chaque vigne. Oue d'exemples pareils il teroit tacile de citer! Le goût de terroir est propre à chaque tol, & je conviens que quelques espèces de raisins ont par elles-mêmes un goûs défagréable; on auroif tort de le confondre avec le premier.

D'amès ces obfevations, je conlos alle que, dans aucun cas quelconque, on ne doit conferver la grappe; 2.º qu'elle communique au vin toutes fea mauvaifeq analètes fams lui en communiquer une bonne; 3.º qu'elle ne contient pas plus que le farment, les principes confittutis du vin, 4.º qu'elle s'approprie en pute

167

perte beaucoup de spiritseux & de parties sucrèes; 5.º ensin, que loin d'enrichir le vin, elle l'appaugnit.

Je le répète, dans tout ce que je viens de dire , je n'ai nullement cherché à mortifier M. Maupin, à diminuer l'impression que ses ouvrages ont faite; il merite de la reconnoissance de la part du public; mais je vois différemment que lui. J'ai fait egrapper des vins dans le Beaujolois, auffi legers que ceux de Bourgogne; dans l'Orléanois, dans le Gâtinois & dans le Vexin françois, où ils font panvres & plats; dans le Dauphiné, le Lyonnois, la Provence, le Languedoc, & par-tout ces vins fe font foutenus & ont été plus delicats que ceux qui n'avoient pas été égrappés : au furplus, comme cette divertité d'opinions por e fur des points de fait, je prie les personnes instruites de juger par comparaison, & de conduire leurs vins de la ma-Licre indiquée au mot VIN.

CHAPITRE II.

DES Égrainoirs, Égrappoirs ou Digrappoirs.

Ils varient fuivant les provinces, ici, ecit un filic à mailles larges, formé avec de petites cordes d'une forfe ligne de diametre, tendu & affujerti fur un cadre de bois placé fur la fuperficie de la cuve; là, c'est une large maye ou table en plan montes, accette able, ex à la hauteur de trois pouces, est place un reclire en bois, les ais formés par des tafeaux de la longueur de la maye, en laissant entreux un vide de cemi-pouce. Dags le premier cas, en laissant entreux un vide de demi-pouce. Dags le premier cas,

.la vendange, telle qu'on l'apporte de la vigne, est jettée fur le filet. & des hommes armés de râreaux en paffent & repassent le dos fur les raisins, julqu'à ce que les grains foient léparés de la grappe ; enfuite, retournant le râteau du côté de les dents, ils retirent la grappe égrainée : par cette méthode, le grain, il est vrai, est séparé de la grappe, mais il n'est pas assez écrafé, & combe prefou en entier dans la cuve. On remédie autant qu'on le peut à cet inconvénient, en piétinact ces grains dans la cuve, & malgré ce a, ils ne font jamais bien foulés. Dans le fecond, des hommes marchent fans ceffe fur les ruffeaux , foulent les grains, & lorsqu'ils le font affez, ils enlèvent la grappe reflante; on perd beaucoup de vin par ce procédé. Le mucilage, le fuc du raifin fe logent entre les pédicules de la grappe & y restent. Cette grappe, ainti pénétrée, est jettée dans un vaisseau à part contenant de l'eau & y fait du petit vin qui fent beaucoup plus la grappe que celui fait avec la grappe même, après qu'elle a fubi la fermentation vineuse avec le refle de la vendange, parce que ceste vendange s'est approprié la dureté, fon astriction, &c. Je réponds de ce fait d'après l'expérience. L'espace entre les barreaux de cet égrappoir, est touvent rempli par les grappes foulées aux pieds des ouvriers, & quelquefois à un tel point que la liqueur s'écoule avec beaucoup de peine, & souvent point du tout. Alors on soulève le grillage. on le nettoie & on le remet fur la maye, ce qui entraîne la perte du temps, dérange ou ralentit l'opération. Il en faut bien moins pour distraire ou dégoûter les ouvriers.

L'avantage de cet égrappoir est de servir en même temps de fouloir, affez imparfaite, à la vérité. Il est des cantons où l'on foule la vandange fimplement fur la mave , & on raffemble la grappe dans un des coins après qu'elle est bien foulée, afin qu'elle laisse couler une partie du fuc qu'elle contient, & ensuite on l'enlève pour en placer de nouvelles dans le même endroit ; quelques-uns enfin, fi la maye est affez grande. laissent toute la grappe jusqu'à ce que l'opération foit finie. Communément l'exirémité de ces grandes mayes correspondantes à la cuve, est garnies d'une espèce de petit râtelier ou grillage affez ferré, afin que la liqueur feule coule dans la cuve & que les grains non foulés foient retenus sur la maye. Je préférerois cet égrappoir au premier, malgré la quantité de mucilage & de vin qui refte dans la grappe, parce que par la même opération on égrappe & on foule. Je dirois encore que par ce pictinement la grappe est plus froisfée . plus meurtrie . & par conféquent elle communique plus son acerbe & fon apreté au mout. l'avois proposé, en 1770, un égrap-

poir que je regardois aloos comme excellent, & que phileurs personnes ontait excuter d'après mon modèles alors je n'en conomificis pas d'autres, ni de plus parfaits, & je le répudie sujourd'hui. Il étoit placé fur la pairie fupérieure de la cave, en remplidiot tout la capacité, & ne s'élevoit pas au-defint de fes bords i formoit un encallfement d'un pied de profondeur environ, & fon fond étoit garni de tringlet de fer affineties avec des fits de ter fur des travertes, égalemonte fier, qui palioien

par -deffus, foutenoient & affembloient toutes les ringles ou traverfes defix à fept lignes d'épaifleur; la diflance des unes aux autres étoit d'un pouce. Avec des rêteaux à dents tres-courtes, on fouloit le railin, la grappe retenoit peu de fuc, mais le grant tomboit prefuju-enier dans la cuve. On verra au mot FRANENT-AUTON, le vece quirefulle de la confertor. In consumer de la conferces methodes four abutives & longues; celle adopte & (fuivie de lonles de la confertor de la conferdor de la confertor de la conferdor de la confertor de la confertor de la conferdor de la con

Pour avoir une idée de cette opération, il est nécessaire de consulter les figures de la Planche XVII. tome 3 , page 607. La Figure 13 représente ce qu'on appelle dans ce pays une comporte, nommée dans d'autres Banne, Benne, Banneau, &c. (Voyez le mot BANNE ) la Figure 14 représente l'égrappoir, proprement dit : c'est un morceau de bois d'un pouce environ de groffeur, long de dix-huit à vingtquatre pouces, divifé à peu-près dans fon milieu en troisparties. & qui forme une fourche triangulaire; la femme, Fig 15, deflince a égrapper, prend la banne, la foulève d'un côté, & la maintient dans cet état entre fes deux genoux au quart ou au tiers pleine de raifins non foulés. D'une main elle tient le manche de la fourche . & de l'autre une de ses cornes, & avec les deux autres cornes elle foule le raifin, en sépare la grappe & la jete. De cette banne elle passe à une autre, fait la même opération & les fuit toutes les unes après les autres. Si la banne est trop remplie, l'ouvrière a beaucoup plus de peine, l'opération est mal faite ; fi elle eft remplie dans la

proportion

proportion convenable, c'est un jeu pour elle. Des hommes viennent ensue, rassenblent ce qui a été égrappé, en remplissent des banes & les chargent sur les banes sont placées sur les bannes sont placées sur les libères de la vigne, & cum égrappeus sur les dans de la vigne, & cum égrappeus sur les dispurades de plus que celle desa autres séments, c'est-à-dire, dix sols, & on ne nourri personne sur les su

La vendange quoique séparée de la grappe, ne fle pas en état d'être jetée dans la cuve. Il sur que le grain foit bien écras (a fin que la plen ange dans un grand véhicule, & que l'ecorce inétireure qui contient faile la partie colorante, préfente le plus de strasée possible à l'espirat ardent, à mesure qu'il se forme, afin qu'il en dissolute de l'artie possible à l'espirat ardent, à mesure qu'il se forme, afin qu'il en parlant de la s'emostation, cet article s'est artiel sur set d'attent de la s'emostation, cet article s'est artiel sus en détail.

Les bannes arrivées au cellier, font jetées les unes après les alures dans la fouloire. C'eft un vaiffeau net femblant par la forme à une paitrière à pain, & fes bonds relevés de dich-mir à ving-quatre poucea, vaut infiniment mieux que de la vaut infiniment mieux que de la cer à côté, un fimple grillage formé de taffeaux de bois, iben liffes pour fon fond; & chaque barreau ne doit être efpacé que de fix lignes, afin qu'aucun grain ne puifle paifer à travers fans Etre écrafé.

Si on la place à côré de la cuve, elle exige nécessairement 1º, un sond solide, percé sur le devant, afin que la liqueur conle dans un vaisfeau destiné à la recevoir: 2º, à six ponces an - dessus du sond fixe est phacé un sond mobile & en grillage duttenu par des tafleaux & par soutenu par des tafleaux & par

Tome IV.

des traverses; du fond mobile la la liqueur coule fur le fond folide.&c. Lor que les grains font bien piétinés. bien écrafés dans l'une ou l'autre de ces fouloires, lorfque la liqueur est fuffisamment écoulée, les hommes qui ont fait l'opération, armés de pelles, jettent dans la cuve la pulpe restée dans la fouloire ; alors on remet de nouvelle vendange, & ainfi de fnite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Moins on met de vendange à la fois dans la fouloire . & mieux le grain est écrasé, & l'opération va plus vîte; car un homme piétineroit presque pendant une journée entière une fouloire trop remplie, qu'elle le feroit mal.

Je regarde la division du grain comme un point des plus effentiels à la bonne fermentation & indispenfable pour assurer la conleur parfaire du vin.

Il est aisé de construire des égrappoirs différens de ceux dont je viens de parler; je doute si on en trouvera un plus simple & plus expéditif que ce dernier.

ELAGUER. C'est éclaireir un arbre, en retranchant une partie de ses branches. Élagueur, est l'homme chargé de cette opération. Est-il nécessare d'élaguer un arbre, comment doit-on l'élaguer?

Les arbres foreltiers qui croiffeen en maffit, nont pas befoin de l'homme, & teront toujours plus beaux que ceux qu'il façone. Tant que les branches auront affet d'étendue pour ne pas se nuire les unes aux autres, le trone groffira fans beau-couys étlancer; des qu'elles se tou-cheront, le trone s'elancera, afia d'aller chechethe l'air & se nourir

des fubstances répandues dans l'atmosphere; il poussera de nouvell s branches dans la partie é ancée, elles croîtront, peu à peu étoufferont celles du bas, & celles ci ditparefiront, fans laiffer dans la fuite aucun figne de leur existence, parce que, dans cette marche, sout est conforme aux loix de la nature. Il n'en est pas ainsi dans l'arbre que nous façonnons: chargé de chicots, de plaies, de chancres, de gomme, &c il accuse la cruauté de l'élagueur, & périt promptement. On voit pouffer un jeune arbre, & l'on dit; il faut former fa tige, quoiqu'elle n'excede pas en groffeur un tuvau de plume. Alors, la serpette à la main, on clague les bourgeons inférieurs, la seve moute, la tige file, ressemble à un rofean; & voilà un arbre perdu. Laiffez prendre du coros à cer arbre . & élaguez enfuite ; vos meurtrières attentions ne penvent que lui nuire. Les racines font toujours en raiton des branches; ainfi, plus vous élaguez, plus vous diminuez le volume des racines & les fucoirs de la sève. Un arbre dont la tête est perpétuellement tondue pour la forcer à former une boule, eût il un tronc de huit pouces de diamètre, n'a pas des racines longues de plus de trois à quatre

Il n'en est pas de même lorsque le a confilance & de les confilance de les confilances de les confilances de les confilances de rop lortes & trop nombreules de rop lortes & trop nombreules amputations , & de le charger de plates. Pen à peu formez ce trone, pamais rour à la fois, & sur tout dans le temps de la végération. La nature de dituited de l'hiere pour ces de dituited la faitou de l'hiere pour ces de dituited la faitou de l'hiere pour ces de la végération de l'hiere pour ces de l'accession de l'acce

opérations, & les moins nuifibles font celles qui font pratiquées peu après la chûte des feuilles.

Loriqu'on plante une avenue, un verger . &c. c'est le cas de couper les branches établies fur le tronc. fin que la végération s'exécute dans le haut On a grand toin, à cet effet, d'abattre tous les bourgeons qui pouffent dans le bas, afin de ne point diminuer la sève des bourgeons hipérieurs, ie ne penfe pas tout- à fait ainfu le premier point & le plus effentiel, c'est d'assurer la reprise del' rbre. & le fecond est de conferver des branches fupérieures. Au premier pr.ntemps, la végétation est abondante, les bourgeons percent du tronc & de la partie uper eure. Si vous détruitez les inferieurs, vous detruifez également la nouvelle racine qui s'etoit formée . & vous diminuez par · là les ressources de l'arbre. La chaleur furvient, il languit parce que vous avez supprimé & des feuilles & des racines dont il avoit besoin pour sa reprife. Dans cette première année, laiffez l'arbre livre à lui-même hors un cas feulement. Si du irone, & dans un endroit où l'on ne veut phint avoir de branches, il s'élance un bourgeon trop fort, trop vigoureux, & capable de faire une diversion totale à la sève, c'est le cas de le supprimer. parce qu'il affameroit l'arbre; mais, quant aux autres bourgeons qui se comportent bien, il convient de les laisser jusqu'après la chûte des feuilles.

A la même époque, on fupprimera les branches inutiles ou chiffonnes, ou mal placées, afin de laiffer fur le former du tronc celles qui doivent former fa tête dans la fuite. La beauté de l'arbre, la difposition heureuse de ses branches dépendent de l'élagage de la feconde & de la troisième année. Il est rare, par la fuite, de couper une branche majeure sans quel l'arbre en fousfre; lorsque la nécessité poblige, il faut y venir petit à petit, afin d'accoutumer la sève à se porter dans les autres grosses branches. On ne doit jamais faire de plaies considérables, sans les recouvrir avec l'onquest de Saint-Fiaere.

Dans les pays où la multiplicité des troupeaus force à chercher leur nourriture dans l'élagage, je n'ai jamais vu aucun bel arbre, dont le tronc fût droit & la quille bien proportionnée, parce que tous les trois ans on élague & on laiffe tout au plus quelques méchantes petites branches au formet.

Il est facile de faire la même remarque fur les ormeaux qui bordent les grands chemins, fur - tout s'ils appartiennent au roi ou à de grands feigneurs. Les personnes préposées à leur entretien, aiment les fagots; & sous prétexte de laisser un grand courant d'air sur la route, les pauvres arbres en sont la victime. Veuton voir des ormeaux, des chênes, des arbres majestueux ? il faut sc rendre à la porte des églifes de campagne; on y trouvera ceux que l'immortel Sully obligea de planter, & on les appelle encore les Rofni : comme ils n'appartiennent à perfonne, ils font livrés à eux-mêmes, & les élagueurs n'ont heureusement pas le droit de les mutiler pour faire du bois de chauffage.

ÉLANCER, S'ÉLANCER. Lorfqu'un arbre a été trop élagné par le bas, (voyez ce mot) la tige s'élance, monte, & reste toujours maigre & fluette, de manière qu'il ne se trouve

aucune proportion entre la groffeur & la hauteur: cet arbre fera toujours languissant,

Quelquesois la sève s'élance au fommet de la tige, & laisse le bas fans nourriture; quelquefois elle s'elance dans une branche particulière, & abandonne les voifines; quelquefois enfin, elle fe porte toute ou presque toute à droite ou à gauche d'un espalier, d'un arbre en buisson; &c. le reste devient rachitique. Dans le premier cas, c'est toujours la faute de l'élagueur, parce que, ainsi qu'il a été dit, il a fortement supprimé les bourgeons du bas ; dans le second , le fimple coup-d'œil prouvera que la branche qui s'élance, part de la ligne perpendiculaire; au lieu que fi elle avoit pris naiffance fur une mèrebranche inclinée vers l'angle de quarante-cinq degrès, la sève ne seroit pas montée avec une fougue pareille. Dès qu'on s'en apperçoit, il faut auffitôt coucher cette branche & la tirer, autant que faire se peut, vers la ligne horizontale; ce moyen bien fimple modérera l'impétuofité de la sève. Alors la sève gênée dans fon cours, par la preffion des canaux & par leur moins grand diamètre, est obligée de refluer dans les branches voifines. Cette branche ainfi couchée fera pent-être défagréable à la vue pendant toute la failon, mais il vaut mieux qu'elle soit ainsi, que de perdre l'arbre en entier. A la chîte des feuilles, on verra fi on doit la funprimer ou la conserver lors de la taille. Les jardiniers peu instruits . cherchent moins de façon; la branche leur déplait, eh bien, ils la suppriment, la coupent impitoyablement. Il réfulte de cette mauvaile opération, que l'arbre fouffre dans

toutes ses parties, jusqu'à ce que la sève se soit distribuée dans les autres branches; & comme elle afflue en grande abondance vers l'endroit coupé, les bourgeons sans nombre ne tarderont pas à pouffer, & ils appauvriront les branches qu'on vouloit enrichir. Si ces bourgeons ne pouffent pas, à coup sûr il se forme un chancre dans cette partie, ou un amas prodigieux de gomme, fi l'araputation est faite fur un arbre à novau. Régle générale, l'inclination des branches modère le cours de la sève . & les boargeons (agement ménagés au has & le long de la tige, lui donnent la ficilité de prendre confistance & de ne pas s'élancer

ELECTRICITÉ, PHYSIO. ŒCON. ANIM. & VÉGÉTALE Plus les connoissances humaines s'étendent, p'us l'étude de la nature s'approfondit. & plus auffi l'homme retire d'avantages de les travaux. Une éteincelle. une foible lueur, une simple clarté pent devemr la caufe & la fource d'une grande lumière, qui diffribue Réclat & la vie de tons côtés. Oni jamais auroit cru que cette quiffance par laquelle les caps légers étoient atterespar un morceau d'ambre, pat être un jour reconnue nour un des grands principes one la nature inct en action p var anim-r, ent eienir & fontenir fes ouvrages? Quelle chaine immente il y pentre cette attraction. & ces foudres, terribles qui mena cent l'univers entier d'une deffruetion prochaine; entre ces mêmes météores effrayans & ce principe doux & tranquille qui, s'infinuant à travers tous les corps animes frit circuler plus librement tous les fluides, & avec eux la vie & la fanté.

Les phénomènes les plus oppofés les plus contraires en apparence , doivent ici leur origine à une mênzecause, l'électricité. Que l'on se peigne ces orages épouvantables, qui répandent de tons côtés l'effroi : un nuage sombre s'élève de l'horizon . étend fon voile épais fur l'azur des cieux & dérobe à la terre les rayons. d'un foleil bienfaifant. L'obscurité marche avec lui, il porte le ravage-& la mort; la terreur le précède, & la défolation le fuit. Son fein s'entr'ouvre, mille feux étincelans s'en échappent, s'élancent, se précipitent fur la terre. Un bruit fourd & perpéruel gronde dans les airs ; il n'est interronipu que par des éclats déchi rans : la foucre est partie & dést ces chênes orguei leux dont la têtealtiere affrontoit les tempêtes, font réduits en pouffière ; déjà ces fuperb s'édifices qui semb'oient défier la main du temps & infulter fa faulx tranchante, deviennent la proje des flammes devorantes. Mais ce n'est pas encore affer que le ciel en conzroux lance de toutes parts fes foudres vengereffes; la terre fert encore la colère, elle répond à la voix. & vomit des feux qui vont à leur tour embrater les airs.

Détournons nos regards de cos, feines úbrorre? Quel eft ce malheureus paralytique? ( ouché fur le lit de douleur, is membres ergourdis refuient de iefervir; plusé circulation, plus de finde birnfasiant ne ditribue le mouve ment dans.fe bras mor; la mouté de ion retil entre mor; la mouté de ion retil entre déferen, au au tombrau. Mais que il je le voss fomire, de jail na rayen d'éépoir anime ton vi age s'héré, ny principe vivifiant ricule dans fes weines; fes membres s'agitent, fes forces reviennent, le mouvement s'eablit, il zevit tout entiet, & le premier ufage qu'il fait de cette nouvelle vie, c'est d'élever fes bras, qui peu d'inflans auparavant étoient morts, vers l'êtrebienfaifant qui lui a rendu l'existence.

L'orage à la fin se dissipe, les arbres & les plantes, abattus fous le poids de la tempête, penchent triftement la tête vers la terre ; l'état de souffrance où ils ont été, les conduiroit nécessairement vers le dépérissement, fi ce même principe qui a semé l'épouvante, plus atténué & plus divifé, ne venoit pas leur rendre la fanté & la force. Les nuages s'évanouissent, le bel azur reparoît, le foleil rend à la terre la joie & la férénité, les goutres de pluie qui humegtent les branches & les feuilles s'évaporent, mais le principe dont cette eau est impregnée, s'infinue à travers les pores de la plante, & circule avec tous les fluides. Les plantes se redresfent, reprennent de la vigueur, & ce résublifiement s'annonce par une

nouvelle vivacité de couleur. Est-ce donc le même principe qui produit tour à tour la mort & la vie? fans doure, & déjà mieux connu, il n'est plus à craindre. O homme! sois fier de l'être; il eft un philotophe, ton semblable, qui t'a appris à ne le plus redouter, à enchaîner, à maîtrifer, à guider même ce ministre de la mort. Franck in I ton nom fera beni par la postérité; il vivra autant de temps que la reconnoiffance tera une touiffance nour les ames tenfibles, & que le nom de liberté remplira d'enthousialme les creurs fiers & généreux !

Il est donc bien intéressant de nous accuper de l'électricité, puisqu'elle

a tant d'influence fur tous les êtres vivans & animés. Cherchons à bien connoître fa nature, les principaux phénomènes, nous pourrons fuivre beaucoup plus exaêtement fon action & fon influence fur toute la nature.

Plan du travail sur l'ÉLECTRICITE.

Section première. Életiricité artificielle, ou confidé és phofiquement. §. I. Definition de l'Életicité.

5. II. Pricis h florique des diconvertes fur l'Éleffricité.

l'Élediriché.
§ 111. Manière d'éledirifer.
§, IV. Principaux Phénomènes élettriques &

 IV. Principaux Phanomenes etetriques y attradium & répulsion; communication & propagation; étucelles & aigrettes; commotion.
 Secv. II. Éléfricité naturelle; identité de

l'Élettricité naturelle, & de l'Élettricité

SECT. III. Elettricité atmosphérique. SECT. IV. Élettricise considérée par rapport à

l'economie animale. 5. 1. Électricité animale.

§ 11. Ses caufes internet.

§. 111. Ses cau'es externet.

 IV. É-effricité animale positive; maladiese qui en dépendent.
 V. Élestricité négative; maladies qui en

d'pendent. §. SECT. V. Éleitlrecté regardée comme remide. SECT. VI. F. éleitée confi. ères par rapport às l'écoromie végitale.

## SECTION PREMIÈRE.

Electricité artificielle, ou confidérés:

S 1. Definition de l'Élect icité

E'éle étriené est un fluide répandus généralement dans tous les corps ; tanteuil y est en équilibre & drasun étar d'inertie, on ne s'apperçoit point extéreurement de son existence; mais dès que cer équilibre est rompu, & qu'on augmente ou-qu'on'. diminue sa quantité, alors sa présence devient sensible par quantité de phénomènes, dont le premier & le principal est l'attraction & la répulsion des corps légers.

# S. II. Précis historique des découvertes fur l'Électricité.

Cette propriété de l'électricité a été reconnue très-anciennement, & l'on n'ignoroit pas que l'ambre jaune ou fuccin en étoit particulièrement doué. Il paroit que cc fut Thalès qui, cinq cens ans avant J. C., fit le premier cette observation ; Théophraste après lui, aiufi que Pline, Strabon, Dioscoride & Plutarque, parlent de ce phénomène, qu'on avoit encore découvert dans plusieurs autres subflances, entr'autres dans le jayet. Cependant, comme il paroiffoit que l'ambre jaune eledron en grec, jouiffoit de la vertu d'attirer les corps légers plus énergiquement, on le défigna fous le nom d'electrum, d'ou vient le moi d'électricité. Il en fut de cette découverte comme d'unc infinité d'autres, on la négligea & on n'en tira aucun avantage; & quoique la nature renouvelât tous les jours les phénomènes qui en dépendoient , il s'écoula plus de deux mille ans avant qu'on fongeât à s'en occuper & à chercher s'il n'existoit pas quelqu'autre corps dans la nature, qui fût doué d'électricité. Ce fut Gilbert, médecin anglais, qui fur la fin du dernier fiecle, s'occupa de cet objet. & reconnut la vertu électrique dans un très grand nombre de corps. Bientôt après, les travaux des Gassendi,Otto de Guéricke, Boyle, Hauxbée, Gray & Dufay, firent faire à l'électricité des progrès très-rapides. On inventa alors plutieurs moyens ingénieux

nour rendre cette vertu fentible : le frottement fut la base de tous. Mais en même temps que l'on imaginoit de frotter les corps dans lesquels on vouloit développer la vertu électrique, on s'apperçut que certains corps fe refufoient à ce procédé, andis qu'ils s'électrifoient très-bien par communication. De-là, on divifa tous les corps électrifables entre corps qui s'électrisent par frottement, ou idioéledriques & corps qui s'électrifent par communication, ou an-éledriques. Le fluide électrique étant un fluide naturel & univertellement repandadans tous les corps il étoit affez dans l'ordre des loix de la nature qu'il fe trouvât accumulé naturellement dans de grands réfervoirs ou dans des endroits isolés où on pourroit le reconnoître facilement. La terre & mieux encore la lumière qui occupe tout l'espace,& qui penètre tous les corps, paroit être le grand réfervoir; & quelques animaux en font tellement imprégnés, qu'ils offrent des fignes évidens d'une électricité permanente & naturelle.

Il ne faut pas croire cependant, que nous diflinguions ici deuxéle étricités, la naturelle & l'artificielle. Il n'y a qu'un feul fluide électrique, qui est par tout & en tont, & qui donne plus ou moins de marques de sa présence, lorsqu'il est plus ou moins accumilé ou en adion dans les corps.

Le premier phénomèné électrique que l'on découvri, fut donc l'attraction, ou cette propriété par laquelle un corps électrifé en attire un autre; mais nous verrons plus bas qu'un corps non électrifé qui porte vers un corps électrifé ou qui le touche, le devient lui-même, & qu'alors il en ell repouffé; ja répulfion ne tarda pas à être obfervée, & ce fu Utot de Guericke qui décour I le premier ce phénomenc. Ce fut encore ce lavant qui s'apperçui le premier que la verta qui s'apperçui le trainmettoti d'autres corps, en les approchant feulement d'uncorps éléctrice, de d'autres corps, en les approchant feulement d'uncorps éléctrice, que cette vit même avec furprife, que cette vertu pouvoir le transfinetre, par le moyen d'une corde. À une certaine d'une corde. À une critaine ce phénomène la communication de dilance. Les phyliciens nommèrent ce phénomène la communication de la propagation du fluide el-édrique.

En poullant (es recherches encore beaucaup plus loin, M. Gray s'apperçut que l'électricité non feulement répandoit de la lumere, mais cucre qu'el les produdoit une étin-celle bruyante & poquante, qui, ent les mains de M. Ludolf, académ c en de Britin, parvint à enflamme differentes tiqueurs inflammables i on obferva entuire les aigrettes & les points lumineux.

Dans ces circonstances. Mussenbroeck, professeur de physique expérimentale à Levde, avant électrifé une masse d'eau considérable, par le moyen d'une chaîne qui descendoit dans un vase qu'il tenoit à la main; & ayant voulu tirer enfuite une éteincelle de la chaîne, avec l'autre main, se sentit si rudement frappé fur les deux bras & la poitrine, qu'il avoue dans la lettre à M.de Réaumur, où il lui fait le détail de cette expérience, qu'il ne voudroit pas la répéter pour la couronne de France. Ce phénomène nouveau fut défigné fous le nom de commotion électrique, & fon explication a donné lieu au développemant de la belle théorie fur l'é-

ledricité du Dodeur Francklin. Enfin, M. Franckl n'à Philadelphie, démontra l'analogie qui exille entre le tonnerre : l'éledricité, & le pouvoir que les pointes ont de foutrer & de diffiger l'un & l'autre.

## S. III. Maniere d'électrifer.

Il y a deux moyens d'electrifer un corps, ou en le frortant plus ou moins, ou en le rapprochant, ou pour mieux dire, en le prolongeant dans la iphère d'activité d'un autre corps détà électrifé. Nous avons detà observé que l'on diffinguoit deux espèces de corps électriques, les uns par le frottement, les autres par communication. Il paroit que toutes les tubitances vitrifiées & vitrifiables. les réfines, les fels, les végétaux defféchés, quantité de parties unimales . la foie fur-tout . la laine . les plumes, les cheveux font de la première claffe; & dans la teconde, on doit ranger tous les métaux. pluficurs minéraux, & toutes les fubfrances qui font trop molles pour être frotices. Cependant . d'après la belle découverte du célebre physicien de Vienne, le pere Herbert. confirmée par de nouvelles expériences de M. Hemmer, profesieur de Physique a Manheim, il est conftant que les corps an - électriques , ou électriques par communication . le deviennent aussi par frottement, ou du moins, par ce procédé, deviennent également susceptibles de produire des phénomenns électriques.

On a imaginé divers moyens, & construit différentes machines pour développer la vertu électrique dans les corps, On se servit d'abord d'un

globe de souffre, ou d'un simple tube de verre que l'on frottoit avec les mains; on y substitua ensuite un globe de verre que l'on faisoit tourner fur deux pivots, par le moyen d'une grande roue, & que l'on frottoit avec les mains ou avec un couffinet. L'électricité quis'en échappoit étoit portée par une chaîne à de gros cylindres de métal, que l'on a depuis nommés conducteurs, Les globes s'étant brifés plusieurs fois, on les a abandonnés pour employer à leur place un plateau de verre que l'on fait tourner entre des coussinets. Audevant du plateau est un cylindre de métal à deux branches; les extrémités de ces deux branches sont garnies de pointes, & s'approchent trèsprès du plateau; ces pointes soutirent l'électricité du plateau de verre qui fait ici l'office du globe. Ce cylindre à deux branches, ou premier conducteur, est isolé sur un tube de verre, & peut communiquer avec d'autres grands cylindres de métal, par des chaines ou des tiges de métal. Telle est en peu de mots, la description de la machine électrique la plus en usage actuellement. Quand on veut électrifer un corps

an-electrique, il faut le disposer de manière que l'électricité qu'on accumule ne puisse s'en échapper, car ces corps doivent être confidérés comme remplis de pores, que l'électricité traverse facilement pour se porter aux corps voisins. Les corps qui s'électrisent par frottement , ne transmettent point, ou presque point par communication, la vertu qu'ils acquièrent. On conçoit, d'après cette dernière observation, que pour communiquer l'électricité à un corps an - électrique , & l'empêcher de

s'extravafer, il ne faut que l'isoler : c'est-à-dire . le placer sur un autre corps susceptible d'être électrisé par frottement, ou le suspendre à un corps de cette dernière espèce. Les facons d'isoler, les plus ordinaires, font d'élever le corps fur un guéridon de verre, fur des plateaux de résine. fur un tabouret soutenu par quatre piliers de verre, ou enfin de le sufpendre avec des cordons ou des rubans de foie.

### S. IV. Principaux phénomènes électriques.

1. Attraction & repulsion. Les attractions & les répulsions découvertes par Otto de Guéricke devinrent plus célèbres entre les mains des Physiciens qui répétèrent ces expériences; on les a variées à l'infini : nous n'en citerons qu'une, Frottez avec la main, ou avec un papier, un tube de verre, vous l'électriserez. Laissez alors tomber dessus une petite feuille de métal , la feuille sera attirée par le tube , elle s'y précipitera; mais bientôt elle en sera repoussée, & ne reviendra vers le tube qu'après qu'elle aura touché un autre corps qui ne sera pas électrisé; elle fera alors attirée & repouffée de nouveau par le tube : avec un peu d'adresse, on peut faire promener cette petite feuille tout autour de la chambre.

Pour entendre ce phénomène, il faut le ressouvenir que l'électricité est un fluide répandu dans tous les corps, & qui fuit les loix de tous les fluides, par conséquent, cherchant fans cesse à se remettre en équilibre , & que ce fluide , comme nous le verrons plus bas, a beaucoup

d'analogie

d'analogie avec le feu & la lumière. Cela posé, quand on surcharge un corps d'une quantité d'électricité, cette furabondance cherche à s'en échapper par tous les points de fa furface, comme une liqueur que l'on verse dans un vase, & qui se répand par-deffus lesbords. L'électricité s'échappe par des rayons divergens du centre à la circonférence, mais en même temps il se fait une raréfaction autour du corps électrifé. Un corps léger, qui ne l'est pas, plongé dans cette atmosphère de raréfaction est porté au centre vers le corps clectrifé, par le poids de l'air extérieur. Des qu'il l'a touché, il s'électrife lui-même, & acquiert une furabondance d'électricité qui cherche à son tour à s'échapper de ce corps par des rayons divergens du centre à la circonférence. Il repousse donc le corps électrifé, & il en est luimême repoussé, tant qu'il a une furabondance d'électricité, qu'il est électrisé en plus. S'il vient à toucher un corps qui ne le soit pas du tout, il lui communique sa surabondance d'électricité, & il n'a plus que la quantité première. Dès ce moment, il peut obeir à l'impulsion

l'atmosphère raréfiée du premier C'est à la vivacité avec laquelle l'électricité s'échappe d'un corps électrifé, qu'il faut attribuer la propriété de hâter la circulation des fluides, & l'écoulement des liqueurs.

de l'air, loriqu'il est prolongé dans

corps èlectrifé.

Nous verrons fouvent ces deux principes, la raréfaction environnant le corps électrifé en plus, & l'échappement du fluide électrique du centre à la circonférence, servir de base à presque tous les phénomènes Tome IV.

que l'électricité nous offrira dans les règnes animal & végétal,

2. Communication & propagation. Si l'électricité est un fluide qui cherche perpétuellement à sc mettre en équilibre, & qui passe dans tous les corps qui l'environnent, il n'est pas étonnant qu'elle puisse parvenir à une très-grande distance par le moyen d'un ou de plufieurs corps intermédiaires. M. Lemonier est parvenu à la porter à la distance de près de deux mille toises; & le temps qu'il fallut pour les parcourir, fut presque indiscernable. On peut croire que la propagation du fluide électrique ne reconnoît point de bornes : & qu'elle se fait avec une telle rapidité, qu'il n'est pas possible d'asfigner l'espace qu'il peut parcourir daus nn temps donné.

3. Etincelles , aigrettes & points lumineux, Quand il se trouve une certaine distance entre un corpsélectrifé & un autre qui ne l'est pas , le fluide électrique passe de l'un à l'autre par une espèce de saut, & il se décèle par une étincelle; cette étincelle est accompagnée d'un petit bruit ou craquement, & produit une fenfation femblable à celle d'une piqure. Dans l'obscurité, une étincelle paroît comme un petit trait de flamme. Pour répéter cette expérience d'une manière fenfible,qu'une perfonnemonte fur un tabouret à isoler, & qu'on l'électrife en la faifant toucher au conducteur; alors fi une perfonne non électrifée & non ifolée préfente l'un de fes doigts à quelque partie que ce foit du corps de la première . on entendra un petit pétillement, & on verra partir une étincelle lumineuse entre le doigt qui touchera la partie qui fera touchée. Le même effet aura lieu si c'est la personne dicestrice qui ne l'est pas. Dans l'un & dans l'un & delle qui ne l'est pas. Dans l'un & dans l'un & dans de l'est pas eupersonnes éprouvent le sentiment de douleur. Tout ec qu'une personne isolète itent à la la main, ou porte sur elle, & qui est susceptible de recevoir la vertu dectrique par communication, s'électrique par communication, s'électrique par communication, s'électrique par communication de l'est pas de l'e

Les corps ne sont susceptibles que d'une certaine quantité d'électricité : des qu'ils en sont, pour ainsi dire, faturé, la matière fur bondante s'échappe & se diffipe d'elle même aux angles & extrémités de ces corps, fous la forme d'aigrettes lumineules; ces aigrettes représentent affez bien des côtes de lumières, formés de plufieurs ray ons divergens, qui tiennent par la pointe à l'extrémité du corps. Lorfque le corps est terminé en pointe très-fine, au lieu d'une aigrette, l'on n'a plus qu'un point lumineux; mais ces aigrettes ne font que la matière électrique furabondante, car si vous en approchez le doigt, l'aigrette se change bientôt en étincelle.

Ces étincelles, ces aigrettes ne font pas feulement une lumière phofoborique, qui éclaire fans brûler; mais c'elt un vrai feu capable d'embrâler les corps; on parvient, par le moyen d'une étincelle, à enflammer non-feulement de l'épfrit de vin & clu campbre, mais même de la pousire à canon & quelques réfines, on peut auffir all'unner le lumignon d'une chandelle qui fune encore.

4. Commotions ou expériences de la bouteille de Leyde. Nous avons vu plus haut comment le hafard procura à M. Muschembrocck la découverte de la commotion électri-

que : quelque terrible que ce professeur la dépeignit dans le temps, on peut répêter cette expérience de façon à ne pas même incommoder. On met de l'eau ou de menu plomb dans une bouteille de verre, environ les deux tiers; on la bouche enfuite avec un bouchon de liége, à travers lequel passe un fil de fer recourbé; ce fil plonge par une de les extrémités dans l'eau ou le plomb; l'extrémité qui est hors de la bouteille, est terminée ordinairement par un petit bonton de métal; on. approche ce bouton avec un conducteur qu'on électrife. La matière électrique passe du conducteur dans l'intérieur de la bouteille par le fil de métal; on la fépare enfuite du conducteur. & en la tenant d'une main. on tonche de l'autre le bouton. L'étincelle éclate. & on éprouve alors une commotion plus ou moins forte, fuivant que la bouteille est plus ou moins chargée. Cette expérience réuffit pareillement, que ce foit une feule personne ou bien deux, trois, deux cens, trois cens perfonnes, &c. qui la font, si elles se tiennent par la main. Oue la première tienne la bonteille. & la dernière touche le bouton, l'électricité passe à travers toutes les personnes de la chaîne, & chacune éprouve en même temps la commotion. Elle se fait sentir ordinairement for les deux bras & à la poitrine. Cette commotion peut être si violente, qu'elle tue de petits animaux.

On a donné plusieurs explications de ce phénomène; mais la plus fatisfaisante, fans contredit, est celle de M. Franckliu. Il suppose, & tout paroit le démontrer, que tous les corps contienneur une quantité d'élestricité qui leur est propre . laquelle peut augmenter ou diminuer. Lorfqu'un corps en contient plus que sa quantité naturelle, cet excès fe décèle par une atmosphère électrique qui se forme autour de lui , & c'est cet état que ce célèbre Phyficien nomme éledricité positive ou en plus. Par la raison contraire, il appelle électricité négative, ou en moins, l'état d'un corps qui contient moins que sa quantité naturelle d'électricité. Dans ce système, la bouteille de verre contient une certaine quantité d'électricité répartie sur les deux surfaces; mais la furface intérieure ne peut s'en charger d'une furabondance que l'extérieure ne s'en dépouille d'une quantité proportionnelle, afin que la même quantité se retrouve touiours : la furface intérieure est électrifée pofitivement ou en plus, & l'extérieure, négativement ou en moins; mais elle tend continuellement à fe desfaifir de la quantité d'électricité qu'elle a acquife, & l'autre tend pareillement à répandre celle qu'elle a perdue : ce qui s'exécute fur le champ, fi on établit une commitnication entre les deux furfaces de la bouteille, comme il arrive lorsqué quelou'un tenant à la main le ventre de la bouteille, il touche de l'autre main le crochet qui plonge dans l'eau contenue dans la bouteille. L'effet & la violence de la commotion dépendent de la quantité d'électricité, & de la promptitude avec laquelle elle se porte d'un endroit à un autre. Si c'étoit par un corps continu, il n'y auroit point d'étincelle, & elle ne paroît qu'aux intervalles qui se rencontrent dans le corps qui fert de communication aux deux furfaces. Comme le corps

humain est compossé d'une infinité de partiesplacées les unes à côté on au bout des autres, la ligne qui passé par les deux bras & la poitrine, & qui suit l'élestricité dans cette expérience, est souvent interroupe, comme au poignet, au coude, à la jonstion du bras avec le tron, a la partie antérieure de la poitrine; à chaque interruption, il y a une étincelle, & c'est cette étincelle qui produit la commotion & la douleur, produit la commotion & la douleur,

5. Pointes & leur pouvoir pour foutirer l'électricité. Si le fluide électique furabondant le distipe d'un corps partous fes angles, pareillement les corps pointus ont le pouvoir de foutirer l'électricité avec beaucoup plus d'énergie, & de plus loin qu'un corps rond. Cette observation, due à M. Francklin, a donné naissance aux plus belles découvertes que l'homme ait pu faire, puisqu'elles l'ont rendu maître, pour ainsi dire, du tonnerre. Ce physicien immortel s'étoit appercu qu'il se formoit une atmosphère électrique autour des corps, & que cette atmosphère s'étendoit plus loin aux angles des corps que partout ailleurs, ce qui lui fit imaginer que les pointes pouvoient soutirer de plus loin & plus efficacement la matière électrique, que toutautre corps rond ou mousse. L'expérience le démontra bientôt; car il est de fait que les pointes foutinrent la matière électrique de beaucoup plus loin que tout autre corps, & qu'on peut électrifer, à une très-grande distance, une perfonne isolée qui, tenant une pointe à la main, la présente au conducteur. Il est encore de fait qu'une pointe approchée à une certaine distance du conducteur, affoiblit considérablement sa vertu électrique; & qu'elle le décharge presqu'entièrement de l'électricité que le globe ou le p'ateau lui fournissoient. Les pointes, dans ces expériences, operent fans bruit & fans éclat ; seulement dans l'obscurité on appercoit à l'extrémité de la pointe un petit point lumineux. C'est le contraire des corps mousses qui agissent avec fracas, & qui tirent des étincelles d'autant plus violentes. que le corps est plus mouffe. Cette propriété des pointes a été employée très avantageusement pour soutirer le tonnerre des nuages, & en défendre les grands édifices, comme nous le verrons plus bas.

Tels font, en général, les principaux phénomènes que l'électricité artificielle offre aux yeux de l'obiervateur physicien, & dont l'explication n'est pas toujours aussi facile qu'elle le paroît d'abord, mais dont la connoissance est absolument nécesfaire pour bien entendre tout ce que nousallons dire, & fur l'électricité naturelle. & fur fon influence dans l'économie animale & végétale. Nous en avons passé sous filence un très-grand nombre, austi curieux sans doute, mais moins intéressans pour le sujet que nous traitons. On peut confulter, fi on veut les connoître, l'excellent Ouvrage de M. Sigaud de Lafond . intitulé: Précis historique & expérimental des phénomènes electriques.

## SECTION IL

## De l'Éledricité naturelle.

Identité de l'élédricité naturelle & de l'élédricité artificiélle. Il eût été, fans doute, beaucoup plus dans l'ordre de donner les détails des phénomènes que préfente l'électricité na-

turelle; mais qu'on y fasse bien attention, l'électricité qui se développe avec nos machines, n'est nullement différente de celle de l'atmosphère & de celle cui circule dans toute la nature. C'est elle qui réside dans les pores du tube, du globe ou du plateau de verre que nous frottons; c'est elle qui existe dans tous les corps idio-clectriques, comme c'est elle encore qui cft enchaînée, pour ainfi dire, dans les corps an électriques, & qui attend l'approche d'un corps électrifé; pour donner des fignes de son existence. Mêmes phénomènes, même action, mêmes effets, par confequent mêmes principes; difons plus: des l'instant que vous isolez absolument un corps quelconque que vous électrifez du grand rélervoir commun électrique, que nous supposons être la terre. ce corps, une fois dépouillé de son électricité naturelle, ne s'électrife plus. Pour fentir davantage cette vérité, nous ne pouvons mieux faire que de comparer nos petites électricités développées artificiellement. à une portion de fluide renfermée dans une éponge que l'on auroit plongée dans un grand réfervoir. L'eau renfermée dans l'éponge, est absolument de même nature que celle du réfervoir. Si vous pressez un bout de l'éponge, tandisque l'autre trempe encore dans l'eau, elle perdra, à la vérité, une portion de l'eau, mais elle en recouvrera une équivalente en même temps; ainfi, un corps que nous électrisons par frottement, tant qu'il communique à la terre médiatement ou immédiatement, perd une partie de son électricité, en même temps qu'il en reprend une nouvelle de la terre. Si, au contraire,

on fépare l'éponge entièrement du réfervoir, & qu'on la comprime fortement, toute l'eau qui étoit dans ses pores s'échappe, & l'éponge refle sèche; de même le corps électrisé scisolé s'épuise bientôt, & finit par ne plus donner di fignes d'électricité, tant qu'il n'a plus de communication avec le refervoir commun.

Si nous ne confidérons que l'éleccité en équilibre dans l'air, dans les nuages, dans la terre, il est certain que nous ne soupçonnerons pas fon existence; mais si nous faisons attention à ces instans, où l'équilibre détruit, l'électricité naturelle s'accumule fur certains objets . comme dans les brouillards, la pluie, & plus encore dans les nuces qui portent dans leur fein les éclairs & le tonnerre. nous la verrons bientôt produire abfolument les mêmes effets. L'industrie des phyficiens est venue à bout de la soutirer dans ces circonstances . de la faire descendre des cieux, & de l'obtenir dans leur cabinet, & fous leurs yeux, par le moyen de divers appareils. Avec elle, il n'est aucun des phénomènes artificiels qu'ils ne puissent obtenir, attraction, répulsion, commotion, &c. s'il y a que que différence , c'est du plus au moins, du grand au petit : l'électricité atmosphérique est toujours plus énergique. On en fera ailément convaincu fi l'on réfléchit sur les effets du tonnerre. ..

## SECTION III.

Eledricité Atmosphérique.

On ne peut plus révoquer en doute, que l'air & par conféquent l'atmofphère ne foient imprégnés du fluide électrique, à peu près comme l'eau est imprégnée d'une matière qu'elle tient en diffolution : mille expériences le demontrent tous les jours. Si l'on fait attention qu'il paroît affez vraifemblable que l'électricité n'est peutêtre qu'une modification de la lumière, que la lumière remplit tout l'espace & ne l'abandonne jamais, (car pour que la lumière existe, il n'est pas nécessaire qu'elle soit lumineufe)on conceyra comment l'atmofphère est toujours électrique, quoiqu'ellen'en donne pas toutours des signes apparens. Ce fluide invisible , loriqu'il est tranquille, existe, & son action, pour se passer en silence, n'en est pas moins un des agens les plus puissans de la nature. Dans ces beaux jours même où un ciel pur laisse briller le soleil dans tout son éclat, où aucun nuage ne détourne ou ne diffipe ses rayons, le fluide électrique annonce sa présence. M. le Monier, pendant fix femaines de l'automne de 1752, où le foleil ne fut éclipfé par aucun nuage, fit une fuite d'obfervations sur l'éle Etricité de l'atmosphère, & durant ces jours fereins, il ne cessa d'appercevoir des signes d'électricité, foibles à la vérité, car elle n'a une grande énergie que lorsqu'elle se trouve accumulée. Cet illustre académicien étoit même tellement perfuadé que l'atmosphère étoit une source inépuisable de ce fluide, qu'il la regardoit, suivant son expression, comme le vrai magasin de l'électricité.

Si le fluide électrique est, pour ainsi dire, inséparable de l'air atmosphérique, on doit d'avânce en conclure que tous les météores qui ont lieu dans son étendue, y participent plus ou moins, & que quelques-uns en

dénendent absolument. Les nuages, les brouillards, la pluie, la grêle, le tonnerre, font ou accompagnés ou produits par fon action, comme on peut le voir à chacun de ces articles. Les êtres vivans qui tirent une partie de leur existence du milieu dans lequel ils font placés, participent & en sont plus ou moins affectés; ainsi, les animaux & les végétaux qui font perpétuellement environnés par l'atmosphère, doivent nécessairement en éprouver une influence directe ; ses différens états, ses vicissitudes, son passage subit du froid au chaud, du fec à l'hunside, du plus ou moins d'électricité, agissent immédiatement fur des individus qui l'absorbent par tous les pores. L'électricité atmofphérique a donc une action directe fur l'économie animale & végétale. De plus, chaque substance est imprégnée d'une certaine quantité de fluide électrique, les êtres vivans encore plus que les morts; car le fluide électrique est peut-être un des principes vivifians des premiers; en qualité de fluide il en suit les loix , soit par rapport à l'équilibre, foit par rapport à la pression & réaction, Pour mieux comprendre ceci, qu'on life ce que nous avons dit au mot AIR, ( voyer ce mot ) fur ce fluide renfermé dans la poitrine, & dans toutes les capacités de l'animal, fur sa réaction contre la pression de l'air atmosphérique, sur la dilatation & sa condenfation en raifon du froid ou du chaud de l'air extérieur, &c. &c. 11 en est de même par rapport au fluide électrique intérieur du corps, il est également sensible aux vicissitudes du fluide électrique extérieur.

Je pense que le grand réservoir de l'électricité, est l'air ou l'atmosphère

dans lesquels il est toujours en équilibre. Tant que ce fluide est dans cet état, aucun effet n'annonce sa préfence, comme nous l'avons remarqué plus haut; ce n'est que lorsqu'il est furabondant, ou lorsqu'il n'est pas en proportion ou en qualité naturelle, alors il devient sensible. C'est ainsi que les nuages, la pluie, la neige, les brouillards sont électriques , c'està-dire, surchargés d'électricité. La terre est presque toujours électrisée en plus parce qu'elle s'imprègne continuellement de la portion fluide que la lumière fournit à l'air & que l'air dépose sur la terre- La terre, à son tour, rend cetteportion furabondante à l'homme, aux animaux & aux plantes qui, à leur tour, en confomment une partie, tandis qu'ils rejettent l'autre. Cette circulation perpétuelle que nous allons développer, ne mérite pas moins notre admiration que celle de l'air fixe & de l'air déphlogiftiqué dans la nature. ( Voyez AIR. FIXE & AIR DÉPHLOGISTIQUE ).

Une question bien intéressante sans doute à résondre, seroit de savoir si l'atmosphère est également élettrique dans tous les pays. Un feul fait jufqu'à préfent peut servir de réponse; mais il est encore insuffisant pour la décider entièrement. M. Bajon, dans fon Histoire de Cayenne, rapporte que la grande humidité de l'atmosphère de ce pays, est très-contraire aux expériences électriques ; « c'est » fans doute pour cette raifon, ajoute-» t-il, que des phyficiens qui ont vou-» lu tenter en différens endroits de » la zone torride , n'ont pu parvenir » à rassembler ce fluide par les \* moyens qu'on a coutume d'em-» ployer en Europe ». Mais qui ne voit ici que c'est l'humidité qui, faihâter d'en faire un axiome général. Dans tout ce que nous allons dire fur l'éjedricité, confidérée par rapport à l'économie animale & végétale, nous ne rapporterons que des faits & des obtervations, & nous n'aurons recours aux analogies, que lorfqu'ils nous y conduiront naturellement.

être mal rendu, on ne doit pas fe

Voyez au mot TONNERRE, l'explication de ce météore, & de ° l'instrument inventé pour nous en préserver.

SECTION IV.

De l'Électricité considérée par rapport à l'économie animale,

S. I. Electricité animale,

Nous avons vu que tous les corps

de la nature étoient plus ou moins imprégnés du fluide électrique. Le corps de l'animal qui a une vie, & dont la vie est entretenue par un mouvement continuel, contient nécessairement une certaine quantité de fluide électrique. Ce fluide est tranquille, tant qu'il est en équilibre avec celui de l'atmosphère:mais il devient sensible auffitôt qu'il est mis en action. Aussi voyons-nous que, dans tous les animaux, on peut développer l'électricité & la rendre apparente ; ils en confervent même une portion après leur mort, jusqu'à ce qu'elle se soit totalement évaporée. C'est ce que M. Dufay avoit observé sur des chats morts, qui, frottés, pétillent fans donner de lumière électrique comme les chats vivans. Il est probable que plus le mouvement intérieur est exalté, plus auffi le fluide électrique est en action, & plus auffi il en donne des fignes vifibles. De là vient, peut-être, que certains infectes font lumineux dans la faifon de leurs amours, comme les vers luifans, les vers de terre, certaines mouches, &c. Mais de tous les animaux, ce font ceux qui font revêtus de poils qui en donnent les marques les plus abondantes & les plus constantes. Si l'on frotte dans l'obscurité avec la main ou avec de la paille, les bœnfs, les vaches, les chevaux, les chats, les lievres, les lapins, les chiens même, &c. &c. l'on observe presque toujours, surtout dans les temps secs & froids , . des traînées de lumière électrique. Non-feulement les quadrupèdes, mais quelques poissons sont pourvus d'électricité dans une proportion fingulière, au point même qu'ils sont en état de donner de violentes commotions, lorsqu'on les touche; telles

font en particulier la torpille & l'anguille de Surinam. Nous avons vu que les animaux morts donnoient encore des fignes d'électricité : tout ce qui leur appartient jouit éminemment de cette propriété; ainsi, le poil, les cheveux, la laine, la foie, la plume, font très électriques.

L'homme, lorsqu'il a été électrisé en plus, foit par l'effet des météores extérieurs foit par l'action du mouvement intérieur, donne très fouvent des fignes d'électricité, Il est beaucoup de perfonnes, hommes & femmes, qui dans ces circonstances, en quittant leurs vêtemens, comme chemifes, habillemens de laine ou de foic qui ont touché immédiatement la peau donnent des étincelles ou du moins des traces d'une véritable lumière électrique.

Quel est le principe de l'électricité animale? Cette question n'est point facile à réfoudre : & fans vouloir discuter tous les systèmes que l'on a imaginés sur cet objet, nous nous contenterons de dire ici que plufieurs caufes concourent à entretenir l'électricité animale, que nous rangerons fous deux classes; causes internes & causes externes.

#### S. II. Caufes internes de l'électricité animale.

internes de l'électricité animale : 1°. lamasse d'électricité naturelle donnée à tous les corps ; 20, le mouvement des fluides du corps & fur-tout la circulation du fang. Tout ce que nous avons déjà dit, suffit pour saire admettre la première cause; la seconde demande un peu plus de développement. Le corps animal est composé de parties folides & de parties fluides.

les unes font électriques par ellesmêmes ou idio-élettriques comme les os, les cartilages & les nerfs; tandis que les autres sont an-électriques. comme les muscles & les fluides. D'après les explications que nous avons données dans la première section, on fent facilement que le frottement électrifera les premières parties, & que les secondes ne le seront que par communication. Non-seulement le mouvement naturel & intétérieur des fluides dans l'intérieur du corps & le frottement de ces mêmes fluides contre les solides & des solides entr'eux, mais encore le mouvement extraordinaire & extérieur, ( si ie puis me servir de cette expression) occasionné par les mouvemens spontanés de l'animal, réveilleront, pour ainfi dire le fluide éle trique fixé dans la masse totale. & le mettront en action. Cette action est sans cesse entretenue par la circulation perpétuelle du fang qui, parcourant toute l'étendue du corps avec une force & une vélocité extraordinaires, doit frotter avec la plus grande énergie contre les parois intérieurs des veines & des artères. & par-là exciter. réparer & entretenir l'électricité animale. L'expérience démontre ce principe; car, fi l'on faigne un homme qui soit sortement électrisé On peut reconnoître deux causes sen plus artificiellement, ou qu'une maladie mette dans cet état, son fang est beaucoup plus rouge.

En adoptant ici avec plufieurs favans, que le sang contient une grande quantité de phlogistique, & que c'est lui qui le distribue dans tout le coros. comme le phlogistique n'est peut être qu'une modification de la lumière . la production de l'électricité animale par la circulation du fang, seroit

encore

encore plus naturelle& plus vraifemblable; puifque dans notre fyftème nous regardons le fluide électrique comme une modification de la lumière, & qu'il a beaucoup de rapport avec le phlogifique ou le feu.

Tous les grands mouveniens d'où dépend, pour ainfi dire, la vitalité, comme le mécanisme de la respiration, celui de la digestion, le mouvement péristaltique des intestins, & fur-tout celui de la reproduction & de la génération, influent néceffairement plus ou moins fur l'électricité animale. Tous-ces premiers mouvemens ne font, pour ainfi dire, que locaux, bornés dans un espace que la nature leur a prescrit: ce n'est que par communication de proche en proche qu'ils agissent sur toute la maffe; mais le dernier dépend de tout l'animal, & dans ces momens l'animal entier est en action. Aussi l'énergie de l'électricité animale n'est-elle jamais a vive que dans ces momens. Ouelques infectes endeviennentlumineux, certains animaux semblent respirer le feu par tous les fens; leurs yeux deviennent brillans, & il paroit en jaillir des étincelles ; les chats & les chiens fur-tout font de ce nombre.

A la mort, tons ces mouvemens ceffans, le développement du fluide électrique ceffe aufil, mais ne ceffe qu'intentiblement, il's éteint, ou pour mieux dire, ils 'évapore comme l'eau qui mibbe un corps; le corps ne devient fec qu'à meiure que route l'eau chi volunitée. Quelques parties et de volunitée. Quelques parties et de volunitée. Quelques parties piumes, les nerfs, en donnent des lignes beaucoup plus conditament que les autres parties rui fe décompofent par la putréfaition.

S. III. Causes externes de l'électricité animale,

Si le corps de l'animal étoit chargé feul de la production de toute l'électricité qui lui est nécessaire, la somme produite ne feroit pas long-temps à s'épuifer, il ne fuffiroit pas à en fournir constamment une nouvelle . & même l'effort qu'il feroit sans cesse pour la développer, finiroit par l'épuiser. Il en seroit de cette action vitale, comme de celle de la tranfpiration insensible. L'humidité que le corps rejette du centre à la circonférence, se renouvelle sans cesse, foit par l'humidité de l'atmosphère, foit par les parties fluides que l'animal prend dans la nourriture; mais fi, par des circonstances particulières, il ne réparoit pas cette perte, & si les agens extérieurs ne venoient pas en entretenir le foyer, la matière de la transpiration infestable seroit bientôt absolument dissipée, les fluides qui circulent dans la machine. & qui en entretiennent la vic & le jeu, s'altéreroient, se dessécheroient, & l'animal périroit bientôt,

Deux causes extérieures sournissent perpétuellement du sluide électrique à l'animal; celui qui fait partie de l'atmosphère, & celui qui est combiné dans tous les corps.

L'air que nous aípirose eft le véhicule particulter qui introduit le fluide éléctrique dans la capacité du corps. Cette amfile d'air eft impréguée d'éléctricité; elle parvient par la respiration dans la poitrine; sun partie paffe des bronches dans les vaiffeaux fanguins, se mêle avec le fang, circule avec lui dans toutes les parties du corps; l'artie partie qui crête dans les bronches pendant le temps de l'inspiration, se dépouille de fon excès d'électricité, & la communique à toute la poitrinc, d'après les loix de la communication; l'expiration rend cet air à l'atmosphère. Ce mécanisme si simple se renouvelle à chaque instant, & à chaque instant apporte une nouvelle dofe de fluide électrique qui entretient ainsi la quantité nécessaire pour l'état de sante. Cependant il peut arriver deux cas particuliers. qu'il faut bien diffinguer dans cette opération merveilleuse : ou le corps animal est électrisé en plus, par rapport à l'atmosphère, ou il est électrifé en moins : dans le premier , la masse d'air qui pénetre la poitrine. Iui enlève la portion furabondante de l'électricité, par la loi de l'équilibre; dans le fecond, au contraire, c'est elle qui se dépouille d'une partie de son électricité en faveur de l'animal. Nous verrons tout à l'heure les effets qui en résultent.

La seconde cause qui sournit du fluide electrique, c'est tous les corps environnans qui se trouvent plus chargés d'électricité ou électrifés en plus que le corps animal. Ce fluide pénètre & s'introduit par le contact & à travers les pores. Mille exemples confirment cette vérité. nous n'en citerons ici qu'un avec M. l'Abbe Bertholon Les perfonnes dont la poitrige est délicate, souffrent beaucoup dans les temps où l'air est plus vií & plus chargé de feu électrique; il est même des contrées où l'air a plus constamment ces qualités, & fur-tout dans les régions plus élevées où l'électricité a conféquemment plus d'énergie; mais fi ces mêmes personnes vont dans les lieux où l'électricité de l'at-

mosphère est moins forte, elles cessent de ressentir des douleurs de poirrine. Non-feulement le fluide électrique pénètre dans notre corps par le contact immédiat de tout ce qui nous environne, mais les alimens que nous confumons tous les jours, font encore un des moyens qui lui en fournit le plus abondamment. Sans doute que ces alimens. en se décomposant dans les organes de la digeftion, de la chilification & de la fanguification, se dépouillent en même temps de la portion de fluide électrique qu'ils contenoient, à peu pres comme de l'air fixe ( Voye; ce mot ) avcc lequel ils étoient combinés.

Tout concourt donc à entretenir, d.m. le corps de l'animal, une certaine quantité de fluide élethique & à l'entretenir dans un équilibre, dir une chofe qui peut fé déranger trèsfacilement, & qu'un rien peut faire varier; par confiquent la quantité de fluide électrique animal peut èrre ou égale & en équilibre avec celle de l'air ambiant, ou fupérieure rement trois l'inations du corps trèsindereflantes à comoûtre, & qu'untient toute l'attention du hollolobhe

& encore plus du médecin.

Tant que les fluides néceffaires à
la vic font en équilibre, & dans la
proportion néceffaire réciproquement les uns aux autres, le corps eft
dans l'état de fanté; par conféquent,
lorfque le fluide, électrique fera dans
la juffe proportion, il concourra

comme les autres à l'état de fauté. Des que la proportion ceffe, qu'un des fluides est furabondant, il doit nécessairement gêner les autres, & il ne peut être furabodiant qu'à leur detriment. Mais alors cette perte d'équilibre entraine nécelliarement te proportionnellement actet perte, un dérangement dans l'économie aminule, & ce dérangement ell une maluile plus ou moins marquée. Si donc le fluide électinique devient furabondant, ou que le corps foit électrifé en plus, il s'enfuit un d'ésement prité en plus, il s'enfuit un d'estimant vraie maladie, une vraie maladie.

Réciproquement, des qu'un des fuides diminue et perd de fiquantie nèceflaire, les autres augmentent ou en quantité ou en énergie dès-lors plus d'accord, plus d'harmonie; ce dérangement amène une maldié. Sile fluide électrique manque, ou fi le corps eft électrique manque, ou fi le corps eft électride moins, il eft néceffairement dans un état de mal-aile, juiqu'à ce que l'équilibre foir rétabli.

Le premier de ces trois états est un état de santé, qui ne doit pas nous arrêter. Les deux autres méritent un peu plus notre attention.

### S. IV. Electricité animale, positive; bien & mal qui en résultent.

Sile mécanifine animal agifoit toujours également, la quantitée fluide électrique qu'il développeroit feroit toujours la même in l'atmosphère ne varioit pas dans la manière élètre, la quantité defluide électrique qu'illourniroit feroit toujours en égale proprion, mais par malheur, les faits calles que ces donc les constitues de la company de la compa

est l'état de l'atmosphère le plus propre à attirer le fluide électrique des corps, & à les en dépouiller jufqu'à un certain point. Aipli toutes les fois que l'atmosphère sera humide & froide, elle pompera, pour ainfi dire, le fluide électrique des corps & fur-tout des animaux & des hommes, dans lesquels il est toujours en mouvement, elle les en dépouillera; l'atmosphère deviendra électrique en plus, tandis qu'ils deviendront électriques en moins. Quand elle fera feche, au contraire, & par conféquent riche en électricité, elle leur en communiquera fa furabondance, ils s'électriferont en plus, tandis qu'elle s'électrifera en moins.

Pour juger de l'élediricité pofitive atmosphèrique, portée jusqu'à un certain point sur l'économie animale, nous pouvons raisonner par les phénomènes que présente l'élediricité artificielle; il n'y a de différence que du plus au moins. Les faits vont être ici nos feuls guides.

Si on électrife un homme en le placant fur un plateau à ifoler, les principaux phyficiens ont remarque que la chaleur animale étoit augmentée confidérablement; cet exces de chaleur dépend, fans doute, du mouvement des liqueurs accéléré dans leurs vaisseaux, de l'oscillation des fibres plus prompte & plus rapide: cette chaleur devient sensible nonfeu!ement au thermomètre, mais même par des fucurs quelquefois affez abondantes. M. de Thoury a observé qu'un homme électrisé pendant une heure de fuite, avoit perdu, par la transpiration fensible & infenfible, une livre de son poids. La chalcur & le mouvement peuvent dégénérer en une espèce de fièvre ;

A'a 2

& fuivant M. Sauvages, dans une forte électrifation l'homme éprouve une véritable fièvre passagère qui se diffipe d'elle-même, foit parce que l'atmosphere ambiant se charge de cet excès d'électricité animale, foit parce que l'on ceffe d'en accumuler une nouvelle quantité. L'électricité excite encore des fécrétions abondantes de férofités, comme la falivation, & l'on électrife rarement des malades, fans que ce phénomène ne foit un des premiers à paroître : quelquefois des diarrhées & même de légères hémorragies en ont été la fuite. Si l'on tire du corps de l'homme électrifé, de fortes étincelles, & qu'on les répète fouvent, on voit se former à l'endroit d'où partent les étincelles une rougeur, une enflure & une espèce d'érysipèle.

Tous ces phénomènes peuvent être rappelés à deux feuls, celui de l'accélération dans le mouvement des fluides . & celui de l'augmentation. dans la chaleur animale. Lorsque le mouvement des fluides est retardé, & que le degré de chalcur animale s'affoiblit, on fent facilement quel bien peut apporter à l'économie animale l'électricite foit atmosphérique foit artificielle. Mais auffi, de quel mal n'est-elle pas cause lorsqu'elle furvient avec excès, quand tout étoit au point nécessaire pour la fanté! Nous voyons tous les jours l'état des malades varier avec celui de l'atmosphère : n'en cherchons la cause que dans la viciffitude de l'électricité atmosphérique, ou du moins, convenons qu'elle y a la plus grande part. Cette électricité devient-elle plus forte, plus abondante? tout d'un coup certaines maladies s'exaltent. offrent de nouvelles crifes, & devien-

nent plus dangereules, tandis que d'autres paroitient s'afloupir & de-venir plus bénignes : s'affoiblit-elle, ou devient-elle nulle ? quelques mailades 'en rouventmieus, d'autres plus mal Dans le premier cas, toutes es maladies qui dépendent d'un excès de fluide éléctrique animals, empirent, & celles qui dépendent d'un défaut, s'affoiblifient; c'ell le couraire dans le tecond ess.

Toutes les maladies ardentes & inflammatoires, paroiffent venir d'une trop grande quantité de fluide électrique, puisqu'elles offrent prefque tous les phénomenes que produit l'électricité artificielle, chaleur brûlante, fueur, fièvre, diarrhée, éruptions, &c.Plusieurs especes de fievres. & les différentes éruptions peuvent naître de la même caufe. Mais nos. connoissances sur les maladies qui dépendent d'une furabondance d'électricité animale, ne sont pas encore affez certaines pour ofer prononcer. Les effais que l'on a faits. jusqu'a présent pour guérir diverses. maladies par l'électricité, & les succes que l'on a obtenus penvent feuls. conduire à quelque choie de certain fur cet objet.

### S. V. Electricité animale - négative ; bien & mal qui en réfulient, .

L'électricité négative a principalement lieu, lorfque la quantité de fuide éléctrique, régénér par le mécanisme de la vie, ou fourni par l'atmofphere, n'égale pas celle qui fe diffipe & s'évapore Lorfque l'air de diffipe & s'évapore Lorfque l'air nous l'avons vu, dans la fituation la plus propre à dépouiller de l'électriciret tous les corps qu'il touche; dans ce cas, l'électricité animale étant plus abondante, & cherchant à se mettre en équilibre, passe du corps dans l'air; la proportion diminue. Elle ne peut pas diminuer fans qu'il en refulie un retardement, foit dans le mouvement des fluides, foit dans les fécrétions. De-là toutes les maladies plus ou moins graves qui en dépendeut : la lenteur de la circulation du fang, la foiblesse du pouls, la langueur, l'amaigriffement, le mavalme même en font les premières fuites. Les rhumes & les fluxions femblent beaucoup en dépendre, puisqu'ils viennent d'un épaissifiement de matières, que la transpiration & la falivation ne peuvent plus chaffer hors du corps. Le défaut de circulation des différens fluides qui répandent la fanté & la vie dans le corps. amène infenfiblement des obstructions & des dépôts de matières qui tournent à la putridité, & donnent lieu à plutieurs maladies putrides. La caufe de ces maladies connue, le remède est facile à appliquer, & certainement dans ces cas. l'electricité positive apporteroit un très-grand toulagement, & peut-être une guérifon. Mais nous allons voir julgu'à quel point les fuccès ont couronné les tentatives dans ce genre d'un trèsgrand nombre de phyficiens.

SECTION V.

De l'Electricité considérée comme remède,

Un des phénomènes les plus apparens, de l'élédricité artificielle, est d'accélérer le mouvement des fluides, même dans les tubes capillaires; il a conduit nécessairement à l'appliquer à l'économie animale dans les maladies occasionnées par engorgement, par obstructions, dans les vaiffeaux capillaires. Cette idée ingénieufe est due à M. Nollet, qui le premier essaya en France de guérir un paraly. tique par l'électricité. M. Jallaber, à Genève, obtint dans le même temps un fuccès complet fur un ferrurier attaqué de la même maladie. On fait qu'elle eft due au relâchement des nerfs, ou à leur obstruction, à la réfiftance qu'ils opposent pour la circulation du fluide nerveux. On fent facilement, d'après tout ce que nous avons dit, que cette maladie venant de la fuppression d'une quantité de fluide nerveux on électrique, l'électricité positive en redonne au corps, & degageant les vaisseaux, les met en état de lui laisser une circulation libre. Aufficette maladiceft-ellele triemphe de l'électricité! & il n'est point de phyficiens électrifans qui n'aient réuffi à guérir quelques paralytiques. Celui . fans doute, qui a le plus mérité de l'humanité dans ce traitement , est M. Mauduyt, de la fociété royale de médecine. Ce fage médecin, chargé par le gouvernement de traiter une fuite de malades de différens genres par l'électricité, s'en est acquitté avec tout le zèle & toute la fagacité néceffaires. Les fuccès, en général, ont couronné ses soins, & il a déposé dans les mémoires de la fociété royale, lesdérails de toutes les expériences... C'est d'après lui que nous indiquerons les maladies que l'électricité à diffipées ou totalement ou en partie..

Les paralyfies, fur-tout les récentes, ont toures été ou guéries, ou du moins très-Foulagées, & les fuccès du traitement le font foutenus. L'affoibilifement du tact, ainsi que la gêne

dans les mouvemens, ont totalement disparu; les rhumatismes se sont entièrement diffipés. Les furdités réfiftent davantage, & ne paroiffent obtenir que quelques soulagemens. Les gouttes-sereines, complètes ou incomplètes, font dans le même cas; le traitement de l'ophtalmie a eu du fuccès entre ses mains, ainsi que l'épanchement de lait. C'est à ces sept ou huit espèces de maladies que M. Mauduyt réduit jusqu'à présent la réuffite de l'électricité. Ce n'est pas qu'elle ne foit encore très-avantageuse dans bien d'autres cas. comme les maux de dents, les suppressions ou défants de règles, les douleurs locales, les tumeurs, &c. mais les fuccès n'ont pas été aussi constans que dans les autres maladies.

Il faut beaucoup d'art & d'intelligence pourbien électriferun malade. Voici des règles générales : lorsque l'on connoît la nature de la maladie. & que l'on espère que l'électricité pourra apporter quelque foulagement, on pose le malade sur un fauteuil ou fur une table isolee, & on le fait communiquer avec le conducteur d'une machine; on l'électrife ainfi en le furchargeant du fluide. C'est une espèce de bain électrique dans lequel on l'entretient pendant quelque temps; on peut de temps en temps lui tirer quelques étincelles fur la partie affectée ou dans la direction du mal; enfin, il est bien des cas où il faut lui donner la commotion au moyen d'une bouteille de Leyde. Mais nous le répétons ici, il faut que ce traitement foit dirigé par un médecin habile & intelligent, afin qu'il réuffisse. Le malade doit apporter de fon côté une grande patience, & fouvent ce n'est qu'après

un laps de temps considérable que l'on voit réussir ce traitement,

Noss le confeillons dans les maladies citées plus hau, parce que nous croyons que, bien ménagé, ilne peut être dangereux; on ne doit pas pour céla abandonner tous remêdes, peut-être même leur donnet-il- plus d'energie, en les faitant circulter plus vite dans la mafii totale. Une électridation trop donque, des étienciles trop vives, des commotions trop fortes, fatiguent le malade. Il faut lui donner du repor, ne jamas l'excéder. Il vaut mietux, dans ces casa-lès, y reprendre à plutieurs fois le matin. & le loir.

### SECTION VI.

De l'Electricité confidérée par rapport à l'économie végétale.

Tout ce que nous avons dit de l'influence de ce principe fur l'économie animale, peut s'appliquer au végétal : mêmes effets & presque même manière d'agir. Le végétal comme l'animal, possède une certaine portion de fluide électrique, qui peut être augmentée ou diminuée, devenir politive & négative fuivant l'état de l'atmorphère. L'électricité artificielle accélère le mouvement des fluides dans les vaiffeaux des plantes & augmente leur transpiration insenfible ; de très-jolies expériences de M.l'abbé Nollet, & de plufieurs phyficiens l'ont démontré : bien plus, le développement du germe est hâté,&, toutes choses égales d'ailleurs, les graines de plantes électrifées lèvent plutôt & en plus grand nombre, & croiffent plus vite que celle de plantes non électrifées.

L'élédricité amosphérique influe continuellement fur les planter exterparie de la physiologie végétale n'a passité encore affec étudice; elle mérite expendant bien de l'est elle mérite expendant bien de l'est elle mérite expendant bien de l'est differens météores qui le forme dans l'air, les brouillards, la pluic, la meige, le tonnere Conpeut conflikter ess most &celui de V Écé TATION, où nous t'aberons de démontre comment l'élédricité influe beaucoup dans l'avige dans la végétation des plantes. M. M.

ÉLECTUAIRE. Sorte de compofition pharmaceutique, forniée en incorporantune ou plusieurs poudres avec du miel ou du firop des extraits, des pulpes, des gelées, des conferves. des vins doux. &c. J'en parle ici fimplement pour prévenir les dames, les . feigneurs de paroifles, & les curés qui ont de petites pharmaeies destinées au foulagement des payfans, qu'il est inutile de multiplier les boites, les pots, & de rejeter les électuaires. Il est trop difficile de les conferver fans altération, & un électuaire altéré est plutôt un poilon qu'un remède.

ELEMENS, PHYSIQUE, On devroit entendre par ce mot les principes des chofes; mais on est convenu de l'appliquer plus particulièrement à l'air, à l'eau, au feu, & à la terre que l'on regarde comme les clémens de tout, parce qu'on les rencontre dans tout. (F. les mots Air., EAU, FEU & TERRE). MA TERRE J. MA

ELIXIR ou teinture opérée par l'infusion d'une ou de plusieurs substances dans l'esprit ardent. Il est essentiel d'en avoir dans une pharmacie de campagne. Voyez la recette des plus renommés.

Élixir de vitriol, Teinture aromatique, une chopine; huile de vitriol, trois onces. Pour faire la teinture aromatique, on prend deux onces de poivre de la Jamai que, & une pinte d'eau-de-vie : faires infuser à froid pendant deux jours & passez cette teinture : mêlez peu à peu cette teinture avec l'huile de vitriol; laissez repofer : lor que le dépôt fera formé. paffez à travers le papier à filtrer pofé fur un entonnoir de verre; confervez le dans une bouteille bien bouchée. La dofe est depuis dix jusqu'à quarante gouttes dans un verre d'eatt ou de vin ou d'infusion de plantes amères. On répète cette dose deux ou trois fois par jour; on prend ce remède dans l'instant où l'estomac est vide, c'est à dire, demi-heure avant de manger, il convient pour fortifier l'eflomac ( dans les eas où les amers n'ont aucun fuceès ) des perfonnes hystériques & hypocondriaques, tourmentées par des vents, dont la cause est le relâchement de l'estomac & des inteffins, dans la confomption ou pulmonie nerveuse, dans les fievres malignes, putrides, à la dofe de quelques gouttes dans une infusion de camomille ; lorsque les accidens du cholera morbus font passes, acidulez légérement une infusion de quinquina ou de tout autre amer: dans le vomissement occasionné par foiblesse d'estomac; dans le flux exceffif d'urine, à la dose de quinze à vingt gouttes dans du bon vin vieux. unies avec le quinquina; pour prévenir le crachement de sang, dans de l'eau; dans les douleurs d'estomac

occasionnées par mauvaise digestion

dans de l'eau, dans le fcorbut occafionné par le long usage d'alimens falés, lorfqu'on ne peut fe procurer des herbes acides. &c.

Elixir de Stougthom ou grand elixir cordial ou gouttes d'Angleterre. Prenez abfinthe, gentiane, germandrée, écorce d'orange amère, une poignée de chacun, quatre grosde rhubarbe, deux gros d'aloes:faites infufer le tout dans deux pintes d'esprit de vin, durant quinze jours; filtrez enfuite la liqueur & la confervez dans des bouteilles bien bouchées. Les drogues ci-deffus mentionnées doivent être employées fèches.

On prend cinquante à foixante gouttes de cet élixir, plus ou moins, felon qu'on le juge à propos, dans un verre d'eau, on de bière, de vin de Canaries, de cidre, de vin blanc ou du thé, en tout temps & fur-tout à jeun. Il excite l'appétit, facilite la digestion, fortisse l'estomac, chasse les vents de l'estomac & des intestins; guérit la débilité de l'estomac & ses nausées particulièrement, lorsque ces indispositions viennent d'avoir trop bu. On s'en fert pour les vapeurs des deux fexes, l'évanouissement, le tremblement, la mélancolie, dans les affections fcorbutiques, contre les vers, contre l'infection de l'air &c dans les maladies contagieuses; trente à quarante gouttes de cet élixir, miles dans un verre d'eau claire, avec un peu de fucre, font une liqueur faine & agréable.

Elixir de longue vie. On le doit au docteur Yernest, médecin Suédois. mort à l'âge de 104 ans, à la fuite d'une chute de cheval. Son ayeul a vécu 130 ans, fa mère 107, & son père 112, par l'ulage journalier, diton , de cet élixir. Il faut en prendre

ÉLI fept ou neuf gouttes matin & foir;

dans le double de vin, ou de thé, ou de bouillon, ou d'eau.

Prenez une once & un gros d'aloèsfuccotrin; zédoaire, agaric blanc, gentianne, fafran oriental, & rhubarbe fine, un gros de chacun; on pent y ajouter un gros de thériaque de Venife & une once de manne.

Pulvérifez & tamifez les fix premières drogues, mettez-les dans une bouteille de gros verre, avec la thériaque & la manne ; verlez-y une pinte de bonne eau-de vie; bouchez la bouteille avec un parchemin mouillé & ficelé. Quand le parchemin commencera à devenir fec, piquez-le de plufieurs trous d'épingle, pour que la fermentation ne casse point la bouteille : tencz-la à l'ombre pendant neuf jours, & ayez foin matin & foir de la bien remuer, afin de mêler le tout exactement ; le dixieme jour, fans remuer tant foit pen cette liqueur, coniez doncement l'infusion dans un autre vaisseau, tant que la liqueur viendra claire, bouchez exactement cette colature, puis mettez fur le marc de ces mêmes drogues. une nouvelle pinte de bonne eaude-vie, que vous laisserez également infuser pendant neuf autres jours. Au dixième jour vous coulerez de même. Dès que vous vous appercevrez que la liqueur s'épaiffira, vous arrêterez & verterez cette liqueur épaisse, avec le marc ou sédiment de la première pinte, dans un entonnoir au fond duquel vous aurez mis du coton , & filtrerez cette liqueur jusqu'au clair-fin. A yez foin de mettre un linge fur l'entonnoir, afin que la liqueur ne s'évapore point. Mêlez les deux pintes de liqueur enfemble, & les ferrez dans une ou plusieurs bouteilles bien bou-

Il reflaure les forces, aiguife les ens, diminue les tremblemens de nerfs, les vives douleurs de la goutte, nettoie l'eftomac, tue les vers, foulage les hydropiques, guérit les indigefitions; il provoque les mois, utile dans les fièvres intermittentes, facilite l'éruption de la petite vérole.

Suivant les circonstances on doit varier les doses.

Pour les maux de cœur; une cuillerée à bouche de l'élixir pur.

Pour une indigestion; deux cuillerées dans quatre de thé.

Pour l'ivresse; deux cuillerées de

Pour la colique des entrailles, & colique venteuse; deux cuillerées dans quatre d'eau-de-vie.

Pour les violens accès de goutte ; dans l'accès , fur - tout quand elle remonte, trois cuillerées de pur,

Pour les vers; pendant huit jours, plein une cuiller à café, à jeun,

Pour l'hydropifie; pendant un mois une cuillerée à café dans du vin blanc.

Pour suppression; pendant trois jours consécutifs, une cuillerée à jeun dans trois cuillerées de vin rouge; il faut se promener une demiheure de suite avant de déjeuner.

Pour fièvres intermittentes; une cuillerée de tout pur avant le frisfon, & ainsi au second accès s'il survient.

Pour la petite vérole; d'abord une cuillerée à café de pur, & pendant neuf jours, la même dofe à jeun dans trois cuillerées de bouillon de mouton.

L'usage journalier qu'on peut en faire est de sept gouttes pour les Tome IV. femmes, & de neuf pour les hommes, dans le double de vin, ou d'eau, ou de bouillon, &c.

Elixir de garus. Prenez myrrhe pulvérifée, trois drachmes; girofle, noix muscade, le tout concassé; de chacun, trois drachmes; fafran une once ; canelle concaffée , quatre drachmes; esprit de vin, dix livres; faites macérer dans la cucurbite du bain-marie, pendant douze heures; distillez au bain-marie jusqu'à ce qu'il soit sorti neuf livres de liqueur. Faites macérer au bain-marie, dans une autre cucurbite, feuilles de capillaire, quatre onces; racine de réglisse divisée, demi-once; figues feches divifées, trois onces; eau de rivière filtrée, huit livres : passez sans exprimer, filtrez à travers le papier gris; ajoutez eau de fleur d'orange demi-livre ; ensuite faites fondre dans fix livres d'infusion, douze livres de fucre blanc; enfin, mêlez neuf livres de la première liqueur, avec dix-huit livres de ce firop, & vous aurez l'élixir de garus qu'il faut conferver dans des bouteilles bien bouchées. La dose est depuis une drachme jusqu'à deux onces.

On le donne dans les maladies de foiblefie par férofités; dans les douleurs d'ettomac par indigefflon de avec foiblefie; dans le hoquet, le dégolt par matières féreufes, le vomiffement par des matières pituiteufes & par foiblefie; dans les coliques venteufes, les rapports nidoreux.

En général, toutes les personnes hautes en couleur, d'un tempérament chaud & bilieux, sujettes à la gravelle & aux hémorroïdes doivent être très-sobres sur l'usage des élixirs, & particulièrement de celui de garus qui échauffe beaucoup. Pour les foibleffes d'estomac, & même pour les indigestions, ne feroit il pas beaucoup plus avantageux de boire à la glace & d'avaler des glaçons en nature ? C'est aux maitres d'artà prononcer: d'après ma propre expérience, j'ose sans crainte confeiller l'usage des glaçons aussités après le reaparès le rea

ELLÉDORE NOIR, A FLEUR ROSE (Poyr Plande 1, page 40). M Tour control to the six of the six of the six of the six of the qui comprend les herbes à fleurs régulières, en rofe, dont le pittil devient un fruit composé de pluièreurs pières ou capilles, bei l'appelle hallebrux niger flore rofono. M. von Linné le nomme hallons niger, &c le claffe dans la polyandrie polyginie.

Flur, compolée de cinq pétales C, ovales, terminés par un onglet; les filers des étamines polés sur un dique orbiculaire, sur lequel repolé le pissil, entre plusieurs cornets ou nectaires; D. E représente deux cornets léparés du groupe.

Fruit, amas de capfules F, en même nombre que les ovaires; chaque capfule est à une feule loge, referme deux rangées de femences, comme on le voit en G, & en H;

la forme des femences rondes, liffes & dures.

Fauilts B, palmées, composées, ordinairement de sept ou huit folioles, ovales, terminées en pointes, par un pétiole sort & rond, dont le base embrasse la tige en manière de gaine. Les seuilles des tiges sont entières, terminées en pointe, sans découpures. .. Racine A, amas de fibres simples, longues & charnues.

Fort. La tige s'élève à la hauteur de fix à huit pouces, la fleur naît au fommet; les feuilles qui partent des siges des racines font placées alternativement. Les feuilles se fanent pen-

dant l'été.

Lieu; originaire d'Italie, cultivé dans les jardins, la plante eff vivace & se multiplie eu divisant & partageant se racines; la fleur paroit même dans les mois de novembre & décembre, & il en pousse de nouvelles pendant tout l'hiver, s'il n'ell pas rigoureux. C'elt une plante à multiplier dans les jardins & bofquets d'hiver.

Propriétés. Racine d'une faveur nauféabonde, très-âcre, amère, d'une odeur virulente; elle est un purgatif violent. Les anciens vantoient l'ellébore d'Anticyre contre la folie & l'imbécillité : fon infufion déterge les anciens ulcères infensibles & arrofés d'un pus ichoreux; elle détruit quelquefois la rache rebelle à l'action des autres remèdes; pulvérifée, elle excite avec promptitude l'éternuement si fort & si souvent répété, qu'il survient des accidens très-facheux. On s'en fert beaucoup en maréchallerie pour les fétons.

U/agr. On donne la racine pulvénice, depuis trois grains julqu'à trente, dans ciaq onces de vchicule fluide & muchigineux; en infinion, depuis fix grains julqu'à une drachme. Les bergers ignorans éra fervent pour guérri les brebis galeufes; mêlée avec le beurre, ils en font un onguent dont ils les frottent; presque toutes ensient & périssent.



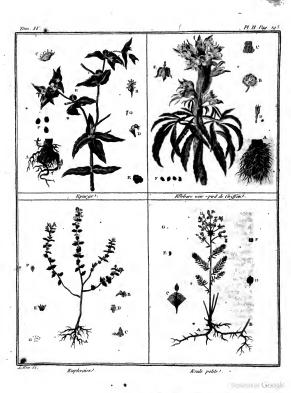

ELLÉBORE A FLEUR VERTE. (Voyet Planche 1, page 40). M. Tournefort le claffe comme le précèdent, & l'appelle halleborus niger vulgaris, flore viridi; & M. von - Linné le nomme halleborus viridis.

Fleur, beaucoup plus petite que la précédente & verte. A est un des pétales séparés; B le pissi; C les étamines courtes & jaunes; D les cornets en sorme d'éperon; les

étamines naissent à la base du pistil B. Fruit E, composé de plusieurs gaines membraneuses, représentées entr'ouvertes F, asin de laisser voir la disposition des semences qui sont noires & rondes.

Feuilles, digitées, depuis quatre jusqu'à huit folioles, alongées, quelquefois dentelées, étroites en comparaison des précédentes.

Racine G. rameufe, de couleur noire.

Port. La plante est vivace; les tiges s'élèvent souvent depuis douze jusqu'à dix-huit pouces.

Lieu. Presque toute l'Europe tempérée; la plante est vivace & fleurit au printemps.

Propriétés Les mêmes que celles de la plante précédente.

ELLÉBORE NOIR, PIED DE GRI-FON, (Planche 2) M. Tournefort l'appelle helleborus niger facidus, & M. von-Linné le nomme helleborus facidus: ces deux auteurs le placent dans la même classe que le précèdent.

Fieur, composée de cinq pétales B; les étamines C attachées au placenta; le pisili D est enveloppé par sa base de cornets qui forment une espèce de corolle.

. Fruie, Le pistil devient un fruit

E, renfermant des semences F, ovales, arrondies,

Feuilles, d'un vert brun, digitées, longues, étroites, dentelées.

» Äazine A, charune, très-fibreufe.

Port, La igs élève de doure à dixbuit pouces, elle est feuillée; les
fleurs naissent un dommet, disposées
comme en ombelle, une teuille
florale au bas de chaque péduncule;
les fleurs font d'un vert pâle; & le
fommet de chaque pétiole est coloré
en, rouge terne.

Lieux. Les terrains fablonneux, au bord des grands chemins; la plante est vivace, fleurit presque pendant toute l'année; son odeur est fétide

Propriétés. Les mêmes que celles des précédens. On doit en général être très circonfpet dans l'adminiftration intérieure de toutes les espèces d'ellébore.

EMBROCATION, MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. Les embrocations ou onctions, sont des médicamens liquides, qu'on applique à l'extérieur de l'animal, comme les fomentations.

Elles ne different de ces dernières, que parce que, dans les premières on y fait entrer des huiles, des graifles, des onguens, &cc. Quelquéfois elles ont pour bafe des infusons, des décotions de plantes; fouvent nuis ce ne font que des mélanges d'huile, d'onguens & de liqueurs fprinteufes.

Quand on dit donc, en médecine vétérinaire, faire une embrocation, on doit entendre que ceci n'est autre chose qu'arroser une partie avec des caux, des huiles, des onguens, &c.

On approprie les embrocations à l'état de la partie malade, & aux indications qui le préfentent.

Embrocation imolliense, adouciffante. Prenez huile d'olive ou d'amandes douces, infuino d'hipericum ou milleperruis; deux onces de chaque; mêlez pour une embrocation émolliente, adoucifiante.

Embrocation rifolutive fortifiante. Prenez huile rofat & de laurier, deux onces de chaque; mêlez, ajoutez y eau-de-vie camphrée ou esprit de vin. On peut laisser une estoupade sur la partie. M. T.

EMÉTIQUE, MÉDECINE RURALE. Les remèdes qui excitent le vomiffement, doivent être diftingués des autres fecours dont on fe fert pour aider cette évacuation.

Il y a deux fortes d'émériques à uns font pris dans la claffe des végéraux. & les autres dans celle des minéraux La première nous en fournit un affez grand nombre, comme l'ipécauanha, le cabaret ou l'oreille d'homme, la graiole ou l'herbe au pauvre homme, l'éllèbore blanc, & la gomme-guite: ces quare derniers font peu unités en médecine, & on ne fe fert que du premier.

La feconde est plus abondante. L'antimoine feul nous offre une infinité de préparations émétiques trèsutifes & tre -connues. Telles sont les fleurs d'antimoine, le verre, le foie & le régule d'antio noine, le vin émétique, le satte stiblé, le kermés minéral, le frop de glauber, & la poudre d'algaroth, ou la poudre de vie.

Peu de temps après que le malade a pris un émérique, il te plaint d'inquiétude & d'une anxiété qu'il rapporte à l'estomac; alors il turvient les neusées; les muscles de la relpiration current en jeu; le diaphragme s'abaisse; le malade fait une forte inspiration, il retient son haleine pour faire ces efforts; le diaphragme reste abaissé, sa face rougit. les larmes coulent, les muscles du bas-ventre se contractent , l'estomac entre aussi en contraction, & les matières sont rejetées par la bouche. On demande fi le vomissement se fait dans le temps de l'inspiration. ou dans celui de l'expiration? On peut répondre qu'il le fait dans un temps moven; c'est-à-dire, que dans le temps du vomissement actuel . le malade ne fait ni inspiration ni expiration; mais il retient fon haleine; & les poumons reftent diftendus, car fi la glotte n'ésoit pas bien fermée, les matières rejettées par l'œsophage, prendroient cette route . & étoufferoient le malade.

On emploie les émétiques avec fuccès dans tontes les fièvres fimples ou composées, continues, putrides & intermittentes, dans les comateufes, dans les maladies inflammatoires (ymptomatignes, dans les fièvres exanthématiques, dans toures celles qui sont aignés, dans les maladies soporeuses, comme dans le coma, le carus, l'apoplexie; dans les maladies convultives périodiques, dans l'iffère, dans la fuppression des mois, sur-tout lorsqu'elle dépend de l'épaiffiffement du tang, & qu'il n'y a pas de figne d inflammation : dans l'inappét. ne . le vom: ffement continuel . les diarrhées, la dyffenterie, dans l'hydropis sie, & les maux de tête périodiques. Ils conviennent encore dans les obstructions des viscères du bas ventre.

Les maladies inflammatoires effentielles de la poirrine & du basventre, contre-indiquent toute espèce d'émétiques, sur-tout lorsque l'in-



flammation attaque quelqu'un des viscères qui y sont contenus, parce qu'on a à craindre une suppuration & la gangrène; en augmentant le mouvement de la circulation, ils forceroient les vaisseaux sanguins, & le fang s'accumuleroit en plus grande quantité dans la partie enflammée. Ils font beaucoup plus contre-indiqués dans l'inflammation de l'estomac, qu'on connoît par la chaleur & l'ardeur qu'on reffent à l'endroit de ce viscère , par un vomissement fréquent, par une foif presque inextinguible, & par la dureté & la petitesse du pouls.

Leur emploi teroit encore trèsnuifible dans le cas d'inflammation menacante au bas-ventre, connue sous le nom de météorisme; dans les douleurs fixes du ventricule. accompagnées de vomiffement du fang. Cependant il est de fait, par une observation rapportée dans les mimoires de l'Academie, que l'émétique a été donné avec fuccès à une fille attaquée c'un vomifiement de fang, mais après avoir fait précèder deux faignées. Dans le vomissement de sang périodique, qui furvient quelquefois aux femmes après la uppression de leur règles, on aux hommes après celle du flix h morroidal; dans ces circonstances, les vaisseaux de l'eftomac font .x:rêmement foibles, l'émérique pourroit occasionner leur rupture & produire un vomissement plus abondant. Dan les hernies, fur-tout le bubonocèle, lorfqu'eiles font avec étranglement du fac herniaire, il est à craindre a'ors que les muscles abdominaux, venant à fe contracter plus tortement, ne caufent un étranglement plus confidé-

Ils feroient encore très-dangéreux dans le squirre des viscères du bas ventre, fur-tout du foie & de la rate; dans les tempéramens bilieux & mélancoliques. La preffion deces viscères peut produire l'inflammation & les faire dégénérer en cancer; dans l'ulcère on abcès du foie, dont la dyssenterie est quelquefois symptôme, parce que l'abcès venant à se crever, le pus s'épancheroit dans le bas-ventre. Boerhave rapporte qu'un malade qui avoit un pareil flux hépatique, périt dans l'action même de l'ipécacuana qu'il avoit pris contre fon fentiment.

L'action des émétiques peut détacher le placenta dans les maladies des femmes groffes, & procurer l'avortement; cependant on ne doit pas toujours les exclure dans ces circonstances : j'en ai donné plusieurs sois, avec le plus grand fuccès, à des femmes qui touchoient au neuvième mois de leur groffesse : mais très-affoiblis & noyés dans une très-grande quantité d'eau, & à une dose très modérée. L'inflammation de poitrine effentielle, l'ulcèse & l'abcès dans cette cavité, des vices de conformation, font autant de motifs puissans qui doivent porter les médecins à ne pas les ordonner dans des cas femblables.

cans des cas temolables. En général, on peut donner les émétiques dans tous les temps des mala iés, quoiqu'il foit toujours mieux de les admitter dans le commencement. Les forces ne font pas pour lors û épuitées, ni les fymptômes û violens, Tout dépend de l'indication & des forces; on doit aussi préférer le temps de la rémission à celui de l'exacerbation.

Dans les maladies inflammatoires ol Vonet fiocé d'employer les émétiques, loríque le fang eft dans une grande fougue, s. Les folides dans une grande irritation, on doit faire précédier les faignées, les tifannes rafraichifantes, l'eau de rac, celle de poulet, les fomentations fur le bas venerel, est fêtres é molliens & buileux.

On facilite le vomissement, en faifant prendre au malade beaucoup d'eau tiède. Par ce moyen, les matières contenues dans l'estomac sont plus d'élayées, & les contractions de ce même viscère ont plus de prise fur elles que lors'qu'elles sont en plus petite quantité.

Quand le vomissement est trop fort & dure trop long-temps, ou qu'il furvient des fuperpurgations, on doit fe conduire comme dans le cholera-morbus : les faignées, le bouillon gras, font très-efficaces, mais s'ils font infuffilans, on pourra donner les gouttes anodincs dans de l'eau de fleurs d'oranges, l'anti-émétique de Rivière : le café avec le jus d'un citron est un remède infaillible. Le vin d'Alicanthe, celui de Tinto. donnés à une dose moyenne, arrêtent les fuperpurgations les plus fortes. Souvent la seule odeur du vinaigre, ou d'un citron produsent les mêmes effets. Enfin, tous les acides végétaux font auffi propres que les acides minéraux à faire ceffer le vomiffement, quoique beauçoup d'auteurs aient penfé que les acides végétaux augmentoient l'action des émétiques antimonieux , au lieu de la calmer.

Tous les émériques ne convien-

nent pas également dans tous les cas dont nous avons déjà parlé. Les émétiques végétaux méritent la préférence fur les minéraux dans certaines maladies : dans les diffenteries , les diarrhées, les affections lientérique & cœliaque, où les émétiques sont indiqués, l'ipécacuana est le véritable foécifique. & quand fon action vomitive a cessé, il agit alors commo astringent, Mais, dans tous les cas où il faudra procurer une secousse, une commotion, un vomissement confidérable, attaquer les matières putrides dans les plis des viscères du bas-ventre, qui peuvent le trouver dans un relâchement physique, le vin émétique, donné à la dose ordinaire, remplira mieux toutes ces indications. Dans la cachexie, dans les affections soporeuses, il mérite encore la préférence, tant par son énergie que par sa manière d'agir, qui est toujours bien soutenue, mais le tartre émétique est plus usité en médecine, & guand on craint d'épuifer les forces des malades, qu'il faut ménager, comme dans l'hydro. pifie, il doit être préféré au vin émétique. C'est aussi par cette raison que, lorsque l'estomac est enduit de parties visqueuses & tenaces, & qu'il faut avoir recours à un vomitif, le tartre émétique est très-propre à détacher ces matières, à déboucher les conduits excrétoires de ce viscère. fur-tout si l'on n'a pas à craindre d'échauffer.

Lesirop de glauber agit avec plus de modération que les deux autres précédentes préparations d'antimoine; il épuise & échausse moins.

. Il doit leur être préféré, lorsqu'on craint de trop affoiblir. On ne se sert

guère de cet émétique que pour les enfans, & il leur convient mieux à cause de l'âge & de la grande irritabilité dont ils font susceptibles; & aux vieillards, à cause de leur soibleffe. Ce firop est fort à la mode à Montpellier ; je l'ai très-souvent donné à des enfans dont l'estomac étoit farci de lait mal digéré, & il a toujours produit les meilleurs effets. Je n'en faurois affez recommander l'usage. La dose à laquelle on le donne pour les enfans de deux à huit ans, est d'une goutte jusqu'à huit; de huit ans à quinze, de fix gouttes jusqu'à vingt; & pour les adultes, depuis dix - huit jusqu'à trente & quarante gouttes. l'ai cru devoir m'arrêter à donner les doses de cette préparation émétique, parce que tout cultivateur peut en avoir chez lui une petite topeite, qui n'est jamais inutile dans un ménage, furtout l'orsqu'il y a des enfans, & qu'on habite une maison de cam-· pagne. M. A.M.

EMMANEOUINER, C'est renfermer les racines d'un arbre ou d'une plante dans un mannequin. Ce mannequin est un panier fait avec de l'osier ou de petites branches de faule, Après sa reprise, on tire de terre le mannequin & on plante l'arbre dans l'endroit qu'on lui destine, sans déranger les racines ni la terre qui les environne; cette méthode est bonne en elle-même & préjudiciable entre les mains des jardiniers ou pépinièriftes. Afin que les racines entrent entièrement dans le mannequin, ils coupent le pivot, mutilent les racines, remplissent le mannequin de terreau, l'arrosent très souvent : l'arbre malade par les amputations qu'on lui a faites, reprend & véglet à force de foins; fon enfance ett fi pénible, de foins; fon enfance ett fi pénible, pépiniéritles, îl ne révilfi prefique panais. Emmanquiuer, suppoie un arbre ou une plante préceule, autrement les foins excéderoient la valeur. Afin de ne point multier l'arbre, il convient de l'emmanquiurer aufficit que faire fe peut. Si le femis a cit fait dans des vaies, la chofe eff facile; il n'en eft pas ainsi en pleine terre.

EMMÉNAGOGUE, MéDECINE RURAIL Les femmes font fujettes à un écoulement de fang périodique, qui revient tous les mois, & qu'on appelle mois , mosfirats , flux mojrate, ¿pidz; e lise sont aufi foumifes, après l'accouchement, à un écoulement fanguin, toujours fuivi d'une petre blanche, laiteufe, qui dure deux à trois femaines, & qui eft counue fous le nom de lochier, ou vidanges. (Foyar Antikars-Fax V)-

On comprend dans la classe des emménagogues, les médicamens qui provoquent les mois, & ceux qui excitent les lochies.

On emploie ces remèdes dans la impression de ce flux, ou dans sa diminution; nous nous contenterons d'indiquer & de faire connoître di différens emménagogues que lestrois règnes de la nature nous sournissen, les cas où ils font indiqués, eux où ils sont contre-indiqués, & le choix des uns sur les autres.

En premier lieu, le règne végétal nous offre l'artifoloche ronde, l'armoife, la matricaire, la rue, la méliffe, la menthe, le matrube blanc, la fabine, les feuilles de fouci, le fafran, la myrrhe, la gomme ammoniac, la terre folice de tartre. Le règne animal en fournit un dont les effets font reconous & bien confirmés; c'eft le cafforeum. Le règne minéral est rès-abondant; routes les eaux froides minérales ob le fer fe trouve combiné, toutes les préparations du fer, le fafran de mass apéritif, le borax, l'extrait de mars fa eattre chalvèbe, le rattre folible.

Une infinité des caules concourent à la inprefion des règles; une trop grande roideur des fibres de la matrice, une tenfon trop forte, une confiridion fpaímodique, un pepaidiffement de une très grande quantité de fang, l'âcreté des humeurs. D'aprèses différentes caules, ail eft aifé de voir que tous les emménagogues dont nous avons déjà fair menton, ne conviennent pas equi- ment dans tous les cars, ét qui le va un choix à faire dans leur administration.

Dans la suppression des règles provenant d'une attonie, d'un relâchement dans les organes utérins, le borax, les autres préparations du fer, l'usage des eaux minérales seront très-appropriés.

Mais fi elle dépend d'une affection s'paínodique, d'une roite, d'une tenfon trop forte, tout emménagogue aldis pourroit être nuifible; l'esu de pouler, le airire mêlé aux boilfons adoncifiantes, les bains tidets, produiront les plus heureux effets, de même que fi elle elf fubordonnée à l'épainfiliement du fang, à fa trop grande quantité, la rue, la Jaine, la watricaire rempliront la première indication, & on fatisfera à la feconde par les faispnées au pied, en faifant pratiquer fur le vaiffea une ouverture affez grande pour défemplir plutôt les vaiffeaux fanguins, pour procurer une révultion forte, fur-tout s'il y a complication de mal de tête, d'infomnie, ou d'une tendance d'humeurs vers les parties fupérieures, M. AM.

EMMIELLURE. Certaine quantité d'onguent que l'on met dans le pied d'un cheval, pour adoucir & détendre la corne. De la filafie trempée dans l'eau fimple, & fouvern humedée, produit le même effet. Les maechaux compofent un grand nombre d'efpéces d'emmiellures plusoumoins hargées, le tout eft très-inuile.

ÉMOLLIENT, MÉDECINE RUBALE, OR GRUBALE, OR COMPTEN DOUS le nom d'émolliens, les médicamens qui ont la vertu & la propriété de ramollir ou de rendre le tiffu des folides moins ferré; auffi font-ils directement opposés à ceux qu'on appelle affringens, qui reflerrent davantage le même tiffu.

Les folides peuvent être relâchés par des parties aqueufes, mucilagineufes, & huileufes qui, en s'indinuant entre les fibres & leurs interftices, diminuent leur cohétion, & éloignent le point de contact immédiat. Ainsi les émolliens se réduitent aux émolliens simplement aqueux, aux émolliens mucilagineux, & aux émolliens huileux.

1. L'eau fenile qu'on aura fait tiédir, est le meilleur émollient; il est même impossible den trouver un autre qui puisse le surpassier; la raison en est toute simple; c'est qu'il est le plus naturel, de que sout le monde peut le le procurer fans faire les moindres frais; jose même assurer qu'il agit avec plus d'efficacié, quand il est administré seul, que quand on lui associe quelque mucilagineux.

on ill anocie queique micriagineux. Les émoliens aqueux conviennent dans le cas de l'écherelle, d'aridité des foildes, par défaut de l'écrotité dans les humeurs, ce qui arrive dans les tempéramens secs & bilieux, mélancoliques, dans les hilériques & hypocondriaques, aprèved longues maladies, de grandes fieurs, des-exercices immodérés, & dans un épuilément de fang gélatineux.

Ils (e donnent, sou feuls, fur-tout extérieurement, fous forme de bain, de fomentation & d'embrocation; intérieurement, fous forme de tifanne, & alors on y affocie d'autres médicamens: dans les maladies inflammataires, où le fang efl épais & âcre, on y peut joindre les capilaires, la racion de chiéndent

2. Les émolliens du second genre peuvent aussi agir par des partics mucilagineules qui font plus grofficres dans le, végétaux, & plus fines dans les animaux. Les parties aqueuses se trouvent enveloppées par le mucilage, & produifent les mêmes effets que les précédens, en éloignant le point de contact, en diminuant le reffort, & en rendant ces parties plus molies. Tous les végétaux mucilagineux peuvent être rangés dans cette classe. La patience , la racine de guimauve, les fleurs & les feuilles de toutes les mauyes, le nymphea, les semences farineufes, les sementes de courge, de melon, de concombre, de citrouille; les semences froides, d'endive, de pourpier, de laitue ; le blanc de baleine, les gommes arabiques & adragant, les racines de réglisse, les . femences de pfy llium, celles de coing;

Tome IV.

les fruits mucilagineux, tels font les jugubes, les railins fecs, les figues seches, les febestes, les dates, les pie gnons doux, les pistaches, le carouge,

Ces fortes d'imolliens conviennent principalement dans le cas d'une icchereffe de toute la confitution, provenant d'un défaut des parties aqueufes & mucilajmeufes du fang. Mais auffi ils nutroient beaucoup, fi on les employoit, dans l'épaififfement des hunceurs, & dans une tendance à fe coapuler.

3. On peutranger fois le troilième gener, l'huile de lin, celles d'amands douces, & toutes les bulles qu'on peut tiere des frinis. Mais il faut remarquer qu'elles font újettes 4 fer ranier, & qu'alors elles font plutôt atfingentes, qu'amblicates, il faut les donner avec précention. Il faut les donner avec précention sière fais frei, è elles ne font point récentes, il faut mieux leur préfère tes froit peut précentes, il faut mieux leur préfère les émolliers muclàgineux. M. AM.

EMONDER. On entend communément par ce mot, couper, retrancher d'un arbre certaines branches nuifibles ou fuperflues, qui empêchent les autres de profiter. Cette definition est viciense, elle appartient plus directement au mot ebourgeonnement, Le mot emonder fignifie débarraffer le tronc & les branches de la mouffe & du lichen qui absorbent la sève en pure perte & forment un obstacle à latranspiration de la partie qu'ils reçouvrent ; détruire les gales, les bommes, les chancres; supprimer les chicots laisses ou oublies lors de la taille, les ergots, les onglets, &cc. en un mot, c'est rendre un arbre propre. & net, &

ne laisser subsister aucune partie nuisible ou inutile.

EMOTTER, C'est briser les monceaux de terre qui sont restés réunis après avoir étéfoulevés avec la charrue, ou avec tel autre instrument; on appelle motte cette portion de terre. Toutesles fois qu'on laboure, lorfque la terre est trop humide, elle est soulevée par morceaux : si on n'a pas foin de herfer auffi - tôt après . & fur-tout s'il furvient une fechereffe, on a beaucoup de peine entuire à la diviter : fi la féchereffe fuccède tout-à-coup à de fortes pluies & qu'on laboure dans cette circonstance , il sera d'fficile de ne pas avoir un champ couvert de mottesi. Si un troupeau a souvent passe & repeffé dans un champ humide, la terre en est corroyée; & avant de la diviser & de la préparer à recevoir la femence, elle exige le triple de peines & de foins.

On parvient à divifer les mottes à force de hercer, & non pas en paffant par-deffus des rouleaux qui enfoncent les mottes dans la terre meuble; pour peu qu'elles foient dures , lorsque la herse ( voyez ce mot ) ne peut fuffire , des femmes , des enfans armés d'un maillet de bois longuement emmanché, fuivent le champ d'un bout à l'autre avant & après l'opération de la femaille, & brifent les mottes. Cette opération est souvent indispensable pour les blés, & presque tonjours très urgentes pour les luzernes, les trefles, &cc. On fent bien qu'une graine auffi fine que celle de ces plantes, tera étouffée & ne germera pas sous un monticule de terre de cing à fix pouces de diamètre. Les luzernes, les

esparcettes ou fainfoins, les trèfles font semés à demeure pour pluseurs années; si on a manqué l'opération dans le début, on regrettera bientôt de n'avoir pas pris les précautions essentiels à la réussite.

EMPAILLER, C'est couvrir ou entourer avec de la paille des plantes qui craignent le froid, & les gara: tir de fes rigueurs : on empaille les celeris pour les faire blanchir, lorfqu'en ne craint pas encore les gelées, ainsi que les cardons, les chicorées, &c. Dans nos provinces du nord on empaille les figuiers à l'entrée de l'hiver; mais il faut avoir foin de foutenir les branches par des tuteurs, de peur que, chargées de neige, elles ne fuccombent fous le poids. On empaille les grofeilliers des que leurs truits font murs, afin de les mettre à couvert des rayons du soleil, de la pluie, des effets des météores, & par ce moyen on conferve ces fruits jufqu'à l'arrièrefaifon.

EMPHYSEME, Médecine RUBALE. L'emphysème est une tumeur flatulente, distuse, élastique, qui rend un gazouillement, un petit nurmure qui paroît être produit par l'air s'echappant sous la presson du doiet.

L'habitude du corps peut être entièrement affectée de cette maladie, de même que certaines parties foldées. L'emphysème est appelé général ou particulier.

On ne connoît qu'une cause qui concours toute scule à la formation de cette tumeur; c'est toujours l'air qui s'introduit de plusieurs manières dans le tissu cellulaire; après cela,

elle peut être confidérée fous deux points de vue; ou comme symptôme d'une plaie pénétrant à la poirrine & au poumon, ou comme maladie effentielle; cette diftinction est trèsnécessaire pour le choix des moyens à employer pour la combattre avec fucces. L'air entre dans le corps par les voies les plus néceffaires à l'économie animale ; le poumon en reçoit une grande quantité par la trachée-artère ; les alimens que nous prenons, les liquides que nous avalons, font imprégnés d'air, & personne n'ignore qu'il s'en dégage beaucoup pendant la digettion. (Voy. le mot AIR, Tom. I, p. 338) Pringle a fort bien observé que le sang en produifoit une affez grande quantité par le mouvement de putréfaction; on peut s'en convaincre en jetant dans l'eau quelques morceaux de viande putréfiés; on verra qu'ils furnageront toujours. Les expériences des D. Hales, Cotes, prouvent encore que la fermentation . qui est très-possible dans l'état de maladie, en donne affez abondamment. Outre cela, nous vivons environnés d'air. D'après toutes ces confidérations, on peut voir que le fluide pénètre dans le corps, & qu'il peut affecter certaines parties. En fe logeant fous la peau dans la membrane cellulaire, de cellule en cellule, il peut occuper toute l'habitude du corps, fon n'y remédie; c'est ainfi qu'en foufflant fous la peau d'un mouton . on l'enfle bientôt dans toute fon étendue.

L'emphysème diffère de l'hydropilie tympanite & du météorilme. en ce que l'air est contenu dans le bas-ventre; & de l'œdème, en ce

la preffion des doigts', & que les parties qui en font attaquées, reprennent auffi-tôt toute leur élafficité.

L'emphysème se guérit, en détruifant l'air qui le produit, ou en le chassant des cellules où il est renfermé; l'air se détruit lui-même, ou il perd son élafticité par la succession du temps & par la vapeur de la chaleur animale, comme il est prouvé par les expériences de Mayow & de Hales : donc il disparoitra par la feule chaleur de la partie, à moins que la cause qui doit lui enlever son élasticité ne subsiste. Parmi les remèdes qu'on employe pour le traitement de l'emphysème, les fachets d'herbes & les femences aromatiques & carminatives de fenouil, d'anis, d'aneth, de cumin, de barbotine, de camo-mille, de laurier, appliqués sur la tumeur , font très - efficaces ; l'application des feuilles de fureau & d'hieble, bouillies dans le vin, produit de bons effets, M. AM.

EMPLATRE, Médicament composé & étendu sur du linge, de la peau , du cuir , & qu'on applique fur la partie affligée. Les matières qui fervent à former les emplâtres, font en général les huiles, les infutions, les décoctions, les graisses, les odeurs, le miel , la térébenthine , la cire , les baumes, les gommes, les chaux métalliques, les poudres tirées des trois règnes, &c.

Les emplâtres destinées à être appliquées fur la poitrine, sur l'effomac , doivent être fouples & doux : dans ce cas, ils approchent des cataplasmes; ceux, au contraire, qu'on doit appliquer fur les membres, doiventêtre fermes & agglutinatifs. Que que l'emphysème ne cède point à d'emplâtres dans les pharmacies! Que d'inutilités parées de grands noms ! ce qui a été dit au mot BAUME, & ce qui fera encore dit au mot On-GUENT, s'applique au mot EM-PLATRE; & on ne fauroit trop remercier l'académie de chirurgie de Paris, d'avoir enfin deffillé les yeux du public fur cet amas prodigieux d'emplatres : voici la recette de quelquesuns des plus utiles.

Emplatre de blanc de baleine, Faites fondre au bain marie . dans un vafe de faience, blanc de baleine, deux onces; cire blanche, quatro onces; huile, par expression des quatre temences froides majeures, une once oc demie. Verfez le mélange dans un mortier de marbre ; agitez fortement avec un pilon de bois, des qu'il commence à se refroidir, & formez-en des magdaléons ; enfin , tenez-le renfermé dans un boçale de verre; il relâche les bords des ulcères, diminue l'âcreté du pus, s'oppose à l'inflammation trop vive des bords d'une ex crement & formez un emplâtre. plaie, & favorife fa cicatrice; il ne cau'e point d'irritation particulière.

Emplaire de cérufe. B'ane de cérufe en poudre, une livre; ( prenez garde que la cérufe ne foit mê ce avec de la craie, nommée blanc d'Espagne, blane de Troyes, &cc. ce que vous d'olive, axonge, litharge, de chacun reconnoîtrezen la noyant dans l'eau, l'agitant & la laissant reposer; la cérufe se précipitera au fond, & la craie formera un lit par-deffus la cérufe, de couleur affezdifferente pour être fensible ; on bien , ajoutez de la graiffe à cette cérule loupconnée . mune ); huile d'olive , deux livres; lange ne bourtouffle plus , retirez du

eau , quantité suffisante ; faites cuire ce mélange jusqu'à confissance d'emplatre, & agitez, fans discontinuer, avec une fpatule de bois ; lor qu'il est suffisamment cuit, ajoutez cire blanche, trois onces; faites du tout un emplâtre, il dessèche les ulceres benins & superficiels.

Emplatre de cigue. Po x refine, deux livres moins deux onces; cire jaune, feize onces; poix blanche, quarorze onces ; huile de cigné, quatre onces; feuilles de cique broyces, quatre livres.

Mettez toutes ces substances dans une baffine faites chauffer à peut feu , preique julqu'à contomption de toute l'humidité ; paffez à travers un linge , en exprimant fortement ; laiffez refroidir la maffe en la téparant de les fèces; enfuite faires liquéfier l'emplâtre dans une bassine propre, & ajoutez de la gomme amoniac en poudre, une livre; mêlez le tout

Il est regardé comme le ropique le plus puiffant pour réloudre les tumeurs iquirrentes , les tumeurs icrophuleufes, les tumeurs cancéreufes.

Emplare de dia!pume, Faites bouilhr dans une terrine de grès , huile trois livres ; eau de riviere , deux livres; remuez tans ceffe avec une spatule de bois , ajoutez de l'eau à meiure qu'elle s'évapore à auffi tôt que la diffolution est faite , & one le melange a la confiftance convenable, ajoutez cire blanche, neuf onces, mettez là dans une cuiller de fer ex- avec quatre onces de vitriol blanc posce à un grand seu, elle se sondra, dissous dans suffisante quantité d'eau se convertira en plomb , & la craie de rivière ; ne cessez d'agiter ces marefterapar-deffus tous forme de pout- tières; diminuez le fen à proportion sière : cette mixtion est très-com- que l'eau s'évapore ; des que le méfeu ; remuez jusqu'à ce que le tout foit refroidi.

Cet emplâtre relâche, rafraîchit la partie fur laquelle on l'applique, y retient l'infensible transpiration: son plus grand avantage est de remédier aux corchires qu'un trop long féjour des malades dans le lit occasionne sur différentes parties du corps. On peut le tuppléer par celui de baleine.

En platre vert, Faites fondre à un feu tres-doux , cire jaune , deux lievres : poix refine, douze onces; térébenthine, fix onces; retirez du feu; ajoutez verdet samifé, trois onces; & mêlez exactement jufqu'à ce que le tout foit refroidi.

I orsque les parois des ulcères féreux & fanieux des jambes n'ont pas beaucoup de sensibilité, il aide à la détersion & à la cicatrice ; & lorfqu'il ne produit pas cet effet, il retarde les pr. grès de l'ulcere. Ses avantages s'étendent fur la plupart des ulcères des autres parties du corps, avec chairs trop élevées ou trop promptes à croîrre, ou trop mol'es, avec abondance de pus fans présence de virus.

Quant à l'empâtre de vigo avec ou fans mercu e, il vaut mieux l'acheter tout préparé chez les apothicaires. ainfi que l'emplâtre véficatoire.

EMPLATRE, Jardinage. Je copie cet article tout entier de l'Ouvrage de M. Roger de Schabol, il n'y a rien à y ajouter.

« Le mot emplâtre, emprunté de la médecine & de la chirurgie , s'applique aux végétaux qui ont des plaies : on a travaillé jusqu'ici à les hacher . les morceler & les déchiqueter; mais-non à les conferver, à , féreule ne peut plus y patter. »

EMP les panser. les médicamenter, les guérir . &cc. On voit , au contraire . que dans le peu dont on s'est avifé pour leur cure, on a pris tout le contre-pied de ce qu'il falloit pour les guérir. »

. Sans entrer dans aucun détail fur les recettes hafardées fans examen. que l'on confidère loin de toute prévention, par exemple, la cire verte employée pour les plaies des orangers, & I on reconnoura que, loin detre utile, elle eft prejudiciable. 10. La cire par elle même effun defficcarif, par contéquent elle ne peut attirer la féve, & doit retarder la guérifon ; 2", el'e est en même temps un corps graiffeux qui jamais ne peut s'allier avec un liquide tel que la féve ; auffi les plaies des orangers ainfi panfée, font des temps infinis à guérir; au lieu qu'avec de la bouze de vache elle ne tardent pas à fe cicatriter. Un peu de jugement suffit pour faire comprendre que tout ce qu'on appelle corps graifles x ne peut s'allier avec aucun téreux, & que la feve étant féreu e ne peut jamais lympathifer avec ni poix, ni huile, ni beurre, ni refine, ni graiffe, &c. enfin, quelque précaution qu'on prenne, il n'est pas possible d'empêcher routes ces matières onctueules & grasseules de fondre lors des ardeurs brûlantes du foleil des mois de juillet & août, du moins aux endroits des plaies fur lefortelles il darde àplomb; alors les parties graffes our font fondwes s'étendent horizontalement, imbibent une grande plaie, bouchent au - dehors les pores de la prau, & dedans elles abreuvent le parenchyme dont les aparties font spongieutes; enfin, la tève qui est

L'onguent de Saint-Fiacre, (voyez ce mot) est préférable à tous ces emplâties.

EMPOISSONNEMENT. ( Voyez

ETANG).

EMPORTER, S'EMPORTER, Se

EMPON I ER, SEMPON I ER, ile

'dit d'un arbre qui ne pouffe que du
haut, ou presque point par le bas &
par les côtés; c'est le cas de le
trabattre, si le tronc est trop stifet.

'(Voyez le mot ELANCER).

EMPOTER. C'est remplir un vase quelconque avec la terre préparée, conformément à la végétation 'de la plante qu'on veut y placer.

EMULSION. Sorte de portion affacihidinare, shietufe, qu'on peut préparer avec toutes les femences qui foornifilent de Phulle par exprefion. Prenez amandes doutes recentes, deflèches és blancheis; triture les dans un mortier de marbe; ajouz-cy peu à peu une livre d'eau de riviere on de décodion do rog légere; par le partie de l'orar de l'eau de leur d'orar de l'eau de leur d'orar de l'eau de leur d'orar et l'eau de leur d'orar et, ou y faire diffoutre plus on unois de nitre fuivant l'indication.

Cette émultion augmente le cours des urines, fur tout s'il y a calus & ardeur dans les voies urinaires; elle ealme les feux dans la poitrine, la toux effentielle, la toux convultive.

On peut substituer les semences récentes de courges aux amandes, & opérer de même; elles sont plus rafraichissantes.

· ENCAISSEMENT, ENCAISSER.

On dit encaiffer un oranger, comme on dit emposer une plante. ( Foyer ce mor ). Un demi-encaiffement fignifie ôter feulement la terre qui est anciennement dans la caisse jusqu'à moitié, afin de la rehouveler par une autre terre neuve & substantielle.

ENCASTELURE, MÉDECINE VÉ-TÉRINAIRE, Ce n'ell autre choic qu'un reflerrement de la partie supérieure de la murzille du fabor du cheval, du coté des talons, de manüere que l'articulation de l'os de la couronne avec l'os du paturon', semble surpasser en diamètre la terminaisson de la peau à la murzille.

Nous diffinguous deux fortes d'encafelures; la nautrelle d'à l'accidentelle. L'une vient de conformation, tandis que l'autre vient communément de ce que le maréchal a tropparé le fol de corne, détruit les arcs boutans, rapé fouvent la murille, fur-tout à l'endroit de la couronne, près de la tremination du poil, Cetteparticé ant naturellemen unmide, ne peut que s'altérer par

une pareille opération. Nous pouvons joindre à toutes ces cautes, la fourbure, ( Voyer FOUR-BURE i un effort de l'os de la couronne avec l'eau du pied, la dessolure trop fréquente, & fur-tout les raies de feuappliquées trop profondément par les maréchaux de la campagne. L'encastelure de la première espèce est incurable; mais quant à l'accidentelle, on parvient à la guérir. en tenant continuellement le pied humeclé avec de cataplaimes émolliens, de la terre glaife mouillée, ou avec des emmiellures, & en ne parant jamais le pied. M T.

ENCHEVETRURE, MÉDECINE

Nous avons vu des chevaux se prendre tellement dans leurs longes, qu'ils se coupoient la peau jusqu'au tendon; d'autre, dont la peau n'étoir que froissée, mais où il y avoit diftension des ligamens sans gonssement.

Traitement. Des étoupes imbibées de vin chaud miellé, guériffent l'en-chevêrrure lorfqu'elle est récente; mais on doit se servir de l'eau-devie à la place du vin lorfqu'elle est un peu ancienne, & enfuite dessente la plaie avec la colophone pulvériée. M. T.

# ENCLORRE. ( Voy. CLOS, CLO-

ENCLOUURE, MÉDECINE VÉ-TÉRINAIRE. L'enclouure est ûne plaie faire au pied du cheval, lorsque le maréchal, au lieu de faire traverser la corne du pied aux clous dessinés à faire tenir le ser, les ensonce au contraire dans la chairavive.

L'enclouure ne diffère de la piqure, qu'en ce que, dans la première, le marchal enfonce le clou dans le pied, & que, dans l'autre, il le refire fur le champ, de façon que l'on peut dire que l'un & l'autre de ces accidens reconnoissent les mêmes causes.

# Des signes qui sont connoltre qu'un cheval est encloué.

Le cheval bote roujours dans que les marchaux appellen fauffler fencioure, Pour t'alfurer encore dus au poil ). Dans ce cas, il faut hien feden qui pince le chair vive, ei faut garder des coppoler à la fortietaper cous les clous avec un brodour, de oblever les mouvements avyons pranquer foir celledranges, que fau l'animal à chaque coupque les marchaux de la empagne, qui

l'on frappe. Cette pratique n'est pas encore bien sûre, puisque nous voyons des chevaux qui, par crainte ou par furprife, font à chaque coup de brochoir des mouvemens qui. pourroient en imposer à un maréchal ignorant. Le moyen donc qui cft à présérer , confiste de déferrer le pied, de le parer ; on voit alors le clou qui est dans la chair , & en pressant tout le tour du pied avec des tricoifes , dont un des côtés fera appuyé sur les rivets, & l'autre vers l'entrée des clous, le cheval feindra en retirant le pied, fur-tout quand le maréchal touchera l'endroit de l'enclouure , la pression saisant reconnoître l'endroit affecté

Il faut retirer le clou fur le champ ; lorsqu'on s'apperçoit que le cheval est encloué, & quoique le sang forte par la sole de corne & par la muraille, il n'y a aucun danger à craindre ; le mal est alors si léger qu'il guérit de lui-même, fans le feçours d'aucun remède. Si l'onne s'appe: coit de l'enclouure que quelques jours après, & fi le pus se trouve formé par le féjour du clou dans la chair. il faut aussitor déferrer le pied , faire une ouverture profonde entre la fole de corne & la muraille, avec une tenette ou la cornière du boutoir . pénétrer jusqu'au vif de la substance cannelée, & panier la plaie avec de petits plumaceaux imbibés d'efsence de térébenthine. Il arrive souvent que la matière fuse jusqu'au desfus du sabot vers la couronne, (ce. que les maréchaux appellent foufflex au poil ). Dans ce cas, il faut hien fe. garder de s'oppofer à la fortie du pus de ce côte-là, comme nous le voyons pratiquer journellement par

appliquent des remèdes déterfifs & astringens, ou qui donneut des raies de feu fur la couronne pour arrêter, difent-ils , la fougue de la matière. Quel est le résultat d'une pareille méthode, finon, comme le dit fort bien M. la Fosse, d'enfermer le loup dans la beigerie! En effet . le pus ne trouvant point d'iffue conféquemment à l'action de ces fopiques, féjourne dans la muraille, creuse en dedans, fule & produit des ravages qui rendent la maladie longue & difficile à guérir. Il s'agit, au contraire, de tavorifer la sortie du pu du côté de la couronne, par l'application des cataplasmes émolliens. Ces topiques donnant à la matière la liberté de s'écouler, fuffifent ordinairement fans avoir recours anx suppuratifs; & il est démontré par l'expérience, que le cheval guérit dans l'espace de huit à dix jours.

Si le maréchal rencontre quelque portion de clou dans l'endroit de la pique, il faudra le retirer & panfer la plaie avec des plumaceaux imbibés d'esfence de térebenthine.

L'os du pied peut avoir été piqué par le clou; on découvre aifément ceraccident par la quantité de marière qui fort par le trou & encore mieux à l'aide de la sonde ; pour lors , il faut deffoler le cheval, (voy. DEs-SOLER ) afin de découvrir le foyer du mal, de donner iffue à l'efquille pour la faire exfolier, de la manière. que nous l'avons indiqué à l'article Carie ( Voyez CARIE ). L'expérience prouve que c'est le moyen le plus ment la fole.

L'orsque l'enclouure a son siège vers les talons, & que la matière par fon féjour a gâté le cartilage, il est indispensable d'extirper la partie gâtée par l'opération du javart encorné. ( Voyer JAVART ENCORNÉ ). M. T.

ENCRE. Teinture noire avec laquelle on écrit. On est quelquesois affez embarraffé à la campagne pour s'en procurer de paffable. Voici une recette dont je réponds. Quoique cet article n'ait pas un rapport direct avec l'agriculture, on le pardonnera en faveur de sa briéveté & de son utilité.... Prenez noix de galles concaffées, fix onces; autant de gomme arabique; une once & demie couperofe verte; quatre gros d'alun; demie-once de fucre candi; quatre gros de bois de bréfil réduit en poudre ; sept pintes d'eau de rivière ; metrez le tout dans un vaisseau de terre vernissé, excepté la couperose; laiffez infufer pendant vingt-quatre heures ; agitez de temps en temps ; après les vingt-quatre houres, faites bouillir à petit feu jufqu'à deminution d'un tiers : paffez la liqueur & ajoutez ensuite la couperose.

## ENDIVE. ( Voyez CHICORÉE ).

ÉNERVER, MÉDECINE VÉTÉRI-NAIRE. C'est une opération pratiquée encore aujourd'hui par les marés haux de la campagne, par laquelle ils prétendent rendre le bout du nez

du cheval plus fin & plus agréable. Elle ie fait en coupant & en enlevant le tendon des muscles releveurs de la levre supérieure, en les mettant à découvert par une incision qu'on sitr & le plus prompt , fur - tout fi . fait à la peau , en les détachant enl'on voit que ce mal affecte entière- fuite avec la corne de chamois, & en les coupant transversalement avec l'instrument tranchant.

Un hyppiatre instruit & éclairé,

ne fauroit jamais approuver cette releveurs de la lèvre impérieure, opération, d'autant plus que la la rend en quelque façon paralyfection des tendons des, muscles tique, M. T.

ENFANT, MÉDECINE RURALE.

L'homme n'est pas plutôt né qu'il eft fujet aux maladies, & quoiqu'elles lui foient communes dans tous les temps de fa vie, il est plus exposé à en contracter certaines qui font relatives à fon jeune âge & à la foiblesse de ses organes. Aussi les personnes chargées de l'éducation des enfans, doivent-elles redoubler de foins & d'attention pour tout ce qui les concerne. La nature est muette chez eux; ils ne penvent faire connoître qu'ils fouffrent , que par les pleurs & les gémissemens, fidèles interprètes de leurs maux. C'est alors qu'il faut voir & examiner avec l'attention la plus fcrupuleuse, d'où proviennent leurs plaintes.

I. L'allaitement contribue beaucoup à la formation d'une bonne ou mauvaife constitution, D'après ce

pinaipe, toutel les mères doivent nours leux enfinat : tout le eux ordonne; la nature, la religion, leur propre fang leur en impofest la loi; elles doivent s'y gemetre fans aucune religion, quand elles le peuvent; elles conferereoient leur propre fruit, & affircroisent à l'état, & à la focieté, un grand mombre de citoyens. Celles qui ferefufent à un devoir aufit effentiel, ne méritent point le nons de mes, & dans le fait, elles ne font que des marètres.

Rien n'est si contraire aux loix de la nature, que de voir une mère se croire au-dessius de tels soins. Les animaux sont-ils élèver leurs petits par des animaux étragers? Non sans doute; aussi les voit-on tous venir à bien. J'ose avancer que si les mères

Tome IV.

nourrifloient & ne confioient pas leurs enfans à des nourinces étrangères, avides & mercenaires, onn enverroit pas la moitié périr, depuis leur naislance jusqu'avant l'age de quatre ans révolus. Voyce les Fables de M. Dupré le Saint-Maur, dans l'ouvrage de M. de Bafon.

En vain opposera-t-on que l'allajtement les expose à perdre leur santé. Il y a une exception à faire ; il faut convenir que toutes les mères ne peuvent point allaiter : celles d'un foible tempérament, d'une fanté trèsdélicate, celles qui sont sort maigres & menacces de phth fie, en font exemptes; elles s'exposeroient au plus grand des dangers ; leur perte & celle de leur nourrisson en dépendroient; ce n'est pas à elles que ceci s'adreffe , mais aux mères qui préferent leurs plaifirs à un devoir aufit essentiel. Ces jeunes infortunés auroient éprouvé un meilleur fort, s'ils étoient nés de parens moins

" Le lait est l'aliment des nouveaux nés. Il est donc essentiel , lorsau'une mère ne peut nourrir, de choisir une excellente nourrice ; payez bien & choisissez. Quant aux qualités que le lait doit avoir, soyez le mot LAIT. Le choix des nourrices exige beaucoup d'attention : on doit voir fi elles jouissent d'une bonne fanté . & fi elles ont les épaules larges , fi elles ne sont infectées ni de tache, ni de vice écrouelleux, scorbutique & vérolique. Il vaudroit mieux fibftituer aux enfans le lait de chèvre ou de vache, que celui d'une nourrice qui seroit souillée de quelqu'un de ces vices.

Le lait des véritables mères influe beaucoup fur le caractère des enfans,

Un enfant allaité par sa propre mère; qui aura un, caractère doux, sera doux copme elle; s'ul et allaité par une nourrice dont le caractère soit sacheux, groffier, il participera de ses défauts.

Un autre avantage qu'ont les mères qui nourriffent leurs enfans, eft de ne les pas voir mourir par défaut de foin & de nourriture. Une mère nourrit fon enfant, une mercenaire en allaitera plusieurs à la fois, & ces malheureuses victimes de la cupidité, tombent dans un état de maigreur & de consomption, & elles périssent. Si leur tempérament est affez fort pour refuter à cette épreuve, ils feront tout au moins retardes dans leur accro ffement, & ce retard fera pour eux un obstacle invincible au développement de leur constitution, Tous ces inconveniens n'arriveroient point, fi les mères n'éconfloient pas le cri de la nature, & si la santé de leurs enfans les intérefloit effentiellement ..

II. La propreté est nécessaire à tous les hommes, & encore plus aux enfans. Les premiers peuvent se la procurer par eux - mêmes, mais l'enfant a beloin de secours citrangers.

Rien ne favorife autant la transpiration que de changer fouvent de linge. Sa fupprefiion est la fource des plus grandes maladies, Aussi la propreté des ensas doit être un des principaux devoirs des nour-

Les François, qui fe plaifent à imiter toutes les nations étrangères, foit dans leurs habits, foit dans leurs modes, devroient se conformer à l'ulage qu'ont les Anglois de faire baigner & layer, tous les jours, le cops de leurs enfans. Ce n'est ni par ton', ni par luxe qu'ils se sont impofes cette loi; ils ont reconnu le befoin & la nécessité d'y avoir recours, ôtis pour tenir leur corse propre, soit pour leur forisser de favoriter la transpiration; les lotions fréquentes nettoient la peau des ordures qui la fouillent.

Chaque fois qu'un enfant fe failt dans fei langes, on doit le failter auffliort, de ne pas attendre ce qu'on appelle l'heure du matillor. Riem n'eft pils préjodicible à la fant des enfans, que de les laifer dans l'ordure, fur-tout en été. L'acrect de matières, leur chaleur jointe à celle de l'amosphère, produient fur leurs membres des rougeurs, des exforiations de des plates.

Quand lei enfans en font aftaqués, bien loim de recourir à l'application des remèdes dessicatis, tels que la poudre de bois vermoulu, la cèruse, il vaut mieux présere une méthode plus donce, plus simple & plus efficace, qui consiste à les envelopper dans des linges chauds bien lessivés, & adoucis en les froissant entre les mains.

Cette méthode n'eft pas dangereufe, & cett plus conforme aux vues de la nature. Les enfans font à l'abri des capavulfions, des coliques, des accès épitepiques qui arriveroient à coup sur, hes exceriations dépendoient de quelque humeur vicide vert une route favorifice par l'alcred vert une route favorifice par l'alcred exemple; à l'apitiques étoient exemple; à l'apitiques étoient le plus touvent roduits par la répercution de quelque humeur âcre fur les neris, la guérition exige fur les neris, la guérition exige d'avoir recours à l'application des erutoires, afin de donner une issue à cette humeur & saire cesser la maladie.

III. Emmaillotter les enfans est le le plus grand préjudice qu'on puifle porter à leur accroiffement & au développement de leurs membres. Le célèbre Jean-Jacques , pour le bonheur de l'humanisé, a mis cette vérité dans le plus grand jour. Le maillot eft à l'enfant oce que les ligatures sont à l'arbre ; si on le lie fortement, au bout de quelque temps on verra-que l'endroit de la ligature a été privé d'une grande portion de féve; elle s'est fixée tout autour des parties du dessus de la ligature, & les a fait groffir de manière qu'elles forment un bourrelet. Combien d'enfans ont été les victimes du m'aillot? Combien n'y en a-t-il pas qui sont difformes , & mêmes bofius, pour avoir été, pour ainfi dire , garrottés en venant au monde!

La plupart des sages - femmes de province font confifter leur habileté à favoir bien serrer un enfant dans le maillot; c'est le comble du ridicule & de la cruauré : la belle proportion du corps des enfans ne dépend point du maillot. Parmi les fauvages, voit-on des hommes contrefaits? connoiffent-ils cette pratique abominable ? ils fuivent la voix de la nature, qui exclut toute gêne. toute bande, & tout ce qui peut comprimer. Les animaux en fourniffent les preuves les plus frappantes; leurs peuts naissent très délicats, & ne deviennent jamais contrefaits, pour n'avoir pas été emmaillottés.

Le corps du nouveau - né doit

exécuter plusieurs fonctions. Une des plus importantes est la circulation du lang ; pour qu'elle ait complétement lieu, il ne faut aucun obstacles ni en dedans ni en dehors; le maillot en offre un bien considérable : on ne peut emmaillotter, fans comprimer le corps; cette compression, en s'oppotant à la libre circulation des fluides, empêche l'égale diffribution des forces du fuc nourricier dans toutes les parties, & conséquemment leur accroissement ne se fait plus dans la même proportion. Une partie acquiert trop de volume, tandis qu'une autre demeure trop petite. C'est ainsi que toute la sorme du corps devient disproportionnée & defigurée. Ajou:cz à cela que lorfqu'un enfant est gêné dans ses liens, il cherche naturellement à s'cloigner de ce qui le blesse, & qu'en faifant contracter à fon corps une posture contre nature, il acquiert, par habitude, une mauvaife conformation.

Faut-il être furpris d'entendre si fouvent pleurer les enfans emmaillottés? Les pleurs sont les seules reffources de leur toibleffe, & les cris & les gémissemens, leurs feules armes. Ils pleurent, donc ils fouffren:; rendez la liberté à leurs membres, le calme renaît , le fourire est sur leurs lèvres , & semble remercier la main bienfaifante qui les rend à l'état de nature. Malheureuses victimes ! votre bien-être est passager, & la barbare habitude va bientôt refferrer vos liens. A peine êtes-vous nées que vous êres traitées en esclaves, .& vous êtes enchaînées comme fi vous aviez déjà commis les plus grands 1577917987 1 . Lut 2 , The 2

Des maladies ordinaires dans les fix

I. Le cordon ombilical est formé par ademblagemes deux artères & d'une grosse veine qui s'étend depuis l'ombilic de l'ensant, jusqu'au placenta; sa longueur varie quelquesois, mais le plus ordinairement elle est d'une demi-aune.

Le cordon ombilical facilite la circulation qui a lieu entre la mère & l'enfant. Il faut observer que, pour cela, la veine ombilicale fait fonction d'artère, & que c'est par elle que le fang est transmis de la mère à l'enfant, & une partie de ce même fang, parvenue à l'aorte inférieure, retourne au placenta par les artères ombilicales, & de-là en partie dans les veines du même nom, & dans les vaisseaux de la matrice. Ce cordon si nécessaire à la vie de l'enfant, produit quelquefois les accidens les plus fâcheux, au moment de sa sortie hors de la matrice; il peut se trouver entortillé autour du col, & s'opposer au progrès de l'accouchement.

L'enfant n'a pas plutôt vu le jour, qu'on fait la fection du cordon ombilical, & tout de fuite fa ligature. Il v a néanmoins des circonflances où il faut la différer pour ramenet l'enfant à la vie , fur - tout I'il ne respire pas, & si le défaut de respiration dépend d'un engorgement fanguin , d'un état de plénitude gépérale, foit à la tête, foit aux poumons. Qn pareà cet inconvénient, en laissant évacuer une certaine quantité de sang. La ligature est, au contraire, de nécessité première, quand un enfant est affoibli , parce que sa mère a perdu beaucoup de

fang. Elle peut être omife ou pratiquee fans inconvenient, des que l'enfant forti du fein de sa mere, est fort, vigonrenx, & respire facilement. Mais la ligature ne sera jamais nuisible, quand on la fera avec attention.

II. Le méconium est une matiere excrementielle noirâtre, que les enfans rendent par le fondement, après leur naissance. Si elle téjourne dans les intestins, elle leur caufe des coliques, des tranchées, quelquefois même le météorisme ; les fagesfemmes qui font chargées du foin des enfans, ne doivent pas perdre de vue cette évacuation ; cet état est pour eux si douloureux, qu'ils poussent les cris les plus vifs. Dans ces circonftances, il faut avoir recours à des remèdes très-doux & propres à làcher leur ventre, comme l'huile d'amandes douces, le firop de violettes, le miel pur, ou délayé dans un peu d'eau, lorsque le premier lait de leur mère ne peut pas le leur faire évacuer.

III. Les coliques & les tranchées qu'ils éprouvent , ne dépendent pas toujours du méconium retenu dans leurs intestine, sur-tont s'ils en sont attaqués après les fix premières femaines de leur naissance; cette matière a eu le temps d'être expulsée : elles ont pour caufe un lait groffier qui tourne à l'aigre, ou des alimens de difficile digettion, que les nourrices prennent. Les coliques faififfent les enfans tout à conp, & leur font pouffer les cris les plus aigus; lenr ventre devient tendu & il est trèsdouloureux lorfqu'on le touche; la conleur des excrémens est verte : les enfans ont quelqu'envie de vomir.

Il faut appliquer fur le bas-ventre

des fomentations émollientes « leur donner des lavemens avec la décoction de fleurs de mauve, & de graine de lin; leur faire avaler quelques cuillerées d'huile d'amandes donces, une décoction de riz, dans laquelle on délavera quelques grains de thériaque. Mais les nourrices qui allaitent ces enfans, doivent se priver de tom aliment fallé, épicé & de haut goûr ; elles s'humetteront beaucoup en prenant dans la journée, plufieurs verres de titanne faite avec la racine de guimauve : les cremes de riz, d'orge, l'avenat, les antres farineux, font également très-appropriés dans ces circonstan-

## Des Maladies de fex à douze mois.

I. Le fair que les coffans prennent, ur fair c'pronver des coliques , des vomifiemens, toujours fair s'pronver des coliques , des vomifiemens, toujours fair vis des dous lears les plus vives. Dans cet éats, leur eflomac ne peut plus digéter, & fi on s'obfine à les garger de lait , on les expofe aux plus grands dangers.

Le parti le plus fage est de recourir aux poudres abforbantes, comne celles d'yeux d'écrevisfe-ydes coraux préparés, dont on délaye quelques grains dans une cuillerée d'eau, & on leur en donne à pluseurs repriles dans la journée.

Apres l'ufage de ces poudres, fi ces aigreurs perfillent avec des envies de vomir, on sidera la nature dans ses esforts, en leut domant une ou deux gouttes de strop de glauber, dont on facilitera l'este par quelques cuillerées d'esu sucrée, si, malges ect ménique dont, les coliques, les tranchées n'ont point disparu, alors on doit les purger avec une dissolution de manne, à laquelle on ajoute une ou deux onces de sirop de sleurs de pêcher, ou de chiscorée composé."

Il. Le devoienent des enfans produit par le lait se fait councitre par des désédions plus fréquentes, & plus li-

quides que ne le tont ordinairement celles des enfans qui tettent.

Pour bien distinguer les causes capables de le produire, on doit examiner fi les excrémens font homogenes, ou s'ils font mêlé de quelques morceaux de viande que leur eftomac n'a pu digérer ; il faut encore faire attention à leur couleur, voir s'ils font chyleux, gris, fromageux, laiteux. On pourra les appercevoir sels, fur - tout fi les nourrices, par défaut de lait, ont été réduites à la dure nécessité de leur donner des alimens folides . à demi - machés . ou des fruits peu mûrs. Le dévoiement est quelquefois produit par la pouffe des denis; alors il faut avoir recours aux moyens décrits au mot D. NTITION. ( Voyez ce mot ).

Onguérit les enlan du dévoiement en les fevrant de tout a limest groffier, crud, & de-difficile digelhon. Cela feul as réabiliroit point leur fanté; il convient de les purger de deux jours l'un, avec le firop de chicorée compofé, à la dofe d'une once. Les rendest fonnachiques de abjorbans comme la confédion d'haiceptible mêlée de quelques grais que pouter de pouter d'yeux d'écrevilles produitont les meilleurs effets.

III. La rache proprement dite, eff une maladie qui n'attaque jamais que la partie chevelue de la têre, & les autres parties où il y a du poil;

il y ena de plusieurs espèces. Comme he mot rache est le même que le niot teigne, je renvoie le lecteur à ce dernier.

Les maladies de douze à dix-huit mois, tont la dentition, les échauboulures. (Voyez ces mots).

Sevrer les enfans, c'est les empêcher de teter : cette époque est quelquefois terrible pour eux; ils fe reflentent pendant long-temps de la privation du lait. Auth font - ils inquiets, reveurs, tourmentes d'infomnie, insupportables à eux mêmes, S'ils voyent leur nourrice, ils pleurent', ils veulent teter. Ils témoignent l'envie & le desir qu'ils en ont, par le mouvement des pieds & de leurs mains. On est force de les approcher des mamelles, & malgre le toin que l'on prend ordinairement de noircir le mamelon, foit avec de la fuie, foit avec d'autres matieres liquides, noires & amères pour les en detourner, il en est qui ne sont point du tout arrêtés pat la couleur, ni par l'amertume.

Ceux-là se ressentent beaucoup du fevrage: & fi on s'obst:ne à les empêcher de teter, ils deviennent maigres ; cet état de maigreur qui leur furvient, est pour eux un changemenr utile; il est l'effet , comme le dit Broncet, dans son Education médicinale des enfans, d'un dégorgement de petus vaisseaux remplis de fuc laiteux, qui doit faire place à une limphe nourricière, d'une autre nature, & d'une confistance plus folide; car un chyle bien conditionné, mais provenant de toute autre matière que du lait, porté dans des vaisseaux remplis de tucs laiteux. pent auffi bien nuire que la viande mêlée au lait dans l'estomac.

Le temps propre à fevrer les énfans, varie : la force du tempérament, leur âge ; les circonstances où ils se trouvent, la néce situé de le faire, la délicatesse de leur constitution, établissent qui autant d'époques disférentes.

Un enfant fort & vigouerus n'a pas beion de teer aufil long-temps qu'un aurre qui fera foible & treadichtart; celui-ci exige de refler plus long temps entre les bras d'une nourrice. S'il venoir à être fevré, s'il étoit et l'une autre différente du lait, fon eflomac ne pouvant pas les digérer, il tomberoir dans un état de confomption qui le conduirori au tombeux.

L'époque la plus ordinaire pour le fevrage, est depuis quatorze jusqu'à dix-huit mois; il y a des enfans qui terent trois & niême quatre ans. J'en connois un qui en a teté quatre ; mais il étoit iffu d'une mère phihifique , & dont les humeurs étoient fi viciées, que la moindre piqure qu'il se faifoit sur la peau établissoit des plaies d'un mauvais caractère : ce même enfant a été inoculé à l'âge de trois ans; la petite vérole exerça fur fon corps toutes fes cruautés. Depuis cette époque, il jouit de la meilleure fanté; mais il t. ta encore un an apres avoir été moculé.

Les enfans nouvellement (evrés exigent les plus grands foins; on doit leur donner des aliment doux & de facile digefichio, comme foupe de la viande & archait. Dans la province de Languedoc, on eft dans l'ulege de les accontumer à manger tous les matins la fonce à l'ail : ce végétal eft trisspoper à fortifier leur confiltum, & à les garantir des matadies. Per fonne origoner eque l'ail eft la thé-

riaque despauvres, & leuranridote. Les fruis mirs de toute effece leur font très-avantageux; ils font d'antant plus recommandables qu'ils peuvent leur faire oublier le lait de leurs mères. Les crèmes de riz, le vermicelle adouci avec le furer, conviennent rés-bien à deur tempérament. Si, majire tous ces moyens, ilsma grifloient pouravoir été tevrés trop tot, & qu'il y côt à craindre qu'ils tombaffent dans la confomption, le plus su'ir part à prendre eft de leur redonner le lait de leur nourrice, pour les remettre en bon état.

Il. Ce fera toujours en vain que les enfans auront reçus de leurs parens une bonne conditution, fi on ne, prend les moyens néceflaires à fa confervation. Pour cela, il faut leur faire de l'exercice, par des moyens convenables à leur âge, fans nuire à leur accroiff men.

Je crois que a pour parvenir à ces nis, on ne devorit pas le fervir de libères pour leur apprendre à marcher; que ne les exporje plus devenir volués. La poirtine des enfan ciuntes centre fuir lequel porte leur copps, fe trouvant fortement comprimée, la refjiration devient difficile le pour-mon s'altère. & les enfans sefterir en companie de proposition de la pour-mon s'altère. & les enfans sefterir exposés aux maldiérs de noitrine exposés aux maldiérs de noit

Voice on the ammant of fever of the common o

& de leurs mains, & qui ont marché à leur treizième mois.

Si les enfans jouissoient d'une entière liberté, au moment de leur naissance', ils marcherbient plutôt, parce que leurs membres n'ayantpoint été gênés, comprimés par le maillot cauroient acquis un plus grand degré de force. Je ne veux pas dire qu'il faille abandonner les enfans à eux-mêmes, & qu'il ne faille! pas attendre que leurs extrémités inférieures qui doivent porter le corps. n'alent acquis un certain degré de force. Avant ce temps, fron effavoit de les faire marcher , ils feroient trop foibles, & leurs jambes & leurs) pigds plieroient tous le poids de leurs corps ; cet effai pourroit leur être très + préjudiciable. On doit porter les enfans au bras , tantôt fur : l'un . tantôt sur l'autre, pour éviter le defaut de conformation des iambes , &cc. Il faut-les promener à l'air libre, en les tenant par la main; les exercer de cette manière plufieurs fois dans la journée, & ne pas les confier à des gardes trop jeunes & trop foib'es. On doit auffi leur recommander de veiller à ce que les enfans ne renverlent point leur mête, ni corps en arrière, de peur qu'ils ne fe luxent quelque vertebre. M. AM.

ENGELURE, Enflure qui survient aux pieds aux mains, fuivie d'inflammation, & enfuite d'ulcérations plus ou moins vives fuivant le tempérales enfans y font plus fujets que les adultes. Des que les mères s'apper-

coivent que leurs enfans ont froid 1 elles les placent aufli-tôt dans la partie de la cheminée la plus échauffee ; &c le passage subit du froid au chaud est prefque toniours la caufe des engelures, Il vaudroit beaucoup m'eux faire courir ces enfans, les pouffer à un exercice violent, afin de rétablir naturellement la chaleur dans les parties auparavant trop refroidies, Cette simple pratique préviendroit le mal. Mères, avez foin de garantir vos enfans du froid violent & du paffage subit de ce froid à la chaleur. S'ils ont froid , frottez les avec des' linges imbibés d'esprit-de-vin; donnez-leur des gants, des chaussons; en un mot , tout ce qui peut & doit les garantir du froid.

Si, malgré vos foins, le gonflement & la rougeur furviennent, couvrez la partie affectée avec de la poixréfine réduite en poudre très-fine, ou avec de la montard pillée, ou enfin, avec de la cendre chaude renfermée

dans un linge;

Lorfque les engelores font ouvertes, faites utage de l'emplaire de CE RUSE: ( vov. ce mot ) fi l'ulcération eft forte & paroît faire des progrès rapides, le brume de géniève produiqu'ils fassent des mouvemens dun ra de bon effets. Le pointessentiel est de tenir chaudement les enfans, & de les empêcher de paffer subitement de l'état froid à celui de la chaleur

ENGRAIS, Subflance quelconque qui rend à la terre ou augmente les principes nécessaires à la végétation. ment de le genre de vie des individus; Les engrais peuvent se reduire à quatre classes. La première comprend les engrais météorique (1); la

<sup>(1)</sup> Ce mot n'ell pas encore admis dans notre langue, je le lais. Le mot meriorologiene per rend pas plattion des encores des encores. que ne tend pas l'action des tograis de ce genre.

feconde, les engrais dont l'action est simplement mécanique, c'est-à-dire, qui s'exécute par la division ou le rapprochement des molécules de la terre; la tro sième, les engrais purement falins; la quatrième enfin, les engrais qui sont en même 1emps salins, huileux, graiffeux ? & qui contiennent en eux-mêmes tout ce qui est néceffaire à rendre la fève un fluide savonneux, & à la formation de la terre végétale.

La terre ne vieillit point, ne s'épuife pas tant que nous la cultivons, non fuivant nos loix, nos coutumes ou préjugés, mais conformément à fes loix & à ses principes. Dès qu'elle est livrée à elle même, de productive qu'elle étoit, elle devient peu à peu stérile, parce que ses productions absorbent infentiblement l'humus ou terre végétale, & sa superficie devenue une croûte endurcie , ne jonit plus des avantages que lui procurent es météores. La terre n'entretient l'existence de sa fertilité, que par le fecours de ses propres productions ; c'est de leurs débris qu'elle reçoit ses engrais, fes alimens. Les pluies, les rofées, les neiges qui la fertilifent, font-elles autre chose que ses propres exhalaifons qui retombent enfuite fur sa surface, après avoir éprouvé dans l'immense réservoir de l'atmosphere, de nouvelles combinations, & s'être approprié ce sel appellé aérien par M. Bergman; ces combinations d'air fixe , d'air inflammable ou électrique , ( voyez ces mots ) qui font la bale de la fécondité dont elles imprègnent la terre? La conclusion à tirer de ces principes, est qu'elle reste toujours futceptible de produire la plus belle végétation, tant qu'elle conferve font absolument nécessaires à l'intel-

foit par art, l'humas & les matériaux de la féve , & qu'elle retient , feulement, en quantiré requife, l'hmidité convenable à chaque genre

de plante.

Si chaque année, ou tous les deux ans, nous dépouillons la terre de la récolte qu'elle produit, & que rous » ne lui rendions pas, d'une manière ou d'autre, les principes qui ont fervi à la formation de cette récolte , il est constant que nous l'appauvrissons, & que nous diminuons ses ressources. Si nous cultivons mal, si nous cultivons à contre-temps; enfin si nous labourons trop fouvent, alors la terre reçoit difficilement & en petite quantité les impressions salutaires des météores, ou bien, la chaleur excitant tine trop grande fermentation, fait volatilifer en pure perte les principes conflitutifs de la léve ; & ils vont se répandre dans le vague de l'air : mais fi au lieu de dépouiller la terre de ses productions, on les enfourt dans ce même fol, elles lui rendent en entier les principes qu'elles ont pompés par leurs racices , & en outre ceuv qu'elles ont absorbés de l'armosphère : de-là vient que toutes les plantes quelconques rendent plus à la terre qu'elles n'en absorbent ; c'est le premier enerais naturel & le plus analogue , qui contient en quintessence les principes de tous les autres, puifqu'il a déjà été élaboré & rendu analogue à la plante.

Afiu de mieux faifir le vrai fens de ces idées très-rapprochées, confuitez les mots ALTERNER, AMI NDEMENT. & le dernier chapitre du mot CUL-TURE; les détails qu'ils renferment, dans fon fein, foit naturellement, ligence de ce que je vais dire dans

Tome IV.

cet article, & me dispensent de répéter ce qui n déjà été dit. Jene parlerai donc pas des engrais de la première classe, puisque leur manière d'agir est détaillée au mot AMENDE-MENT.

#### CHAPITRE PREMIER.

Des Engrais dons l'action est purement mécanique.

Tout eft engrais dans nature; aif mit d'appliquer chaque fubliance dans les cas convenables. Le meilleur engrais pour les terres fablonneus est l'argile. & pour les terres sergieutes, le fable, les pierres, les eaullous; j'entends parc enot toutes pierres roulées ou non roulées, & non pas simplement le fitar, furtou, s'it elles dont sufreyende les décompofer avec quelque facilité, alors elles deviennent elles mêmes principes de la léve ni l'humun, mais un concourent a leur génération.

Le sable laisse écouler l'eau qui le pénètre trop facilement; entre chacun de ses grains il se forme un petit abri , une cavité dans laquelle la chaleur des rayons du foleil se concentre, & hâte l'évaporation de l'humidité. Dans l'argile, au contraire, les molécules infiniment petites, divifées à l'excès, le réunissent les unes contre les autres, & forment un corps dur & compacte; l'eau & la chaleur les penetrent à peine ; ainsi le fable devient un excellent engrais pour cette argile, en séparant ses molécules, en détruifant leur aggrégation, en permettant à l'eau de s'infinuer par les petites gerçures qu'ils présentent, & cette terre, auparayant appelée froide,

devient productive. Le mécanisme, de l'argile mêlée au fable, est précifément le même, mais dans un fens contraire; elle sert de lien d'adhéfion aux molécules fablonneuses, les unit les unes aux autres, leur donne du nerf & de la consistance; enfin, par un mélange proportionné, cette terre fablonneufe, auparavant fi perméable à l'eau . fi dévorante par fa chaleur, devient une terre propre à la végétation, parce qu'elle retient l'eau dans une proportion convenable , & parce que l'argile contient en elle-même une affez grande quantité de terre végétale ou humus.

Après le mélange de ces deux qualités de terre si opposées, il est aisé de concevoir avec quelle facilité le grain germera, enfoncera sa radicule. étendra ses racines dans les petites gergures, combien fe multiplieront les liens qui tiendront la plante affujettie dans cette terre, & lui donneront la facilité de pousser des tigns vigoureuses, qui le deviendront encore plus par l'absorption de leur nourriture dans l'atmotphère. Je l'ai dit & je le répète encore, toute plante reçoit ausant d'aliment de l'air que de la terre. Il y a une perpétuelle action & réaction de l'un fur l'autre. Pendant le jour , le foleil agit fur la terre alors la feve est afcendante; & pendant la nuit, la terre agit fur l'atmosphère, & la sève est descendante. Dans le premier cas, la plante fe nourrit aux dépens de l'humus, & dans le second, elle se nourrit aux dépens de l'air & des principes. qu'il contient : fans l'action mécanique du mélange de ces deux terres , l'une & l'autre seroient

restées inutiles à la végétation. Ce que je dis de l'argile s'applique à la craie & même à la marne, si on les trouve en couche ou bancs, en les considérant feulement comme substances compatées à grain & à tissu très-serié, & en faiant abstraction des parties salines qu'elles contiennent.

Ce que j'ai dit du fable relativement à l'argile, s'applique également aux pierres, aux cailloux, aux graviers, aux retailles des pierres, & ceux-ci ont une double action, qu'il ne faut pas perdre de vue. Ces cailloux, ces retailles, &c. non feulement divitent la terre argileuse, permettent aux racines de s'étendre . mais encore ils concentrent & retiennent plus de chaleur dans ces terres appelées froides. Un corps exposé aux rayons du soleil, plus il est solide & dur , plus il absorbe de chaleur; il ne peut l'absorber sans la communiquer à ce qui l'environne : confidéré fous ce point de vue, il devient un nouvel engrais pour les terres argileuses , crayeuses & tenaces. Tous ces effets, comme on le voit, sont purement mécaniques & indépendans des qualités intrinsèques de chacun de ces corps confidérés féparément. Enfin les fables agissent comme de petits leviers infiniment multipliés au milieu des fubstances auparavant tenaces, & ces substances, mêlées aux sables. font comme autant d'entraves qui les lient & s'opposent à leur extrême défunion.

C'est d'après de tels principes qu'on doit le régier sur le mélange des terres. Plus on labourera une terre siblonneuse, & moins on devra s'attendre à des récoltes. On multipliera en vain les labours dans une terre crayeuse, argileuse, &c. il ne

faudra qu'une pluie de vingt - quatre heures pour concentrer de nouveau fes molécules les unes contre les autres; & la moindre chaleur, le moindre vent violent dessécheront fa fuperficie, y formeront une croûte qui empêchera l'évaporation de l'east qu'elle contient, & qu'elle ne peut laisser filtrer par-dessous la croute superficielle qui étrangle le collet de la plante en le durcissant, & les racines alors pourriffent par l'humidité furabondante qui les environne fous cette croûte. Confulue le mot ARGI-LE, page 658, Tome 1. & le mot CRAIE; ils sont essentiels à cet objet.

### CHAPITRE II.

Des Engrais salins.

Les auteurs ont vanté successivement le fel de nitre répandu fur les terres, le sel marin ou de cuisine. les fels alkalis , la chaux , la craie , la marne; (voyez ces mots) ils ont annoncé des prodiges rétultans de ces falaifons plus ou moins fortes. Sans leur faire tort, on peut en général, rabaure les deux tiers du merveilleux de leurs écrits. Si les fels quelconques. confidérés d'une manière ifolée, étoient de si puissans engrais, il estcertain que les champs les plus voifins de la mer feroient les plus productifs, puisque, des que la chaleur furvient & qu'elle se soutient pendant quelque temps, elle fatt évaporer leur humidité, & la surface du terrain le couvre de petits cristaux de sel marin très-brillans, lorsque le soleil luit : ici l'engrais salin n'est donc pas épargné. Jugeons de son réfultat par un exemple que j'ai . pour ainfi dire, fous les yeux.

Sur de tels champs, dans les provinces méridonales, Joffque le emps
de labourge eft venu, on laboure, de
on sême enfuile le blê; mais l'expérience a appris que cette récolte
manquoi fouvent, Jorfque les pluies
n'étoient pas fréquentes depuis les
onsis d'avril jufqu'à celui de juin.
Pour remédier à cette pertre réelle de
ouvent complée, on a pris le parti
temps que lui, le falier ou la li dont
or retire la foude par incinération.
("Deye ce mot). Si une récolte manque, l'autre récufit parafisiement.

De ce fait il est facile de tirer des conféquences: le blé profpère lorfque les pluies sont fréquentes, & par conféquent lorsqu'elles ont dissous ce fel, & qu'elles ont entraîné la surabondance qui lui préjudicie, parce qu'il dessèche & corrode les racines, le collet de la tige . &c.; enfin , parce que la végétation du blé exige que ce principe falin foit uni ades substances graiffeuses pour composer les matériaux favonneux de la féve & qu'il n'y foit pas prédominant. Les pluies, en détruifant la surabondance, maintiennent les principes dans l'équilibre favorable à la végétation. Le falicor au contraire, prospère pendant les féchereffes, parce que son principe de végétation exige beauconp de tel; austi l'Etre suprême l'a placé au bord de la mer, & non dans l'intérieur des terres, de même qu'il a placé le faule au bord des eaux & non fur le sommet des montagnes desséchées. Par le même principe que le blé a hien végété, le falicor périt, & il prospère lorsque le blé est détruit. La culture de la foude peut avoir lieu dans l'intérieur du royaume ; dans ce cas , l'engrais falin &

Avant de généraliser, suivant la coutume des écrivains, il auroit fallufp: cifier les cas dans lesquels les engrais purement falins font avantagenx. Que les fels soient acides, alcalis ou neutres, peu importe; tous concourent à la végétation jusqu'à un certain point , & même affurent de très-bons effets, si on fait les appliquer à propos. Je préfère les fels alcalis & les fels neutres aux fels purement acides, parce que ces deux premiers & le premier fur - tout fe combinent plus sacilement avec les substances huileuses végétales ou animales, & en outre ils ont la propriété spéciale d'absorber une plus grande quantité d'humidité de l'atmosphère qui les dissout, les fait tomber en déliquescence & s'approprier, d'une matière plus immédiate, les fels ou principes vivifians de l'atmosphère.

L'avantage des fels, commé fels, je le répère, réfulte de luer union avec les matières graffes & de leur combination en état favonneux. Site fel piedomine fur ces fubliances, il fera deflrudeur du végétal qui demande moins de principe falin que tel autre: la preuve en eft dans l'expérience cirée au mor ARROSEMENT.

Je ne répéterai point ce qui a été dit aux mots Crais-Chaux, Cendre, qui font des engrais purement falins ; ce fort des articles effentiels à confulter, & qui aideront à fe former une idée juste de leur manière d'agir & du degré de confiance qu'on doit avoir fur les écrits de certains auteurs.

Par le même principe que le blé a hien végéré, le faltor pêrit, & il que la craixe, la maroe, les cendres, profipire lorique le blé est détruit. La calture de la foude peut avoir bâtinens, fur-tout en pisy & en lieu dans l'intérieur du royaume; plâtre, les bouse des rues, des dans, ce cas, l'engrais falin & grands chemins, les vafes des majulipité produirs d'excellence fétets, res, des érangs, &c, ont une double

action ; ils agiftent phytiquement comme fels alcais, & mécniquement comme fels alcais, & mécniquement comme fubliances divifices anolécules reférires, plus ou moins foliubler dans l'eau, & par conicquent plus ou moins micibles avec les molécules de la terre. C'eff tire cette double propriété que li fondes toute la théorie de ces engrais, & de la quelle on doit déduire les règles de la pratique.

#### CHAPITRE IIL

DES ENGRAIS VÉGÉTAUX ET

## SECTION PREMIÈRE.

Des Engrais vėgėtaux.

Le végétal est nourri par la terre & par l'air: il rend à la premiere plus qu'il n'en a reçu, & par une conféquence naturelle, autant à la feconde par fes abondantes transpirations qui, dans le tourneiol, par exemple . font dix-fept fois plus abondantes que dans l'homme; cette transpiration est toujours en raison de la furface & de la multiplicité des feuilles. Telles sont les ressources inépuisables de la nature, tant que l'homme ne contrarie pas fes loix, & ne détruit pas, par fes labours multipliés, jufqu'à l'apparence de ce qu'il appelle mauvaise herbe. S'il alterne (voyez ce mot) fes champs, voilà l'engrais végétal tout formé, & au moyen duquel on parvient petit à petit à convertir une terre de médiocre qualité en un sol excellent. Voyez le huitième chapitre du mot Cul-

Outre les principes huileux, falins, aériens que la terre reçoit de

l'herbe qui pourrit dans son sein & non fur fa superficie, la terre matrice recoit d'elle la terre végétale ou humus qui a fervi à fa tormation, & cet humus, combiné de nouveau parta fermentation, entre les molécules de la terre matrice . prépare les matériaux de la charpente des nouvelles plantes, & les principes constituans de la séve. Ces faits font de la plusgrande évidence, puifque l'analyte chymique fait fenfiblement paroitre à notre simple vue. l'eau . l'air fixe , l'huile , les fels , &c la terre calcaire ou humus qui est le dernier produit : par cette voie la nature opère la composition, la décomposition & la recomposition; enfin , perpétue le grand œuvre de la végétation, tant que l'homme n'y apporte aucun obstacle.

'Jetons un coup d'œil fur les terres que l'on retire des fossés placés au bas des champs, des mares, & voyons pourquoi elles deviennent fi productives lorsqu'elles sont répandues sur nos champs & enfouies

par la charrue.

J'ai déjà dit plusieurs fois que l'humus étoit foluble dans l'eau a que la marne l'étoit également, &c.; s'il furvient une pluie un peu forte . . l'eau détrempe la terre , diffout l'humus & l'entraîne dans le fossé : mais cette eau n'a pas pu entraîner sculement l'humus, puisqu'il étoit combiné avec les graiffes & les fels produits par la décomposition des vegétaux fous forme favonneuse : elle a donc entraîné tous les principes constitutifs de la végétation , & les y a accumulés . fur - tout fa le fosse ou la mare ent été assez fpacieux pour contenir toute cette eau fans la laisser couler.

L'amateur qui plante un pêcher,

le fleuriste qui prépare la terre destince aux renoncules , aux anémones . ne recourt pas aux engrais animaux. à moins qu'ils ne foient dejà réduits en véritable terreau. Le premier préfere des gazonnées dont il remplit le tond du trou qui don recevoir l'arbre, & le second recourt aux feuilles & aux débris des végétaux qu'il mélange avec la terre , &c laiffe le tout termenter pendant une année, afin que la décomposition & le mélange des principes foient parfairs. Qui leur a démontré l'excellence de cet engrais ? l'expérience. Imitons donc feur exemple.

A la chûte des feuilles, que toutes les femmes, que tous les enfans de la métairie foient occupés à aller les ramaffer dans les bois; que l'on fasse d'amples provisions de genets ou telles autres plantes inutiles, que la paille, les bales du blé, de l'orge, de l'avoine, &cc. qui ne font pas confommées par les bestiaux, ou pour leur litières, foient jetées dans des fosses profondes, & fur chaque couche d'un à deux pieds, bien égalifée, répandez deux ou trois pouces de bonne terre, encore mieux des gazonnées qu'il faut lever fur tous les lieux où elles font inutiles ; enfin, couche par couche rempliffez prefqu'entièrement la fosse, les pluies d'hiver pénétreront jusqu'au fond la fermentation s'y établira, elle fera augmentée par la chaleur de l'été, & infentiblement le tout se convertira en terreau. La couche de terre supérieure doit être de cinq à six pouces d'épaiffeur, & d'une qualité affez compacte, afin d'empêcher l'évaporation des principes ; fans cette dernière précaution cet engrais perdra plus des deux tiers de fa valeur.

Si la fécher sie est longue, si la chaleur eft extrême pendant l'été, enfin, fi l'on prévoit que cette maffe manque d'une certaine humidité, il convient d'ouvrir de distance en distance des trous, au moyen despieux qu'on enfonce & qu'on retire enfuite, d'y verier une cer aine quantité d'eau & de les reboucher auffitot avec de la nouvelle terre ; trop d'eau feroit ranfible. On objectera peut-être que la chaleur de l'été est fuffiiante pour attirer de la terre qui feri de bafe à la toffe, l'eau qu'elle contient, & que cette cau fuffit à entretenir l'humidité dans la maffe totale. Cette objection est vraie relativement à certains pays, & non pas partout : c'est la raison qui me détermine à la rapporter. Dans les provinces du nord où les pluies d'hiver & même d'été font très abondantes. & où l'évaporation n'est pas forte à cause du peu d'activité des rayons du foleil , l'arrofement est non - feulement inutile mais nuifible; il faut, au contraire, quand la fosse est remplie de feuilles d'herbes. &c. & que les couches tucceffives ont été bien imbibées d'eau, empêcher qu'il n'y en vienne de nouvelle, parce que trop d'humidité s'oppose à la décomposition. Dans les provinces du midi , au contraire , où la chaleur eft fi forte, fi active, fi puilfante, la masse sera biensôt-privée de l'humidité nécessaire, & le blanc gagnera les couches.

Toute substance végétale amoncelée & pénétrée d'humidité, fermente, & sa fermentation ne peut êire fans chaleur. Pour vous en convaincre, prenez des balles du blé ou de l'orge fur - tout; remplissez - en un peu, & quelques jours après,

plongez la main dans ce vafe, & . vous jugerez alors du degré de chaleur, ( Voyer le mot COUCHE ). L'effet de la chaleur est de volatilifer les fluides, de les faire évaporer; par conféquent, plus il y aura de chaleur intérieure, mife en action par celle de l'atmosphère, & plus l'évaporation sera active, C'est la raison qui me détermine à confeiller les couches successives de terre entre celles des vegétanx; elles forment des obstacles à cette évaporation, retiennent l'humidité, & concentrent la chaleur, de manière que chaque couche a son soyer particulier, & jouit en même temps, à peu de chose près, du travail de la masse totale.

Chacun peut partir de l'un ou de l'autre de ces deux extrêmes , & les modifier fuivant la région qu'il habite. Ce que je viens de dire n'est point une expérience de cabinet, femblable au grand nombre de celles qu'on a proposées; je parle d'après ma propre expérience. & je réponds du fuccès.

Si, au lieu de ces couches de terre franche, on en pratiquoit avec de la marne ou de la chaux, réduites en poudre, croit-on qu'on produireit le même effet ? Non , ians doute; on augmenteroit fimplement le principe falin ; on romproit la combinaison des principes de l'engrais végétal, le sel se trouveroit en furabondance, & par conféquent il teroit nuifible.

Outre ces engrais végétaux fimples, il en existe encore d'excellens, par exemple, les marcs du raifin. L'amande renfermée dans le pepin contient une huile graffe, qu'on peut retirer par expression,

& lorsqu'on la brûle, la flamme en est vive & claire : la pellicule même, après avoir fervi à faire le petit vin , conserve des sels : ainfi ces substances n'ont plus besoin que de la fermentation putride . pour être converties en matériaux de la séve. Le marc des olives . des noix, des graines de colzat, de navette, de cameline, dont on a retiré l'huile, est encore un trèsbon engrais, si on ne préfere pas de le taire manger aux bestiaux,

celui des olives excepté.

Il est constant que si je pouvois me procurer une quantité fuffilante d'engrais végétaux, je renoncerois aux engrais animaux ordinaires. Ce n'est point un paradoxe ; le tout dépend de la qualité des terres qui doivent les recevoir. Comme ceuxci font pailleux, leur grand avantage est de tenir la terre soulevée pendant un plus long espace de temps que les engrais végetaux bien contommés : ainfi, dans les terres fortes, ils méritent la présérence : mais , en les considérant simplement comme engrais, je dis que les premiers sont plus analogues aux plantes; que fi ces engrais animaux, bien conduits. font reduits en terreau par une bonne décomposition, sans déperdition de principes, alors ceux-ci égalent les premiers en bonté, & méritent la préférence, parce qu'ils durent plus long-temps , & fur-tout parce que leurs parties graiffeufes, furabondantes aux parties falines y s'emparent des fels que la terre renferme maturrellement oc fe combinent avec eux. On doit encore ajouter, parce qu'ils contiennent une plus grande quantité d'air fixe & d'air inflammable ( Voyer ces mots )

Je ne parlerai pas ici des engrais tirés de la tourbe, on de tes cendres; ( 1905 et le mot Tourbe); c'est un engrais végétal qui mérite un traité à part; c'el déjà un engrais tout fait qu'on peut employer tel qu'il est tire de la terre, à moins qu'il ne foit pyriteux; & c'est alors le cas de le laisse numeral l'air.

## SECTION II. Des Engrais animaux.

On comprend tous cette dénomination les chairs, le tang, les os, les cornes, les uriues, les excrémens, les poils, les laines; en un mot, tout ce qui a appartenu aux quadrupèdes, aux oileaux, aux poillons, aux infectes, &c. même les matières que les hommes ont employées à leurs usages. Les teintures, toutes les préparations quelconques n'ont pas été capables de détruire leurs principes, & tout au plus elles les ont altérés. Le nombre des animaux qui vivent fur ou dans la terre d'un champ, est toujours proportionné à celui des plantes à demeure qu'il nourrit . & plus les espèces de plantes sont varices, plus les espèces d'animaux & d'infectes y fourmillent ; voilà l'origine de l'engrais que les prairies procurent au fol; mais il faut y ajouter la décomposition annuelle d'une parrie de leurs feuilles , & des fubstances météoriques qu'elles se sont approprices. Comme tout est lié dans la nature . comme tous les êtres ont des rapports les uns avec les autres, & qu'ils ne peuvent exister sans ces rapports, il est impossible dans ce cas, de confidérer féparément les déposilles immenses de ces infectes, & ce que la destruction de leur être rend à la terre. Il n'en est pas moins

vrai que ces dépouilles & ces excrémens font plus mulripliés qu'on ne fe l'imagine : l'exemple du ver à toie ou de telle autre chenille, en offre une preuve convaincante. Les plantes & les animaux, d'une manière ou d'une autre, concourent donc à former le premier & second engrais naturels;peut-être doit-on régarder le météorique comme le premier, puifque c'est lui & par lui que les deux autres sont vivifiés : c'est par cette triple combination qui fe subdivite enfuite à l'infini, que la terre prépare une abondante nourriture aux plantes.

On voir par là pourquoi un champ inculte devient de plus en plus infertile ; il nourrit peu de plantes , & par conféquent peu d'animaux. Sa purprisie durcie me permet plus aux engrais météoriques de la pénétrer , la loi d'apporpation est détruire , & s'il se forme sur cette superficie quelque peu de terre végétale , elle est entrance perpétuellement, par le lavage des plusients.

Quelques auteurs ont dit que l'évaporation de l'humidité de la terre pendant les chaleurs, reffembloit à l'opération de la divillation. par laquelle l'eau monte pure, & par conféquent que les principes de la végétation ne pouvoient s'élever avec elle. Je conviens que les principes terreux, & peut être falins, ne sauroient s'évaporer ; mais les huilenx & graiffeux, dans leur état favonneux avec l'eau, font très fufceptibles de se sublimer , puisqu'ils font dans une auténuation aufli grande que l'eau. Dailleurs , lorsque l'en distille la lavande, ou telle autre plante qui contient une huile essentielle, cette huile ne monte-t-elle

pas avec l'eau) à d'où je condus que l'evaporation fait predre à un champ même inculte, les principes volatis qu'il contient, foit que ces principes aient été produits par les végétaux ou par les animaux; d'où il fait encore conclure que trop labourer un champ pendant l'été, ¿ est nuire à la vegetation de la récolte qu'on en éplere. Le proverbe cepennier à la vegetation de la récolte proverbe a raison, si le labournét pas multiplé, ou plutos s'il est donné à propos. (Poyet le mot LABOUR.)

Lorsquenous avons fatiguela terre par plusieurs récoltes consécutives, fans lui donner le temps de réparer se pertes par les engrais naturels, nous sommes alors forcés de recourir aux engrais artificiels animaux, c'est. à-dire, à ceux que l'on retire des écuries, des basses-cours, &c.

# §. I. Des engrais produits par les oiseaux de busse-cour.

 La fiente de pigeon, vulgairement nommée colombine, est le plus actif des engrais de cet ordre. On dit qu'il est plus chaud, qu'il brûle les plantes fi on le mêle à la terre, avant qu'il ait jeté son feu. l'ai fait un monceau de colombine & un autre monceau de fientes de volailles, tous deux ont été expofés foits le même hangar, & y sont restés pendant Jeux mois. Deux thermomètres. dont la graduation étoit parfaitement semblable, ont été placés, chacun dans un monceau, & ont offert tous les deux les mêmes degrés de chaleur. Ce n'est donc pas par la chaleur que la colombine bru'e les plantes, mais par la quantité de sel qu'elle contient, qui corrode les plantes,

Tome IV.

Avant de se servir de la colombine feule, on doit la laisser amoncelée, au moins pendant up an, & il vaut encore mieux la réduire en poudre loriqu'elle est bien seche, afin de la répandre fur les blés, fur les chanvres. &c. dans la faison des pluies, de cette maniere elle est trèsutile; & si on s'en sert pendant la sécheresse, elle est très-nuisible. Le jardinier.peut en mettre une petite. quantité dans le baffin où il puise l'eau dont il arrose, & la vider avec l'arrofoir fur les femis, ou au pied des plantes dont il veut hâter la végétation, ou dont la végétation languit; mais qu'il foit très-économe de cet engrais, sans quoi il paiera bien cher sa prodigalité mal entendue. .. >

Si on veut ne courir aucun rifque, il est plus prudent de s'en fervir en poudre, & mieux encore de mêler la colombine au fumier ordinaire, & de les laisser fermenter entemble pendant une année, ainfi qu'il a été dit plus haut. La colombine répandue sur les prés, fait périr les mouffes & autres plantes de cette famille, qui les détruisent peu à peu. Les cendres de charbon de bois, de charbon de terre ou houille, la chaux, &c. produisent le même effet; ce n'est donc pas aux parties graiffeules de la colombine, que cette destruction est due : mais seulement à l'activité du sel alcali qu'elle contient.

II. L'engrais tiré de la fiente des volailles, tels que les coqs, les poules, les dindes, &c. a les mêmes propriétés que la colombine, & geut fervir aux mêmes utages; mais elle est un peu moins chaude, c'esta-dire qu'elle contient moins de lel. Dou proyient cette différence ? je

l'ignore; il fembleroit, au contraire, que la fiente des volailles devroit être plus chaude, pui que ces oifeaux fe nourriffen de grains, d'incêtes, de part, 866 trouit que le grain fui

de vers, &c tandis que le grain fait la nourriture du pigeon.

la nourriture du pigeon.

111. L'engrais fourni par les canards, les oies & autres oileaux
aquatiques, a fait naître beaucoup

de contestations parmi les agriculteurs : les uns ont dit qu'il falloit le rejeter, puitque l'herbe des prairies fur lesquelles les oies vont paitre après la première ou la feconde récolte du foin, est desséchée & brûlée par leurs excremens; les autres au contraire, & les plus fenfés, font convenus du fait ; mais ils ont ajonté que cet engrais, après avoir fermente pendant long-temps, ou feul, ou melé avec d'autres substances, produit une auffi bonne végétation que Fengrais des volailles, &c. Les deux partis ont raison; il suffit de convenir des circonstances Les excrémens des chevaux, des muleis, des bœufs , &c. brûlent également . pendant l'été, l'herbe sur laquelle ils tombent; mais des qu'il furvient une pluie, elle repoulle avec plus de vigueur , parce que la racine n'est

pas brûlée. Il en est ainsi des prairies pâturées par les oies; la sane de la

plante est detruite, & la racine sub-

fifte. Si cette racine étoit confumée .

la prairie périroit infensiblement,

tandis que l'année suivante, il ne

paroît aucune place vide. On dira

peut-être que de nouvelles graines produisent de nouvelles plantes à

la place de celles qui sont brûlées ,

& que la prairie se garnit de cette manière : cette affertion est purement il-

lufoire ; le fimple coup-d'œil , au renouvellement du printemps, prouve que chaque place est garnie de plantes qui avoient végété dans le cours de l'année précédente.

Que conclure fur la unalité de ces trois espèces d'angrais à qu'ils sont excellens, on préjudiciables, sinvant les circonstances où ils sont estiployés. & que le parti le plus prudent est de les mélanger avec d'autres sumiers, & de les laisser sermenter ensemble pendant une année.

Il en est aims du fumier iré de voilères des petits oficaux. Quoique notre luxe foit porté à un pont extreme, il n'ell pasencore aus il recherché que celui des romains. & nos voilères ne font pas auffi valtes, aussi proplère de grives & d'orolans. Sec au fonce de la comme de la comme incroyable, s'al n'evoit rapporté & comme incroyable, s'al n'evoit rapporté & circonflancié par plusseus de la comme incroyable, s'al n'evoit rapporté & circonflancié par plusseus de crivais de cette nation.

§. 11. Des Engrais produits par les quadrupèdes.

Les fumiers d'été sont préférables à cenx d'hiver, parce que les animaux ont alors une nourriture fraîche qui contient réellement plus de principes aqueux, huileux, & plus d'air fixe & plus d'air inflammable. L'expérience démontre qu'ils sont plus act is & plus propres à la végétation. L'herbe en se desséchant a donc perdu plutieurs de fes principes, outre son eau de végétation; ou bien, les alimens fecs n'ont pas éprouvé dans l'estomac des animaux, & enfuite dans leurs intestins . le même degré de trituration, de décoction, &c. Quoi qu'il en soit, c'est une vérité reconnue.

Des excremens du cheval, du mulet

& de l'Ane. On les appelle chauds, par la facilité qu'ils ont de fermenter loriqu'ils font raffemblés en las, & par conféquent, d'acquérit un degré de chaleur affez confidérable. Ceite chaleur est bien plus vive & pius forte, loriqu'ils sont melés avec la paille, fur-jout avec celle de froment ou d'avoine; mais une fois que ces fumiers ont jeté leur feu. qu'ils ont fermenté pendant un certain temps; enfin , lorfqu'ils font répandus & mêlés avec la terre, ils ne font pas plus chauds qu'elle. Ce n'est donc plus par leur chaleur qu'ils agiffent fur elle, mais fimplement par les substances graisseules, alcalines & aériennes qu'ils contiennent, qui se mêlent avec les principes analogues, dejà répandus dans cette terre. Antico up Ange the Little a

C'est la plus grande de toutes les erreurs, & la plus mauvaite de toutes les éco omies, d'employer ces fumiers frais. Un tombereau du · même fumier bien confommé, produira plus d'effet que fix tombereaux de fumier frais ; l'expérience l'a démontré. On dira peut - être qu'un tombereau de ce tumier est le résidu de les fix iombereaux, & qu'ainfi I'un revient à l'autre. Je suppose pour un instant que cela soit vrai; mais" ne compte-t-on pour tien les frais du tran port & l'éloignement du creux à fumier au champ? Si le tombereau fait huit voyages dans un jour, il faudra donc facrifier cing jours en sus pour remp!ir le même objet. En supputant le prix des journées des mules ou des chevaux ou des bœnfs, & celui des journées d'hommes, on trouvera que la dépenfe est excessive, sans compter la perte du temps.

Toute substance dans la nature, doit nécessairement passer par plufieurs périodes, avant de parvenir à son point de perfection; les fruits en tont la preuve : nos préparations alimentaires confirment cet adage, & ce qui est foumis aux loix de la fermentation, l'est également à celles du temps. Le fumier tel qu'il sort de dessous les pieds des chevaux, est encore crud, fi l'on peut s'exprimer ainsi : il a besoin d'être amoncelé afin de s'échauffer, afin de recommencer ses principes & de les réduire à l'état savonneux ; c'est le seul moven de les rendre miscibles à l'eau, & capables de former la féve : quand même ce fait ne seroit pas austi rigoureusement viai, il teroit toujours très - important d'attendre, avant d'enterrer le fumier, qu'il fut réduit à un état de concentration & à une atténuation de fes parties ; fans cela. le laboureur le plus expérimenté ne viendroit jamais à bout d'enfouir fes longues pailles, ni les groupes plus ou moins gros qu'il forme avant fa décomposition. Or, tout sumier qui reste sur la suporficie du sol o est de nulle valeur & prelque enticrement perdu, relativement à la ferulité qu'il doit procurer.

Jr ne connois qu'une feule manière de prepare le finier; c'eftcelle indiquée dans la fétion précédente. Il faut de toute nicreffié qu'il foit environné de terre de tous les cô és, afin que fa cha eur ne diffipe pas fes principes par l'evaration; & que cette évaporation ne foirpais sugmentée par la chil-cur des aryons du foletil. Examiner ces moitceaux de finuite; elevés dans des cours ou en plein air. & vous verrez que toute la circonférença en est desféchée. Prenez le fumier de cette circonference, tirez - en une même quantité du centre, & portez séparément chaque partie sur un même champ, l'expérience vous indiquera alors, de la manière la plus positive, auquel on doit la préférence. Le fens commun feul fuffit pour décider la question. Il vaut mieux multiplier les fosses, leur donner de la largeur & de la longueur, plutôt que de les faire trop profondes, c'est un embarras extrême pour en fortir le tumier. On peut cependant remédier à cet inconvenient, en pratiquant d'un côté feulement une pente douce & affez large pour que deux charrettes puissent descendre jusqu'au sond. A mesure que le monceau de fumier s'élèvera, on aura foin de lui faire du côté de cette pente un parement en terre battue, au moins d'un bon pied d'épaiffeur & même plus, fuivant la ténacité & la confistance de la terre.

Si on n'a pas foin, comme je l'ai déjà dit, de placer, de couche en couche, de la terre; en un mot, si le monceau est une seule pièce, la chaleur fera excessive; ses parties graiffeuses, trop fortement attaquées par la chaleur, & fur-tout par la réaction des sels, se détrusent ; le blanc s'y met, & cette maladie rend ce fumier comme un fimple terreau. femblable à ce lui des couches, qui eft resté trop long temps exposé à l'air, à la pluie, &c. & qui a perdu presque tous ses principes. Règle générale, il est inutile de battre, de piétiner les fumiers, ils s'affaifferont affez d'eux-mêmes, fur-tout quand chaque lit fera terminé par une couche de terre.

D'après ce qui vient dère dit; on voi l'excès de l'abus de laifer les tumiers trop ciendus fur le fol; jubus ils out dépaifeur, moins la chaleur extérieure & les pluies ont d'action fur lui. L'abus eft encore plas criant, lorfque l'eau des pluies entire, elle entraine avec elle la quinteflence, le jus du fumer, s'el ne refipe prefugue plas une caput mortunm, ou un fumier deuté de fes principes.

Le cultivateur intelligent ne multiplie pas les opérations, & il les \* combine autant que les circonstances le permettent. Veut il donner un engrais convenable à une terre trop compacte, alors il substitue le sable à la couche de terre; fi le fol de fon champ eff trop meuble, la couche est formée par une bonne terre franche & même par de l'argile; veut-il marner & ne pas attendre, pendant plusieurs années, les bons effets de la marne, il la mêle réduite en poudre avec ces fumiers, & la combinaifon savonneuse se fait par ce mélange. En un mot, il prépare chaque fosse suivant les besoins de ses posfeffions.

Dans les provinces du nord du royaume, la préparation des fumiers "eft précifiement l'oppoié de celle que je confeille de que je pratique. Le milieu de la cour de la métaire eft pareite la pareite la place resultée, go du touter les eaux pluviales des cuifies, des couries, dec vont abouir. On y jene tout le fumier, de manière qu'il nage mont de la comme d'eau. Il et impossible, attendu l'abondance de la fréquence des puises de ces provinces, que la fermentation s'établife, que la combination des principes aut lleus genfin, que la desprincipes aut lleus genfin, que la

paille pourrisse. En effet, lorsque l'on tire le fumier de cette mare, & lorfqu'on veut le charrier fur les terres, la paille est encore entière & le fumier n'est pas pourri. En Flan Jre, par exemple, l'eau qui reste après l'enlèvement du fumier, est jetée dans des tonneaux chargés fur des charrettes. & enfuite répandue fur les champs; mais voilà plus d'un triple & quadruple emploi de voiturage: n'auroit-il pas mieux valu, & n'auroit-il pas été plus économique d'avoir du fumier fait? il en auroit beauconp moins coûté. Je conviens que cene eau, dispersée sur les blés à la fin de l'hiver, est très-efficace, qu'elle leur donne de la vigueur, ranime leur végétation; ils n'en auroient pas eu befoin, fi les principes du fumier avoient été combinés, & si la terre se les étoit affimilés avant le temps des tempilles. L'économie & le produit font tous à l'avantage de la premiere méthode. J'invite ceux qui par habitude noient leurs fumiers, d'en préparer une partie suivant la manière que l'indique, & de porter enfuite les deux engrais fur un champ de même nature; ils jugeront alors laquelle des deux méthodes est préférable. Rien n'instruit mieux que l'expérience, fur-tout quand elle est faite de bonne foi dans l'intention de connoître la vérité.

Ces cours à fumier font ordinairement pavées, & même la précaution est indispensable; mais je n'en ai vu aucune capable de contenir toutes les casts pluviales. Du moment que la furabondance est obligée de fuir-, pourquoi fousfrir cette perte, cette foustration de principes? Si j'étois possessur d'une pacelle métajarie, j'établirois la pente celle métajarie, j'établirois la pente de la cour vers un champ, & dans ce champ je creuferois pluiteurs fosses à la fuite les unes des autres, & qui fe communiqueroient; remplies de pailles, de débris de végétaux, elles récevroient ces eaux & deviendroient de véritables creux à fumier.

On peut, il est vrai, au moven de ces cours, faire pourrir une grandequantité de paille. On en pourriroit une bien plus grande quantité, fi, loriqu'elles sont bien pénétrées du jus de fumier, on les jetoit dans la grande fosse à fumier ; & si , lit par lit, on y plaçoit du fable, de la terre. &c. la fermentation s'établiroit très promptement, & fa chaleur feroit ires-vive. On en peut juger par la chaleur des touches , ( voyez ce mot ) faites uniquement avec des pailles imbibées affez légèrement d'urine, & desquelles on a téparé le crotin. Dans ce cas, les grandes cours offrent un avantage précieux, & il est possible d'y quadrupler la quantité du fumier & fur-tout du fumier fait:

Ce cloaque, on cette grande cour, environnée par les maions, est un foyer de putridité qui vicie l'air que repirent ceux qui les habient; il est moins dangereux, fans doute, dans fornt fréquentes & la chaleur modéce mais force l'object de la commanda de la commanda de la commanda de la maio de maio de la maio de la

II. Des exerèmens des bœufs & des vaches. On appelle communément ces engrais froids; ils ne sont cependant pas plus froids intrinsequement que ceux du cheval, &c.; ils sont moins açtifs, parce qu'ils ont moins de prin-

cipes constituans. Cela proviendroitil de la rumination du bœnt? car, en général, sa nourriture est la même que celle du cheval. Il paroît que par la rumination l'animal s'approprie plus les substances contenues dans le fourrage, que le cheval qui ne rumine pas. On fait qu'un vieux cheval rend presque l'avoine telle qu'il l'a avalée, que dans les crotins on apperçoit le foin haché groffierement, au lieu que dans la boufe de vache, le residu est infiniment plus atténué. Quelle que foit la cause physique de ce phénomène, il est très- vrai que le fumier de bœuf n'est pas un engrais austi puisfant que celui du cheval, & qu'il convient mieux dans les terres maigres, lorsqu'elles font relles, faute de liaison. Comme il est moins rempli de fel, il est moins brûlant, & on pourroit dire que la boufe de vache contient feulement de l'humus, & presque aucun principe falin ni graiffeux , ou fi elle en contient, c'est en très-petite quantité,

Dans une mérairie, toutes les terres ne tont pas d'une même qualité, & par conféquent, elles exigent differentes espèces d'engrais. On fera trèsbien d'amonceler féparément les fumiers des bœufs, Cependant, si on peut leur donner plus d'activité, on peut les mélanger avec de la chaux. de la marne, de la craie & autres engrais falins. Dans plufieurs endroits du royaume, & même dans qu'avec des bœufs ; il eff donc effentiel de remédier, fuivant le befoin au peu d'activité de ces engrais.

III. Des excrémens des moutons & des chèvres. Ils sont vraiment salins & graiffeux, & par conféquent fufceptibles d'acquerir une forte chaleur

par la fermentation. On ne multiplie point affez la pai le tous les bêtes. on les laisse croupir malà propos sur leur litiere : conjultez ce qui est dit, article V du mot BERGERIE Si un troupeau ne parque point ( voyez co mot), chaque bête qui le compose doit faire par an quatre 10mbereaux de fumier , lortq i on aura foin de ne pas épargner la paille ou les feuilles, & de fortir une fois par femaine la littere de l'écurie, pour la porter dans la fosse destinée à la recevoir. Si le troupeau parque, on doit avoir au moins deux tombereaux de fumier par bête. Pour peu que la paille (oit imbibée d'urine & de crotin, elle fermentera vigoureufement. ( Voy z le moi COUCHE. )

Ce confeil ne fera pas goûté par les bergers, ils se retourneront de mille manières auprès de leur maître, afin d'en empêcher l'effet, ils objecteroni que l'animal veut être tenut chaudement, que le fumier ne sera pas pourri, &c. &c.; toutes ces raifons tont dictées par leur ignorance. & encore plus par leur paresse, afin de n'avoir pas chaque femaine un travail à faire. J'ai vu un troupeau de plus de deux cents bêtes, n'avoir pas fait cinquante tombercaux de fumier dans une année, parce que le propriétaire croyoit aux fentences de fon berger, comme à celles d'un oras cle. Méfiez vous de ces grands parleurs, à moins qu'ils n'exé utent ponce plus de la moitié, on ne cultive tuellement ce que vous prescrivez.

qu'aucun autre, d'êrremis à l'abri de l'ardeur du foleil, à caute de la grande fermentation. S'il n'est pas jeté dans une fosse, environnez - le au moins avec de la terre, & chaque femaine faites-le recouvrir d'une couche de

terre , dès qu'il est forti de l'écurie. IV. Des excrémens du cochon. C'est un engrais très-actif; je crois que cette grande activité dans les engrais, provient de la promptitude avec laquelle certains animaux rendent la nourriture qu'ils ont prife. Plufieurs auteurs ont affuré que l'ufage de re fumier étoit dangereux , qu'il brûloit les plantes; & ils ont eu raison. s'il est employé frais : mais si on l'amoncèle, si on le mélange avec de la paille, & s'il fermente un temps convenable, c'est un très-bon engrais, fur-tout pour les terres compactes, argileuses, &c. qu'on appelle

# affez improprement terres froides. §. III. Des Engrais tirés des Excrémens huma ns.

Voilà, de tous les engrais, l'engrais par excellence, celui qui produit les effets les p'us merveilleux; mais on doit ajouter les plus détettables, s'il n'eft pas convenablement employe. Frais, il brule, il corrode; fortant des latrines, il est encore plus dangereux; fest & fans mélange, c'est dans la première année, le deftructeur de la végetation; s'il ne détruit pas les plantes qu'il engraisse . il leur communique une odeur & une faveur déteftables, Frédéric Hottman rap, orte que de la bière faite avec de l'orge produite par un champ filmé avec cet engrais, en avoit confervé l'odeur, & que son goût étoit très-détagréable. Un autre auteur cite un fait femblable fur le blé ; mais il ajonte que celui qui fut femé l'année fuivante tur le même champ, ne fentoit rien. La différence vient uniquement de ce que l'on avoit employé ce fumier trop frais. La feve n'avoit pas charié dans le grain

les principes de cette odeur; il fe les étoit feulement appropriés à l'extérieur, de la même manière que le raifin contracte l'odeur du foucl oût de l'arifoloche qui croiffent dans les vignes.

l'ai deja indique quelque part, pourquoi la nature donnoit aux fruits des péduncules ou queues 1rès-minces, très-petits, proportion gardée avec le volume du fruit. Ce péduncule admet seulement les fluides séveux les mieux élaborés, & l'endroit où le péduncule s'implante dans le fruit, forme encore un nouveau bourrelet qui raffine la feve en derniere analyse, L'expérience vient à l'appui de cette affertion. Le célèbre M. Harles va parler. « Je verfai dans un tube fixe à un pommier de pommes de reinette, une pinte d'esprit de vin camphré bien rectifié; l'ergot tira toute cette quantité dans trois heures, & cela fit mourir la moitié de l'arbre. Mon intention étoit d'effayer fi je pourrois donner le goût de camphre aux pomnies qui étoient en grand nombre fur la branche; mais je ne réuffis point : car le goût des pommes ne fut du tout point altéré, quoiqu'elles pendifient à l'arbre pendant plusieurs semaines après l'o-. pération ; cependant l'odeur de camphre étoit très-forte dans les queues des feuilles & dans toutes les parties de la branche morte. Je fis la même expérience sur ce cep de vigne, avec de l'eau de fleur d'orange d'une odeur très-forte & très-relevée. L'évènement fut le même; l'odeur ne pénétra pas dans les raifins; mais elle étoit fort sensible dans le bois & dans la queue des feuilles. » On ne fera donc pas furpris, fi les falades & autres légumes analogues contractent réellement un mauvais goût, & à plus forte raison une mauvaise odeur.

Le moyen de prevenir ces inconviniens tácheux, c'eft de laiffer expoté à l'air, pendant deux & même trois années, is matières trieés des latrines, ou bien de faiure la méthode indiqued au mog ASANCE (foffe d'). On ne court aucun rique de laiffer vieilli cet engrais, pour toutefais qu'il ne foir pas délayé par la pluie. Pluferes jardniers & cultivateurs le font complétement féche à l'air libreiils le réduient en poudre, & s'en fervent comme de la colombine dans cet était il eft a poué l' Paudien.

Je ne conçois pas comment des habitans des villes, & qui sont propriétaires des biens-fonds, ne se procurent pas abondamment cet excellent engrais. MM. Cader, Parmentier & Laborie, dans l'Ouvrage cité au mot Atsance, indiquent les moyens de le transporter sans qu'il en réfulte la moindre odeur ni la plus légère répugnance. Le point effentiel pour l'agriculture comme pour le jardinage, est de ne l'employer qu'après plufieurs années révolues. Dans plufieurs villes du royaume, on mesure la hauteur, largeur & profondeur de la fosse d'aisance, & il y a prix fait & même affez fort, que le nettoyeur paye en raison de toiles cubes; dans la majeure partie des autres villes, on a la simplicité de payer pour s'en débarrasser. On feroit étonné si l'on savoit combien les latrines des casernes de la ville de Lille en Flandre, produifent de revenu à celui à qui appartient le droit de vendre cet engrais.

S. IV. Des Engrais tires des Voiries.

Sous ce nom je comprends les

excrémens, le lang, le» dél ris des inteflins, &c. qui tont enkves des bouchertes, aimi que les boucs der rues,. &c. Cet engrais n'ell pas à négliger; il est prodigieutement afif, & il doit fermenter pendant long-temps dans les fostes, suivant la méthode déjà indiquée.

Il est inutile de répéter ce qui a été dit au moi Coquille; c'est un excellent engrais si on fait le prépa-

rer. ( Voyez ce mot. )

Récapitulons en peu de mots, les reflources procurées par les engrais végétaux & animaux. 1º Ils réparent l'épuisement de l'humus ou terre végétale, en rendant à la terre matrice celle qu'ils contiennent. 2°. Lews parties graiffeufes & falines combinées & réduites à l'état favonneux, deviennent les matériaux de la fève. 1". Ils contiennent beaucoup d'air fixe & d'air in flammable. (Voyez ces mois). L'air fixe, plus pelant que l'air atmosphérique, reste concentré dans la terre, il est attiré par les racines, uni aux matériaux feveux; & l'air inflammable plus leger que l'air atmosphérique, s'échappe à travers les pores de la terre, & il est absorbé par les feuilles; de sorte que ces engrais contiennent en euxmêmes tout ce qui est nécessaire à la végétation. Il réfulte nécessairement de ces faits fondés fur l'expérience, qu'on dois avoir le plus grand foin de concentrer, autant qu'il est possible, les principes des engrais, & d'empêcher que la chaleur de la fermentation ou celle du foleil ne les fasse évaporer en pure perte.

ENJAVELER. (Voyez Javeler). ENNÉANDRIE, neuvième classe du système de M. von-Linné, renfermant mant les plantes qui portent neuf étamines, par exemple, la capucine.

ENRACINÉ se dit en général d'une plante on d'un arbre dont les racines, foit fortes, foit chevelues, font multipliées. On le dit plus spécialement encore des boutures, lorfqu'elles ont pouffé des racines, des croûtes de la vigne ou de fes couchées.

## ENSEMENCER. (Voyer SEMER). ENTER. ( Voyez GREFFE ).

ENTONNER, ENTONNOIR, Le premier mot défigne l'action de verser de la bière, du vin, &c. dans un tonneau, & le fecond, l'instrument qui fert à cet usage. Les entonnoirs communs sont en fer blanc, & représentent des cônes renverlés, terminés par une queue ou gouttière qui pénètre dans le vaisseau; ces instrumens font nécessaires pour les besoins journaliers dans une cave, & pour les petites opérations : dans les celliers . il en faut de plus grands, de plus folides; ils font en bois & la douille en fer. Les entonnoirs qu'on va décrire sont représentés dans la gravure du mot TONNEAU, ainfi que tous les instrumens nécessaires à la manipulation du vin.

Pour l'ordinaire, on creuse un billot de bois de la longueur de trente à trente-fix pouces sur dix-huit à vingt pouces de largeur, & de fix à dix pouces de hauteur. Quelques-uns le crevient quarrément du haut en bas, & d'autres arrondissent la partie inférieure, foit à l'intérieur, foit à l'extérieur; enfin, ils pratiquent un trou dans le milieu par où passe la douille ; elle est formée par une feuille de tôle ou de fer battu : fa queue est arrondie, traverse l'épaisfeur du bois, l'excède de trois à quatre pouces; fa partie supérieure est rabattue, replice sur le bois, enfin affujettic par des clous, afin qu'elle fe colle exactement fur le bois, & ne laiffe pas échapper le vin.

Les entonnoirs faits en gondole doivent nécessairement avoir un rebord qui règne tout autour de la partie intérieure & supérieure. Si le constructeur n'a pas la précaution de le conferver, en creufant son ' billot, on perdra beaucoup de vin, car, pour peu qu'on en vide à la fois, la force de la chûte, aidée par la courbure; pouffe le fluide audehors.

Je préfère les entonnoirs coupés quarrement, foit à l'intérieur, foit l'extérieur. Le fluide est moins fujet à paffer sur les bords lorsqu'on le vide, & l'entonnoir placé fur le tonneau, l'est bien plus solidement que celui dont la base décrit un demi-cercle. Le premier touche, par tous ses points, la superficie du tonneau déjà ronde, tandis que deux corps courbés, mis l'un sur l'autre en fens contraire, n'ont qu'un feul point de contact.

Il est rare que ces entonnoirs ne laissent échapper le vin entre la douille et le bois. On a beau faire très-juste le trou par où elle passe, le bois en féchant, prend de la retraite, & par conséquent le trou s'élargit ; mais la cause majeure provient de la mal-adresse & de la précipitation des valets lorsqu'ils placent l'entonnoir fur le tonneau; fouvent avant que la douille enfile le trou du bondon, elle frappe contre les bords de cette ouverture, ébranle les clous, comprime le bois; enfin.

Tome IV.

disjoint plus ou moins cette douille. Le moyen de remédier à cet inconvénient, est de placer sous l'entonnoir, & d'y clouer une seconde douille dans laquelle la première doit entrer; cette seconde supportera tout le poids de la mal-adresse des ouvriers, & celle de l'intérieur ne recevra aucun dommage.

Les fabricans des entonnoirs à billot, choifissent de préférence les bois blancs; ils font plus aifés à creufer, à unir, & l'ouvrage fait plaitir à la vue. Ces bois font fujets à fe tourmenter, parce qu'ils paffent fucceffivement de l'humidité à la grande séchereffe, des-lors ils fe gercent, ils fe fendent; on a beau ajouter coton furcoion pour boucher les gerçures, le vin répand toujours. Le propriétaire vigilant, plufieurs jours avant de se servir de ces entonnoirs, & lorfqu'ils font dans le plu- grand état de siccité, doit les faire garnir avec du coton ou de la filaffe trempée dans du goudron très-chaud; les brins se collent alors parfaitement les uns contre les autres. & ce calafat prévient la perte du vin, Ceux qui pourront se procurer un billot de châtaignier bien fain, commenceront par l'écorcer . & le tenir enfuite dans un lieu très fec, au moins pendant deux à trois ans. Lorsque ce bois a acquis une grande ficcité, c'est le cas alors de le débiter, de le travailler: &c. on aura plus de peine. j'en conviens, mais on en fera amplement dédommagé par sa durée.

Une comporte, hanne on benne, (voyez Fig. 13 de la planche XVII), page 605 du toone III, fert à former l'entonnoir de la feconde efpèce; avec cette différence cependant que le derrière est de fix à huit pouces plus

élevé que le devant, afin de retenir le vin lorsqu'on le vide en grande masse dans cet entonnoir : il est percé dans le milieu comme le precédent, & garni de sa douille.

La même comporte, garnie dans le milieu d'un vaste entonnoir de fer blanc, dont la partie la plus large est clouée sur le fond de la comporte, fournit la troisième espèce. Ce cône est criblé de trous par lesquels le vin s'écoule vers la douille. & de la douille dans le tonneau; il sert à retenir dans le grand entonnoir les pepins, les grains de raifin, les écorces, les grappes, &c. de manière que le vin est entonné entièrement dépouillé de tout corps étranger. Le haut du cône est ouvert & terminé par un tuyau de quatre à fix ponces de hauteur, & dont le diamètre est un peu plus considérable que cehi de la douille qui correspond à l'ouverture du tonneau; ce tuyau reçoit un morceau de bois presque de son diamètre, un peu moins gros dans le bas & garni de filasse, de manière que, lorsque le tonneau est plein ou presque plein, on le laisse tomber à fond; il bouche l'ouverture de la douille & retient le vin dans l'entonnoir.

La convexité des tonneaux ne permet pas que les entonnoirs foient bien affis. On doit avoir des coins en bois d'une grandeur & d'une longueur proportionnée, que l'on gliffe entre la partie fupérieure du tonneau & l'inférieure de l'entonnoir; fans cette précaution on perd beaucoup de vin.

ENTONNOIR. (Fleurs en) Fleurs en entonnoir ou infundibuliformes, c'est le nom que M. Tournefort a donné à certains corolles qui imitent à peu prèssun entonoir-ces corolles font coniques à leur extrémité fuerieure, & tubulées à leur incircue. La judquiame, la bourrache, la morelle font de ce nombre. M. Tournefort ayant établi les divisions de fon fyfteme, à d'après la corolle & fa forme extérieure, a renfermé dans la feconde claffe toutes les plantes dont les flagrs font en en goder. Voyz le mor FLEUR, oh fout donnoir, ou en foffeupe un en goder. Voyz le mor FLEUR, oh fout donnoir se de des fin d'une fleur infundibuliforme, & le mot Système. M. M.

ENTORSE ou FOULURE. C'est une diffenion fubite & violenté des tendons ou des ligamens d'une articulation fans qu'il y air déplacement (enfible des parties offeufes. L'inflammation & le gonflement de la partie ne tardent pas à fe manifeifer, & le mail devient très - opinaître pour peu qu'on diffère à y apporter les remèdes convenables. Le meilleur de tous, fans contre-

Le mellieur de tous, lanc contredit, eft de plonger tout auffitôt la partie fouléedans de l'eautrès-froide, & ne pas l'y tenir pendant longtemps. Les femmes, dans leur temps périodique, ne peuvent employer se reméde.

Si l'on peut le procurer promperent de l'alum & des cunfs frais, on fera bientôt foulagé; ce topique n'a jumais manqué (on effet. Il faut avoir une afficire ou un plat d'étain fuir lequel on jette le blanc de tois ou quatre gaufs, fans le jaune; alors on prend le morceau d'alum gros comme une peitte noix, & on le frotte contre les parois du plat de cournant toujours, de manifer qu'il tournant toujours, de manifer qu'il ouvernant toujours, de manifer qu'il ou par le prendre de la cournant toujours, de manifer qu'il ou par le prendre de la cournant toujours, de manifer qu'il ou par le prendre de la cournant toujours, de manifer qu'il ou par le prendre de la cournant toujours, de manifer qu'il ou par le prendre de la cournant toujours, de manifer qu'il ou par le prendre de la course de la courne de la c

ne reste point de parties du blanc d'œuf sans avoir touché l'alun. L'étain frotté par l'alun, produit fur lui l'effet d'une lime douce qui en détache des particules très-fines; cette poudre d'alun s'incorpore avec le blanc d'œuf, le réduit en une espèce de pâte blanche de la confistance du fromage mou; on l'étend sur un linge & on l'applique fur la partie foulée; deux à trois fois par jour au plus, on répète l'opération. Si les œufs ne font pas frais, on parviendra difficilement à les réduire en pâte; mais, frais ou non, l'alun n'a aucune action fur le germe, il reste intact. L'opération est plus longue for un plat d'argent que sur un plat d'étain, & presque impossible sur de la faiance; l'alun réduit en poudre très-fine, mêlée & battue avec les blancs d'œufs, ne se réduit pas si bien en pâte; les particules d'étain qui se mêlent à l'alun & aux œufs . en seroient-elles la cause ?

Le repos le plus absolu est indispensable dans ces sortes de cas; il contribue plus à la guérison que tous les remédes.

Les compresses d'eau-de-vie, & encore mieux l'esprit de vin camphré, ou d'eau fortement imprégnée de sel de cuisne, produisent de bons estets. S'il survient une instamnation violente, la sagnée pratiquée près de la partie affectée, produit le meillour estet.

Loríque l'inflammation & la douleur (ont diffipées, il est très-pradent de tenir le pied bandé pendant long-temps avec des ligatures, asín de prévenir de nouvelles entories, parce qu'il reste foible, & le moindre faure pas renouvelle le mal.

Si l'entorse a été considérable,

s'il reste quelque soiblesse, on fera très bien de prendre la douclie en mettant le pied & la jambe fous la canelle, au moment où l'on tire le via de la cuve.

ENTORSE, EFFORT DE BOU-LET. MEMARCHURE, MEDECINE VÉTÉRINAIRE. Ces mots font fynonymes, & ne fignifient autre chose qu'une distension du ligament de l'articulation du boulet, avec in conflement à la partie, & une claudication plus ou moins légère de l'animal. Plus le gonflement est considérable, plus le cheval boite sensiblement; s'il est léger, l'animal boite peu, & quel quelois s'en appercoit-on à peine. Nous avons vu des chevaux boiter fenfiblement, fans néanmoins appercevoir aucun gonflement extérieur au boulet.

Caules de l'entorfe, Nous comptons parmi ces caufes, les faux pas, les efforts que le cheval fait pour retirer son pied .lorfqu'il est engagé dans une ornière, entre deux pavés, entre deux barres de fer ou entre deux poutres. Des caufes des faux pas. Les caufes

les plus ordinaires font, 1°. lorfque le pied de l'animal portant d'un côté feulement fur un corps pointu. raboteux ou inégal, est obligé de se pris par un coup de fonet, fait un mouvement prompt & violent; 3°. les crampons qu'on a coutume de mettre aux pieds de derrière; en un mot . toutes les causes qui peuvent changer la fituation du pied, & le mouvement des articulations.

Il ne faut pas être surpris fi l'encorgement se manifeste au boulet à la fuite d'une entorfe ou d'une mémarchure; la raifon en est fort simple. les vaiffeaux distendus au-delà de leur état, & ayant perdu leur reffort, favorisent la stagnation du fang dans lenr cavité. Le gonflement ch fouvent aussi la fuite de l'épanchement de l'humeur synoviale; mais cet accident n'a lieu ordinairement que lorsque la distensión a été considérable, que lorfque le ligament capfulaire a été alongé & diftendu : dans ce cas, la douleur est manifeste, l'animal boite felon que le gonflement gêne l'articulation, & que les fibres & les nerfs fe trouvant dans une tenfion confidérable, font encore plus tiraillés dans le mouvement.

Signes de l'entarfe, On connoît ordinairement l'entorfe , à l'enflure de l'articulation, à la douleur que l'animal reffent dans le boulet lorfcu'on le touche ou le comprime . & à la claudication qui est plus ou moins grande . relativement à la diftension plus ou moins grave des ligamens.

Traitement. Le danger de l'entorse n'a pas des suites fâcheuses, si dans le commencement on emploie les remèdes convenables. Au moment donc qu'on s'en apperçoit, la première indication qui se présente est de rétablir les fibres distendues audelà de leur ton, en employant les renverier; 1°, lorfque l'animal fur-, remèdes défenfifs, On remplira parfaitement ce but en conduifant sur le champ l'animal à l'eau, fi l'on est à portée d'une rivière, ou en étuvant fubitement la partie avec de l'eau froide. & en frictionnant ensuite la partie avec l'eau-de-vie & le favon, ou l'eau-de-viescamphrée. Une expérience journalière nous apprend que cés remèdes ainsi appliqués dans le commencement , préviennent l'engorgement du boulet, & guérissent promptement le mal, en aidant les fibres diftendues à reprendre leur ton, & enleur rendant le ressort. Si l'on donnoit le temps à l'enflure de se former, ces topiques, loin de remplir le but défiré, deviendroient nuitibles, & même dangereux, en roidiffant les fibres, & en savorifant la suppuration qu'il est toujours esfentiel d'éviter dans les articulations; mais fi l'engorgement ell furvenu, il faut, au contraire, recourir à l'application des relâchans & des émolliens en fomentations & en cataplasmes, dans la vue de diminuer la tension des fibres, d'abattre la douleur & de favorifer la réfolution. On connoît que la réfolution commence à se faire quand l'inflammation diminue, & que la douleur est moindre. Il s'agit alors de mettre en usage les résolutifs tels que le vin aromatique, & l'eau-de-vie camphrée; ces remèdes ayant la vertu de relever le ton des fibres, & de ranimer la circulation dans la partie, achevent parfairement la cure.

On ne doir pas oublier de faigner Panimal au commencement de Pentorfe, fi elle est considérable; c'est le vrai moyen de détemplir les vais feaux, & de prévenir l'ensture du boulet. La faignée dont être pratiquée aup lat de a custle, si l'entorfe affecte le boulet des j mbes antérieures; & à la veine céphalique de l'ars, si l'accident est arrivé au boulet de derruée. M. T

## ENTURE. ( Voyez GREFFE ).

ENTRE - HYVER ER. Labour donné aux terres pendant l'hiver. Je ne conçois pas le bur que se propose le cultivateur dans cette opération, à moins qu'il n'habite les provinces très - méridionales du royaume, Par-tour ailleurs l'hiver est la laifon des pluies & des gelées. Labourer lorfque la terre est humechée, c'est la pétrir, agglutiner ses parties, &c. Si la terre est gelée, c'est fatiguer les bêtes inutilement, & enterrer la partie glacée qui aura beauconp de peine à fondre. Dans l'hiver, les météores produisent peu d'effets, excepté celui de la gelée, qui foulève & divise la terre, comme il a été dit au mot AMENDEMENT. Il vaut donc beaucoup mieux labourer à la fin de l'automne, lorsque la terre n'est pas encore imbibée par la pluie.

Dans les provinces méridionales, au contraire, o lle spluies font rares, & loríque les terres ne font pas boueufes, un bon labour, profondément fait, difipole la terre à mieux recevoir ceux que l'on donfiera dans la faite, parce que la fechereffe du propose par de l'été plus de l'apparapara par que l'on donfiera dans par la company de l'été plus de l'apparation de l'été de l'apparation de l'apparadirés-viule. La terre et ameublie, de il n'y a prefque point d'évaporation de fes principes.

ENVELOPPE, Borantique, nonmot défigne, en botanique, nonfeulement les organes des plantes qui défendent & recouvrent le pifil de les étanines, mais encore ceux que l'on remarque autour du bouton, du fruit & des femences. La nature, toujours fage dans fes vues, n'a pas voului vapoiret d'abord les parties les plus délicates & les plus effentielles plus délicates & les plus effentielles de la plante, celles de la réproduction, mille accidens divers, l'intempérie des failons, le paffage fabit du froid au chaud, devoient néceffairement les faire péris, fa in auture n'y avoit pourvu effentiellement en les garnifints, pour ain die et, d'un habillement propre à chaque parite Aulilement propre à chaque parite Aulivoyons-nous que l'euveluppe de la fleur, celle du bouton & celle de la femece ne font pas les méen. En les examinant de près, en les analysiant, aous transquerons le lement cette différence, & nous ne pourrons nous empêcher d'aulier la fageffe & l'intelligence qui ont présid à le un tiffe.

L'enveloppe de la fleur est cette partie la plus intérieure, celle qui enferme immédiatement le pistil & les étamines; c'est la corollé proprement dite. La fonction de protéger ces organes, de veiller fur leur développement, & de les mettre à l'abri des corps extérieurs qui pourroient ou les blesser ou les altérer, La distingue essentiellement du calice qui à fon tour enveloppe la corolle. (Voyezlesmots CALICE & COROLLE). La corolle doit préfider à l'hymenée de la plante, c'est le lit nuptial où doit se consommer le grand acte de la réproduction végétale. Tout rappelle une fi glorieuse destination; tout ce que la nature a de plus brillant & de plus riche en couleur, elle l'a prodigué à cette partie. Sa beauté & fon éclat annoncent une fête. Tant que le pistil & les étamines font dans l'enfance, la corolle n'est pas encore enrichie de tous ses atours ; le jour indiqué n'est pas arrivé, mais, à mesure qu'ils se fortifient & que l'instant approche, la corolle le revêt plus richement ; le verttendre ou le blanc jaunâtre qu'elle avoit auparavant, se colore de plus en plus, & prend des conleurs décidees, ou des nuances les plus variées & les plus agréables. Enfin.

la corolle s'entrouve au moment oil e piùli Ste drainnies ont acquis laforce & la vigueur néceffaires pour contommer la réprodudion. Tout eft fini pour elle, les vues de la nature font remplies, fes foiss font fuperflus; auffi périt-elle bientit après. On peur confuter l'em COROLLE, fur les avantages divers que la plante en retire en réportal.

L'enveloppe du bouton n'est pas moins admirable; le bouton, comme on peut le voir à ce mot, est toute la plante entière en miniature ; tiges, feuilles, fleurs, le microscope y retrouve tout : cet enfant précieux est le germe qui doit reproduire un jour une infinité de plantes femblables. Mais l'état de foiblesse & de délicatelle où il est, mérite tous les soins de la nature ; aussi l'a-t-elle enveloppé de plufieurs écailles, qui le recouvrent d'un duvet qui le tient chaudement, & d'un fuc visqueux qui réunit tontes les parties les unes avec les autres, & empêche l'eau des météores de pénétrer jusqu'au centre. ( Voyet les mots BOUTON & ECAILLES ).

Le fruit renterme le précieux dépôt de la semence, la graine; mais la graine est ordinairement un corps dur & fec; il ne demande pas autant de précaution pour être confervé. & ne court de vrais dangers qu'avant fa maturité, par les accidens qui pourroient détacher la graine du cordon ombilical, & l'empêcher, par conséquent, de mûrir. Le péricarpe ( voyez ce mot ) remplit ce double objet : composé lui-même de plufieurs membranes, dans lefquelles fe perfectionnent les fucs nourriciers, il transipet à la graine les principes nécessaires à la formation & à son accroissement, en

même-temps que par son épaisseur. sa dureté ou sa rigidité, il la désend du vent, des pluies, des insectes & des oiseanx qui la dévoreroient.

Une observation où la considération des enveloppes peut conduire, c'est de remarquer, en général, que tout ce que la nature produit e une fin particulière; que dès que cette fin est remplie. l'instrument qu'elle a employé périt bientôt après. La fécondation faite, la corolle se fane & tombe , le bouton développé, les écailles se détachent; la graine mûre, le péricarpe fe defseche & s'entr'ouvre. C'est ainsi que, par une marche, une succession continuelle, tout renaît, se développe & périt dans le règne végetal, & chaque instant de sa vie est marqué par l'utilité. Heureux l'homme qui en mourant peut dire : chaque instant de ma vie a été utile, mes jours font pleins, je puis mourir, puifque j'ai rempli toute la tâche dont j'ai été chargé! M. M.

ENVIE, MÉDECINE RURALE. Rien de plus commun que de voir des enfans venir au monde avec des marques fur le vifage, ou fur quelque autre partie du corps; on les connoît fous deux dénominations différentes, d'envies ou taches de naiffance. Ce mot envie vient de la perfuation où tout les femmes que ces marques tont toujours la fuite des envies, ou des craintes ju'elles ont eu pendant leur groff ffe, ou des impressions vives dont elles out été affectées, & qu'elles arrivent aux endroits de leurs enfans qui repondent aux parties où elles ont porté la main pendant leur envie ou leur faififfement.

Il est étonnant oue ce sentiment ait été adopté jusqu'ici; un peu de réflexion auroit éloigné beaucoup de gens instruits d'une pareille opinion : pour les ramener à une caufe plus vraifemblable, on n'a qu'à leur prouver qu'il n'y a aucune communication de nerfs entre la mère & l'enfant. Il est donc impossible que les impressions de la mère se transmettent à l'enfant, & quand même elles y passeroient, elles ne produiroient iamais la reflemblance des obiets qui les a excitées dans la mère.

ENV

On ne doit pas croire qu'un enfant porte fur fon corps une marque qui ressemble au poil de quelque animal, parce que fa mère en aura eu frayeur, tout comme à quelque fruit, parce qu'elle aura cu envie

d'en manger.

Ces taches varient beaucoup. tant par leur couleur que par leur ctendue : les unes font rouges &c ressemblent quelquesois à des framboifes, à des cerifes, à des fraifes; les autres font jaunes; il y en a de brunes & de noires; d'autres qui font couvertes d'un poil qui differe aussi par la couleur & par la longueur; les unes font petites, les autres fort grandes: dans les endroits où la peau est velue, elle conserve fa couleur naturelle, mais elle y est plus épaisse; dans ceux, au contraire, où l'on n'obt rve que la peau altérée dans la couleur, elle déborde un peu fur le niveau, ce qui forme une tumeur plate.

Les envies qui confiftent dans le teul cha gement de couleur, ont leur fiège dans le corps réticulaire de la peau, & celles qui font avec le poil. l'ont dans les bulbes où les poils font implantés : c'est de-là qu'ils tirent leur nourriture; la diversité des couleurs des envies, se rapporte à l'altération du sang, de la bile & de la lymphe.

ÉPAMPRER. Synonyme d'ébourgeonner. (Voyez ce mot). Il fe dit spécialement de la vigne.

ÉPANOUIR. ÉPANOUIS-SEMENT. Se dit des feuilles qui commencent à fortir des boutons & des fleurs lorsqu'elles développent leurs pétales hors du calice qui les renfermoit. C'est l'époque à laquelle s'exécute la fécondation de la fleur. Les pétales ou feuilles de la fleur, jusques-là roulées & repliées sur elles - mêmes fous les folioles du calice, se développent avec élasticité; les filets se séparent des piftils; la petite capfule qui renferme la pouffière féminale ou étamine, s'ouvre avec force ; cette pouffière est lancée fur le sommet du pistil, reçue dans les pores dont il est criblé, & va féconder les germes qu'il renferme. Les pétales persistent jusqu'à ce que l'opération foit entièrement achevée ; alors elles se flétriffent , se dessechent, tombent, & le but de la nature est rempli.

C'elt principalement de cette époque que dépond l'abondance sious les genres de végicus; fi a feur foufre, la récolte el médiocre; fi elle avorte, elle vil perdue fans réfource. Les pluies trop abondance délavent & entrainent la pouffière des stamines; les coups de folle du furviennent, calcinent ces parigade licates, & les gelées accompagnée d'humidié font toujours meutrières, [Poyr ECONDITÉ].

ÉPARGNE (Poire d') Voyet le mot-Poire.

ÉPARVIN ou ÉPERVIN, MÉDE-CINE VÉTÉRINAIRE Nous distinguons trois fortes d'éparvin : l'éparvin fec, l'éparvin de bœuf, & l'éparvin calleux.

De téparvin sec. Nous désignons fous cette dénomination, une maladie externe, dont l'effet est de susciter une flexion convultive & precipitée de la jambe du cheval qui en est attaquée, au moment où elle entre en action pour se mouvoir. Ce mouvement irrégulier est exprimé par le terme de harper. On s'en apperçoit dès les premiers pas que fait l'animal, & jusqu'à ce qu'il soit échauffé; puisqu'alors il n'est presque point vifible, à moins que le mal ne soit parvenu à un certain période caractérifé par l'action continuelle de la jambe qui harpe toujours. Un cheval crochu avec ce défaut, devient presque totalement incapable de service.

Du fiège de l'éparvin fec. Cette maladie n'existe point dans l'articulation du jarret, comme certains auteurs l'ont prétendu, mais dans les muscles mêmes qui servent aux mouvemens de flexion ou dans les nerfs qui y aboutiffent. Si le cheval paroît boiter au bout d'un certain temps, la claudication ne peut point être l'effet de cette affection, mais de voyer Courbe. quelque autre maladie qui furvient ordinairement au jarret fatigué par réfulte de la flexion convultive dont il s'agit.

De l'éparvin du bauf. C'est une tumeur humorale qui occupe, dans le bœuf, presque toute la portion de la partie latérale interne du jarret.

Caufes de l'éparvin du bœuf. Cette tumeur est produite dans cet animal, par des humeurs lymphatiques arrêtées dans les ligamens de l'articulation du jarret avec le tibia ou l'os qui forme la jambe. Elle est molle dans son origine, mais elle se durcit dans la fuite par le féjour de l'humeur qui l'occafionne, & qui devient infenfiblement platreufe. Le bœuf ne boite jamais dans le principe de ce mal, mais feulement à mesure que la tumeur s'accroît & se durcit.

Traitement. Les fomentations émollientes, & les cataplasmes de même nature, font indiqués dans le commencement de la maladie, s'il y a inflammation , chaleur , douleur ; après quoi on termine la cure par les fréquentes frictions avec le vin aromatique, & l'eau - de - vie camphrée.

De l'éparvin calleux. Celui - ci est la feule tumeur qui devroit être regardée dans le cheval, comme éparvin. La tumeur est calleuse & son fiége est dans l'os même, & à la partie du canon que les anciens appeloient éparvin, c'est-à-dire, à la partie latérale interne & supérieure de ce même os.

· Ce gonflement de l'os étant pro-Tome IV.

duit par les mêmes caufes que la courbe, & ctant de même nature, on doit le traiter de même : ainsa

Nous voyons encore aujourd'hai. à la ville & à la campagne, confonla continuité de l'action forcée qui « dre l'éparvin avec la courbe : le fiège de l'un & de l'autre font bien différens, puifque celui-ci occupe la partie inférieure interne du tibia, tandis que celui-là se trouve placé à la partie supérieure interne du canon, M. T.

> ÉPAUTE OU ÉPAUTRE OU BLÉ LOCULAR on LOCAR on FRO-MENT ROUGE. ( Voyez le mot FROMENT ).

ÉPERON, BOTANIQUE, C'est une petite production végétale que l'on remarque quelquefois à la base de la corolle, & qui se prolonge plus ou moins. On a confondu fouvent, en botanique, l'éperon avec le nectaire, ou plutôt on a donné deux noms différens à la même partie de la plante : cela vient , fans doute , de ce que plufieurs plantes contiennent du nedar dans le nedaire, (voyez ces mots ) tandis que d'autres n'en contiennent pas du tout; & l'on aura donné le nom d'éperon à tout prolongement corniforme, dans lequel on ne retrouveroit pas cette liqueur fucrée. On pourroit donc conferver le nom d'éperon à ces parties privées de nectar, & conferver celui de nectaire à toutes celles qui en renfermeroient, M. M.

ÉPI. C'est la partie des plantes graminées placée au fommet de leurs tiges, & qui renferme les graines rangées de chaque côté, & implantées dans une espèce de calice qu'on appelle balle (Voyez ce mot & celui de BLÉ). Pour connoître la belle defcription de l'épi, par M l'Abbé Poncelet, voyez le mot EPIER.

On appelle fleurs ou fruits en épi, ceux qui sont rassembles au sommet de la tige, & disposés à la manière des grains de blé.

ÉPIDÈMIE, MÉDECINE RURALF.
On appelle épidémie, une maladie généralequi attaque indifféremment, & fans diffinctions, tounes les claffes de citoyens; elle a une caufe commune; qui réfuée pour l'ordinaire dans l'air, ou dans les chofes dont on ne peut point duns les chofes dont on ne peut point évire de faire utage pour le befoin de la vie, & elle a une marche égale, & qu'on traite par une même méthode.

Les épidémies ne peuvent se manifester en tout lieu; c'est en cela qu'elles different des endémies famitières à certains pays, & qui ne sont point accidentelles; ces dernières font disfinguées des maladies sporadiques, parce que celles-ci sont parteulières aux personnes qu'elles attaquent dans différens temps, ou en différens lieur.

Les maladies épidémiques n'on pas toutes le même caraçère. Elles varient felon la variet des faitors qui les produient, & les lieurs on elles paroiffent. Elles femanifetten fouvent par un appareit des plus effrayans : quelquefois elles emprunent un emarche déguifee, & s'en-veloppent des fymptomes les plus plégers, pour exercer plus à leur airé leur cruauté, en trompant la confance du médecin, & en enlevant out à coup les maides; aufil doit-on être très-circonifeet dans le commencement d'une épidémie, fur la mencement d'une épidémie, fur la

méthode du traitement. On doit plutôt s'attacher à bien observer tous les symptômes, à en découvrir les mances, & à épier les mouvemens critiques de la nature, qui sont toujours très-lents, ou pour.mieux dire, -très-rares dans ce temps-là.

Si cet examen bien reflechi, ne fournit pas affez de connoifiances pour tracer une route qui puiffe conduire à pouvoir les combattre avec quelque avantage, il faut faire de . nouvelles recherches, examiner le fol , les eaux , l'exposition , les environs de la campagne, afin de pouvoir diflinguer & connoître fi ce n'est point un miasme malin dont l'air s'ell chargé par les exhalaisons de quelque eau croupiffante qui produife cette maladie; il faut encore s'informer si les habitans du lieu où règne l'épidémie, ont eu une bonne ou une mauvaise récolte, si leurs champs tout semés n'ont point été emportés par le débordement de quelque rivière ; d'après de pareilles perquifitions, on découvrira peut-être la véritable cause . & on prononcera fi elle est l'effet d'une mauvaise nourriture.

Les maladies épidémiques ne font pas toujours mortelles. Il en exite dont le caractère ne porte nullement fur aucun vifeire effentiel à la vie, & qui cédent aifément à un traitement bien vu & bien ordonné. Mais en général, elles font le fiéau du genre , humain, & il meurt plus de gens, & dans la vigueur de l'age, par l'effet des maladies épidémiques, que par toute autre forte de maladie.

On pourroit se promettre quelque succès dans le traitement des maladies épidémiques, si elles étoient simples, & jamais compliquées d'autres maladies; mais elles font quelquefois fi liées entr'elles, qu'il est fouvent impoffible de distinguer celle qui domine for l'autre. Dans ces circonstances on est embarrasse. Il faut l'avouer, la science est quelquesois en défaut : l'air, en pénétrant le corps humain par différentes voies, y porte avec lui & applique à diverses parties, certains miafmes d'une nature inconnue, qui produifent cependant les mêmes effets dans les personnes affectées; la différente fituation des lieux, le différent afpect, l'exposition à certains vents, les exhalaifons des marais, les variations dans les faifons, les intempéries de l'air , le vent du midi , qui hâte la putréfaction des eaux croupiffantes, d'où il s'elève continuellement dans l'air des matières fétides ou acrimonieuses qui l'infectent , contribuent beaucoup à établir les différentes espèces d'épidémies.

Les manyais alimens engendrent auffi des maladies épidémiques. On a vu en 1771, dans la comté de Cominge en Gascogne, une maladie épidémique, qui n'avoit d'autre caufe que la mauvaite nourriture qu'on prenoit : M. le Roi , célèbre professeur de Montpellier, parvint à la détruire en prescrivant un bon régime, & en faifant donner aux pauvres de la campagne, du bon pain, fait avec la tarine de blé qui n'avoit pas été gâté; ce pays - là a voit été dévasté par différentes inondations. Personne n'ignore que c'est dans le fein des calamités publiques. que les épidémies prennent leur origine.

Pour s'en préferver, il faut éviter ce qui peut arrèter l'infensible transpiration, & pour cela on ne doit pass'expofer aux intempéries de l'air ni passer subitement d'un endroit chaud en un lieu froid.

Les personnes qui, par état, sont chargées dusoin de veiller à l'adminiftration des villes & villages, doivent être attentifs à ce que les rues soient bien propres, à ne pas permettre des creux à fumier dans l'enceinte des ieux habités, à fair allumer de diftance en dislance des feux compolés de plantes dooiferentes; le Feuction excellent purificateur, & même le milleur & le plus expédiri de tous.

Le traitement des épidemies doit fe rapporter aux caufes qui les produitent ; les faignées, les rafraichinas, le cambhe corrigé aveil enitre, feront très-appropriés quand le caradère de l'épidemie fera inflammatoire, que le pouls fera fort, ferré, tendu, & qu'il n'y aura point abattement de forces; mais tous ces fait les de la coule de president de la caufe dépendoit d'une abondance d'humeurs purirdes dans l'eflomac, dans le refle des premières voies.

Si la putridité domine sur les autres complications, les émétiques, les purgatifs, produiront les effets les plus salutaires.

Si on en attribue la caufe à la upprefiino de l'infentible traipairation, il faut alors employer les moyens néceffaires au rétabilifiement de cette lecrétion fi néceffaire & fi utile à l'économie animale : le kermès minéral, les fleurs de fureau, le foordium, combinés avec quelque léger didorfique rempiront cette indication. Les friditions fur la peau, faites avec des linges timbibés de fumée de plantes aromatiques, feront aoffi trèsappropriées.

Mais quand, dans les épidémies, la H h 2 malignité est portée au dernier degré, que le cerveau est affecté, qu'il y a affouniffement ou délire, l'application de larges vésicatoires sur le gras des deux jambes, fuivi de l'usage du camphre, du nitre & des acides, contribueront à un heureux changement; cufin on doit se conduire d'après l'indication, & d'après ce qui foulage ou ce qui bleffe. On ne peut donner ici que des règles générales fur le traitement des épidémies; mais, comme il y a toujours quelques nuances, quelques variétés, on doit auffi donner des remèdes combinés, pour pouvoir les combattre avec quelques succès. Ces maladies font quelquefois si cruelles & si rapides, qu'il est difficile dans les premiers temps, qu'il ne meure un grand nombre de personnes, quelle que soit la méthode qu'on emploiera pour les traiter. Mais leur marche ordinaire est telle, qu'après avoir durée un certain temps, elles perdent peu-à-peu de leur férocité, & deviennent plus longues & moins meurtrières. Auffi dans le commencement d'une épidémies, un médecin ignorant va de pair avec le médecin le plus instruit. M. AM.

ÉPIDÉMIE sur les animaux. ( Voy. EPIZOOTIE ).

ÉPIDERME, BOTANIQUE. L'épidere ou la peau et fun emembrane extérieure extrêmement fine, qui recouvre toute la plante, depuis le bout des racines judqu'à l'extrémité des feuilles, qui s'étend fur toutes les parties même les plus faillantes, comme les flus rillantes (comme les flus rillantes), comme les flus rillantes (comme les flus végétals, que l'épidernne et à l'animal. L'exiftence

de l'épiderme n'est pas difficile à démontrer, il fuffit de déchirer une feuille, un pétale, d'écorcer une branche, de peler un fruit ; la premicre membrane transparente & sans couleur que l'on enlevera, ce fera l'epiderme : il est vrai que , comme l'épiderme reste presque toujours adhérent au réseau cortical, il est trèsfacile de les confondre ensemble, & de prendre pour épiderme ce qui conflitue réellement l'écorce. Aux mots COROLLE & FEUILLE on peut voir la distinction qui existe entre ces deux parties, & comment on peut enlever l'épiderme indépendamment de l'écorce. Le défaut d'avoir féparé l'un de l'autre, est cause que presque tous les auteurs qui ont écrit sur la botanique, ont parlé de l'épiderme comme del'écorce, & lui ont attribué ce qui n'appartenoit qu'à cette dernière; on lui a trouvé des vaisscaux, des fibres, un parenchyme même; toutes ces parties cependant conftituent l'écorce proprement dite, & font recouvertes par l'épiderme qui, pour parler juste, doit être absolument réduit à une fimple membrane. L'auteur qui l'a mieux étudié, fans contredit, est M. Defaussure, dans fes observations fur l'écorce des feuilles & des pétales ; il l'a observé fur un très-grand nombre de plantes. & n'y a jamais appercu les traces d'organifation.

Quelle eft donc la nature de cette fingulière production végétale, de cette membrane fi fimple qui croit avec la plante & s'étend en supernicip respué autant qu'elle ; parce que dès que l'accordiement est trop prompt ou trop confidérable, l'épiderme fe déchire en lambeaux, Sur pluséeurs

plantes, comme fur quelques arbres, l'épiderme semble se renouveler de temps en temps, il se détache par parcelles affez confiderables, & l'on en retrouve un nouveau fraîchement produit. Cette observation, jointe à que lques raifonnemens, firent élever des doutes mêmes fur l'exiftence de cette membrane, dans l'esprit de M. Desaussure. Ce savant observateur crit d'abord que ce n'étoit qu'une couche de quelque fluide, foutenue par les fibres du refeat cortical qui offroit aux yenx l'apparence d'une membrane; enfuite il s'imagina qu'elle n'étoit qu'une illusion d'optique. Pour résoudre le premier donte, il fit fécher des écorces, & il la retrouva encore fur les écorces sèches; pour dissiper le fecond, il observa à differens jours, dans différentes positions, avec différens microscopes, & il la retrouva tonjours.

Ses recherches ont été encore plus loin; car, sur plusieurs espèces d'arbres, il a observé très-diffinclement une membrane délicate recouvrant ce réseau & ces fibres que l'on a nommées l'épiderme des branches, du tronc & des racines; mais toujours aussi sage dans ses conclusions, qu'exact dans ses observations, il n'ofe pas en conclure du particulier au général. Si mes observations penvent être mifes à côté de celles de ce célèbre naturaliste, la question feroit abfolument décidée, & l'on pourra regarder toutes les plantes & tous les arbres, en général, comme revêtus de cette membrane; je l'ai retrouvé fi fouvent, & dans tant d'espèces diverses, sur tant de parties, que je n'ai pas craint d'affurer au mot ECORCE, & je ne crains

pas de le répéterici, que son existence est commune dans tous les individus : ce n'est point, à la vérité, fur les vieux troncs que ie l'a: cherché; l'état de dépérissement où il est dans la plupart, l'espèce de conche terreufe dont l'air , les infectes & les plantes parafites le recouvrent per pétuellement, mettent dans l'impossibilité de le bien observer; mais c'est fur les jeunes branches, les pousses de l'année, & les racines tendres que i'ai été l'examiner. Le microtcope de Dellebare me l'a toujours offert; ce qui est le plus étonnant, c'est l'espèce d'uniformité que l'ai observée dans tous les épidermes, Cette membrane est si fine & fi fimple que la fubstance qui la compose doit, pour ainsi dire, être une.

Lorfau'il est directement exposé à l'influence de l'air & des météores, je me fuis apperçu qu'il étoit moins transparent, & par consequent, à ce que je crois, plus épais; ou ce qui pourroit peut-être être plus juste, les vaisseaux indiscernables dont il est composé, sont obstrués, & les fucs qu'il renferme, desséchés. Que l'on prenne une fève . & qu'adroitement on enlève l'épiderme qui est an-deffus de la première peau, on s'appercevra que non - feulement il recouvre la partie convexe des lobes, mais encore qu'il se reolie autour d'eux qu'il lenr fert d'enveloppe dans l'intérieur de la féve, que de-là il recouvre la radicule & la plumule. Si on étend fur le porteobjet un lambeau de cet épiderme, dont une partie appartienne à la partie extérieure, & l'autre à la partie intérieure de la féve, on distinguera facilement la différence de transparence, la partie intérieure étant ou

 $\mathbf{F} \mathbf{P} \mathbf{I}$ moins épaisse ou plus transparente que l'autre.

La seconde propriété de l'épiderme que l'observation microscopique démontre évidemment, c'est qu'il est sans couleur. Si, lorsqu'il recouvre une partie végétale quelconque, il paroît vert, gris, brun, rouge, jaune, c'est une illusion d'optique; il agit comme un vernis fur un rabieau; le vernis n'est nullement coloré, il laiffe diffinguer à travers la propre substance les couleurs étendues fur la toile. La nature nous offre une comparation plus juste & plus exacte. L'épiderme qui recouvre la peau noire, brunâtre, cuivreuse, de certains peuples n'est pas noir, brun cuivreux, & le principe de ces couleurs ne réfide pas dans cette membrane; mais la fubstance muqueule que l'on a nommée le refeau de Malp.ght. Il oft vrai que l'épiderme influe fur l'intenfité des couleurs & lur leur vivacité. A l'article COULEUR DES PLANTES, ( Tome III, page 522 ) nous fommes entrés dans quelques détails fur cet objet. & nous y renvoyons, afin de ne pas nous répéter.

Quelqu'attention que l'on apporte à enlever un lambeau d'épide me, on remarque presque toujours qu'il y reste adhérens des corps globuleux , transparens & colorés; ces corps font ou des glandes corticales, ou des mamelons, des utricules qui faifoient partie du parenchyme & du tiffu réticulaire. Dans les feuilles & les pétales, ces utricules contiennent la matière colorante.

L'épiderme que nous avons reconnu tout à l'heure, recouvrant extérieurement & intérieurement les lobes d'une fève, & enveloppant

la plante & la radicule, est le principe de l'épiderme entier de toute la plante; il s'etend dans la profondeur de la terre, avec la radicule, &c s'élève dans les airs avec la plume. Le même méchanisme qui préside à l'accroissement & au développement de chaque partie de la plante, occafionne fans doute celui de l'épiderme; ait mot Accroissement nous en avons donné la théorie. Ce feroit certainement ici le lieu d'expliquer comment l'épiderme de certains arbres le conterve fain & entier. tandis que celui des autres se déchire & se defunit par lambeaux; mais nos recherches & nos observations n'ont pas étéjusque-là. Nous voyons tous les jours ce phénomène, il frappe nos yeux à chaque inflant, cependant il est encore un mystère pour nous. Il est bien facile de dire que l'épiderme est plus tenace & plus ductile, fi l'on peut se servir de cette expression dans le règne végétal. danstel ou tel arbre que dans un autre; la question ne sera pas résolue, & elle le fera encore moins lorfque l'on fongera qu'en géréral l'épiderme des arbres vigoureux réfifte davantage, & le déchire bien plus tard que celui des arbres languissans.

Presque tous les anatomistes & les observateurs qui ont étudié au microscope, la peau animale, croyent, d'après Lewenhoeck & Boerhaave & autres, que l'épiderme qui la recouvre est composé d'écailles. J'avoue de bonne-foi que je n'ai jamais pu les observer, & qu'au contraire j'ai toujours trouvé une membrane féche absolument en rapport avec l'épiderme végétale. Ce n'est pas sur les mains, fur les partres expofées au grand air, ni fur la peau des hommes

faits & avancés en âge. & même des vieilles femmes qu'il faut chercher un épiderme entier & continu. Cet épiderme éprouve le même fort que l'épiderme du tronc & des grofses branches; il se fendille & s'altère exactement par le même principe. C'est sur l'épiderme des parties delicates & couvertes de la peau des enfans & des femmes, que l'on observera une continuité par laquelle on fera convaincu que l'épiderme n'est qu'une membrane & non des écailles pofées en recouvrement comme les écailles des poissons. La donceur de leur peau l'annonce affez . & auroit dû au moins faire douter de l'existence de ces écailles naturelles : mais Lewenhoeck l'avoit dit, & on l'a répété jusqu'à présent. J'ai enlevé très-fouvent, avec la pointe d'une épingle un peu crochue, des lambeaux d'épiderme de la longueur environ d'une ligne de la peau d'un enfant & d'une femme ; je l'ai exposé à la lentille du microscope. & sa surface ne m'a jamais offert la moindre écaille. Comme cet épiderme est transparent, & que quelquefois il reste à la surface intérieure quelques perits vaiffeaux, il ne faut pas confondre les mailles & les divisions qu'ils forment avec les divisions des écailles ; cette erreur ne seroit pas pardonnable à un bon observateur microscopique.

L'ulage de l'épider me dans les végéraux se conçoit facilement en considérant se nature. Son tissu ferre empêche, comme l'observe très-bien M. D'-faussi que les corps insiniment petits qui voltigent dans l'aumosphère, n'entrent & ne pénètrent tous indisféremment dans l'intérieur de la plante; car on verra au mot NUTRITION que la plante se nourrit par tous ses ports. L'épiderme ne s'ouvre que vis-à-vis des vaisseaux absorbans & excrétoires. Par sa force & son élasticité, elle regient en place tous les vaisseaux & toutes les parties qui viennent se terminer à la furface de la plante. Nous verrons à l'article FEUILLE, que l'épiderme est la principale cause du retournement des fenilles & de leur mouvement fpontané. Enfin, le savant observateur que nous venons de nommer. soupconne encore que dans l'épaisfeur de l'épiderme se trouvent peutêtre les organes de la transpiration infenfible. Nous examinerons cette idée ingénieuse, au mot TRANSPIRA-TION INSENSIBLE.

Nous ne nous arrêterons pas fur l'épiderme en particulier des fauilles, des fluits, des racines, & des fluits, à chacun de ces mots nous l'examinerons, & par conséquent nous y renvoyons ainfi qu'à Corolle & ÉCORCE. M. M.

ÉPIER ou MONTER EN ÉPI. De cetre opération dépend l'abondance de la paille, dans le sens que le mot épi comprend la tige & l'épi proprement dit. Sa hauteur dépend de l'état où la terre se trouve lorsque la tige s'élance de la racine. Si elle est trop séche, & dans les terres fortes fur-tout , la terre ferre , comprime le collet des racines, & empêche l'élancement des tiges; si elle est trop humide, & que la saison soit froide, les tiges sont maigres, alongées; mais si la terre est humide & la chaleur forte, la tige est forte, bien nourrie, l'épi se sentira de ce bien - être. Jamais cette végétation n'est plus active, que lorsqu'il règne à cette époque des temps vulgairement appeles das "pollas ; lis tont tels , parce qu'ils font chargés de principes dictinques , que le crois être les parce qu'ils font chargés de principes dictinques , que le crois être les chimits, a spellent le phósgifiques, peu importe le nom qu'on lui donne & reine fin a lautre; mais il eff confiant que ce principe du fur favorife fingulèrement la végétation, lorfque la téchereffe de la terre n'y met point d'obffacle.

Si la tige est maigre & fluette, à coup fûr l'épi le tera, à moins que par les circonstances les plus heureuses, par exemple, une pluie survenue à propos ou tel autre accident heureux, n'ait redonné du ton à sa manière de végéter. Il arrive fouvent alors, que l'épi proprement dit, prend beaucoup de confistance, que les grains aoûtent ; (voy. ce mot ) mais tres-rarement dans cette circonstance, il se trouve une correspondance convenable entre l'épi & la tige; il en réfulte que l'épi trop pefant, proportion gardée, pour peu qu'il foit surchargé par la pluie ou agitée par le vent, fait plier la tige, les blés se couchent, &c. &c. Quelle multitude innombrable de combinations éprouve une plante, du moment de sa naissance jusqu'à la maturité de fon fruit!

Aux caufes fâcheufes & indépendantes de la volonté de l'homme, il s'en joint une qui eft fon propre ouvrage. On a la fureur dans toutes nos provinces de femer trup épais, & fi, avant ou pendant quelques jours d'hiver, les blés n'offrent pas à la vue un beau tapis vert, égal à celui des prés au premier printemps, on croit tout perdu; ces p'antes ferrées les unes contre les autres ne troute

pas à vétendre; cependant les tiges qui en fortent, cherchent à jouir des bienfaits de la lumière, & femblables dans ce cas, aux fapies, aux arbres foreflières plantes irrop pites, elles s'alongent fans gerfür. Comparez leur lestiges de quelques grains femés moins dru, la diproportion de étosanate : le cultivateur la voit, la connoii & ne fe corrige pas; il te plaint enfuire, accute les faisons, tandis qu'il devroit s'impurer les fuites flicheutes de fon obtination.

ÉPIERREMENT . ÉPIERRER. C'est enlever les pierres d'un jardin, d'un champ, d'une vigne. Cette opération est utile, généralement parlant, & fur-tout dans les plates bandes d'un jardin potager; alors, afin d'éviter la dépense du transport, on peut ouvrir de larges tranchées dans le milieu des allees, y entouir les pierres . & les recouvrir de terre : il réfulte deux avantages de cette opération, l'épierrement des planches est à peu de frais, & les allées plus sèches : par conféquent, il y croit beaucoup moins d'herbes, & le jardinier est dans le cas de le ratiffer moins fouvent.

Il n'en ell pas ainfi des champs; des signes, &C. un-ou files pier; des signes, &C. un-ou files pier; des ignes, &C. un-ou files pier; des de mot ) ou futerpubles d'une grante prompte divition de leurs partie; par l'effet des métores; les reule prop groffes pierres doiven être enlevérs; & non les aures des qu'elles n'ont pas au-delà de deux à trois pouces de diamètre. Elles retenence l'humidité dans la terre, augmentent fa. Chaleur, & même celles qui te trouvent à ta furface, attirent plus la rofés que la terre. Si on foolelve une

pierre

pierre au milieu d'un champ e dont la superficie paroît desséchée par le foleil, on trouvera de l'humidité tous cette pierre, parce qu'elle a retenu celle qui s'élevoit du fein de la terre, & par confé uent en a empêché l'évaporation. Comme elle est un corps plus dense que la terre, elle absorbe une plus grande masse de chaleur, la conierve plus long-temps, & la communique à la terre qui l'environne ; des-lor , elle est très-essentielle, par exemple, aux vignes qui ont betoin de chaleur; enfin,un corps échauffe attire plus la rofée qu'un corps qui l'est moins. Les pierres sont donc très-utiles, des que leur groffeur n'empêche pas la charrue de fillonner, ni les outils d'entrer dans la terre ; leur utilité est encore bien marquée dans les terres fortes. &c. Si on confidere les fromens qui végètent au milieu des pierres calcaires, dont la surface de la terre paroît couverte, on verra des blés bien nourris, la tige plus courte, il est vrai, que dans d'autres fols; mais l'épi eft plus long, les grains mieux nourris & plus nombreux.

Si les pierres, au contraire, font granifeules, de nature vitrifiable, & c. elles ne se décomposent pas, & même leur décomposition seron peu utile à la végétation.

Plus on approche du nord, plus les pierres, les cailloux deviennent utiles dans les vignes: j'en ai déjà dit les raifons.

ÉPILEPSIE, MÉDECINERURALE. L'épilepsie est une maladie convulfive, qui faisit tout-à-coup, & fair tomber ceux qui y font (ujets, ou qu'elle attaque pour la première fois, avec privation de tous leurs Tome IV. fens & des mouvemens volon-

Cette maladie a été défignée fous différens noms, relativement aux fymptômes qui l'accompagnent dans le paroxisme, & que ceux qui en sont frappés, éprouvent dans ce même instant. Les uns l'ontappellée mal caduc, haut mal, parce que ceux qui en font atteints, ne peuvent s'empêcher de tomber de leur haut, furtout s'ils font debout : les autres , mal facre, parce qu'ils la regardoient comme une vengeance céleste; les romains lui avoient confacré celui de maladie des comices, parce qu'ils rompoient leurs affemblées lorique quelques - uns d'entr'eux en étoient attaqués, & ils ne les y admettoient plus, Hippocrate l'appelloit maladie puérile, parce qu'il avoit observé qu'elle étoit très - familière aux en-

intitude peut être effentielle, tout comme iymptomatique. Elle peut être aufil hêréditaire, à raifon des différens accidens qu'elle produit; de teur direct, de leur période; & des différens fiégés de la cuite ; elle peut être i diopartique, ¿ ell-à-dire, que la caulie ell dans le cerveau; ou le maitre pariir que le cerveau; ou moutre pariir que le cerveau; ou de la cuite en la coure autre pariir que le cerveau; ou en la caulie ell dans loute autre pariir que le cerveau; ou en l'affecte que par communica-

D'après cela, il fe préfente ici une infinité de caufes qui peuvent produire l'épliée idiopathique, telles qu'une commotion & un ébranlement dans le cerveau, une inflammation générale de ce vificère, un ulcère dans fa fubliance, un enfoncement des os du crâne fur la dure & pie-mère, & Les méninges, un épanchement de fang à la duire de panchement de fang à la duire de

quelque coup porté à la tête, un contre-coup, un amas de pus, &c.

Il seroit très a difficile de pouvoir rassembler ici toutes les causes capables d'exciter l'épilepfie sympathique; nous indiquerons celles qu'on obser . ve le plus communément. Souvent elle dépend, chez les personnes du fexe, de la suppreffion de leurs mois, ou de leurs lochies, ou de quelque perte imprudemment arrêtée. Elle furvient aufli aux hommes fujets à une évacuation falutaire, mais toutà coup supprimée, comme les hémorroides, la gale répercutée, des dartres rentrées par l'application de quelque topique.

La matrice, par fon organifation, prête beaucoup au développement de cette maladie. La trop grande tension de ses nerfs, jointe à l'irritation de fes membranes, & à l'âcreté des fucs qui les arrofent, ajoutez à cela la finesse de ses fibres, toutes ces choses, dis-je, peuvent la déterminer.

Elle dépend fouvent d'un amas de vers contenus dans l'eftomac & le reste du tube intestinal ; d'une abondance d'humeurs putrides, bilieuses, très-âcres & très-exaltées ; de l'usage de liqueurs spiritueuses, d'une trop grande abstinence, de l'excès dans l'usage du vin & du coit, des méditations profondes, d'une imagination trop vive & trop affectée, des exercices immodérés, d'un coup de soleil. Elle peut être austi l'effet des poisons pris intérieurement.

Les fignes avant-coureurs de l'épilepfie, iont des douleurs à la tête, des pefanteurs, des éblouissemens, le vertige, un trouble général dans l'économie animale, le tremblement de quelque partie du corps, des grandes laffitudes , l'engourdiffement des membres, un sommeil entrecoupé de songes fatigans, un tintement d'oreilles, des mouvemens défordonnés de la bouche, une trop fréquente slernutation. On ne doit pas oublier la crainte & la triffesse, la peur. la facilité à verfer des larmes. & a entrer dans des mouvemens de colère, le gonflement des yeux, celui des paupières, Quelquefois le malade fent monter une espece de boule des extrémités inférieures à la tête. Mais tous ces fignes précurieurs varient felon la cause qui les produit , & ce ne fera qu'en y donnant l'attention la plus réfléchie, que l'on parviendra à la guérir.

Les symptômes qui caractérisent l'accès, sont les suivans. Le malade tombe tout-à coup fur terre ; il fait un bruit extraordinaire; il se tord les bras, fe roidit les mains; il agite fa tête , ou quelqu'autre partic du corps, ses yeux sortent de l'orbite; ils sont fixes. Sa respiration est fort gênée & très laborieute, sa bouche ecume, il se mord quelquesois la langue & les lèvres.

Revenu de son accès, il est tout étonné & abattu. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé, il se plaint alors d'une grande pelanteur de tête. & d'une exceffive fatigue.

D'après la description de ces symptômes, on doit conclure que l'épilepfie est une maladie effrayante & tres-dangereuse. Celui qui en est attaqué, court le plus grand risque ; il pent se tuer lui - même, en tombant tout-à-coup, en frappant de la tête fur quelque corps dur, chute qui détermine souvent des contre-coups dans la substance du cerveau; Hippocrate la regardoit comme mortelle. Cependant on peut dire qu'elle ne l'ett pas ausi generalement aujourd'hui qu'elle pouvoit lêtre du temps dn pere de la médecine. Toutes les maladies convultives qui affectent le genre nerveux, rélistent souvent aux méthodes de traitement les mieux ordonnées; mais on ne doit pas pour cela les regarder comme incurables; je fuis tres-convaincu qu'on peut traiter avec quelque fucces les epilephes lympatiques . fur-tout fi l'on s'attache à connoître la caufe qui les produit, si l'on emploie les ressources de l'art, & si on se prête aux mouvemens critiques de la nature.

L'épilepsie est quelquefois guérie par la nature, par des pultules, des croûtes laiteules , des ulcères formés à la tête dans le premier âge de la vie, & par la révolution de la puberté . par les premiers effais des plaifirs amoureux.

Il réfulte de ces observations, que loríque la nature paroît affecter une folution (pontance , il est dangereux de l'arrêter. Il faut au contraire, l'affurer & l'aider dans sa marche. Chaque accès d'épilepfie doit être traité par des moyens doux & faciles, qui tendent à procurer la folution la plus aifée & la plus complète : il faut fecourir le malade le plutôt possible, faire étendre ses membres, afin que les muscles antagonistes soient plus fortifiés; frictionner ses pieds & ses mains; mais il ell dangereux de fecouer le malade. Il convient de le mettre dans une fituation horifontale, la tête relevée & tournée de côté. afin qu'il puisse mieux rendre son écume, que la congestion à la tête ne foit pas confidérable ; file malade on a observé une analogie bien conf-

fe mord la langue ou les lèvres, on lui mettra une pelotte entre les dents, & afin qu'il ne se blesse point, on l'atfachera avec un fil , de peur qu'il l'avale. Il est encore avantageux de lui frotter l'épine du dos avec des linimens volatils huileux, comme l'huile de vers & de fuccin, & de détruire la convultion qui agite les muscles masseter & crotaphite, par des frictions douces. On a vu les odeurs fortes faire entrer en convultion les femmes hyftériques: néanmoins la rue pourroit convenir. Hoffman rapporte l'observation d'une femme qui devint épileptique par la feule odeur du muíc; il ne put la guérir que par l'affa - fœtida. Les ligatures du scrotum ont quelquefois réuffis On peut effayer Phuile de romarin qu'on fait entrer dans les narines.

Il importe beaucoup d'observer toutes les caufes qui peuvent occafionner l'épiteplie, ainti que la nature du premier accès. & les symptômes qui ont précédé. Il faut encore diftinguer fi les premiers accidens fe prefentent au creux de l'estomac , à la tête, ou autres organes, ce qui s'annonce par des fentimens d'anxiété, de lassitude, qu'on ressent dans telle ou telle partie qui est le vrai fiège de l'épilepfie. Toutes ces vue's menent à combattre directement l'affection primitive. Boerhaave veut qu'on ait égard au rapport des retours desaccès épileptiques, relativement aux phases de la lune. Cette influence existe, malgré ce qu'en ont dit certains auteurs, & elle doit diriger le médecin julqu'à un certain point. comme l'ont très-bien vu Hoffman & Mead. Ce qui fait que si une fois la lune & des accès, il faudroit, quoique la maladie parût d'ailleurs guérie, répéter les remedes vers le temps où les accès ont coutume de paroitre; il faut de plus, observer quel rapport a l'altération des choses dites non-naturelles : telles que le régime, les excrétions & les rétentions fur la durée & les retours plus ou moins fréquens des accès d'épilenfie, ce qui démontre encore que le régime & l'usage de certains alimens doivent être gouvernés fuivant le plus ou le moins de pouvoir qu'ils ont fur les accès.

Quoiqu'on ne puisse pas oublier la diathère, qui dispose le corps à l'épilepfie , c'est-à-dire , cet état dans la constitution, qui fait qu'une telle circonstance produira sur tel homme une attaque d'épilepfie, tandis qu'elle n'agira pas fensiblement sur cet autre: on peut cependant espérer de l'affoiblir, en tâchant d'enlever toutes ces causes occasionnelles sensibles, dont le concours peut mettre en jeu cette diathèze. On doit donc s'attacher 1º. aux causes prédisposantes sensibles qu'on découvre dans la constitution du malade ; 2°. aux causes déterminantes qui ont leur fiège dans la tête ; 3º. enfin , à la sympathie qui existe entre l'estomac & les autres organes avec la tête.

1°. Les enfans sont toujours plus disposés à l'épilepsie, à raison de leurs constitution muqueuses & pituiteuses. Hippocrate avoit observé que les enfans chez leiquels cette humeur pituiteuse domine, comme on le voit, par les croûtes laiteules & autres éruptions auxquelles ils font suiets. font très-fréquemment attaqués de

peut point s'évacuer par d'autres voie. & que l'épilepfie ne ceffe chez eux que quand l'âge chasse cette humeur furabondante, D'après cela, on doit s'attacher à détruire cette quantité d'humeurs furabondantes par des purganfs affez énergiques, qui déterminent une dérivation utile par les felles, ayant toujours égard aux contre - indications qui fe prélentent.

Mais un régime fortifiant, defféchant, tonique, propre à prévenir la régénération de ces humeurs, doit venir à l'appui de ces remedes; l'exercice fur-tout, les aftringens, comme le gui de chêne, l'application des véficatoires & des cautères, peuvent être aussi utiles pour remédier à cette furabondance d'humeurs. Boerhaave a guéri plufieurs enfans, en leur appliquant, dans la pleine lune, des véficatoires qu'il ôtoit après huit on dix heures de leur action . & qu'il remettoit enfuite. Les cautères n'auroient point la même efficacité; leur impression est constante & uniforme, & la nature s'y habitue. L'ulage du favon & des fudorifiques, tels que le gayac, la fquine, la falsepareille, remedient fort bien à cette turabondance d'humeurs muoueufes.

Quand l'épilepfie dépend d'un vice " fcorbutique, on dost recommander au malade de faire de longs voyages, de changer d'air, de se nourrir des fues des plantes anti - scorbutiques. de fruits doux & acides, comme les oranges douces, les citrons; mais il arrive très - fouvent que quand les malades reviennent dans leur pays. ils reprennent la maladie. M. Van-Swieren l'a observé.

2°. Quant à l'affection de la tête . cette maladie, quand la matière ne il peut te faire qu'il y ait une congestion du sang & des humeurs, qui détermine le retour des accès épileptiques : il est, sans doute, utile de faigner dans ce cas, fur-tout fi le malade est pléthorique. Mais il seroit très - dangereux de répéter les faignées à chaque accès : on aggravero:t par cette imprudence, la maladie, & on rendroit la cause plus difficile à détruire. Les émétiques & les purgatifs ne trouvent point dans ce cas, leur emploi, à moins que la maladie ne foit entretenue par une abondance de fucs putrides. Les cautères font en général avantagenx; mais leur meilleure application est à l'occiput ; leur effet est plus analogue aux folutions spontanées, que la nature affecte dans cette maladie. Il faut prendre garde de n'en pas prolonger long temps l'ufage, & de ne pas leur laiffer foutirer trop d'humours, fur -tout chez les enfans; ils détruisent & absorbent une trop grande quantité de fucs nourriciers. Il est aussi dangereux d'appliquer des répercussifs trop forts, & d'arrêter trop tôt l'écoulement qui fe fait par les croûtes teigneufes, qui font la folution de la maladie.

3°. L'épilepfie peut être caufée fympathiquement par l'affic dion primitive de l'eflomac, de la matrice, & autres organes utérins. La plus commune de ces épilepfies est la flomacale. On en connoît deux efpèces, une qui dépend de l'irritation de de l'eflomac, & l'autre, d'un séjour des humeurs viciées dans les premières voies.

. Il paroît important de placer les purgatifs vers le temps de la pleine ou nouvelle lune, telon le rapport qu'on aura observé de l'influence de cet aftre avec les accès; mais aussi on

doit encore observer s'il n'y a pas complication des vents & des vers, & alors donner des carminatifs & des anti-helmintiques, & avoir soin de diminuer l'irritation qu'ils peuvent avoir produite en donnant un narcotidue.

Quand la cause de l'épilepsie n'est pas connue; & qu'on ne peut pas même en soupconner le vice, il faut appliquer des cautères & des véstcatoires à l'endroit d'où part l'aura epileptica. Cette aura n'indique pas toujours le vrai fiège de l'épilepfie; puisqu'on l'a vue se reproduire après la destruction même de la partie d'où elle venoit. Ly a eu des gens qui fentant venir cette vapeur épileptique, en ont interrompu le mouvement par le moyen des ligatures, & font parvenus à intercepter ainfi les accès; une pareille interception peut caufer des maux plus graves que l'épilepfie elle-mome. M. AM.

ÉPILEPSIE, Médecine vétérinaire. On connoît que le cheval est attaqué de cette maladie convultive , lorfqu'il tombe tout-à-copp en faifant des contorfions horribles. Le poil perd fon éclat, se hérisse : tous les muscles de la machine animale entrent dans une contraction irrégulière ; ceux de l'encolure portent la tête en tous sens, & la précipitent à coups redoublés contre terre. Ceux des yeux tiennent le globe de cet organe fixe; il femble qu'ils veuillent le fortir de sa caviré : ceux de la mâchoire lui font faire toutes fortes de grimaces & de grincemens de dents; la langue s'épaissit, paroit quelquefois fans mouvement, La secousse que les glandes salivaires éprouvent, leur fait jeter une écume

très-abondante : dans les animaux ruminans elle est mêlée d'une portion des alimens qui doivent être rapportés dans la bouche, pour y tubir une nouvelle trituration; les jambes fe tordent , s'agitent , fe flech flent & s'étendent au caprice de la matière morbifique. Le mouvement tumultueux qu'elle communique aux mufeles abdominaux à ceux de l'intestin redum & à la tunique charnue de la veffie, provoque l'écoulement des urines & la déjection des matières fécales. Quelquefois le bœuf qui en est frappé, mugit d'une manière effrayante . d'autrefois il ne jette aucun cri ; d'ailleurs tous ces fignes varient & font plus ou moins multipliés, fuivant que le mouvement convuluf est plus ou moins général, & que l'accès est plus ou moins aigu. Des qu'il est, termine, l'animal qui a éprouvé cet affaut, est lourd, pefant, & paroît accablé par une très-grande lassitude.

Tous ces fignes peuvent fe rencontrer dans les divertes espèces d'animaux qui font atteints de l'épilepfie, en observant néanmoins que le cheval ne vomit pas ; de-là l'écume qui flue dans sa bouche, n'est pas mêlée des alimens qui font contenus dans fon estomac; tandis que la gueule du chien peut être remplie de ce que contient fon ventricule, parce qu'il vomit facilement: mais dans la vache, dans la chèvre, dans la brebis & dans tous les animaux ruminans, l'écume qu'ils auront dans la bouche, ne fera chargée que de la partie des alimens qui n'auront pas encore été entière-

La violence de toutes ces contractions & distorsions, tient son ori-

gine, ou d'un vice de conformation dans l'intérieur de la boite offeuse du crâne, ou de la léfion de la dure. mère, ou de quelqu'une des parties qui composent la masse cérebrale. ou elles font produites par le féjour d'une matiere âcre, purulente. ou par des vers qui percent les tuniques de l'estomac & des gros intestins, par les tucs des plantes corrolives gul fe rencontrent dans les fourrages qu'on donne aux animaux, par la suppression des urines, &c. ou enfin, elles peuvent être occasionnées par l'enfoncement du crâne, par toutes espèces de contufions & de piqures capables d'exciter un mouvement convulif dans les méninges, dans la substance du cerveau, dans la moelle alongée, dans la moelle épinière, dans les nerfs, dans les tendons, dans les membranes aponévrotiques & dans les ligamens. De - là l'épilepfie pent être héréditaire, idiopathique & fympathique.

L'épilepfie est héréditaire. Il n'est pas rare de voir dans l'espèce humaine, un boffu transmettre sa difformité à ses descendans un phthitique, un gourteux, &c , la phthifie , la goutte à ses enfans ; l'expérience confirme journellement ces faits : de même, fi l'on daigne suivre la propagation des individus des différentes espèces d'animaux, on s'affurera que non-feulement ils communiquent, à leur postérité, leurs vices de conformations internes & externes, mais encore certaines de leurs maladies, du nombre desquelles est l'épilepsie ; de forte que si l'étalon ou la jument, le taureau ou la vache qu'on destine à la réproduction de l'une ou de l'autre espèce, a eu

des attaques d'épilephe, & qu'elles saient été ocacionnées par des excroifances offeufes pariemées dans la concavité de la voûte du cre, ou par quelque germe de nature à produire l'épilephe, la maladie réca héréditaire, & celuit de ces animaux qui en fers taché, pourra par l'accouplement, la tranfmettra au fœtus & à toute fa polférité, l'oye MALADIE HÉRÉDUTARE).

L'épilepfie est idiopathique, Jorsqu'elle ne dépend que du feul vice du cerveau. Cette altération peut avoir lieu, toutes les fois que les fluides qui parcourent les vaiffeaux qui se distribuent dans la dure-mère, dans la pie-mère & dans le cerveau, s'extravafent en plus ou moindre quantité, ou stagnent dans leurs tuyaux, foit que l'extravation qui produit l'épilepfie air lieu entre la dure & la pie-mère, foit qu'elle fe fasse entre la pie-mère & la substance corticale, foit qu'elle inonde toutes les parties du cerveau, de la moelle alongée & de la moelle épinière. Les fluides qui la forment n'étant plus dans le torrent de la circulation, fe corrompent : & à mesure que l'union & la connexion intime de leurs parties se détruisent, il se fait une évaporation volatile & fétide. Il paroît, dans ce premier cas, que c'est à la durée de cette évaporation qu'on peut attribuer celle de l'accès, & que son attaque plus ou moins terrible, femble dépendre de la qualité plus ou moins irritante des fels qui s'exhalent, que la partie volatile s'échappe du teryear on hon. Il peut atriver que le réfidu de cette putréfaction foit trop groffier pour qu'il puisse être repompé dans la masse; d'où il

s'ensuivra qu'il surchargera ou les méninges, ou les ventricules, ou le plexus chorroïde, ou les nerfs optiques, ou la glande pinéale, ou le corps calleux; en un mot, la partie fur laquelle son véhicule l'aura abandonné & qu'il provoque de nouvelles attaques d'épilepfie; & dans la supposition que ce résidu fut absolument dépouillé de toutes subsrances capables de provoquer le moindre accès d'épilepfie, le feul effort que la pelanteur opéreroit fur une des parties citées, l'altéreroit plus ou moins, & donneroit lieu à diverses maladies.

Or, l'extravation peut furvenir toutes les fois que le sang est chargé de matières âcres, acides, alcalines ou purulentes, &c. & lorfqu'elles font verfées dans le cœur avec le fang veineux, elles irritent cet organe musculeux; il se contracte avec plus de force & de vitesse que dans l'état naturel, il pousse le sang avec plus de violence, l'oscillation des vaitleaux réagit fur lui avec clus de vigueur; ce frottement réciproque des folides & des fluides, diffipe la partie aqueufe du fang; celui - ci . privé de son véhicule, séjourne dans les vaisseaux, s'y accumule, en distend les parois, brise leur texture, & s'extravase dans les interstices des parties molles qui constituent le cerveau, Toutes les courfes & les travaux outrés, peuvent pareillement. occasionner la rupture des vaisseaux.

On pourra donc connoître que le mulet, ou le bœuf, ou le veau, ou le chien, &c. feront attaqués d'une épilepfie vraie; produite par l'extravasion, lorsque les attaques seront précédées par la célérité & la dureté du pouls, par la respiration courte & laborieuse, & par la grande chaleur qui sera répandue sur toute l'habitude du corps. On préviendra l'esset de l'humeur

morbifique, en donnant des remèdes propres à ralentir le trop grand mouvement du fang, & les contractions trop fréquentes & trop fortes du cœur.

Les faignées amolliront h durreit du pouis, donneron plus d'étendue à la repiration; l'adminifration de l'eus blanchie par le fon de fromen, &c celle des décoûtions d'endive, de bourrache, de pouprier, &c, calmenont la raréfaction & l'effevreicne des fluides en les délayant, &c relacheront les foildes. Les décoûtions de freuilles de mauve, de guimauve, & celles de graines de lin, en adouction l'àcreié.

On donnera des lavemens avec les mêmes décoêtions. Les baïns de vapeur d'eau bouillante, les fomentations émollientes, les habitais ins d'une température douce, le repos, l'absence d'une lumière trop vive, & contribueront beaucoup à la curation : le régime en sera la base.

(Voyez ce mot ).

Dans le cas de stagnation, si les diudes n'on tags entièrement perdu leur mouvement progressifi dans sies aussidanx qui le diperient dans la masse cérebrale & dans s'es envelopees, mais qu'il y circulent très-lentemen, soit à caus de leur abonec ou de leur épaissifiement, soit en conséquence du vice des canaux pri lesqueis lis doivent passer, une procession de cecanaux y en les que sui bas doivent passer visquentes se colleront successivement aux parois internes de cecanaux; en es y accumulant, elles le dillendront, formeront des wuriees, des bydatides, des tumeux

molles, des abcès, des callofirés, des concrétions; & fuivant qu'elles feront plus ou moins multipliées, on qu'elles occuperont plus ou moins d'efpace, elles gêneront les fonctions du cerveau, elles l'irriteront par leurs parties âcres, fétides & jehoreules, de produiront l'épilepite idiopathique par la voie de la flagnation.

5°. Tous ces défordres peuvent dépendre de la foibleffe du tifiu des fibres, de la lenteur du mouvement muículaire, de la vifcofté glutineufe des humeurs, de la diffipation des parnes des fluides, de la rétention des plus épaifles, d'un trop long repos, des habitations humides & obfeures.

2°. Si la stagnation des humeurs

tient (on existence de quelqu'une de

ces causes, elle sera indiquée par des pullations foibles & lentes, par la parefie avec laquelle l'animal exécutera ce qu'on exigera de lui, &c. 3". Les boissons blanchies par le fon de froment . les décoctions de chiendent, de bourrache, de racines de chicorée fauvage, de patience, de chélidoine, & la diete, font les premiers moyens à mettre en pratique : lorfque les matieres contenues dans les premières voies feront fuffilamment délayées, on purgera avec le jalap, l'agaric, l'aloès - &c l'aquila-alba; on remettra enfinite peu-à-peu le malade à l'usage des alimens folides, de la meilleure qualité. On le promenera tous les jours, il fera bien panié, on le logera dans une écurie leche & bien aérée; tous ces foins exéculés avec affiduité, pourront augmenter le monvement des folides & des flui-

des, par le frottement qu'ils leur

èprouver. Dès qu'ils auront acquis quelque folidité, on augmentera la nourriture & on pouffera l'animăl à un exercice plus long, plus pénible; on le continuera julqu'à ce que les fignes décrits n°. 2, aient difparu.

4°. Il peut arriver que la stagnation provienne d'une trop grande abondance de chyle & de fang, qui s'oppose à Patténuation, à la diffipation, & à la transpiration, On la reconnoîtra à la plénitude du pouls, au gopflement des veines, ipécialement à celui des jugulaires, à la pefanteur de la tête de l'animal, à fon affoupiffement, au battement des flancs, à l'oppreffion qu'il éprouvera au moindre mouvement, à la difficulté qu'il aura de se tenir sur ses extrémités, à l'obscurcissement de la vue, au tournoiement dont il pourra être affecté. Ce dernier symptôme est pour l'ordinaire l'avant-coureur de l'épilepfie.

Pour la prévenir, on mettra pendant pluseurs jours l'animal à une diète rigoureuse, on lui ouvrira la jugulaire & la faphène, on pratiquera tout ce qui est décrit n'. 3, & on lui appliquera les vésicatoires aux deux fesses.

Mais fi, malgré toutes ces précautions l'attaque de l'épilepie idiopathique a lièu par extravafation ou par flagnation, & qu'elle fe termine par det abcès, par des callofités, par des maitires aferes, confités, par des maitires aferes, conpriss ou moins endommagé, foit par les ravages que ces copps étrangers exerceront fur bet différents parries oui le confiliuent, foir par la multitude des convulions qu'is oceafonmeront; d'ailleurs, la violence

des spalmes qu'ils feront éprouver aux nerfs & aux mucles , donnera lieu à l'inflammation , & principalement à la gangrène des parties fanguinolentes qui sont situées sur les mu'cles : alors la paralysé & l'apoplexie viennent communément terminer le cours de la vie.

Il s'ensuit de-là qu'il n'est pas à propos d'attendre que le chevalou le board sit éprouvé plusseurs artaques de l'épilepsé idiopathique, a vant que d'employer les remèdes convenables pour la guérifion: mais ce ne fera point pendant la durée de l'accès, qu'on les mettra en usage; on se contentera seulement de pourvoir à fa sitreté.

On commencera d'abord par les faignées, par l'administration des lavemens purgatifs, & par disposer l'épileptique aux évacuations des matières contenues dans les premieres voies. ( Voyez METHODE PURGATIVE ). On remplira cette indication, en ajoutant le nitre & le fel d'epfom à quelques-unes des fubltances purgatives indiquées nº. 3 . pag. 256. L'eau blanchie par le son de froment, les décoctions de feuilles de mauves nitrées, celles de valériane, de gui-de-chêne, & les infufions de quinquina; ces remèdes internes étant administrés à temps & convenablement, pourront produire de bons effets. Les médicamens externes ne doivent pas être négligés, car on peut tirer de grands avantages de la douche faite à la tête\* avec les eaux de Bourbonne, de Plombière, de Barège, de Balaruc, de S. Amand; en un mot, de toutes les eaux thermales, des ventoufes scarifiées, des sétons, des cautères & des vésicatoires. Enfin .

un régime bien observé est souvent plus efficace contre cette maladie que tous les remèdes que l'on pourroit indiquer. ( Voyer REGIME ).

258

L'ouverture du crâne des animaux qui font péris de l'épilepfie idiopathique, a conflamment montré à celui qui a voulu s'inttruire des caufes prochaines de cette maladie, ou un épanchement fanguinolent dans les ventricules, ou une humeur gélatineuse, répandue entre la dure & la pie - mère, ou des suppurations, ou des pustules, ou des abcès, ou des varices, ou des hydatides, ou des matières plâtreufes, & tous les différens détordres décrits dans les articles précédens.

L'épileplie sympathique est une maladie qui tire la caufe primitive d'une autre partie que de celle qui est affligée : elle peut avoir lieu toutes les fois qu'une ou plusieurs des parties qui compose toute la firucture de l'animal, hors du crâne, éprouvent des maladies capables d'irriter les nerfs, les tendons, les aponévroies. &c. de manière à exciter un mouvement convulfif qui. venant à le communiquer au cerveau, fait que le malade tombe tout 4 coup fans fentiment, & reste pendant ce paroxisme en proie aux contortions les plus frappantes.

On guerit les animaux qui font atteints de cette espece d'épilepsie, avec assez de facilité. J'ai vu un cheval de carrole, atteint d'un pa-Paphimosis qui lui sit éprouver plufieurs attaques violentes d'épilepfie fyanpathique; le membre de cet animal étoit développé dans toute fa longueur, le volume en étoit énorme. Le fourreau s'étoit retiré jusque sous le ventre, où il formoit un bourelet très-compatte; il comprimoit à fortement le membre, que la circulation du fang veineux paroiffoit enticrement interceptée, & que l'étranglement que cette compreifion faifoit éprouver au canal de l'urète, s'opposoit absolument à l'ecoulement des urines. Tant que cet engorgement subfista, le cheval eut plusieurs attaques Cépilepsie sympathique.

Une diete févère, des faignées abondantes, des boissons blanchies par le fon de troment, des breuvages préparés avec les décoctions des feuilles, tiges & racines d'ofeille & de chiendent, les lavemens avec les décoctions de mauve nitrées, l'usage des caraplatmes émolliens qu'on renouveloit pluficurs fois le jour fur le bourrelet & le long du membre qu'on fontenoit fur le plan d'une ligne horizoniale, à l'aide d'un bandage triangulaire, dont deux bandes antérieures le nouvient fur les reins, & une poftérieure paffoir entre les cuiffes, montoit le long de la croupe, pour être arrachées aux deux autres; tous ces petits foins relâchèrent en peu de iours l'extrémité inférieure du fourrean qui tormoit le bourelet. Les arraques de l'épilepfie sympathique disparurent totalement; l'écoulement des urines se rétablit entièrement ; le membre remonta peu à peu dans fon fourreau, les contufions & les plaies que le cheval s'étoit faites à la tête pendant la durée des accès, ne furent gueries que long-temps après la maladie principale.

Et comme ces tecouffes horribles peuvent occasionner la perte des yeux, des dents, & peut-être même celle de la vie à l'animal qui est fuiet à des attaques d'épilepfie, dès le premier accès on pourra le préferverade ces funestes accidens, en faifant faire un petit matelas de quarre à cinq ponces d'épaiffeur, qui garnisse le dessus de la tête & la circonférence des oreilles, d'où il descendra en trois bandes : l'une couvrira le front, les tempes, les falières, l'apophite orbiter, le chanfrein, & se terminera à deux ponces plus bas que l'extrémité inférieure de la mâchoire antérieure : cette bande fera percée de deux ouvertures qui répondront directement à l'orifice de chaque narine. Les deux autres bandes descendront le long des joues & des branches de la mâchoire postérieure; elles feront unies à la première bande, dès le desfous des yeux jusqu'à la commisfure des lèvres, où elles la quitteront pour aller couvrir le menton & fe terminer au niveau de la précédente. On mettra ce petit matelas à la sête du cheval, à la manière des licols; il fera affujetti fuppérieurement par une bande adhérente à la partie du matelas qui répondra derrière l'oreille, hors du montoir; elle paffera fous la gorge; montera jusqu'aux glandes parotides, pour être trée à une boncle attachée, à eet effet, à la portion du matelas qui descendra derrière l'oreille du montoir ; il fera fixé postérieurement par deux tresses qui passeront au-deffous des tubérofisés des branches de la mâchoire postérieure. Lorsqu'on voudra faire boire le cheval, ou qu'on voudra lui donner à manger, on rehverfera les deux lèvres du matelas , l'antérieure fur

le chanfrein, la postérieure sur les

branches de cette mâchoire, où l'une

& l'autre feront fixées par des treffes. M. BRA.

ÉPINARD. M. Tournefort le place dans la fixieme fedion de la cinquième claffe, qui comprend les herbes à fleurs fans pétales, fur des pieds différens que ceux des fleurs femelles, il l'appelle fpinacia valgaris, capfald femins acultadi. M. Von-Linné le nomme frinacia obraces, & la claffe dans la dieccie pertugdire.

I. Description. Flour. Les fleurs mâles & femelles ne sont pas sur le

même pied.

Les mâles font composées de cinq étamines; leur calice tient lieu de corolle, & est divisé en cinq découpures concaves, oblongues & obtuses.

Les femelles ont quatre piftils; leur calice est d'une seule pièce, divisé en quatre découpures, dont deux grandes & deux petites.

Fruit. Le calice de fleurs femelles fe durcit & renferme une femence obronde : la forme du fruit varie beaucoup; elle est quelquesois anguleuse.

Fuilles, portées par des pétioles qua partent des racines fouvent en entières, quelquefois découpées des deux cotés, terminées en pointes aigues, quelquefois en fet of liche; la culture les fait beaucoup varier; celles qui naiffent au formet des tiges ont feulement deux prolongemens à leur bafe.

Racine; blanche, menue, fi-

breuse.

Port. Les tiges s'élèvent d'un à deux pieds & plus; elles font creufes, cylindriques, cannelées, rameufes; les fleurs mâles font disposées en grappes depuis le milieu jusqu'au.

fommet; les fleurs femeiles naiffent des aiffelles des téculles & font raffemblées. Les feuilles font alternati-

vement placées sur les tiges.

Lieu. On ignore son pays natal.

La plante est annuelle, on la cultive

dans nos potagers.

II. Des épèces, La plante à flut mailé de la plante à flut remelle ne conflituent pas deux cipèces; c'et exadement la même. Les cultivateurs en diffinguent deux efpèces apradificres: l'une vulgairement nommée de Hollande, dont les feuilles ont beauco p d'étendue; l'autre et appelée de pays; fes feuilles font plus petités, s'elle-ci-réfille mieux aux intempérise de l'hiver que celle-là.

Ill. Culture. La terre deffinée à recevoir la femence, doit être meu-

ble & fumée,

Dans nos provinces du nord on peut semer depuis la fin de février jusqu'à la fin d'octobre, & par ce moyen, on inange des épinards pendant toute l'année. Cette ressource est interdite aux provinces du midi. On y some dans les mois d'août, de septembre & d'octobre : cependant, fi l'année est savorable, on ne rifque rien de femer à la fin de janvier, afin d'avoir une feule coupe au mois d'avril. Cette époque paffée. les chaleurs hâtent l'élancement de la tige, la fleur paroît, la graine fe forme, & des que la tige monte, · la feuille ne fauroit être employée dans les cuitines.

On seme ou à la vôlée ou par filosos; cette dernière méthode est préférable; elle facilite le farchige si nécessaire aux épinards qui doivent passer l'hiver en pleine terre. On peut en outre les piocheter; il est gesentiel, à la sin de l'hiver, de leur donner ce petit labour, & fupprimer les feuilles flètries par l'hiver, ou endommagées d'une manière quelconque, Après ce petit travail, la touffe prerd plus de lorce, & fe charge de feuilles nouvelles & tendres.

Tant que la toufie n'eft pas dispofée à poufier fai ge, il et incide de la couper par le pied, & c'eft une perter récle, puiqu'en comptant fimplement les feuilles, il en repoufiera d'autres. On et cependant quele, fois obligé de les couper ains, lorfque dans la même planche, & afin de faire profiter le tetrain, on a femoment de la récolte ett plus retarde que celle des épingrés.

Gette plante aime beaucoup l'eau; il faut donc ne pas l'épargner fi la faison la refuse; les seuilles en sont plus tendres & cuisent mieux.

Les tiges des fleurs mâles & des fleurs femelles offrent des caractères capables de les faire diftinguer ainsi qu'il a déjà été dit. Si on arrachoit riconreusement tontes les tiges mâles avant leur épanouissement, les sleurs femelles ne Groient point fécondées, & leurs graines feroient privées du germe, de manière qu'en les femant enfuite elles ne lèveroient pas-Laissez donc de distance en dista des tiges males an milien des riges femelles, & foutenez les par de petits piquets, afin qu'les vents ou même la pe fanteur du fommet des tiges ne les faffe pas plier , couder , &c. Des que ces tiges commencent à jounir, c'est le cas de les couper. de les étendre fur des toiles augros foleil quiachève la maturité de ces graines; ces graines font bonnes pendant trois ans. Telle est la méthode générale des jardiniers; mais est-ce celle de la nature à



DCB



Les femences (roi ent hien mieux conditionnées, fi elles avoient achevé tur mieure fi fu le jiel même. La milleun graine eft celle que l'on creille fire les épinards qui ont palé l'hiver, & même, dès cette époque, on ne devroit point couper les feuilles afin de ne pas diminure la force de la plante. De cet érar de vigueur dèpend beaucoup le fuccès d'à la beauté des épinards qui poufferont pendant l'année fuivaire.

IV. Propriétés. Les femilles font inodotes, aqueufes, d'une faveur très- légérement amère. L'herbe est émolliente, déterfive, elle tient le ventre libre, nourrit peu, fe digère facilement; c'est pourquoi on l'a appelce le balai de l'eftomac; elle tempère fouvent la chaleur de la poitrine, de l'estomac, des intestins & des voies urinaires. Avant de l'employer comme aliment, il eft effentiel de la laisser bien égoutter après l'avoir fait cuire dans l'eau, de la prefier, afin de lui faire perdre une partie de cette eau. L'épinard cuit est très-utile fous forme de cataplasme pour diminuer la dureté & la douleur des tumeurs phlegmoneuses, dont il favorite souvent la réfolution. La décoction est employée dans les lavemens purgatifs des hommes & des animaux.

EPINE, BOTANIQUE. On remarque for un tres grand nombre d'arbuffes, irre quelques plantes & quelques arbres, des productions faillantes, dures & pointues, qui font dispofes tantoft fur les branches, les tiges, tantof fur les branches, les tiges, tantof fur les branches, les tiges, tantoft fur les branches, quelques-tunes fur les fruits, & quelques-tunes fur les fruits, & quelques autres-fur le callec. Ces productions font connues en général fous le nom d'épine; on les confond très, fouveau text.

aignillons, espèce d'épines à la vérité, mais qui different effentiellemênt des épines, en ce qu'ils tirent leur origine de l'écorce & non du corps ligneux, tandis que l'épine proprement dite, celle dont il est ici question, est une vraie prolongation ou faillie du corps ligneux, & fait tellement corps avec lui, qu'il est impossible de l'en séparer fans couper l'épine ou la caffer comme on casse une branche. Au mot AIGUILLON, on peut lire la preuve de cette différence; on s'en convaincra encore davantage, si l'on jette les yeux fur les Figures 17 6 18 de la planche ci contre où nous avons repréfenté un aiguillon d'églantier . Fig. 17, & une épine de prunier. coupes l'un & l'autre longitudinalement. On remarquera facilement que l'aiguillon E, Fig. 17, ne touche pas du tout au corps ligneux, & n'a aucune communication avec lui, &c encore moins avec la moëlle D: car entre l'aiguillon & la moëlle on diffingue le corps ligneux C , & une couche corticale B. L'aignillon E est composé de différentes couches & elles paroiffent être une production des conches corticales ellesmêmes. L'épine, au contraire, tient immédiatement au corps ligneux, en est un prolongement, & pent être confidérée abfolument comme une branche. Nous verrons tout à l'heure que l'épine a plus d'un rapport avec elle. Si l'on coupe perpendiculairement une branche de prunier chargée d'une épine, l'on observera le fil médullaire A, Figure 18, les couches ligneuses dont une partie B enveloppe parallèlement la moëlle. & l'autre partie C se détourne pour former l'épine E; enfin , l'écorce D. qui recouvre également la branche & l'épine.

L'extrémité F de l'épine n'est que corticale, & mêne lorfque l'épine est encore jeune & tendre, sur-tout dans quelques espèces, comme dans l'oranger, elle sst transparente. A mesture que l'épine vieillit, les fues rapportés dans cette partie, se deséchent, les vaisseurs, là transparente disparoit, & le bout fe durcit.

L'épine croît avec la jeune branche, fans être produite par un bouton particulier. La durée de sa vie est fort courte, & l'année qui l'a vu naître est austi celle qui la voit mourir. A la fin de l'année l'épine fe deseche & prend une couleur brune ou noir; du moins après l'entier développement de la jeune branche, on ne trouve plus de liqueur dans l'épine ; le corps ligneux qui la compoloit en partie fe dureit : cet endurciffement est analogue à celui qui change l'aubier en couches ligneules, en vrai bois, Plus l'épine s'éloigne de la branche, & plus elle devient dure; c'est-à-dire, que la pointe aigne est infiniment plus compacte & plus dure que la bate qui adhere à la branche. Nous ne parlons ici que de l'épine stérile & nue, & non pas de celle qui produit des boutons.

Les jeunes branches de certains arbres, comme celles des prunéiers, des méliers, de quelques effèces de pomiers & de pomiers & de pommiers, portent des rameaux qui fe terminent par une pointe ou épine; tantôt ces rameaux font dépoursus de boutons & ne font armés que d'une épine; tantôt ils produifent differens boutons qui donnet naife-

fance à des fleurs, des feuilles, & même de nouvelles branchés; dans ce cas, ces branches font terminées à leur tour par des épines. D'après cette obfervation, plufieurs auteurs ont cru que e'étoit les épines elles-mêmes qui portoient des boutons, mais c'est une erreur : car si l'on fait attention que toure la partie, depuis le bouton jufqu'à la branche, est verte. & forme une vraie branche, tandis que, depuis le bouton jufqu'à l'extrémité, on ne retrouve plus la même o: ganifation & qu'au contraire cette extrémité n'offre plus qu'une épine, . on conviendra que ce rejet fingulier n'est qu'une branche terminée par une épine.

L'origine & la cause de la production des épines est encore un fecret; rien julqu'à préfent n'a même mis fur la voie pour l'expliquer, & le fystême du celebre Malpighi, fur cet objet, est beaucoup plus ingénieuwque folide. Il prétend que le fuc nourricier, qui doit servir à l'accroiffement des boutons & des rejetons . n'ayant pas acquis dans les trachées la ténuité requife, & par conféquent ne pouvant étre reçu dans les branches fupérieures, perce nécessairement par la bale des boutons, s'éleve enfuite en petit rejetons qui s'amenuife fante de nourriture. & devient finalement une pointe ligneufe qui disparoît avec le temps, à meture que la plante s'élève & prof-

père.
Deux raisons sembler cient appuyer le système de Malpighi; la première, c'est qu'en général les épines naissent toujours au dessous des branches & desboutons, & la seconde, c'est que la culture peut, jusqu'à un certain point, fairse dispargètre les épines,

comme pour le pruneller; la vielllesse dans le houx produit le même effet.

Grew a encore tirá une concluition aflez fault de la direction des épines & des aiguillons pour fon fyftème du mouveman naturel daves ligneux de bas ca haut, & de l'ècrece de haut en bas; il a cru l'ècrece de haut en bas; il a cru l'ècre de haut annu en se ciel, & les aiguillons, au contraire, vers la terre; mais pluf on obferve les plantes èpines d'à aiguillons, & mois à ou trouve de régularité & d'uniformité dans leur direttion.

ll est peu de parties dans les plantes où l'on ne trouve des épines, ex epté les racines. Les tiges, les branches, les feuilles, les calèces, les fruits en font fouvent armés ; elles garnissent les rameaux dans les proneliers, les nerpruns, l'oranger, l'arrêtebœuf; elles terminent les fenilles du houx, de l'alcès fuccotrin, de la carline ; elles semblent revêrir le calice du chardon ; on en flouve fur le fruit de l'aigremoine, de la pomme épineuse, &c. Enfin, les épines sont terminales, lorfqu'elles naissent du fonmet, foit des rameaux, foit des feuilles; axillaires, lorfqu'elles font placées dans les aiffelles, foit des rameaux, foit des feuilles, foit des péduncules : calicitales . loriqu'elles naissent immédiatement du calice, foliaires, lor(qu'elles naisfent fur les feuilles; finples, lorsqu'elles se terminent fans divisions; divisées, lorsqu'elles font partagées vers le sommet; enfin, composees, lorsqu'elles portent elles-mêmes des épines qui naiffent de leur substance. (Voyez AIGUILLON & POIL ). M. M.

ÉPINE NOIRE. (Voyez PRUNELIER). ÉPINE D'ÉTÉ. Poire. (Voyez ce mot).

ÉPINE D'ÉTÉ, Poire. (Voyez ce mot).

ÉPINETTE. Espèce de cage trèsétroite, destinée à renfermer la volaille qu'on veut engraisser. Chaque épinette contient une feule pièce . & le malheureux chapon, ou dinde, on poulet, s'y retourne avec peine, Un bâton traverse cette cage , l'oifeat fo perche deffus, & vis à-vis font placés fon abreuvoir & fa mangeoire, fi on fe contente de cette captivité. Ce n'est encore que le prélude de la barbarie diétée par la gourmandite : avant de l'emprisonner on lui plume la tête & les entre-cuisses, afin , dit-on , que ces plumes n'abforbent pas les fues nourriciers; enfuito on lui crève les yeux, afin qu'il ne cherche à faire aucun mouvement, attendu que la digeftion est trop hâtée par le mouvement.

Avec des farineux, tels que le farrafin, le maïs, la pulpe de pomme de terre, on prépare des boulettes, & trois à quatre fois par jour on les empire, en augmentant chaque jour la dofe, si on voit qu'il ne refte plus rien dans se jabot.

ÉPINEUX, EPINEUSE, BOTA-NIQUE. Se dit d'une tige ou d'une branche, ou d'une feuille, ou d'un calice, ou d'un fruit armé d'épines. ( Poyez le mot Epixe), M. M.

ÉPINE-VINETTE. M. Tournefort la place dans la feconde festion de la vingt-unième classe, qui comprend les arbres à fleur en rose, dont le pissil devient une baie, & il Tappelle berberis dumetorum. M. Vou-Linné la classe dans l'hexandrie monogynie; & la nomme berberis vulgaris.

Flar, compodée de fix pétales obronds, concaves, auverts; d'un calice divifé en fix parties prefique auffi longues que les pétales, & de fix étamines fenfibles au toucher, comme la fantière.

Fruit. Baie de forme & la groffeur d'un grain de blé, marquée d'un point noir à fon fommet, renfermant deux femences ou petits pepins oblongs & durs.

Feuilles, portées par des pétioles, fimples, entières, arrondies, crenclées, épineuses à leur circonférence, luisantes, affez fermes.

Racine, ligncuse, jaunâtre, rampante.

Por. Arbriffsau de trois ou quatre pieds de haut, poudfant pluderurst iges de fes saciges elles font droites, plantes, garnies au bas de chaque reade une d'une épine & Gouvent de trois. Les des feurs font autone, disposées en grapes, & naiffent des aiffelles des feurs font autorité, les feuilses placées al leur maturité; les feuilses placées alleur maturité; les feuilses placées alternativement fur les tiges. Cet effèce fournit les variétés des fruis plantes plantes plantes plantes plantes des fruits blantes.

Lieu. Les terrains fees & fablon-

Propriétés. Les feuilles & les fruits ont une faveur acide & auflère; la racine est amère & styptique; les fuits rafraichissans; les pepins dessiccatifs & astringens.

Usages. On confit les grappes des fruits; les fruits exprimés, & leur fue mêlé avec l'eau, jufqu'à une agréable acidité, doune une trèsbonne limonade, si on y ajoute du fuere : elle convient dans touves les maladies inflammatoires. L'écorce intérieure de la racine, macérée dans du vin blane, êt, dit-on, utile contre la jauniffe; on donne aux animaux la décoftion des fruits, à la dofe d'une poignée fur deux livres d'eau. Dans tous les cas oil le fue de citron convient, on peut le fuppléer par le fruit de l'épine-vinette.

Il est possible de former des haies avec cet arbriseau, & elles feront impénétrables, si on a soin d'incliner, faire croiser ses settes les assignets dans cet état; sins cette précaution il y aura beaucoup de clarière, parcé que les tiges montent droites.

Les bois, les racines, coupées en petits morceaux, fournissent une bonne teinture jaune, qui pourroit au besoin suppléer celle de la gaude. Ce petit arbrisseau ne figure pas

Ce petit arbriffeau ne figure pas mal dans les bosquets d'été & du printemps. Les espèces d'épine-vinette sont

peu nombreuses, la plus caractérisse est celle de Crète, dont le péduncule ne porte qu'une seule fleur, & dont lesseuilles restreuilles dubuis.

L'épine-vinette du Canada a fes feuilles renverlées & très-larges; fon fruit est plus gros que la première.

L'épine-vinette à péduncules trèscourts, à feuilles oblongues, ovales, quelquefois entières, quelquefois un peu ondées; la couleur de fon fruit est d'un violet sombre.

Lorsque l'on veut multiplier ces arbrisseaux, & sur-tout le premier, afin de récolter son fruit, il convient de le cultiver, & principalement de supprimer les tiges furnuméraires qui portent-des racines. On le multiplie par drageons,

EPIPASTIOUE:

ÉPIPASTIQUE. Remède qui par fon acrimonie attire fortement les humeurs au-dehors; tels font les véficatoires, fur-tout la montarde, les fedum, &c.

## ÉPITHYME. (Voyez Cuscute.)

ÉPIZOOTIE, MÉDECINE VÉTÉ-RINAIRE. Ce terme est formé des mots grecs Ers fur Zwer animal : ainfi , commençoient à fe manifester , & toutes les fois qu'un grand nombre d'animanx de la même espèce est attaqué d'une maladie aigue ou chronique, on dit que c'est une maladie épizootique, parce qu'elle est commune à plufieurs animaux; fi, au contraire, il n'y a qu'un feul individu qui en foit atteint, dans quelque endroit que ce foit, quand même la maladie feroit de la nature & du caractère de celle qui règneroit sur plufieurs dans un autre endroit, on lui donne simplement le nom de la maladie qui existe. Si c'est une dyssenterie, on dit que tel ou tel individu, ou telenimal est affecté de la dyssenterie; mais, fi ce flux de ventre attaque un grand nombre d'animaux à la fois, on lui donne le nom de maladie épicotique. De-là, la péripneumonie, l'esquinancie, le mal de chèvre, le vertigo, la gourme, la clavelée, le charbon, la phivite, la morve, les dartres, la gale & le farcin, seront des maladies épizootiques, de même que la dyffenterie, toutes les fois qu'elles attaqueront en même-temps un grand nombre d'animaux de la même espèce. On trouvera dans l'ordre alphabétique qu'elles tiennent dans cet Ouvrage, l'histoire particulière de chacune, & les précautions qu'il convient de prendre pour en préferver les animaux qui n'en feront

pas attaqués les premiers d.n. les lieux où elles paroîtiont.

Mais, puisqu'en différens temps & en divers pays les médecins te tont occupés des maladies épizootiques, qu'ils leur ont affigné differens caractères, qu'ils ont prescrit la manière de les traiter, & d'en preterver les animaux qui n'en étoient pas encore atteints dans les lieux où elles qu'il est possible que ces mêmes maladies reparoiffent, je penfe qu'il est de l'intérêt du public de lui mettre fous les yeux un extrait de ce qu'un zele patriotique a fait observer à ces vrais citoyens.

Ramazzini dit que l'épidémie qui régna à Modène en 1600, s'étendit de l'espèce humaine sur les animaux de toute espèce, qu'il en périt un trèsgrand nombre, après quelques jours de maladie : la nature, ajoure-t-il. faisoit des efforts pour se dégager de ce qui l'incommodoit, par une crife; il leur furvenoit aux cuisses, au cou & à la tête, des boutons de petite vérole qui faifoient perdre les yeux à la plupart des animaux qui en furent attaqués. Ceux qui n'étoient pas d'abord enlevés par la maladie, & qui réfistoient à fa violence, maigriffoient fensiblement; il n'est pas douteux, dit Ramazzini, que les tubercules qui parurent alors, étoient certainement des boutons de petite vérole; ils n'en différoient en aucune façon, ni par la forme, ni par la couleur, ni par la matière qu'ils contenoient, ni par la groffeur, ni par la manière dont ils de terminoient; après avoir fuppuré, ils laiffoient une croûte noire, semblable à celle qui reste après la petite vérole, Cette épizootie continua en 1691, & attaqua spécialement les brebis; il n'en échappa qu'un petit nombre.

Dans le mois d'octobre de l'année 171 . il paret une maladie epizootique en Italie, qui enleva dans le feul état eccléfiaffique 8,466 bœuts de labour, 10,125 vaches blanches, 2,816 vaches rouffes, 108 taureaux faillans , 417 jeunes taureaux , 451 boufs hors d'état de labourer, 2,162 veaux, 86 : buffles, tant males que femel es, & 6 , veaux nes de buffles; en tout , 16,152 ammaix; & cela, depuis le mois d'e chebre 1713, jusqu'au mois d'août de 1714 : Lancifi. portemême ce nombre juton à 30,000.

Cette ma'adie se manifestoit dans quelque -uns, par des mugissemens, par une espèce de terreur dont ils fe trouvoient failis, par mille mouvemens differens, qui paroiffoient provenir de cette terreur, & par une fuite fubite & precipitée, Parmi ces bestiaux, il s'en est trouvé qui furent tout-à-coup frappés d'une mort fourlaine, comme s'ils euffent été atteins de la toudre. Les bœufs d'une complexion 'oible & débile y étoient notamment (ujets : on rentarquoit dans prefque tous, une trifteffe profonde; à peine pouvoient-ils Touren's leur icte ; leurs yeux étoient troubles & larmoyans; une quantité turprerante de mucofité & de fal:v- flu-it de leurs nafeaux & de leur bou he; une fievre violente accompagnost tous cos fimptômes; un abattement confiderable ne permettort pas à ces animaux de se tenir debout; leur poils étoiens hériffés, leur la gue, leur houche, & leur arriere-bouche enflammées, ulcézces., & plus ou moins femées de pullules. Tous ces symptômes n'é- boient pas à l'aide des conduits plus.

toient pas les feuls, d'autres les avoient déjà précédés; les animaux affettés étoient d'abord dévorés par une toif ardente, bientôt après ils refuloient-& boillon & fourrage: plufieurs étoient affectés d'un flux confidérable; leurs déjections étoient ce couleurs différentes, toujours tresfétides& quelque fois (anguinolentes). la plupart périfloient dans l'espace d'une femaine, avant une oppression des plus violentes; leur haleine étoit d'une puanteur infoutenable, & parde flus tous ces lymptômes, une toux forte se mettoit encore souvent de la partie,

Lancifi observa que les bœuss les moins âgés & les plus gras, qui travailloient peu & qui étoient bien. nourris, ctoient plus aifement atteints du mal, & en perissoient plus. promptement que les animaux que le travail avoit maigri, & qui étoient d'un certain age : cet auteur a crit que la plus ou moins grande abondance des fluides, le p'us ou le moins d'ouverture des canaux dans ces animanx, en étoient la véritable cause: car le ferment de la peste s'infinue. dit-il, plus facilement dans le fang-& dans les eforits, & s'attache plus. fortement aux vis. ères , loriqu'il trouve une plus grande quantité d'humeurs à corrompre, & des. obstacles dans sa route qui l'empêchent de se frayer un chemin audehors : c'est ce qui devoit, continue-t-il, arriver à ceux d'entre ces. animaux qui étoient gras & pleins. de fucs.

Quoique les bocufs maigres ne fuffent pas à l'abri de la contagion . & qu'ils en mourussent le plus souvent, quelques - uns n'y fuccom-

duverts en eux que dans les animaux engraisses; ce qu'il y eut de plus étonnant, c'est que la plupart des femelles des buffles, attaquées de la peste, & qui nourrissoient leurs petits, ne périrent point : leurs membres étoient tout couverts d'ulcères; aucun de leurs petits n'échappa. Lancisi explique ce phénomène par la même raifon; felon lui le venin âcre & rongeant qui s'étoit introduit dans les mères, par les narines, & par les alimens, parvenoit par les routes larges & naturelles du chyle & du fang jufqu'aux plus petits canaux des mamelles ; là il fe aifoit un dépôt utile & heurenx, & comme le ferment fe diftribuoit en partie dans le corps de leurs nourriffons, & que le refte s'arrêtoit à l'extrémité des tuyaux lactiferes, ulcérés & corrodés par ce même ferment, les mères, à la faveur de cesplales falutaires, échappoient fouvent à la mort, à peu près comme certains homines attaqués de la peste, qu'une suppuration avantageuse de bubons conduit à une guérifon entière.

Núl fyécifique au furplus contre cette contagion; la plupart des remèdes adminifirés furent très-nuicles bles; ceux qui n'augmentèrent pas le malne produifirent aucun bien. Auffi Lancifi proposà-t-il; dans une affemblée confidérable de cardinaux, de turer d'abord tous les boust le plus légérement foupçonnés: enfin, les ordres que le fouverain Ponitie donna pour intercepter toute communication, produièrent plus d'effet que les remodes pour l'extindition de ce flèan. \* .\*

Dans le courant du mois de juillet de l'an 1714, M. Batz, chirurgien

de la maifon du Roi d'Angleterre, fut chargé de fe rendre à l'flington, fitud dans les environs de Londres, pour examiner fi l'épizootie qui y régnoit fur les bêtes à cornes, étoit contagieufe.

Des qu'un animal en étoit attaqué. il refusoit de manger; le lendemain il lui furvenoit une toux très-violente: & il rendoit des excrémens femblables à de la craie. La tête & quelquefois le corps lui enfloient; un ou deux jours après, il rendoit une grande quantité de matière muqueuse par le nez; sa respiration devenoit puante; à la fin il lui survenoit un dévoiement, quelquefois fanguinolent, qui se terminoit par la mort; il y en avoit qui mouroient en trois jours; d'autres en cinq ou fix; les bœufs vivoient huit ou dix jours; ils refusoient toutes sortes d'alimens pendant toute leur maladie. & éprouvoient une grande chaleur.

M. Batz voulant s'affurer plus particulièrement de la nature de cette épizootie, fit l'ouverture de feize de ces animaux.

Les cinq premiers avoient étédans un troupeau malade, & commençoient eux mêmes à avoir les fymptômes de la maladie. Il trouva leur véficule du fiel plus grande qu'elle n'auroit dù l'être naturellement , & remplie d'une bile verte, mais dont le goût n'avoit rien d'extraordinaire : leur pancréas étoit ridé; quelquesunes de leurs glandes étoient obstruées & tuméfiées; plufieurs de celles du mélentère étoient deux ou trois fois plus grosses que de nature; leurs poumons étoient un peu enflammés, leur chair avoit un peu de chaleur. Les fix qu'il ouvrit enfuite étoient malades depuis deux

jours, leur foie étoit plus noire qu'à l'ordinaire; dans deux il y trouva de petites véficules remplies d'une fubstance claire de la grosfeur d'un pois : les véficules du fiel avoient deux fois la groffeur ordinaire, & étoient remplies d'une bile, dont le goût & l'odeur étoient naturels, mais plus verte encore que celle des premières, leur pancréas étoit ridé: quelques - unes de leurs glandes étoient très-groffes, très-dures & très-noires; celles du métentère étoient pour la plupart cinq fois plus groffes que le naturel; leurs poumons étoient enflammés, & on y remarqua plufieurs véficules quis'y formoient; leurs intestins étoient parsemés de taches rouges & noires; leur chair étoit très-chaude, fans avoir changé de couleur. Les cinq derniers ctoient mourans quand on les ouvrit ; leur foie étoit noirâtre . ridé & contracté, & dans trois on trouva des véficules de la groffeur d'une noix mufcade, pleines d'une substance pétrifiée, leur véficule avoit trois fois fa groffent crdinaire, & étoit pleine de bile d'un vert très-foncé; leur pancréas étoit très-ridé & très-contracté: plufieurs de leurs glandes étaient groffes. dures, molles; celles du mésentère avoient huit on neuf fois leur grofseur naturelle. & étoient très-noires; il en trouva dans deux vaches qui avoient dans leurs follicules une putréfaction jaunâtre; leurs intestins étoient de la couleur de serpent : leur membrane interne avoit été excoriće par les purgations; leurs poumons étoient très - enflammés & remplies de vésicules pleines d'une matière purulente jaune; leur chair étoit extrêmement chaude.

fans que sa couleur fût presque altérée.

Il trouva dans une de ces vaches la bile entierement pétrifiée dans tous fes vaiffeaux . ce oui lui donnoit l'air d'une branche de corail d'un iaune foncé très-callant; dans une autre, le foie couvert de taches inflammables de la largeur d'un écn, qui commençoit à fe léparer comme un véritable charbon : dans une troisième. la liqueur du péricarpe avoit fait un dépot comme l'eau de chaux, & avoit excorié toute la furface du cœur.

Quant à l'origine de cette maladie M. Batz remarque qu'an printemps les vaches sont purgées pendant cinq oti fix femaines par les plantes nouvelles; pendant tout ce temps elles font alertes & gaillardes, leur lait devient plus clair & d'une couleur bleuc, d'un goût plus doux, & plus abondant. Le printemps qui précéda. cette épizootie fut très lec par toute l'Europe, de forte qu'il,n'y eut que très - peu d'herbes; encore furentellestrès-sèches; auffi les vaches n'en furent pas purgées à l'ordinaire, & même le plus grand nombre ne le fut point du tout : elles ne donnérent nas la moitié du lait qu'elles avoient contume de donner les autres années; il étoit plus épais, plus jaune. On remarqua même à Londres, qu'il tournoit presque tout, loriqu'on vouloit le faire bouillir. De-là M. Batz conclut que le défaut de cette purgation fut la cause de la maladie, par les obstructions que en furent la fuite, & qui, s'étant terminées par la putréfaction, la rendirent contagieuse.

Les vaches sont encore sujettes à une semblable purgation à la fin de feptembre, qui ofi produite par une cause semblable, ce qui ne contribue pas peu à prévenir les progrès de cette maladie; car cette purgation survenant aussirés après la première irruption du mal, garantit beaucoup de vaches de ses mauvaises suites.

Tous les moyens de guérión qu'on employa contre cette é/200tie, furent inutiles: ce qui a cependant le mieux réulif, futent les faignées copieuses, & les boilfons rafrachilfiantes, & del boilfons rafrachilfiantes, & del dals antes priés en 
grande quantité. Comme le nombre 
de ces animals morts droit trèscomme on va le voir dans l'Hiller, 
comme on va le voir dans l'Hiller, 
durinc ou vinge p'eds fous terre, & 
on imbiboit de chaux leurs membres qu'on découosit exprés.

Pour arrêter les progres de l'épizootie, M. Batz propofa, 1º, d'acheter & de faire brûler tous les troupeaux attaqués de la maladie. & de tenir les autres dans des lieux séparés; 2°, de faire bien laver les étables oitétoient ces animaux, de les parfumer en y brûlant de la poix, dit goudron, de l'absirthe, & de n'y remettre aucun troupeau de trois mois: 3°. d'empêcher qu'aucun (roupeau ne restât ou n'allât paître dans les champs où les troupeaux malades auroient été; 4°. d'empêcher pareillement que les personnes qui avoient eu le soin des troupeaux malades, ne communiquaffent avec celles qui gouvernoient ceux qui n'avoient pas encore été attaqués de la maladie; çº. qu'on ordonnât à tous les maîtres des troupeaux, qu'auflitôt qu'ils s'appercevroient que quelquesunes de leurs vaches refuseroient de manger, ou auroient quelqu'autres

fymptómes de la maladie, de les lepared ur effe du troupeau, d'en donner avis aux perfonnes qu'on propoieroit pour les briller, & d'eloigner les autres animaux des endreits où elles alloient paire, comme il a déja été di ciedfüs; 6°, qu'on obligeat les propriétaires des troupeaux de diviter leurs bêtes, de façon à nen laifler que dix ou douze enfemble.

En 1742 il régna une maladie épizootique dans les Vosces. & dans d'autres endroits de la Lorraine. qui attaqua les chevaux & les bœufs. M. Bagard, médecin de Nancy, dit qu'elle se manischoit par les accidens suivans. Un froid & un tremblement affailliffent les bestiaux : bientôt après succède une chaleur âcre & violente qui se répand par tout le corps, avec un battement fréquent de leurs artères; les bêtes qui en sont attaquées baissent la tête & ont un air de triftesse, leurs yeux pleurent; elles ont de grandes anxiétés, avec une respiration laborieuse, des palpitations de cœur; elles jettent des glaires par la bouche, & des matières puantes par les naseaux. Les boufs cessent de ruminer & ne mangent plus; peu après il leur furvient des boutons au dessus du fondement. fur le ventre & par-tout le corps. comme dans la petite vérole; enfindes apostumes, des charbons, des bubons, ce qui ne laisse aucun lieu de douter que la nature de cette maladie ne foit fièvre maligne, inflammatoire pestilentielle.

Comme les maladies épidémiques ont leur cause primitive, ou dans l'insection de l'air, ou dans la corruption des alimens, ou dans la contagion d'un corps à un autre, onlaife aux phyficiegas philofopher re celle qui a produit la maladie aduel'e; on obfervera feulement qu'il ett arrivé philement fois, dans differentes provinces, de femblables contagions qui proviennent de la communication des bourls érrangers, & qu'il n'ell que trop certain qu'un cheval ou un bourd infétée, la communique bientôt aux autres de amême écurie ou érable, & qu'elle fe répand promptement dans une province. En 1736 une femblable maladie fe répandit dans l'évêché de Nietz.

Les symptômes dont nous avons fait mention, font aisément connoître que cette contagion atraque le sang en le coagulant: l'ouverture des bestiaux qui en sont morts, le confirme; puisqu'en les ouvrant encore tout chauds, il ne se répand presque point de sang.

Parmi ceux qu'on a ouverts, on a trouvé dans les uns une tumeur condidérable, d'une corruption & d'une fettidire infiniportables, adhèrente aux parois de l'éflonac des beudis, dans d'autres on découvre des hydanides & des véficules dans le evereau & dans les poumons, ramplies d'air; dans les tuns, des ul-cerve à la racine de la langue & dans cerve à la racine de la langue & dans cerve à la racine de la langue & dans cerve à la racine et la langue & dans cerve à la racine et la langue de dans comments extérieures au bas du ventre, comme des bulons & des charbons; enfin, on leur trouve encore des vers dans les entralles.

M. Bagard penfe que pour arrêter le cours de la maladie, il est à propos de visiter deux ou trois fois par jours les bestiaux, & lorsqu'ils feront au pâturage, de laver les étables, de frotter les crèches, les râteliers & les pilliers des étables avec de Peau dans laquelle on aura fait tremper ou bouillir des herbes aromatiques . comme thim . fauge . laurier, origan, marjolaine, & l'on parfumera ces lieux deux fois par jour, le matin, lorfque les bestiaux iront aux champs, le foir, deilx heures avant qu'ils rentrent ; on aura foin de ne les point faire fortir avant le lever du foleil, & dès qu'ils feront fortis, on frottera les auges & les râteliers avec de l'ail , & on allume ra des feux clairs dans les cours & dans les rues: on aura foin que le foin & la paille de leurs alimens foient purs, & qu'ils n'ayent pas été mouillés par les pluies ou les déluges d'eau. & on leur donnera moins à manger afin qu'ils n'engraissent pas. En 1744 & 1745, & au com-

mencement de 1746, une maladio épizootique attaqua les bestiaux de la Hollande: voici la defeription qu'en donne M. le Clerc, dans fon Hiftoire naturelle de l'homme malade. Le poil de ces animaux fe hérissoit, dit-il; bientôt après il leur furvenoit un tremblement presque universel; les oreilles & les cornes ne tardoient pas à devenir froides; il furvenoit une rougeur inflammatoire aux yeux & fur la corne de la bête malade: quelques-uns avoient cette rougeur des le commencement de la maladie, d'autres feulement vers la fin . & très peu de temps avant la mort. Les yeux ne devenoient pas toujours rouges, mais communément ils prenoient une couleur jaunâtre, & paroiffoients'enfoncer dans leurs orbites. La plus grande partie des bêtes intectées avoit un écoulement de larmes; d'autres avoient les yeux abattus & fans larges. Dans quelques-uns le nez paroifioit enflé. & il en découloit une morve continuelle; dans d'autres, les narines étoient rétrécies, très-rouges, fans aucun écoulement : le milieu, du nez étoit de travers avec de petites convultions: peu de temps avant la mort, il en découloit une hument fanguinolente, d'une odeur infupportable. Dons plusieurs, la lèvre antérieure étoir engorgée, & la poftérieure étoit pendante, & comme privée de fentiment; la bouche fourniffoit une grande quantité d'humeur & de fa'ive; les gencives rouges, enflammées, pleines de varices, étoient parfemées de petits boutons januatres, d'apthes, ou de petits chancres, dont le nombre augmentoit contidérablement avant la mort de l'animal; cet accident étoit fuivi de l'ébranlement général de toutes les dents ; la même chose paroifioit au palais & à la langue, qui se couvroient alors d'une falive blanchatre & mouffenfe; fes gencives fe tronvoient auffi quelquefois, mais cependant très-rarement, attaquées de petits ulcères; il furvenoit à pluficurs un bubon ou une dureté inflammatoire vers le nulieu du col. au fanon & aux aînes. Les unes pouvoient se tenir sur leurs jambes & fe coucher; d'autres, au contraire, avoient leurs jambes roides. & ne se couchoient point jusqu'à la mort ; quelques-unes , enfin , ne pouvoient se soutenir que sur leurs jambes de devant; les pieds de derrière étoient fi fenfibles, qu'elles n'y pouvoient supporter l'attouchement; pour peu qu'on les froitat avec la main, elles se penchoient enarrière. Ce symptôme est une marque certaine d'une grande douleur. Le battement des artères, que l'on

remarque aifément dans les bêtes maigrês, & difficilement dans celles qui font graffes, étoit très-for & rès-ficquent au col & Gurles tempes, en comparaiton de celui des bêtes faines. Tels furent les premiers fignes de la mortaliré des hefliaux, qui affirea la Hollande. Paffons aduellement aux progrès de cette maladie.

Vers la fin du second jour. & ordinairement dans le troisieme , la refpiration devenoit difficile . & la difficulté augmentoit rapidement; on remarquoit alors un mouvement violent & continuel dans le ventre. Tous les muscles du col & de la poitrine écoient dans le travail; l'animal pouffoit des foupirs & des gémiffemens, il rendoit par le nez & par la bouche un écoulement de morve & de salive; ces matières étoient pleines d'écume, elles devenoient infedes & sanguinolentes avant la mort. La plupart des animaux infectés ne jouissoient d'aucun sommeil : les autres dormoient très-peu. Quand on a examiné leur cerveau après leur mort, les toiles membraneuses qui lui servent d'enveloppe, étoient rougeatres & enflammees. Prefone tous ces a imanx s'affoibliffoient fort vite, & paroiflo:ent fub:tement comme affommés d'un coup de maffue. Le quatrieme, le cinquieme & le fixieme jour au plus tard, les urines ne diffcroient que tres- peu de l'étai fain, que quefois tenlement elles étoient plus colorées, & d'autres, fois plus claires qu'elles ne le font naturellement; quelquefois auffic l'odeur en étoit très - pénétrante. Les confistances des excrémens. étoient plus variées dans les bêtes. malades : les unes étoient opiniâtrément constipées, ou ne rendoienz

que très-peu d'excrémens fort durs, depuis le commencement jusqu'à la fin de la maladie; quelques autres, an contraire, les rendojent durs au commencement, & liquides vers la fin; d'autres enfin, les rendoient liquiles depuis le commencement jusqu'au moment de leur mort; mais en général, peu de temps avant qu'elles ne périssent, tous les excrémens étoient plus ou moins noirs, jaunes, fétides & quelquefois parulens; rarement le trouvoient-ils mélangés d'un fang diffous. On ne remarque:t aucune différence entre le lait des vaches malades & celui des vaches faines; le lait des premières étoit feulement moins abondant, & donnoit plus de crême que celni des dernieres, mais quant au goût, à l'odeur, à la coagulation, à l'ébulition, il n'y avoit aucune disparité; le feul lait tiré de la veille ou du jour de la mort, étoit un peu altéré. & prenoit une teinture jagnatre : l'odeur en étoit pour lors défagréable. & le goût un peu îcre ou alcalin.

On trouve dans l'ouvrage de M. le Clerc, la description d'une maladie épizootique, qui ravagea le Dannemarck. La contagion, dit cette description, se répand afec beaucoup de rapidité; les animaux les plus jeunes, les plus robuftes & les mieux portans, en font les plutôt a'taqués, & meurent plus promptement. On a remarqué que, dans la plupart des fujets, la toux est le premier symptôme du mal; les yeux deviennent ternes, humides & chaffieux, il en diftille même des larmes. Le lait tant dans les vaches, c'est même la marque la plus fûre que la maladie les a gagnées. Au commence-

ment l'animal a froid jusqu'à frissonner, à pen près comme dans le premier période d'un accès de fievre dans l'homme : l'ardeur furvient enfuite, & dure pluficu-s jours; elle est fur-tout tenfible à la nuque, foit par la chaleur même, foit par le battement du pouls; l'animal malade perd l'appérit, mais il boit volontiers, tant que l'inflammation ne l'empêche pas d'avaler : il fort abandamment de fes narines & de la bouche une matiere baveuse, accompagnée d'une puanteur inlupportable; les dents s'éb: anlent chez la plupart; la conftipation furvient quelquefois, mais dans tous ou prefque tous les fujets il y a diarrhée dans le commencement: il ne fort guere d'excrémens mais de l'eau. Vers la fin de la maladie, les deux dernières articulations de la queue se corrompent & deviennent molaffes. Si on enlève la peau qui les couvre, il en fort une matiere purulente & fétide, la corruption gagne de proche en proche jusqu'aux cornes qui deviennent froides & se rident. Le mal est à son dernier terme, lorsque le froid atteint les oreilles & les narines; c'est alors que d'ordinaire l'animal meurt au fixième ou feptième jour, depuis que le mal s'eft manifefté.

L'ouverture du cadavre montre la véficule du fiel exceffivement graude, & pleine d'un-l'queur plus emblable à de l'urins q'a' de la bile dans quelques-uns on a non-vé dans cette ponche jufqu'à trois livres pefant de cette liqueur; dans beaucoup de fujets l'efforme & les intellins fe font trouvés remplis de vers qui venoine encore à l'ouver-ture; il y avoir amfi dans les vaif, feaux fangiains, certains infedête,

qu'on a nommé plies, à cause de leur figure qui ressemble à celle de ce poisson; quelquefois le cerveau a paru entièrement diffous en pus & en eau. En plusieurs sujets les veines étoient remplies d'un fang noir, beaucoup avoient le col enflammé; dans d'autres, l'inflammation s'étoit jettée fur les entrailles, & après la mort on a vu l'une & l'autre de ces parties gangrenées. Les ventricules étoient remplies d'alimens non digérés ; ces alimens étoient fi desséchés & fi compactes, qu'on ne les divisoit qu'avec beaucoup de peine. Les vaiffeaux qui tapissent la membrane des estomacs & des intestins, étoient marqués de taches noirâtres & livides, de ce qui indiquoit évidemment la gangrène. En certains sujets le foie & la rate étoient couverts de petites tumeurs fi dures qu'on ne pouvoit les écraser, & qu'elles sembloient, au toucher, être des grains de menu sable : le reste de la substance de ces viscères, étoir, au contraire , fi mollaffe , qu'on le pénétroit sans peine en le pressant. Quelques cadavres n'ont fourni aucun indice de maladies : le fang qu'on a tiré des animaux étoit d'un rouge clair, & décéloit, en écumant & en fumant, une grande inflammation; mais loriqu'il étoit refroidi, on n'y trouvoit plus rien de liquide. tout n'étoit qu'une masse couenneuse qui pouvoit être tranchée comme une gelée.

1.º Le poil de l'animal attaqué de la contagion, se hérisse ou se dresse; cela ne peut provenir que d'un frisson; & ce sirsson indique, fans pouvoir même s'y tromper, que la circulation languit dans les parties éloignées du cœur: plus ce frisson sera long & violent, & plus aussi la chaleur qui suivra sera vive & consumante.

2.º Ces animaux perdent l'appétit, mais cela ne peut se faire sans que le venin transmis n'ait change & dépravé les sucs de l'estomac : car c'est pour l'ordinaire par cette voie que la contagion se transmet, & c'est austi fur ce viscère qu'elle exerce ses premiers ravages. Ce fait n'a pas besoin d'être prouvé, il porte avec lui l'évidence : plus l'animal sera dégoûté, moins il prendra de nourriture propre à rafraichir son sang & à ramasser l'acreté du venin; plus austi la chaleur, l'inflammation & ses effets connus hâieront sa destruction.

3.º Les cornes & les oreilles des animaux malades deviennent froides, ainfi que nous l'avons obfervé; la raifon qu'on en peut rapporter, c'eft que les forces du cœur fe trouvent trop foibles pour pouvoir poufer le fang & les autres humeus du centre vers la circonfrence.

au centre vers la cucontrence.

A Nous avons encore donné
pour symptomes, l'enfuire & la
rougeur des yeux, quelquefois même
leur couleur jaune, leur enfoncement & des larmes qui en découlent; de pareils symptomes n'annoncent rien que de très mavais : le
cerveau doit pour lors se trouver dans
un état d'inflammation, les ners doivent être auffi nécessairement dans un
état de foustfrance, & les homeurs difoutes par l'action du venin, ou pouffées avec trop de violence, se trouvent avoir pénétré des vaisseux
uni a'étoient pas faits pour elles.

5.º La langue de l'animal est tantôt aride & seche, tantôt couverte d'une espèce de salive blanchâtre,

écumeufe : que conclure d'un pareil fymptôme, finon qu'il y a un feu central qui dessèche, qui consume les estomacs & les petits intesfins de l'animal.

Les petits boutons jaunâtres, les varices rouges & livides, les ulcères qui affligent les gencives . la langue, le palais & tout l'intérieur de la bouche, dénotent indubitablement le mauvais é at des vifcères & des humeurs qui les arrolent. Auffi remarque-t-on toujours des aphtes on des chancres à la bouche ou à la gorge dans les fievres putrides & malignes, & rarement l'orifice fupérieur de l'estomac le trouve-t-il fans le charbon.

6. Nous avons donné pour fixième fymptôme, la constipation de l'animal au commencement de fa 11-aladie; fes excrémens font durs, poirs & brûlés, & deviennent dans la fuite liquides & putrides; ce qui annonce une cause incendiaire & rongeante,

La respiration devient de plus en plus gênée dans l'animal affecté : elle ne peut même presque plus se faire, ce qui indique un poumon accable, enflamme, qui ne peut vaincre la réfistance des humeurs fur lefquelles il deit néceffairement agir, ni fe prêter à l'action de l'air, principe de fon mouvement; dans ce cas péripneumonique, la fuffocation eft imminente.

7.º Enfin, nous avons donné pour derniers lymptômes, le tremblement, les mouvemens convultifs, la rigidité ou la foiblefie des fibres des animaux qui ne peuvent se coucher ou se soutenir sur leurs jambes, & leur prompt abattement qui est presque toujours suivi de la mort, Tous ces différens symptômes dénotent que non-seulement le venir contagieux exerce les ravages lur les folides & les fluides à la fois, mais qu'il attaque encore, dès le premier instant, le principe même des nerts.

1.º Après la mort, les yeux de l'animal font presque toujours rouges ou jaunes, ou parfemés de veines brunes & livides, 2.º Les humeurs qui découlent des nateaux. de la bouche ou d'autres parties du corps, font ordinairement fanguinolentes & très putrides. 3. Quelquefois le ventre est gonflé & tendu comme un tambour; d'autres fois il est confidérablement diminué & affaiffé. 4.º La roideur des jambes est trèstorte : & fur-tout de celles de derrière. 5.º Quand les symptômes de la contagion ont éte violens, le cuir de la bête écorchée est un peu endommagé, ce qui est cependant tres-rare, 6.º Le tiffu cellulaire & les endroits gras font fouvent attaqués d'inflammation? de féchere fie ou de noirceur. 7.º La chair change ordinairement de couleur, & en prond une brune ; fouvent elle contracte une noirceur extrême après la mort. 8.º La glande connue fous le nom de forme de bouclier, cause l'enflure du col ; le bubon est ordinairement rouge, livide, gangrené; c'est un vrai bubon petilentiel. 9.º La substance du cerveau n'est que rarement altérée, mais les vaiffeaux fe trouvent variqueux; les tuniques, les toiles ou les membranes qui servent d'enveloppe à ce viscère, sont presque toujours enflammées, principalement dans les animaux qui pendant la maladie ont eu des infomnies continuelles, 10.ºLe poumon n'est jamais sain, on le trouve plus ou moins infecté, rouge,

1976

érélipilateux, livide, gangrené & couvert de taches noirâtres; mais la trachée-artère est tellement infectée, que sa tunique intérieure s'en sépare sans efforts, 11.º Le médiastin, la plèvre, le péricarde & le diaphragme, font toujours, ou enflammés . ou gangrenés, 12.º Il est rare de trouver le cœur entièrement fain : l'intérieur . l'extérieur & la fubstance charnue de ce viscère portent les marques de la contagion; ses cavités sont remplies d'un sang altéré, ou d'un fédiment qui ressemble à une lie brune. 13." A l'ouverture du ventre, on trouve toujours le métentère enflammé; le foie & la rate font fouvent d'une couleur noirâtre ou ocracée; ils font ridés, desséches, quand ils ne font pas gonfles d'un fang épais, semblable à de l'encre. Il est très - dangereux d'examiner de près ces vitceres; la puanteur insupportable qui s'en exhale, fait prefque toujours tomber en fyncope ceux qui s'en approchent. 14 On ne trouve dans la véficule du fiel, qu'une bile épaife & tres - diffoute, 15. Les diffe - . rens ventricules ou ettomacs offrent différens phé-omènes : le premier, qui est connu tous le nom de ventre, est ordinairement enflammé. & quelquetois gangrené ; les alimens qu'il contenoit pendant la maladie, paroiffent arides & defféchés. Le fecond reticulus est quelquefois fain, & quelquefois enflammé; l'arinaceus, qui est le troisième, est de couleur de plomb; plus cet estomac a été infecte de gangrene, plus ausli le reste des al-mens qu'il contient ett noir, tec & brule; dans ce cas la tunique intérieure s'en sépare d'ellemême. Le dernier ventricule, qui eft

le perfectible, est presque toujours de couleur de minium; il est rempli d'une matiere jaune, infecté, femblable aux excrémens. 16.º Les inteftins font toujours vides, & fi pleins d'air, qu'à peine peut-on concevoir comment ils ont pu réfister à une si grande extention; on les trouve fouvent parfemés de taches livides, mais les gros intestins font presque touiours ridés, retirés ou très-flasques: dans les animaux qui ont été conftipés pendant la maladie, ils font remplis d'excrémens durs, & femblables aux restes de la nourriture que contient le troisieme estomac. 17.º Il est rare de ne pas trouver les rognons, ou les reins, fains; ie ne les ai jamais vu que deux tois enflammes & gangrenes : il est des cas où la vessie & les conduits urinaires sont altérés, sur-tout dans les vaches pleines, & la matrice enflammée; les veaux qui s'y trouvoient renfermés, avoient nonfeulement les boyaux endommagés. mais leur poitrine & leur ventre étoient encore remplis d'une humeur fanguinolente & de mauvaile odeur.

D'après toutes ces observations. M. le Cierc conclut, 1.º que le venin contagieux qui afficte les beftiaux, se iranimet par le moyen de l'air qui est le reservoir & le véhicule de toutes les vapeurs & exhalaifons ; 2.º que les propriétés de ce venin dépendent effent ellement d'un principe acre quelconque, uni au principe du feu que l'on appelle phlogistique, universellement répandu dans toute la nature : c'est lui qui est la caute de la dilatation & de la liquidité des corps. De fon union avec un fel alkali volatil, il réfulte un principe actif, tumultueux.

Mm a

un venin très-pénétrant & trèscommunicatif, dont la plus petite quantité suffit pour exercer une chaleur âcre & mordante; une inflammation vive qui se termine par la morsification ou la gangrène, si l'on n'y remédie pas à semps. La nature de ce poiton épidémique ou épizootique est donc de changer le caractere naturel, doux & balfamique des humeurs animales, pour leur communiquer le fien propre. Il excite, dans les animaux infectés, une chaleur cruelle, une circulation rapide; il produit l'inflammation, des irritations nerveuses, des grincemens de dents, un prompt abattement des forces, la gangrène & la corruption; quelquefois avant ou immanquablement après, la mort inopinée.

Le traitement de ces maladies est 1.º de diminuer, autant qu'il elt poffible, le cours impétueux du venin, de d'en émouffer les filmules, 2.º, de prévenir d'abord l'inflammation, prefque toujours inféparable de la fréque toujours inféparable la la fréque toujours inféparable la fre de la frétenir dans un jurité équilibre l'altion & la réaltion des foilées & des fuides; 4.º enfin, de procurer une voie convenable à la dépuration du fang & de shumeurs.

Pour remplir la premiere indication, il-faut, del l'Indant même de l'apparition de quelques (ymptômes de ces maladies, faigner la bête malade, par une grande incifion faite au col, à la potirine, ou aux deux endroits à la fois; on peut tirer dans une feule fois, cinq (ix & mêmefept livres de fang, felon l'âge & les forces de l'antima. Le lendemain de

la faignée, fi les fymptômes n'étoient pas fenfiblement diminués, on tireroit encore, par la même ouverture, une égale quantité de sang. Si, après cette seconde l'aignée, la violence du mal en exige une troifième, on la fera fans balancet; paffé le troisième jour, on ne taignera plus; la saignée est pour lors entierement inutile & meme fouvent mortelle. Ouand le besoin est urgent, on peut même faigner deux fois dans un jour. Si l'animal est constipé & s'il ne rend que des excrémens endurcis & brîilés, on lui donnera à prendre foir & matin une demi-livre & plus d'hiile de lin bien fraîche & un pen siède : on pourra auffi très bien lui donner un lavement composé de deux livres de cetre huile. & d'une once ou même d'une once & demie de sel ordinaire disfous dans un verre de bon vinaigre : à défaut de feringue, on se fervira d'une vessie de bœuf ramollie dans de l'eau tiède, on la remplira avec le lavement, & à l'aide d'une canule ou d'un large chalumeau bien uni, on donnera le remède par les Voies ordinaires, en pressant la vessie pour le faire pénétrer.

Afin d'étouffer l'ation du venin, & de prévenir l'Imfammation qui est la féconde indication à remplir, on ne donner a l'ainail, pour tout nour-riure, que de la farine de feigle bouillé dans du petit lait; s'il roughe quartité, on feroit cuire jusqu'à conssistance de bouille, du fon & des pommes, qui, quand même elles neseroien passmires feroient cepen dant toujours beaucoup de bin n; à défaut de ces deux holles, on pour-roit employer des connoises, on pour-roit employer des concentres, des

citrouilles, des courges & un peu d'herbes vertes coupées bien menues & bouillies comme ci-deffus. On donnera, trois ou quatre fois par jour, une affez bonne quantité de cette nourriture à l'animal malade, & on se gardera bien de lui présenter du foin; la boisson ordinaire fera du petit lait pur , ou même du lait aigre qu'on lui donnera toujours tiède & d'heure en heure, jour & nuit; on lui en fera boire à la fois une livre ou environ : au défaut de petit lait ou de lait aigre, on lui donnera de l'eau pure, ou une eau de son légère, & on ajoutera, sur trois livres de boiffon, un verre d'excellent vinaigre.

Voici actuellement les remèdes qu'on fera prendre à l'animal malade. Prenez nitre purifié, tartre de vin blanc, de chaque une livre; crême de tartre, quatre onces; camphre, deux onces: faites de toutes ces drogues mêlées enfemble une poudre fubtile. dont vous donnerez à l'animal malade une demi once chaque trois heures . dans une demi - écuellée d'eau ou de petit lait, Si l'animal réfuse de prendre de la nourriture, de la boiffon & des remedes, on lui lèvera la tête . & . à l'aide d'une bouteille . ou corne percée, on lui vertera dans la bouche les alimens ou les remèdes. & l on n'abaiffera fa tête que quand on fera sûr qu'il les aura avales.

Si la chaleur, la fièvre, la difficulté de respirer & l'insomnie sont considérables, une heure & demie après chaque prise de la poudre indiquée, on donnera à l'animal deux cuillerées ordinaires du remède suivant, dans un peu de boisson tiede.

Prenez vinaigre de vin, miel crud, de chacun fix livres; nitre putrifié,

demi-livre; huile de vitriol, deminone; mettez toutes ces drogues entemble dans un pot de terre vernifié, tur un rés-petif feu; agit ez fans ceffe ce mélange perdant un quartd'heure. & prenez bien garde qu'il ne bouille; retirez enfutue le pot du feu, laifiez rétroidir ce mélange, & donnez aini qu'il et dit.

Depuis le commencement de la maladie jusqu'à la fin il faudra avoir soin de laver & de frotter, plusieurs fois le jour, la bouche, les gencives, & la langue des bêtes malades, avec le remêde suivant.

Prenez excellent vinaigre, eaude vie, huile de lin, parites égales; faites y fondre un peu de (el de nitre: pour fe fervir plus commodément de ce mélange, on fait u/age d'une petite éponge attachée au bout d'un bâton.

Si l'animal est atraqué d'un grand cours de ventre, comme cela arrive quelquesois, on se gardera bien de lui donner l'huile de lin, elle le relâcheroit trop; on diminuera auffi de moitié les remèdes ci-deffus prefcrits. Quand l'animal malade commence à se rétablir, ou quand il paroît même l'être entièrement, il ne faut pas pour cela suspendre les remedes, il faut, au contraire, en prolonger l'ufage, & ne discontinuer que peu à peu. Une précaution encore tres effentielle est de frotter doucement, deux fois par jour, les bêtes malades, avec une étrille de fer : on ouvre par. ce moyen les pores de la peau, on facilite la transpiration . & les humeurs s'échappent & partent par cette voie.

Les incisions, les cautères sont encore très-efficaces dans les maladies épizootiques; on ne peut

affez les recommander. On percera done, quand une bête à cornes est infectée de maladies contagieuses. la peau qui pend au-dessous de son col, avec une groffe aiguille d'acier. de la largeur d'un filet, enfilée d'une corde faite de sept a huit ligamens ou fils poissés qui ne soient pas retors; on fera agir deux ou trois fois par jour cette corde enduite de l'onguent basilicum; on la fera aller & venir dans l'incision, ayant soin de nouer enfuite les deux extrémités, afin que la corde ne sorte point de l'ouverture. Ce moven est li falutafre, que je n'ai vu périr aucune bête à laquelle on a fait cerre operation. On tiendra d'ailleurs les bêtes malades le plus proprement qu'il fera possible : on nestoiera régulièrement deux fois le jour les étables: on enlèvera le fumier, & on l'éloignera même du village; quand l'air fera fain con que le vent viendra du levant . on ouvrira les fenêtres de l'étable en cas qu'il n'y en ait point, on y en pratiquera. De fix heures en fix heures, le jour & la nuit, on parfumerales quaire coins de l'écurie avec du fort vinaigre, qu'on jettera fur des pierres on fur des briques bien chaudes; on peut auffi y faire brûler alternativement une bonne pincée d'un mélange compolé de poudre à canon, de sel commun, de grains de genièvre & de bois de laurier concaffés.

Pourgarantieles befiaux de la contagion, M. le Clerc dit qu'il faut d'abord que les chefs de communauté empêchent toute communication d'hommes & d'animaux avec la conmunauté qui est affligée de contagion; c'en la précaution la plus effentielle: on infligera même les peines les plus

graves à tous ceux qui enfreindront des ordres fi sages; & fi l'on s'appercevoit que quelqu'un fût alle dans les lieux infectes, il faudroit le bannir d'avec les animaux du lieu fain qu'on veut garantir; on a vu quelquefois des bêtes faines mugir & prendre la fuite devant les personnes qui avoient été dans des lieux infectés. comme fi effectivement elles avoient fenti l'air contagieux qu'on leur apportoit. On évijera le commerce avec les bouchers & les tanneurs, dans un temps de mortalité; on tiendra les étables bien propres, & on les parfumera fou vent ; on pratiquera l'ouverture ou le cautère selon la méthode prescrite ci-dessus. L'expérience a prouvé que ces précautions guerifient les animaux malades : que n'en doit-on pas attendre pour les fains? On frottera enfuite, & on étrillera les animaux fains, on leur lavera la bouche deux fois par jour . de même que les gencives, avec le remede & l'éponge que nous avons indiqués plus haut ; on eloienera des villages toutes les ordures , les tumiers : &c. on fera tres-bien de mettre dans les écuries faines, ainsi que dans celles qui font infectées, guelques chevaux avec les bœufs & les vaches : on a remarqué que la vapeur du fumier de cheval em êchoit les progrès de la contagion des bêtes à cornes; on empêchera en outre le bétail de nager, d'aller à l'eau dans les lieux profonds & d'y rester long-temps; on n'enverra point le matin les bêtes aux champs à jeun, principalement les jours de rofée ou de broullards; on attendra que le soleil ait dissipé l'une & l'autre; on donnera pendant cet intervalle quelque chofe à

manger aux animaux, quand même ce ne feront que de la paille. Toutes ces précautions ne fufficent cependant pas encore, loríque la maladie commence à se manufester dans un end oit.

Dès l'infiant înême qu'on s'apperçoi qu'ince ou p'afleurs bètes font aff. dèss des lympi oines contagieux, on doit les adommer fur le champ, les transporter dans un lieu défert, fans les écorcher, les mettre au milleu d'un tas de bois & les y faire brûler. On indemnifera cependant, en pareil cas, œux qui supporteront ce dommage.

Si cependant la contagion s'annonce tout à coup. & fi elle affecte tout à la fois un grand nombre d'animaux, ce confeil ne pourra le pratiquers on féparera, en pareil cas, les bêtes faines, & on les eloignera le plus qu'il fera possible de celles qui feront malades. Les personnes deftinées à foigner les malades , n'entreront point dans les étables de cellesci . & les étables de ces dernières ne communiqueront point avec les étables des premières. Le venin s'infinue aifément dans toutes les étoffes, & principalement dans celles de laine. Lacontagion peut facilement le transmettre par cette voie, comme la peste se communique par la soie, la mousfeline & le coton. Cette précaution prife, on traitera les animaux infectés. felon la méthode ci-deffus indiquie, & on tâchera auffi d'en garantir les fains, enfe ferv. nt des moyens

Des qu'une Comminauté fe trouvera dans le voilinage d'un lieu infecté, elle doit bien fe garder d'attendre que la mortalité arrive pour se prémunir de tous les tecours préter-

dont nous venons de parler.

vatifs & curatifs: ils font fi fimples, fi faciles à trouver, & fi peu colteux, que la négligence fur cet objet feroit impardonnable, avec d'autant p'us de raifon que ces mêmes remèdes peuvent fe conferver un très-grand nombre d'années dans un lieu fec, fans rien pedre de leur efficacité.

S'il périt quelques-unes des bêtes malades, on les enterrera profondément dans un lieu éloigné du village : on battra bien les couches de terre qui les couvriront . de peur que les bêtes fauvages & les chiens n'aillent gratter & déterrer ces animanx; au refte, les personnes qui auront foin des bêtes malades, ne doivent point avoir peur de gagner leurs maladies; la contagion des animaux ne fe transmet point aux hommes; & fi la mortalité a produit quelquefois de mauvais effet, fur l'espece humaine, c'est en écorchant les animaux infectés, c'est par la puanteur des charognes, c'est lorique des gens. qu'on peut qualifier de (celerats, vendent en cachette, & à bon marché, de la viande des animaux attaqués. Il est facile de parer à ces inconveniens : il fuffit qu'une police exacte veuille ben y veiller , pour n'avoir rien à craindre de pareils accidens.

Quand la contegion aura entièrement ceffé, on recommandera à toutes les perfonnes qui ont eu foia des bêtesmalades, de quitrer les habits dont elles feont ferviers, & de les pardiere enfuire à l'air fous le roit. On évitera, en outre, de condoire les befliaux dans les lieux où il y a cua contagion, avan 'l'échânce d'entière les temps caché dante foin de la pulle, de temps caché dante foi me la pulle, de le mal ne manqueroit pas de ferenouveller par cette voie; mais on pourra, fans aucun danger, fervir de ce foin & de cette paille, pour nourrir les chevaux & les brebis; la contagion n'attaque jamais que les animaux d'une même espece.

Monfieur Sauvage rapporte que la maladie épizootique qui se répandit en Europe dans le courant des années 1745, 1746 & 1747, fe manifestoit par des boutons qui paroiffoient fur la peau des vaches qui en étoient attaquées. On employa pour lors avec fuccès le remède suivant : on commencad'abord par ouvrir les boutons qui paroifloient, ou lorsqu'il n'y en evoit point, par faire deux ou trois incisions à la peau, dans les endroits où!'on voyoit de l'enflure; on mettoit dans ces incifions une pincée de la seconde écorce de groscillier noir; avant d'inférer cette écorce de caffis. on faifoit paffer le doigt dans les ouvertures faites à la peau . & on faifoit ainfi fortir le pus qui s'y trouvoir ; on renouvelloit ces tentes pendant trois ou quatre jours, & avant de les ôter pour en mettre d'autres, on ne manquoit pas de presser la peau autour des incistons, pour faire sortir la matière que les tentes avoient attirée : on purificit enfuite les écuries ou étables; on prenoit, à cet effet,une once d'affa-fœtida,une once de camphre, deux têtes d'ail, le tout bien pilé & mêlé ensemble; on partage oit cette composition en deux. & on mettoit fucceffivement la moitié dans une baffinoire pleine de charbon bien ardent, à quoi on ajoutoit une pince de bois de genièvre; enfuire, après avoir fermé exactement la porte de l'étable, on portoit cette ballinoire fous-le, nez de chaque bête malade: on a suffiprouve avec finces; adna ce temps, qu'en enfumant les écuries de la graine de genièvre mife fur le feur, & qu'en jettant un verre de vinaigre avec une pincée de poivre, fur une tulle ou brique bien rouge, les beftiaux qu'on logocit enfinité dans cette écurie ainfi parfumée, le trouvoient garantis de la maladie contagieuse qui régnoit dans ce temps.

Dans le pays Messin, on se servoit pour insérer dans les incisions qu'on faisoit à ces animaux, au lieu de seconde écorce de cassis, de la racine d'ellébore puant, connu plus particulièrement sous le nom de

pied de-griffon.

En 1747, M. Lugard, médecin à Londres, donna l'effai fuivant fur la nature, les causes & la guérison d'une maladie contagieuse qui régnoit alors en Angleterre parmi les bêtes à cornes Le bétail qui en étoit menacé ; dir M. Lugard v perdoit l'appétitil lui découloit une férofité des nafeaux ; il avoit de la peine à avaler; branloit la tête comme s'il avoit quelque démangeaifon aux oreilles ; il alloit de côté & d'autre, & tous fes mouvemens dénotoient beaucoup de fouffrance; excepté le dernier tymptôme; les autres augmentoient pendant quatre jours; enfuite le bétail devenoit engourdi , il ne vouloir point marcher, étoit extrêmement foible & absolument sans appétit, friffonnoit de tout le corps . & touffoit beaucoup, ce qui augmentoit l'écoulement d'humeurs par les yeux & par les naleaux: on fentoit la têre, les cornes & l'haleine trèschaudes; & en même temps les autres parties très froides. Pendantles trois premiers jours la fièvre, qui étoit

continue.

continue, augmentoit vers le foir ? les bêtes avoient une diarrhée continuelle. & leur fiente étoit verte & de mauvaise odeur : leur haleine étoit puante, & la transpiration d'une odeur défagréable ; leur fang étoit échauffé & mêlé de quantité de parties hétérogènes ; elles avoient la bouche ulcérée; en leur passant la main fur le corps, on senteit des tumeurs fous les membranes charnues. & presque tout le corps étoit couvert d'ébullitions. Une vache à lait. attaqué de la maladie, perdoit son lait peu à peu, & n'en avoit plus du tout au quatrième jour ; les évacuations devenoient alors plus abondantes, & accompagnées d'acrimonie à l'anus. La vache se plaignoit fur-tout vers le foir, & se couchoit. Ces symptômes augmentoient jusqu'au septième jour & quelquesois julqu'au neuvième,

L'animal réchappoit, si dans le temps de la crise tout son corps se couvroit de pustules grosses comme des œufs de pigeons, sur-tout des deux tôtés de l'épine du dos depuis la tête jufqu'à la queue ; fi les tumeurs, venant à la suppuration, exhaloient une odeur infecte; fi on appercevoit des ulcères formés fur quelqu'autre partie du corps; fi les excrémens acquéroient plus de confistances & fi l'urine se trouvoit plus épaisse & colorée ; si le frisson étoit suivi d'une grande chaleur, si la sevre diminuoit . & fi le pouls devenoit régulier ; enfin , fi les yeux ctoient plus vifs, fi l'animal dreffoit les oreilles en voyant approcher quelqu'un, & s'il commençoit à manger.

Iln'y avoit au contraire presqu'aueune espérance si, après sept jours, Tome IV.

Dès que quelques, uns de ces tipmotienes paroitionent, M. Lugard failoit, transporter l'animal dans une ciable, sa plant de laquelle écoient deux trois d'un pied en quarré, l'un vers le misi, l'autre au moddouell pour la libre circulation de l'air son ouvroit aufi la porre enviton une denii-heure chaque joux persiant l'éez l'animal avoit toupendant l'éez l'animal avoit toupendant l'éez l'animal avoit touour enouvelloit fa littère routes les on renouvelloit fa littère routes les quatre heures.

M. Lugard ne faifoit point faigner les vaches extrêmement maigres . ni les veaux foibles; il faifoit feulement tieer la valeur de deux livres de fang du col des vieilles vaches . & le double, fi les bêtes étoient fortes & groffes ; foit qu'il jugeât à propos de faire saigner l'animal malade ou non, il ne le faisoit pas moins laver avec du vinaigre mêlé dans de l'eau chaude où avoient bouilli des herbes aromatiques ; après quoi il le faisoit frotter avec un morceau de drap ou un bouchon de paille; on réiteroit cette opération tous les jours . matin & foir , pendant un quart d'heure , pour aider la transpiration. Ce médecin récommandoit en même temps de laver avec de l'huile chaude , les tetines des vaches à lait . afin de le conserver.

La saignée faite, quand elle avoit paru nécessaire, il faisoit faire un cautère au fanon, & y faisoit mettre du chanvre ou de l'étoupe graissée de fain doux : les deux bouts devoient pendre environ de quatre pouces de chaque côté ; il faifoit appliquer en outre, fur le cantère, un emplatre composé de goudron & de vieuxoing : on ne le relevoit qu'au bout de vingt-quatre heures; on promenoit alors le féton . & on l'enduisoit d'un mélange de jaunes d'œufs-& de réfébenthine de Venife; quand la partie se gonfloit & Suppurois trop, M. Lugard y faifoit appliquer un cataplasme de lait & de mie de pain blanc, & d'un peu de fain-doux; il faifoit relever l'appareil deux fois par jour, jusqu'à une diminution notoire de l'inflammation ; il recommandoit de laisser le séton encore environ un mois après la guérifon de l'animal.

Quand après la faignée l'animal tenoit latête baiffée, paroiffoit trifte. respiroit difficilement, & souffroit au moment des digeftions, il lui donnoit pour remède le purgatif fullyent.

Prenez quatre poignées de son, faites-les bouillir dans dix livres d'ean de tontaine que vous réduirez a moine, paffez la liquent, diffolvez-v deux onces d'électitaire lénitif, oc même demi-once de sel de glauber; donnez à l'animal malade cette médecine tiède, & ne lui faites boire au bout de deux heures, que quatre livres d'eau de gruau.

Lorfque l'animal affecté de la contagion n'avoit pas ces derniers fymptômes, M. Lugard hui faifoit prendre un breavage composé de trois ou quatre onces de racine de garance,

d'une once de racine de cucurma, d'une pareille quantité de sel de raifort fauvage, de deux onces de graine de fenouil, & de quatre poignées par parties égales de camomille, de mairicaire & rue fauvage : on faifoit bouillir le tout dans huit livres de petite bières, réduites à fix ; on paffoit le tout, & on en prescrivoit la colature en deux breuvages à preudre l'un le matin & l'autre le foir.

On ne donnoit aux animaux malades aucune nourriture folide ou seche, jusqu'à ce qu'ils pussent ruminer, de peur que leur estomac ne vînt à s'affoiblir, ce qui arrivoit ordinairement pendant la maladie: M. Lugard preferivois la potion fuivante.

Faites pourlir par égale quantité . dulait & de l'eau de fontaine; verfezy quelques goutes de vinaigre de vin blanc; paffez cette liqueur, & donnez-là tiède à l'animal. On fe Servira pendant les trois premiers ours, du vinaigre de fureau, & pour les jours fuivans, du vinaigre d'ail bien diftillé, afin qu'il foit pur-

Il leur faifoit prendre alternativement de l'eau de foin ; c'est-à dire , de l'eau verfée toute bouillante fur du foin haché bien menu, & geon tiroit ensuite au clair lorsqu'elle étoit presque tiede.

On leur frottoit fouvent la gueule & les nafeaux avec un mélange compofé de la décoction de deux onces de raifins & de figues seches, de pareille quantité de mahalep & d'une demionce de graine de montarde dans trois livres de lait & d'eau, qu'on faifoitréduire à deux, & à laquelle on ajoutoit deux onces de miel rofat & une demi-once de sel ammoniac : on se servoit d'une éponge pour eme player ce gargarisme, & on continuoit jusqu'à ce qu'il se format des ulcères; après quoi on lavoit ces endroits avec une infusion de sauge, & où l'on mettoit du goudron, du vinaigre & affez de miel pour adoucir. Lorique les ulcères devenoient fanguinolens, on faifoit l'infusion de lauge plus forte, & on y mettoit de l'alun de roche pulvérifé, Quand l'animal, qu'on avoit panfé depuis quatre jours devenoit trifle avoit la diarrhée accompagnée d'une espèce de frision, fans cependant qu'il y ent des pustules sur la peau, on lui faifoit prendre pendant quatre foirs le breuvage fuivant.

Prenez une demi-once de fleurs de camomille, pareille quantité de celles de contrayerva, & fix gros de thériaque de Venife; mêtez-les dans trois livres de la potion indiquée ci-deffus, pour foutenir l'effomaé, & faites ayaler tiède le

1

On hit domera encore fouvent "fe forment das les nafeaux doire deux lifters de ladite points," Sil fe forme fous la pea ce en outre, 100s les mains, & tumeur infelte, on l'ouvre; quatre fois l'aprés-midi, un autre present de la company de la frague de par paise un tampon déroupes tre ans un mêtange de térèbe de myrithe avec la thériaque.

Quand les fibres de la bouche paroifient afiolités, lorfupue l'animal à un froid univerle, qu'il fai dépourvu de frentimens, & que les exercimens font noirs & int. elle, on prend-deux onnes d'ecre de châne, une once de quinquina, & une once de myrithe; on pulveinfie totti, on le fair edinité bouillir dans cinq livressel au, jurqu'a la disminution d'in cinquiente, la liqueur philiée, on met dans l'obsture deux gress d'alund er ophie en poutire, &

on fait prendre ce breuwage de quatre heutes en quatre heutes. Si l'animal évacue beaucoip de s'il foible, ob y ajoute, une demi pinte de lie de vin rouge; on peut aufil lui donner de l'eau de loin, en y faifant infufer des fleurs de camomille macérées pendant quelques jours

dans du vinaigre.

Si les symptômes diminuent après le quatrieme jour; fi l'animal porte fa tête plus d'un côté que de l'autre; fi fes yeux, fes nafeaux fluent Leauconp, & fi fes cornes font plus chaudes. que le refte du corps, il est presque, für qu'il s'est formé un dépôt dans la corne; pour lors, fans la toucher, on lui fait une ouverture deux on trois pouces au dellous; on met à chaque côté de la plaie un linge trempé dans de l'huile; on élargit ensuite le trou pour faciliter la supparation, s'il est nécessaire. La poudre d'azamm est excellente pour amener à suppuration les abcès qui

S'il fe forme fous la peau une tumeur infecte, on louvre; après qu'elle a fuppuré, on met dans la plaie un tampon détoupes trempées dans un mélange de térébenthure, de myrthe pulvérifée & de jaunes, d'œuit; à S par-deflus un cataplafme d'avoine concaffée, de vieille bière & dépris de veue considée, de vieille bière & d'efrit de viei, ; ce canaplafme fe met bien chaud, & on le renouvelle deux ou trois fois par jour.

La grande crife est ordinairement fuivie d'une diarrhée utile; on aide même la naïqure par un breuvage » avec une demi-once de rhubarbe; parçlle quantité de fené, une once de régisse coupée, en morceaux, ée une once de graine d'anis en poudre; on simbojullir les cout dans quatre livres de petite bière, qu'on rédui à trois; on en donne la colature à l'animal malade; on lui préfente encore de l'eau de gruau prefque tiède, & fur le foir, une once de diafcordium dans deux ou trois livres d'eau chaude.

Si l'animal est constipé apgès la crife, & si la peau s'atrache à la chair, il faut lui donner sur le foir une once de set d'epsom, mêtée avec du son; mais il faut attendre que la crife soit entièrement passée.

Loríque la guérifon est avancée, on fait prendre à l'animal une médecine un peu plus forte que le breuvage qui a servi à favoriser la grande erise.

M. Demars, médecin - penfionnaire de la ville de Boulogne, a donné un mémoire, dont voici l'extrait, fur l'épizootie des moutons, qui régna dans le Boulomois, les années 1761, - 1762.

1°. La maladie de moutons commença vers la fin d'octobre de l'année 1761 , continua tout l'hiver & jufqu'au milieu du printemps; elle fit plus de ravage aux mois de janvier & de fevrier que dans les précédens, & ralentit peu à peu en mars & avril 2°. Dans les cantons bas, humides, marécageux, tels que les fonds de Bainetun , Carly , Ifques, & en général, dans tous ceux qui ont été inondés au mois de mai de l'année 1761, on a fouffert les plus grandes pertes, tandis que, dans les lieux élevés, fecs & fablonneux, & fur-tout le long des dunes, de Lumiers , Danes , Ambleteufe , les troupeaux ont été généralement préservés de la maladie. 3º. Les agneaux ont été plus fujets à la maladie que les mères, 4°. De tous ceux qui ont été manifestement atta-

qués, il n'en est réchappé aucua ". Ces animaux périffoient par hydropifie & par pourriture; on trouvoit fouvent de l'eau dans la tête , entre cuir & chair : la maladie s'annonçoit par des bourfes pleines d'eau, qui se fermoient sous les branches de la mâchoire postérieure ; le ventre se remplissoit pareillement d'eau; les principaux viscères du basventre étoient corrompus; le foie donnoit des indices d'une pourriture complette, on y observoit une grande quantité de vers plats que les gens du pays appelloient dogues. 6°. Les moutons attaqués de la maladie ont continué, jusqu'à la fin , deboire & de manger avec affez d'avidité; ils léchoient les pavés des bergeries & mangeoient la terre. 7°. Leur embonpoint diminuoit peu, mais. les chairs étoient pâles & n'avoient pas leur faveur ordinaire; & en general, tous les moutons, tant fains que malades ; qui ont éré mangés pendant l'automne & l'hiver, étoiene fort infipides. 8°. O. a effayé peu de remedes, mais aucun de ce petit nombre n'a réuffi. 9°. Les autres. bestiaux, tels que les chevaux, les vaches, porcs, n'ont point été attaqués de cette maladie, mais les avortemens ont été très fréquens, plufieurs ont été attaqués de feux opiniâtres; tous ces faits font les refultats des lettres ou mémoires envoyés par MM. les curés des endroits où régnoit l'épizootie.

M. Demars cherche la cause dans les intempéries des saisons. Les pluies, divil, commencèrent dès le mois d'oùt de l'année 1760, & les vents du sud-ouest diminuèrent jusqu'au mois de mars, & surent peu interrompus par ceux du nord. A peing gela-t-il pendant tout l'hiver; aux mois de mars & avril les vents du nord reprirent le deffus; mais ceux du fud qui succederent en mai, amenerent des orages avec des pluies fi abondantes, que tous les vallons furent inondés, & la crue des eaux fut plus confidérable qu'elle n'avoit été de mémoire d'homme : presque tout l'été fut pluvieux; dans les mois d'août & de septembre il y eut des jours très-chauds; les vents du nord foufflerentrarement: les orages avec tonnerre furent plus fréquens que dans les années précédentes ; l'automne & l'hiver derechef pluvieux avec des vents méridionaux.

Si le froid & la féchereffe qui eurent lieu dans les mois de mars & d'avril n'avoicat modéré les causes de putridité, cette année ne pouvoit manquer de devenir funeffe par des épidémies malignes; mais d'un autre côté, le froid & la féchereffe, qui fuccèdent à un hiver doux & pluvieux, produisent des avortemens : les enfans qui naissent pour lors, meurent peu après, ou sont foibles & valétudinaires ; les tempéramens pituiteux font en outre attaqués en cté de dyffenteries, henteries, hydropilies ; ceux qui font bilieux . d'ophtalmies fèches, & les vieillards. de catarres qui les enlèvent entièrement. On fit dans cette année des remarques qui avoient quelqu'analogie avec celles qu'on fit fur les hommes; les veaux & les agneaux étoient plus rares, plus foibles & plus petits que dans les années communes; les ovipares se sentirent auffi du vice de la constitution; les couvées de perdrix manquèrent, & le gibier fut peu commun. De-là, M. Demars pense que, parmi les quadrupèdes.

l'ofpéce qui adit le plus fouffir des vices de la confitutionefi celle qui, par la nature de fon tempérament, fon régime, le lieu de fon habitation, feconde davanage l'adron des intempéries de la conflitution; car c'ét la révainon de ces caufes particulières qui forme la caufe complète des maladies.

La brebis paffe pour être, de tous les quadrupèdes , le plus stupide ; elle s'égare fans pul dessein, en parcourant des endroits incultes : dans les froids les plus rigoureux, elle fort des étables & elle périroit au milieu des neiges plutôt que d'y rentrer , fa le berger n'avoit pas l'industrie de faire paffer d'abord les beliers que les femelles ne manquent pas de fuivre : toutes ces observations some d'Aristote. Cet auteur remasone .. en outre, que les brebis refient couchees ou qu'elles dornient moins que les chèvres ; que le moindre bruit les raffemble . & qu'une brebis pleine qui ne rejoint point le troupeau ... loriqu'il vient à conner , avorte infailliblement. Ces animaux, dit M. de Buffon, font d'un tempéramentaresfoible, ils foni par conféquent plus fujets que les autres aux intempéries de l'air : des qu'ils courent, ils palpitent & font bientôt effoufflés : la grande chaleur, l'ardeur du foleit Jes incommodent autant que'l'humidité, le froid & la neige; ils font fujets à grand nombre de maladies ... dont la plupart font contagienfes. Les années d'une humidité excessive ne font pas les seules qui détruisent les troupeaux; le froid & la sécheressede l'année 1740, ainfi que l'a obfervé le docteur Huxham, firent péris presque tous les troupeaux des environs de Plymouth. Le lieu desting pour la pâture de ces atimaux, le régime qu'on leur fait garder felon les différentes faifons, peuvent encore contribuer à faire connoître les caufes de l'épidémie dont il s'agit, &c qui fait aftuellement l'objet de nos recherches.

Les coteaux & les plaines élevées au-deffus des collines, font les lieux qui conviennent le micux aux brebis; la pâture dans les endroits bas, humides & marécageux ne leur est mas favorable. La nourriture qu'un leur, donne pendant Phiver à l'étable, ett du fon, des navets, du foin, de la paitle, de la lugerne, du fainfoin, des feuilles d'orme, de frêne, &c. On les fait fortir presque tous les jours dans cette faifon , à moins que le temps ne foit fort mauvais, plutôt pour les promener que pour les faire pâturer. On ne les conduit aux champs que fur les dix heutes du matin; on ne les y la fle que quatre à cinq heures, on les ramene vers les trois heures. Mais au printemps & en l'automne on les laiffe plus long-temps à la campagne; on les fait foror de la bergerie des que le foleil a diffiné la gelée & l'humidité, on ne les y ramene qu'au foleil couchant. Dans ces deux faitons on ne les fait boure qu'une fois par jour, de même que pendant l'hiver; un neu avant que de les faire rentrer à la bergerie, on prépare dans lette ratelier du fourrage à leur arrivée; mais cependant en quantité moindre que pendant l'hiver. On ne leur donne aucune nontritute à la bergerie pendant l'été, les br .his prement pendant cette falfon toute leur nourriture aux champs; on les v mène deux fois par jour, & on les fait boire auffi doux fois;

on les fait fortir de grand matin; o'm attend que la roble foit tombie pour laiffer paitre pendant quatre ou cinq heures, on les stait entaite boire & on les ramène à la bergerie ou dans quelque (nedroit à l'Ombree-fun-les trois ou quatre heures du foir on les nième paitre une feconde fois pul-qu'à la fin du jour. Telle elt la nième pour les mois point fuit pre pour gouvermer les mois tonde qu'on doit fuivre pour gouvermer les moistons dans chaque failor; unis mallterurediement ou gen'à pas, passiquée dans le pays ôt a régné l'apidemie.

sin. Le bas-Boulonnois, à l'exception des dans, est naturellement humide; il ne s'y trouve que trèspen de terrains fees: le l'erpolet & les autres herbes odorif: rantes, telles que les différentes espèces de calament, l'Origan, le chropodium ne fe trouvent pas dans les terres cretacés du haur-Boulonnois, asses

2º. La médiocrité de la récolte : le grand nombre de bestiaux que le defaut de vente a fait refler dans le pays sexigeoient des attentions d'économie tur la co fommation des fourrages ; on a continué de mener paître de bonne heure, & de ramener tard, en automne com a e en été, sfin que le mouton prit aux champs presque toute sa nourriture, & que ses provisions suffent épargnées : ce qui n'auroit point eu de fuite. tes funestes dans une année bien tempérée, a été, dans une année trop humide ala principale cause de la perte ... de ces animaux; le troupeau rentroits au bereail si mouillé, qu'à peine pouvoit-il refinyer, & la nontraure qu'il prenoit étoit beaucoup chargée d'eau; enfin, les fourrages furent . en général . de mauvaife qualité ; les plujes perpétuellesmultiplièrent tellement les limaçons, depuis la récolte de 1760 jufqu'après la dernière moifion, qu'une partie des grains ronds en fut dévorde, & ce qui resta fut gâté par les infectes, qui lors, grands progrès en hiver. Les anide la moifion le réfugièrent & fur et enveloppés dans les warats. Un brouillard épais de pluficurs jours en millet & en août enniella, en outre. les autres grains tels que les blès. avoines & factions . & laiffa fur la paille une espèce de poussière qui eft un vrai poifon pour les iseftians. Toutes ces caufes ont contribué indubitablement à la maladie dont il

s'agit actuellement.

Elle s'est déclarée dans le Boulonnois, vers la fin du mois d'octobre, & les mois de décembre, janvier & fevrier ont cté ceux oft cette maladie a enlevé une plus grande quantité de moutons. Les anciens expliquent parfaitement bien pourquoi, après un hiver hanide & tiède, & un printemps froid & (cc) les lienteries & les hydropines ne manquent pas de survenir dans les maladies d'été & d'automie ; les corps après avoir contradé, dans un hiver doux & pluvieux, une hamidité excessive, se trouvent tent à coup refferrés par le ficial & la féchereffe du printemps; l'été qui fuecède immédiatement après des v. p.ts du fud . & par conféquent humides, ne produit point un desséchement fuffifant; des lienterics & des hy lropifies doivent donc être neceff. re-, chairs des animaux , fades & infiment une fuite des maladies d'été; ce qui doit encore d'autant plus fe realiser, si l'été est pluvioux tel qu'a été celui de 1761; & fi l'autorne fuit la même température, les corps iont immanquablement menaces de

rière faison. De-là , les saisons ont be ucoup coucouru pour établir l'époque du commencement de certe maladie en automne, & fes plus maux les plus foibles font les moins capables de réfister; mais ceux ci Ctoient foibles par leur age, & enfuite par les circonflances dans lefquelles ils toient nés; car les anciens ont toujours observé que les animanx oui mettent has leurs petits dans un printemps sec & humide, coutent rifque d'avorter , ou de donnes le jour à des productions foibles & valétudinaires, Cependa t les faisons n'ont pas contribué feilles à l'hydropine des moutons, le vice des alimens y a encoreeu beaucoup de part; en, eff.t, lorsqu'une recurringe trop humide fe joint aux vices de l'atmotphore, la maladie doit être immaneuable. La transpiration imperimee d'une part, les vailleux d'ailleurs remplis de fues aqueux. infipides, privés de fermentation qui pour oit encore vainere les obitacles; ces caufesine fuffifent elles pas pour produire la flagnation & enfinite l'e; anchement qu'on a obferve dans les moutons malades? La diffolution du fang est une fuite immédiate de cette humidité excessive : conféquemment la couleur de ce liquide, de même que celle de toute les parties qu'il abreuve, doivent s'aiterer & demeurer pales , & les pides : le foie doit éprouver la plus forte discrafie, & sa chaleur combinée avec une humidité furabondante , ledispose nécessairement à la courruption.

Quant aux vers plats qu'on a auffa maladies, au moins dans cette der- remarques à l'ouverture de ces animaux, on ne peut pas dire que leur prédence foit particulière à la maladie dont il s'agit, puifque M. Daubenton en a obtervé dans tous les foies des moutons & des agneaux fains ou malades. Tout ce qu'on peut feulement en conchere, c'est que le foie des brebis est naturellement fujet à la corruption.

Nous avons rapporté, parmi les symptômes de cette maladie, que les moutons qui en étoient attaques . ne laisscient pas de boire & de manger jusqu'à la fin, & plus on les nourriffoit abondamment, plus la maladie faifoit de progrès & l'animal périssoit beaucoup plutôt, il léchoit les pavés de la bergerie & mangeoit de la terre. L'appétit naturel dans les animaux ou le défir des alimens, est une fuite de la diffination des fucs. tant par les évacuations fenfibles. que par la transpiration insensible; delà naît la fuccion des fibres de l'estomac & le fentiment de la faim; les appérits viciés font encore caufés par des fues acides qui mordent &c picotent l'estomac; cette mordication produit à peu près le même fentiment que la fuccion, je veux dire la faim; c'est cette dernière cause qui existoit dans les moutons hydropiques , & qui les portoit à lecher les parois des murailles , & à manger de la terre. Aussi l'animal ne maigriffoit point, quoique sa perte sut d'autant plus accélérée, qu'il étoit copieusement nourri; il étoit même très-gras & en embonpoint; celan'est pas furprenant : rien ne contribue plus à l'engrais des moutons, que l'eau prise en grande quantité; mais tout lemonde fait que cette graiffe des moutons n'est qu'une bouffissure , un cedeme qui les fait perir en peu de

temps, ce qu'on ne prévient qu'en les tuant immédiatement après qu'ils en font fuffisamment charges . & qu'on ne peut jamais les engraiffer deux fois, ce qui provient, dit-on, de la nature de ton fuif, qui, lorfqu'il est accumulé jusqu'à un certain point, peut arrêter la transpiration de l'animal, & faire regorger les fucs vicieux vers le foie. Il v a cependant des maladies caufées par des froids &z des sücheresses excessives, telles que celles de l'année 1740, aux environs de Plymouth , qui firent périr une multitude innombrable d'agneaux & de moutons ; dans ces fortes de maladies. l'animal parvenoit à une extrême maigreur, le foie s'enfloit & durciffoit beaucoup,& la vésicule du fiel acquéroit une grandeur énorme.

Il est bien difficile de réformer les faifons. & de changer les tempérament des animaux ; l'art peut cependant nous apprendre les moyens de s'oppoter aux qualités nuitibles de Pair: toute le monde fait que cet élément se corrompt en se remplissant d'exhalations animales, & que réciproquement l'air putride corrompt les animaux qui l'habitent; ces effets réciproques se manifestent en moins de temps dans les années humides . lorfque les vents font méridionaux& l air calme : on fera donc bien de prendre d'abord des précautions sur les lieux de l'habitation des moutons. M. Haftfer veut que les étables de ces animaux foient bâties fur un terrain fec & élevé , & qu'elles foient affez grandes pour être plut ôt froides que chaudes. Pour trente brebis, il les faut longues d'environ vingt pieds, hautes de neuf ou dix ; il y faut même des fenêtres & des lucarnes . ou quelqu'autre ouverture qui puiffe tavorifer

tres plantes odoriférantes, qu'on mê.

leroit parmi les alimens des moutons;

ces fortes d'herbes donnent beaucoup

. favorifer le renouvellement de l'air. Il y a pareillement des précautions à prendre sur les endroits où on les mene paitre ; les coteaux & les plaines font, comme nous l'avons déjà observé plusieurs fois, les lieux qui , leur conviennent le mieux ; on ne les menera donc pas paitre dans les endroits bas, humides & marécageux; on choifira, en outre, pour le matin & le foir, les expositions favorables pour les mettre à l'abri de la grande chaleur. du foleil; Jes bruyères seches où il se trouve un peu de bois , conviennent beaucoup. Mais ce n'est pas encore en cela seul que doivent consister tous les moyens de préserver les moutons de la pourriture, la maniere de les nourrir y contribue aussi beaucoup; on ne les laisse pas paitre dans la rosée qui contient, principalement dans les lieux bas & humides, des principes propres à accélérer la pourriture ; en un mot, l'objet principal auquel il faut avoir égard , confiste uniquement à savoir retarder, par des précautions convenables, la disposition que ces animaux ont à se charger d'une graisse qui leur devient funeste.

Le fel est falutaire aux brebis; on cesse de leur en donner deux ou trois jours après qu'elles ont été couvertes, parce que son usage continuel, ainsi que des autres nourritures chaudes, ne manque pas de les faire avorter ; il corrige l'excessive humidité dans les mauvaises saisons, lorsqu'il est donné modérément; le sel grisest préférable au sel blanc ; la partie terreule avec laquelle il est combiné, a une certaine affriction favorable aux indications à remplir dans la maladie dont il s'agit actuellement ; elle fixe davantage l'action du fel, & le Tome IV.

de saveur à leur chair , & remédient par conféquent à cerre fadeur & infipidité, qui font les fuites nécessaires de la maladie qui a régné en Boulonnois. Toutes les pailles sont propres à la nour iture des moutons, M. Haftfer prétend aussi que toutes sortes de feuilles d'arbres peuvent leur convenir, même celles de fapin, pourvu qu'on les mêle avec un peu de foin. Les feuilles de chêne qui sont aftringentes, feront sans contredit un aliment qui pourra leur fervir en même temps de remède. Les feuilles de bouleau passent pour être très-bonnes dans l'hydropisse; elles sont par conséquent tros-bien indiquées dans la maladie que nous traitons. Les Allemands & les Anglois font grand cas des bois de genievre dans les maladies pestilentielles : l'écorce & les feuilles de faule ont une qualite rafraichissante & aftringente ; on vante les baies du forbier dans l'hydropifie; le chevrefeuille échauffe & deffeche beaucoup , c'eft un fort diurétique ; il est propre à désopiller la rate; la viorne deffeche & refferre. les feuilles , le fruit & l'écorce du prunier fauvage ont la même vertu. L'ecorce de la racine de l'aune noir, qui porte des baies, est un violent purgatif; elle est fort utile dans l'hydropifie ; les feuilles de nerprupt & des différentes fonces ne sont pas moins efficaces; toutes les parties de l'orme sont affringentes & détersives ; la semence de frêne mise en poudre, est exellente contre la

jaunisse & l'hydropisie; les scuilles de tilleul font defficcatives ; le genêt chasse les sérosités, il est également indiqué dans les obstructions du foie. de la rate & du mésentere. En eênéral, toutes les feuilles d'un goût austere & d'un tissu ferme & solide . femblent propres à corriger l'intempérie qui domine dans la maladie des moutons du Boulonnois, en defféchant la 1100 grande humidité, & réprimant les progrès de la pourriture : il ne faut cependant pas attendre que la maladie ait jeté de trop profondes racines; des l'été même, l en faut donner aux moutons. lorsqu'on a tout lieu de craindre les funelles effets des faifons trop pourriffantes.

En 1762 il parut dans les environs de Beauvais, une maladie épizootique, qui attaqua les moutons. M. Borel, lieute nant général de Beauvais, directeur du bureau d'agriculture de la même ville , dit que cette maladie se manifestoit par le dégoût & la trifleffe de l'animal; quelques-unsl'avoient apperçu vingtquatre heures avant l'éruption, & les plus attentifs, deux ou trois jours plutôt; mais le plus grand nombre, après l'éruption commencée. Le dégoût étoit proportionné au degré de la maladie, les mourons les moins gravement attaqués continuoient à manger; les plus malades ne mangeoient rien d'eux mêmes on les foutenoit comme on pouvou : ils étoient tous irès-alteres , & on leur donnoit I tous de leau; des bu'ils étoi nt atteints du mal, ils cessoient de ruminer , leurs yeux écoient charges , enflés, larmoyans, ils devenoient frès obscurs; souvent les deux pau-pieres se colloient l'une à l'aut. e, le

malade ne voyot plus; plusieurs de ceux qui avoient été guéris, avoient perdu un œil;quelques autres étoient aveugles , la prunelle même étoit . tombée dans quelques-uns, en pourriture. Il ne reftoit plus de trace d'humeurs, de muscles, de membranes dans la capacité de l'orbite. Ils jetoient par les nazeaux une morve épaisse, tenace, de couleur de pus, . le plus souvent blanche, rarement jaune : les forces leur manquoient pour suivre le troupeau, ils s'abattoient & restoient, pour ainsi dire, au lieu où ils étoient tombés ; leurs oreilles étoient très-froides : cependant cette circonflance n'étoit pas générale. Nulle agitation; ils restoient en place ramaflés dans le moindre volume poffible, absorbés, la têre penchée vers la terre autant qu'elle peut l'être, la queue entre les jambes, les parries postérieures rapprochées des antérienres, fans paroître fouffrir de tranchées. Ils étoient oppressés en proportion du mal. Quand ils en étoient atteints jusqu'à la mort , ils se plaignoient dans les dernieres vingt-quatre heures; les flancs leur battoient ; s'ils guériffoient , leur laine tomboit aux places où il y avoit eu éraption, leurs déjections étoient à peu près les mêmes qu'en fanté. plus féches encore & plus en crottes notres que dans l'état naturel. Les boutons étoient exactement des boutons de petite vérole ; il y en avoit de p'ufieurs formes & de plufieurs couleurs. Il y en avoit de parfaitement ronds, les uns difereis ; les autres concrets ; ceux-ci étoient ellyptiques, ceux-là avoient la forme de petits haricors plats & oblongs: tous étoient d'abord rouges, mais enfuite les uns blanchiffoient, fe cre-

c'étoient ceux de la bonne espèce ; les autres devenoient violets, s'amortifioient fans suppurer & noircilloient, . Quelques uns n'avoient pas le temps de mûrir, l'animal mourant des le troifieme jour de l'éruption ; & l'on ne trouvoit dans ces boutons qu'une matiere blanche & solide comme de la panne de cochon ; lorfque le venin de la maladie attaquoit la tête, l'animal étoit plus en danger & périssoit plus vite; s'il en revenoit, la maladie étoit plus longue; les uns n'ont guéri qu'au bout de deux mois, d'autres an bout de fix semaines, d'un mois, de quinze jours ; &c. il en mourut aussi à toutes les époques. On avoit d'abord cru que des moutons, dans des pâturages humides, étoient plutôt attaqués que ceux qui étoient nourris dans les fecs; mais a vit depuis. les montons des plaines auffitôt attaqués que ceux des vallées. Le mal fut presqu'aussi général que la petite vérole dans les années où elle est épidémique. La communication eut lieu dans plufieurs endroits, fans fréquentation des moutons malades; dans d'autres, elle parut être l'effet de la fréquentation , ou du moins de l'approximation de deux troupeaux, dont l'un étoit infecté ; enfin l'eruption qui n'occupoit pas la tête, paroiffoit fous les aisselles , sous les cuisses, au ventre, aux jambes, à l'anus. Dans le nombre des moutons at-

Dans le nompre des moutons attaqués, il en eut qui le furent légérement; ce n'étoit, difoient les payfans mêmes, qu'une petite vérole volante; quelques-suns n'eurent des boutogs qu'aux jambes, d'autres aux oreilles feulement; il s'en est trouvé qui n'avoient qu'un grain, de la grandeur d'un écu de fix livres; un de

ces grains unique se placa sur l'oreille d'un mouton à une lieue de Beanvais. & maltraita telleme nt cette partie , qu'elle en resta de travers & retrouffée. Un autre n'en eut qu'un à un pied, l'ongle tomba, & il en a été estropié pour toujours. Dans la plûpart des moutons malades la tête enfloit, l'intérieur de la bouche étoit plein de boutons. On n'avoit tenté aucun remède dans la plûpart des villages, dansla persuation où étoient les habitans qu'il n'y en avoit point. Ouelques particuliers affurerent à M. Borel , que l'ir étoit plus avantageux aux moutons malades; que la bergerie.

Une brebis étoit malade du jeudi, elle fut aux champs avec les autres le vendredi, le famedi matin elle fut trouvée morte dans la bergerie; on l'apporta le même jour à M. Borel, elle avoit déjà des fignes de putréfaction qui s'annonçoient à l'odorat, par une fétidité affez grande, & aux yeux par la couleur livide & verdatre qu'on remarquoit fur fon col, sous les cuisses, sous les épaules, & par la tuméfaction du bas-ventre qui renfermoit une grande quantité d'air infecté. Cette brebis n'avoit pas de boutons à la tête, cette partie n'étoit pas enflée on n'en tronva que deux sur la langue & deux dessous ; dans ces mêmes endroits la peau se levoit comme elle se leve aux langues mifes dans l'eau bouillante. En levant les paupieres, on voyoit que la cornée transparente étoit du moins terne, ou fi épaiffe qu'on n'appercevoit plus, au travers de l'œil, fa prunelle que très - imparfaitement. L'un des yeux étoit plus terne que l'autre. Les boutons étoient en affez grand nombre fur le ventre ; & en

292

dedans des cuisses & des épanles , autour du col & de la gorge, ils le montroient comme des tumeurs ou des pustules blanches, rondes, plates, de deux, de trois ou de quatre lignes de diametre. Elles n'intéresfoient que le tégument, & suivoient le mouvement qu'on leur donnoit. La matiere qui les formoit, ne s'étoit pas encore fait de foyer, comme aux puffules blanches de petite vérole. En les ouvrant, elles ressembloient à une tumeur graiffeufe; quelques unes étoient excorices ans le centre; les nascaux étoient impregnés d'un reste d'humeur fanicuse, con eur de casc. Le bas-ventre étant ouvert, l'épiploon parut d'une couleur terne, blatarde, rougeatre ; la graifie en étoit caffante : lans avoir la confiflance qu'elle a dans les moutons fains égorgés ; le foie étoit de couleur vertobscur; cette conleur pénétroit d'une bonne ligne plus ou moins en certains endroits dans la substance . & cette espece d'écorce étoit cassante comme du foie un neu cuit : la véficule du fiel paroilloit flasque, & avoir contenu plus de bile que dans l'état naturel & une bile plus liquide. La membrane interne lâche & pliffée du premier ventricule, étoit de couleur verte & parlemée d'une prodigieuse quantité de puffules blanches, lentculaires & de même couleur que celles qui étoient sur la peau, mais d'un d'ametre plus petit. Ce premier ventricule contenoit des matieres liquides & vertes en petite quantité, le ventricule feuillete renfermoit peu de matiere : le troisieme étoit trèsplein d'alimens affez bien broyés. aussi verts que l'herbe dont ils étoient le produit ; cette même poche étoit aussi très gonslée par un air fort raréfié & infect; les inteffine greles étoient presque vides. On trouva dans le colon & dans le cœcum des excrémens d'une movenne confiftance; les reins étoient attaqués comme le foie, verts & fecs extérieurement; la veffie contenoit peu d'urine ; les pouvmons étoient flafques, d'un rouse obtcur & livide : on n'y remarquon que quelques petites tumeurs femblables à celles de l'extérieur, mais rondes & plus épaiffes; le cœur paroiffoit d'un volume plus gros qu'il ne l'eft dans l'état naturel. Le ventricule droit de ce viscere contenoit un fang tres noir ; un caillot de ce fant tiré de la veine cave postérieure, étoit noir à la partie antérieure plus voifine du cœur, mais à sa partie postérieure du côté du foie, il étoit jaune & Temblable à Leouenne qui couvre le sang des pleurénques : on n'ouvrit point la tête de cette brébis, tant à cause de son état de putréfaction, que parce que le fiége de cette maladie n'avoit pas paru porté dans cette partie, & que d'ailleurs elle avoit duré trop peu de jours pour croire qu'il s'y fût forme un dépôt. En général il paroît que le fang étoit beaucoupenflammé. Si un enfant fût mort à la même époque d'une maladie . & avec les mêmes symptômes, on aitroit jugé qu'il étoit mort d'une petite vérole rentrée. La reffemblance du claveau avec la petite vérole des hommes est frappante, soit qu'on l'examine dans les commencemens & dans fes progrès, foit dans les effets & dans les fuites : on a même vit pluficurs brebis dont la peau de la têic , fur-tout près des Pevres , restoit gravie & couturce comme le vifage d'un homme qui a eu la petite vérole la plus maligne.

En 1763, une maladie épizootique fit beaucoup de ravages dans le pays de Bronageais, élection de Marne, généralité de la Rochelle. M. Nicolaw, docteur en médecine, dit que les paroiffes où la maladie des beftraux exerçoit fa fureur, font fiturces aux environs d'un terrain bas, de l'étendue de près de trois lieues; il formoit autretois une vaste & belle faline où la mer s'introduitoit au moven d'un canal nomme le Havre de Brouage, lequel n'existe plus que depuis ion embouchure juiques devant la ville de Brouage qui est aussi fur le bord de ce terrain. Le Havre de Brousge s'étant comblé peu à peu, & la mer par conféquent ne fourniffant plus fes eaux dans les marais où on les ramaffoit pour faire du sel , le fol est demeuré entrecoupé & inégal, rempli d'enfoncemens qui confervent encore les noms de fars, de conches, de champs, d'ailes, &c. qu'ils avoient étant marais falins, & de terres élevées nommées Bolles . qui font des rejets du fond creufé pour la construction des marais. Des parties de ces enfoncemens, par le laps de temps, se sont comblées imparfaitement; d'autres existent encore presque dans leur entier, tous dans les temps pluvieux, fur-tout en en hiver, tont garnis par les eaux pluviales, quin'ayant aucune iffue, y croup:ffent jufqu'à ce que l'air & la chaleur du foleil de l'été les ayent fait evaporer. Les plus profonds qui fe dessechent rarement , forment autant de bourbiers remplis d'herbes aquariques qui croissent dans une eauboneute, laquelle fert cependant à abreuver le bétail. Le tout présente une grande prairie graffe & marécageufe qui nourrit les bêtes destinées aux boucheries, aux voitures, & à la culture des biens de campagne du Brouageais. Ce font ces troupeaux confidérables de jumens, de bœufs. & de vaches, dont la mortalité excite les regrets, & causse en partie la miser de nos habitans.

Les cloaques dont je viens de parler, répandent bien loin des ex-halaifons fades qui infe-flent l'atmosphere & rendent les habitans, à la fin de l'été, fujets aux fievres intermittentes, putrides & malignes; on fent une puanteur dans l'air, qui fe manifefte fur-tout dans l'air, qui fe manifefte fur-tout dans les beaux jours au lever du foieil.

Cette année les pluies ont été trèsabondantes, & presque continuelles durant le printemps & l'été; la fraîcheur de l'air s'est constamment soutenue. La grande chaleur n'a fait monter la liquenr du thermometre de Réaumur, exposé dans une chambre donnant fur le nord, qu'aux dix-huitieme & dix-neuviente degres. Nous avons essuyé le trois de juillet un ouragan accompagné de grêle d'une grosseur prodigieuse, qui a détruit dans plusieurs endroits toute la récolte, & endommagé les édifices. La plupart du gros bétail, que la mortalité nous enleve, y fut exposée & l'effuya; mais les brebis & les cochons qui meurent également, en étoient à l'abri; d'ailleurs la mortalité avoit commencé avant ce temps.

Les prairies ont fourni cerre année un pâturage abondant, arrofé par les eaux pluvales, qui ont même empêché qu'on neft la récolte du foin, lequel a péri fans être fauché, ou a pourri après l'avoir été, parce que, d'un côté, la pluie, l'humidité de la terre, & le défaut de chaleur ont pas permis de le faire fécher; d'un autre côté, la terre trop molle no pouvoit úppoperte le poids des vôtures; cœux qui ont tent de l'en retirer, ont perdu leurs peins Seur tenirer, autre peins Seur tenipes, le leur tenips; les helliaux sont demeurés jour & mit aux intempéries des mittendres qui fons, qui ont été it renversées, que l'Oordre de la nature s'emble en autre s'emble en de de de l'entre de l

La plupart des herbes qui croiffent dans ees chroires, nem ont pas paru mal-faines pour les beflians, & quant leine croitroi de telles, la cante principale de l'épidémie ne doit pas leur tre impuntée, pinique les brebs qui no plaure ailleurs, & quelques chevaux qui ont vêcu de foin fec, en contégalement infédés, a sinf que les cechons qui n'en ont pas fait leur noutriture.

La moralité s'étend judques fur les autres animaux dométiques, fans excepter la volaille, à lquelle périt dans un hameau des .- Symphorient. Cependant, quelque générale que foit l'épidémie, il y lie ud e penfer qu'elle n' elt pas conagéques full ell mort dans pluteurs parolles anombre de chiens pluteurs parolles anombre de chiens pluteurs parolles anombre de chiens de l'autre de l'autre de l'autre baux morts; mais il en ell mort a udir qui n'en avoient pas mangé, & plufueurs n'ont pas ceffé d'en manger chaque jour, fans être incommodés.

Au mois de mai dernier , il avoir part fur le bétail à corne quelques maux de langue,dans une paroirle & celles qui l'avoitinent. Ce ne fut alors qu'une terreur panique , ils cefferent fans faire de ravages. En juin & au commencement de juillet , l'Épidémie régnante (e manifeffa fur les troupeaux de brebis , qu'elle aravastroupeaux de brebis , qu'elle aravas-

gés dans certains endroits , jufqu'au point de n'en laisser aucune : dans d'autres, le peu qu'il en reste est abandonné fans pafteur au feul foin ' de la providence, dans les champs où elles périffent presque toutes. Ces animana, naturellement delicats & foibles , font auffi iot perdus qu'on les recornoit malades. La mortalité des bœufs, des jumens & autres animaux , a particulierement régné dans deux paroiffes depuis la fin de juillet : elle s'ctend maintenant de toutes parts, quoiqu'avec moins de ravage dans certains lieux que dans d'autres.

Le premier symptôme qu'on leur reconnoît, est le défaut d'appénit ; ce n'est pas à dire pour cela qu'il n'y en ait d'antres qui précèdent , mais les paffeurs peu experts ne les diftin+ guent point. Ce prélude réveille l'attention : on les voit teiftes . la tête baiffée, le poil redreffé fans le luftre ordinaire, les flancs aplatis & battans, le ventre tendu & plein, tout le corps tiraillé & paroiffant vouloir faire des efforts pour uriner; les utines qu'ils rendent font souvent claires comme de l'eau : l'excretion des matieres est plus rare, la rumination cesse dans le betail à corne : quelques heures après, s'il ne furvient point de tumeurs à la superficie du corps, les friffons les failiffent, ils tremblent, leurs yeux fe terniffent & deviennent larmoyans; il fort une bave tenace de la bouche & des narines; ils se couchent & meurent tranquillement, ou agités de convulsions plus ou moins vives. Dans ces extrémités ils alongent souvent la tête, ils font essoufflés, ils poussent de longs foupirs, quelquefois auffi ils toussent. Ces symptomes vien-

nent souvent avec tant de rapidité, que la bête périt fans qu'on les ait vus. Plufieurs bœufs ont fuccombé fous le joug; plus le cours de ces accidens est prompt, plus le danger eft grand & fans reflource. La violence des frissons est toujours funeste ; lorsque la véhémence des sympiomes se déclare avec plus de lenseur, il n'y a ordinairement point de frisson; mais s'il en arrive, ils font de mauvais augure, proportionnellement plus ou moths, felon leur durée & leur rigueur. Dans le développement des fignes, il arrive souvent qu'il paroît des tumeurs qui le manifestent indifferemment sur toute la superficie du corps; elles font que quefois fixes dans la premiere partie où elles se sont déclarees; d'autres tois elles disparoissent pour se montrer ailleurs; fi elles s'evanouissent, l'animal périt; fi au contraire, l'animal conservant ses forces, elles fe multiplient fur toute l'habitude du corps, sur les parties les moins effentielles à la vie, on peut le flatter d'espérance.L'expérience journaliere commence à prouver que la guerison dépend essentiellement de la bonne iffue des sumeurs& de leur caractere le plus a prochant du phlegmon. Les tumeurs font humorales plutôt que phlegmoneutes ou inflammatoires: l'inertie des folides oreaniques, & la putfétaction des humenrs les rendent relles dans les animaux attaqués de l'épidémie.

La maniteflation des tumeurs femble d'abord affecter les mutcles: on fent fous la main dans la partie, les chairs devenues dures fans être beaucoup enfices, bientôt après il 5 y infiltre, dans le tissu cellulaire des environs une humeur qui en relâche les fibres, les énerve & élève le cuir en boffe. Si l'on ne fe hâte de faire une ouverture pour la uner de-là, son se-jour produit la gard sene qui ne manque pas de gagner plus loin, ou si le mal est près de quelque vilceres nécessaires à la vie, la bête meurt avant qu'il ait fait de plus grands progrès. Ces fortes de tumeurs sont flasques, il qe s'en écoule qu'une serofité rouffe & fanieuse. S'ils'y établit une suppuration louable, tout va au mieux, les forces de l'animal reviennent, il recouvre l'apétit : fi au contraire, il n'y a qu'un écoulement féreux fans suppuration, la guériton vient lentement, les bêtes languissent, sont triftes & abattues, juiqu'à ce que les chairs vives reprennent infentible. ment leur reffort, & se séparent de tout ce qu'il y a de grangrené, qui tombe pour laisser paroitre une plaie bien colorée, que les bœufs ont alors eux-mêmes foin de nettoyer avec leur langue pour la faire cicatriler.

Il v a au furolus, une remarque à faire au sujet de la gangrène des tumeurs, elle est d'une espece particuliere. Le tiffu cellulaire & les chairs font plutôt macérées que pourries ; elles ont une couleur pâle tirant fur le livide, & elles conservent une confistance affez ferme, quoique leurs fibres foient défunies; en forte qu'on peut dire que c'est plutôt une macération qu'une putréfaction. Il n'en est pas de même de l'escarre qui tombe avant la cicatrisation des plaies; elle est noire & tout-à-fait corrompue & fetide. Si ces tumeurs demeurent donc dans leur état de relâchement & de flacidité naturelle, on a toujours à craindre que l'humeur ne tombe dans du fang, & par conséquent, qu'elle ne produise les ra-

vages qui sont ordinaires, quan d elle ne peut se faire jour au dehors. Cela est arrive plusieurs bêtes de toute espece ; les sont mortes par l'interruption de l'écoulement des férofités ; d'autres , parce qu'il n'a pu s'établir qu'imparfaitement. La grande fenfibilité des chairs malades est toujours de bonne augure : au contraire, plus elles font intenfibles, plus il y a auffi fujet de défespérer. Quand ces hoffes, d'aplanies qu'elles font au commencement, se circonscrivent & s'arrondiffent, devenant en même temps très-fermes & réfistantes, c'est un figne non équivoque que la nature agit efficacement , & qu'elle prend le deffus fur la cause qui produit le mal, dont elle veut bientôt se débarraffer, en changeant le dépôt, d'humoral qu'il étoit, en dépôt phlegmoneux, lequel n'est jamais dangereux, loriqu'il est bien place & bien conditionné : l'expérience l'a toujours prouvé fur le corps humain, & le prouve déjà sur le corps des animaux attaqués de la maladie dont il s'agit. L'état de toibleffe & d'abattement où ils étoient avant ces heureux fignes. change peu à peu lorsqu'ils se montrent : la putréfaction des humeurs s'évanouit infensiblement, ainsi que tout ce qui l'annonce. Les mouches de différentes especes, qui, attirées par l'odeur des maladies, s'attachent en plus grande abondance , à proportion de l'affaissement, au bétail hors d'état de les chasser en ridant la peau ou autrement, s'en éloignent aussi à proportion que les circonstances font connoître le retour de la vigueur; desallures vives fuccedent à leur air morne, l'envie

de manger & la gaîté reviennent. L'humeur contenue dans le dépôt, montre quelquetois un caractere d'infigne acreté ou causticité.M. Drouhet, chirurgien de Pont-l'Abbé, a obiervé qu'ayant ouvert un de ces dépôts à la partie supérieure interne de la cuisse d'un beruf, ce qui en découla détacha le poil vingt-quatre heures après, comme si la partie avoit été trempée dans l'eau bouillante. La peau dépouillée paroiffoit fort rouge & bien enflammée, Ces dépôts se font indifféremment sur toutes les parties du corps, ainfi qu'on l'a dejà observe : ceux qui se jettent sur les visceres, sont mortels. Parmi les externes ceux qui se montrent au poitrail des chevaux, dans l'endroit que les maréchauxappellent l'avant-cœut font des plus mauvais ; au contraire, ceux qui affectent le fanon, ou cette membrane pendante du poitrail des bœufs que nos payfans nomment la banne, font les moins dangereux. Ceux qui viennent au museau, à la bouche & au fondement de toute espece d'animaux, donnent un préfage funeste ; c'est fur - tout dans ce dernier cas que le bétail répand, en mourant ou après la mort, le sang par les narines, par la houche ou par le fondement, ou fouvent par tous les endroits ensemble. Un des symptômes les plus ordinaires, reconnu par l'ouverture des cadavres, est le défaut de digestion. On trouve le plus fouvent le trajet du canal intestinal vide, tandis que les estomacs font pleins & comme farcis d'hèrbe, qui est plus ou moins durcie dans le livret des animaux ruminans ; cela arrive quelquefois lorsqu'ils ont cesté de manger plusieurs jours avant la mort, ou bien, lor que furpris par une

mort fubite, ils n'ont pas discontinué de manger.

Le fang qu'on tire aux bêtes malades fe fige facilement, & fe convre bientôt d'une couenne épaifle, dure, de couleur blanchâtre, tirant un peu fur le laune. Les faignées mal placées & an hafard, ont toujours en des fuites functies. Ouelques-unes faites à propos ont été falutaires, & leurs bons effets fenfibles. La plupart des breuvages employés jufqu'à prifent ont paru accélérer la mort, felon le rapport des personnes qui en ont le plus donné.

Il feroit à fouhaiter qu'on pût découvrir la cause qui a produit l'épidémie; mais ce feroit perdre un temps précieux que de s'attacher à en faire la perquifition, puifqu'il a toujours paru comme impossible de découvrir la fource de toutes les maladies épidémiques; ce n'est que par l'heureux effet du hafard qu'on en a découvert quelques unes, plutôt que par le travail des recherches pénibles & de la méditation. Il femble cu'on devroit attribuer le fléau, dont je fais le détail, à la grande humidité de l'air, trop long-temps continuée par les pluies & les brouillards, qui n'ont ceffé toute cette année de troubler la végétation & la fructification des plantes. Ajoutez à cela, que la terre trop profondément humeétée par une furabondance d'eau, a pu répandre dans l'atmosphère des vapeurs malignes, qui auront aussi affecté extraordinairement toute l'économie animale: quelqu'apparente que foit

Pour développer méthodiquement ces maladies, on doit les confidérer dans trois périodes : le commencement ou l'invasion, le fort ou l'état,

cette idée, je ne m'y attacherai point.

le déclin ou la fin. Jusqu'à présent je crois n'avoir décrit que les deux derniers temps, c'est-à-dire l'état & le déclin : je pense qu'il est évident, par le narré des simptomes, que la maladie des bestiaux est dans son fort . lorfqu'elle fait conneitre dans leur corps un caractere d'inertie des folides & d'infigne dépravation des humeurs. De la destruction de ce vice dépend le déclin qui doit condifire à la guérison : l'invasion , temps le plus favorable à prévenir l'orage, deineure comme inconnite par le défaut d'intelligence & de savoir des personnes habitudes à manier les bestiaux sans craindre leurs cornes & leurs pieds. Cependant, lor faue le mal est porté à son plus haut degré, la nature est près de succomber, ou de remporter la victoire; il faut donc avant cela, quelle foit mife en jeu; & qu'elle ait fait des efforts pour se débarraffer de ce qui la menace de fa ruine; ce feron done alors qu'il faudroit lui donner les fecours les plus utiles pour détourner & affoiblir les forces de son ennemi qui se dérobe aux yeux, mais qui ne fe cacheroit point au tact d'un maréchal expert, qui s'approcheroit de ces animaux fans crainte. Dans nos campagnes nous manquons de tels arliftes, nous pourrions les guider avec fruit & éjendre leurs comoillances.

An défaut des symptomes pour découvrir le premier temps de l'invasion de la maladie, il faut tacher de le développer par analogie avec le corps humain. L'épidémie a une fi grande reffemblance avec ce que nous appelons dans l'homme, fièvre putride, maligne, pourprée & pestilentielle, que je ne balance pas de lui donner les mêmes noms chez les animaux qui en sont attaqués. En effet, ne voyons-nous pas, dans l'homme, que ces fièvres sont accompagnées des phénomenes d'abattement des forces, de taches pourprées, de tumeurs d'un mauvais caractère, de dépôts irréguliers, de déchiremens d'entrailles, de défaut d'appétit, de vice fur des déjections, de mort venue avec célérité. Les ouvertures des cadavres des animaux fourniffent des preuves de ressemblance. Or, les médecins favent que les accidens terribles font précédés, dans l'homme, par une fievre violente; ils le font pareillement dans les animaux. Un payfan, ajoute M. Nicolaw, chagrin de voir périr ses bestiaux, & examinant une vache pour découvrir s'il ne lui venoit point de tumeur, mit la main entre les jambes de devant, aux endroits qui font aux parties latérales de la partie antérieure de la poitrine ; il appercut une fréquente & forte puliation des artères qui répondent aux artères aux illaires du corps humain. Cet animal mangeoit encore, mais il ne tarda pas longtemps à perdre l'appétit. On le reconnut dès-lors malade; bientôt après il mourut. Les pulsations des arteres fréquentes & violentes que ce paylan observoit, annoncoient sans con tredit la présence d'une fievre considérable, & défignoient le premier degré de maladie qu'on ne reconnoît fouvent pas. C'est alors qu'une diète févere, les breuvages acidules & nitreux, les lavemens émolliens, la faignée feroit merveille ; on préviendroit par-là l'affaissement des solides & l'épainifiement des humeurs; leur quantité diminuée de ce qu'elle auroit d'excédent, ne porteroit pas les vaisseaux au-delà de leur ressort,

& ne les empêcheroit pas d'agir fur elles, pour les divifer, & entretemr une libre circulation; les liqueurs atténuées & divifées ne tendroient pas à se coaguler, comme il paroit par la couenne épaifle qu'a le fang qu'on a tiré des veines; il arriveroit de-là, qu'on n'auroit pas tant à craindre tout ce qui doit engendrer dans la fuite la putréfaction : en prenant ces précautions, les progrès du mal feroient plus lents, & on auroit le temps de placer les remedes fûrement & à propos : mais pour peu qu'on néglige le mal, les humeurs tendent à la coagulation, elles commencent à entrer en putréfaction . & toute l'économie animale est dérangée; la nature affaiffée & près de fa ruine, fait tumultueusement ses derniers efforts pour se débarrasser du fardeau qui l'accable : elle agit fans ordre, jette les humeurs de toutes parts, les dépose dans les endroits les plus foibles, & les laifle dans les parties où elles se trouvent le plus engagées; si c'est dans les vitcères, elles caufent inévitablement la mort ; fi c'est dans l'extérieur du corps, elles forment des dépôts toujours d'un mauvais caractère, plus ou moins affectés d'un vice gangreneux, à proportion de la vigueur de l'animal, & de la force avec laquelle les vaisseaux peuvent agir; c'est alors qu'il faut réveiller les forces de la nature affaiffée, & les foutenir, en employant dans les breuvages les flimulans fans trop d'acreté, les cordiaux & les anti-gangreneux. Dans de pareilles maladies qui attaquent les hommes, après avoir préparé les malades par la faignée & les diètes humeclantes, on emploie avec fucces les caustiques & les purgatifs, avant

que l'abattement foit venu : ils paroitroient pareillement indiqués pour les bestiaux, mais leurs entrailles se prêtent difficilement à l'effet des purgatifs, & la itructure de leur estomac rend le vomissement impossible; ainfi, ces sortes de médicamens ne peuvent pas être utiles, ils leur deviennenr nuifibles, en augmentant l'irritation à laquelle ces tortes de befliaux font déjà disposés. Les animaux qui ont l'estomac figuré ou formé comme celui de l'homme, vomiffent; & on a pareillement remarqué que des chiens & des cochons attaqués de l'épidémie, ont été guéris à l'aide du vomissement. Les tumeurs exigent un traitement particulier; la qualité putride & acre qu'elles contiennent, demande qu'on les ouvre sans perdre de temps auffirot qu'elles paroiffent : plus on d ffere, plus elles deviennent mauvaifes; on multipliera les ouvertures à proportion qu'il en paroîtra de nouvelles : on attirera mênie l'humeur dans les parties les moins dangereuses, en y failant des cautères ou des fétons, lorsqu'il y a même des tumeurs ; on fortifiera en même temps toutes les chairs par que ques fomentations anti - gangreneules , telles qu'une décocion du scordium faite avec le vin, & aiguifée de fel commun ou même de sel ammoniac. On pantera les plaies avec le fuppnratif, dont on enveloppera un morceau de plante plus ou moins âcre, selon qu'il paroit nécessaire d'artirer l'écoulement de l'humeur ou de le favorifer simplement : l'herbe aux gueux, l'ellabore noir, la racine d'i is, peuven: irès bien convenir dans ce cas; la plaie étant devenue belle, on la panle fimplement avec une mêche garnie de suppurat.f ou de térébenthine. M. Nicolaw a fait l'ouverture de plufieurs cadavres de fes animaux, dont voici le réfultat.

Première ouversure. Le 2 3 août 1763, un bœuf appartenant au S'. Fief-Gallet, fermier de la terre de S.-Fort. mourut vers les quatre heures après midi; nous le vimes couché, comme il étoit fur le point d'expirer ; il mourut, après avoir eu quelques légeres convultions; fon corps n'enfla point, & il ne parut à l'extérieur aucune marque de maladie, L'ouverture faire immédiatement après la mort, toutes les chairs se montrèrent faines, ne répandant aucune mauvaise odeur; le médiastin, la pleuvre, le diaphragme, le cœur & le poumon fe trouverent naturels. Lorfqu'on enleva ces viscères, il se répandir une quantité de fang qui n'étoit point coagulé, mais diflous, le poumon avoit seulement quelques hydatides à sa superficie, remplies de sérosité limpide; d'ai!leurs, il n'y avoit rien dans sa couleur, ni dans sa confistance qui fut extraordinaire, tant intérieurement qu'extérieurement. La langue, la bouche & l'œsophage étoient fains, dans le bas-ventre l'épiploon ou le tablier graiffeux étoit aussi fain ; la rate avoit quelques taches de gangrène sur la surface qui touche au livret & à l'abomafus. La confistance de la bile paroiffoit un peu claire, & la couleur un peu plus pâle qu'elle ne devoit l'ê:re; les estomacs & les intestins ayant été déchirés par le peu de dextérité du maréchal-ferrant, il ne fut pas possible de les examiner affez exactement; cependant l'abomafus parut totalement sphacelé; le plautier ne l'étoit pas autant, mais la membrane veloutée, féparée, tant de les feuillets

que de se parois, étoir en partie fur les alimens, & en partie mélde avec cux; ils avoient la confilance plus dure qu'elle ne doit naturellement l'être, & comme matiquée; les recherches ne surent pas poussées plus loin. Les estomacs & les boyaux percés & déchirés, ne rendirent presque d'autre odeur que çelle qui est ordinaire aux excrémens du beuss.

Seconde ouverture. Une vache appartenant au même Fief-Gallet, fut reconnue malade le 22; on nous l'annonça mourante le foir du 23. Comme nous allions pour l'examiner, elle monta avec rapidité fur un tas de fumier fort élevé, où elle tomba agirée de violentes convulfions, & mourut toute effoufflee vers les sept heures du Joir, rendant de la bave tenace par les narines & par la bouche; nous en times l'ouverture le 24 à huit heures du matin: elle avoit le ventre enflé, ce qui provenoit en partie de ce qu'elle étoit pleine, & en partie des vents contenus dans le péritoine. Elle ne répandit aucune odeur fétide, ni ne manifesta rien contre nature, dans toute la fuperficie de fon coros écorchée, tant le tiffu cellulaire fe trouva fain. Le lait qui sortit des mamelles étoit blanc, lié & clair; la tête & la poitrine se trouverent au naturel; mais le fang qui fortit des vaisseaux en abondance, étoit dissous & non pas coagulé. Il fortit, tant de la poitrine que du bas-ventre, une petite quantité de vents qui n'étoient pas puans. Les estomacs se trouvèrent diffendus, pleins d'herbes, excepté l'abomafus, qui contenoit une liqueur boueuse, brunc, en petite quantité. En général, l'herbe consonne dans les autres estomacs n'étoit

pas auffi feche & auffi maftiquée que dans le hœuf; elle le paroiffoit cependant affez pour rendre la digestion extrêmement difficile. L'intérieur, tant de l'abomasus que du reticulum, du liber & de l'abomasus, étoit dépouillée de la membrane veloutée, qui se trouvoit sur la masse des alimens & roulée avec eux ; le livret . outre cela, avoit plufieurs feuillets détruits noirs & tombant en lambeaux au moindre attouchement. Tout le traiet du canal intestinal étoit vide & enflammé, ainfi que le méfentère : l'intérieur des boyaux étoit aussi dépouillé de sa membrane veloutée; dans plufieurs endroits tout le boyau, fphacelé & corrompu, fe déchiroit pour peu qu'on le tiraillât. Une portion de l'épiploon étoit macérée, noire & tombant en lambeaux; l'autre partie étoit faine; la vefete. la matrice de même, ainsi que le fœtus, & fes enveloppes. D'ailleurs, toutes les chairs étoient belles, sans mauvaife odeur; il est à remarquer que ces endroits corrompus ne sentoient pas non plus fort mauvais.

Troisième ouverture. Un cheval appartenant à M. Guillot, ancien lieutenant - général de l'amirauté à Marennes, le 28 & le 29 août, fut reconnu malade. Il se manifesta d'abord à la partie latérale gauche du poitrail, une tumen qui s'étendit bientôt fur tout le deffous du col. Un maréchal-ferrant cautérifa une grande partie de cette tumeur dans l'endroit le plus bas, en ma préfence, avec un fer rouge, qui détruifit le cuir jufqu'aux chairs. Durant cette opézation, le cheval ne donna aucune marque de fenfibilite; il étoit cependant fenfible à la

In at Gangle

pique des mouches dans les autres endroits du corps à il ne fuinta rien de la plaie, & il mourut le 31 vers les , heures du soir. Nous en simes l'ouverture le premier septembre de bon matin; il étoit puant & avoit le ventre enflé; il en fortit quantité de vents de très - mauvaise odeur. Tous les viscères ne montroient rien de remarquable, excepté quelques taches d'inflammation; l'estomac seulement étoit plein de foin, quoique cette bête eût demeuré fans manger trois jours avant fa mort; les inteftins étoient vides. Le péricarde étoit rempli d'une grande quantité de ly mphe un peu fanguinolente, dans laquelle le cœur étoit noyé, & la bafe de ce viscere en étoit abreuvée, spongieule, & comme macérée, Tout le devant du col, depuis le poitrail jus-· qu'à la ganache, c'est-à-dire, toute la tumeur n'étoit fous le cuir qu'un amas de fibres, les unes blanches, d'autres livides, toutes macérées & abreuvées par une lymphe mucilagineuse, semblable à de la morve un peu rouse. Les chairs des environs étoient auffi très-humides & livides: ailleurs elles étoient faines. Quatrième ouverture. Une brebis

Quanteme ouvernor. One treets of trouvée tout auprès de 5t. Agnan, le que premier, vioi colore chief que premier, vioi colore chief que premier, vioi colore chief paparence, elle venoit de mouris. La peau qui fe trouvera dépouv un de laine entre les quartejambes, étoit parlemée d'examhèmes, rouges de pourprés; il y avoit fous la gorge, entre les deux branches de la mâchoire fiferieure, une tumeur plus grofle que le poing , qui étant ouverte, a répandu beaucoup de éfronfiers rouffes, dont tout le tiffu cellulaire étoit finitir daux environs, fous la peau & dans l'intérieur des muscles. Cette humeur n'étoit autre chose qu'un amasde sérosités & de fibres macérées depuis le dessous de la gorge jusqu'à la base du cerveau, qui en étoit auffi abreuvé; d'ailleurs, il n'y paroiffoit pas de marques de gangrene; fans doute, parce qu'avant qu'elle fût venue, l'animal foible & délicat n'avoit pu réfister plus long-temps sans succomber à la mort ; le reile du corps étoit fain, tant en dedans qu'en dehors, excepté que les intestins se trouvoient vides. Les trois derniers estomacs n'étoient pas trop pleins. mais l'omafus renfermoit une grande quantité d'herbes. Le foie avoit quelques schirrosités anciennes & indépendantes de la maladic épidémique. La véficule du fiel avoit fa couleur naturelle de même que la bile; le reste étoit enflé & gorgé d'un fang noir.

Cinquième ouverture. Le 7 septembre nous examinâmes fix brebis mortes dans un champ de Saint-Agnan; les cinq premières n'avoient, à l'extérieur du corps, d'autres syptômes que des taches pourprées dans des endroits dépourvus de laine entre les jambes : la fixième en avoit beaucoup plus; outre cela, le fang lui fortoit par les narines & par le fondement qui étoit enflé à la circonférence : nous choisimes celle-là pour en faire l'ouverture. La tête & tout le reste du corps se trouvoient fains & fans inflammation. Le premier estomac appelé omasus, étoit diftendu & farci d'herbes ; le réticulum ou réseau en contenoit moins à proportion ; le livret en avoit une petite quantité un peu durcie : la franche-mule contenoit une liqueur bourbeule de couleur de vert-brun : les parois en étoient rouges, & ses

rides un peu gangrénées. Le canal intestinal contenoit des excrémens; les bords de l'anus étoient inélitrés de sérosités, & ses veines gorgées

de fang.

D'après les observations de M. Nicolaw, on conclut qu'il est évident que la maladio qui ravage le pays Brouageais, confifte dans une perversion totale des humeurs, ainsi que dans le relâchement & l'inertie dans tout le svstême des solides. Le changement arrivé dans ceuxci peut être primitivement l'effet d'un vice actuel du climat, & cet effet avoit été secondairement augmenté par la dépravation des fluides qui doivent en maintenir la force & le ressort. Si les troubles sollicités dans l'économie animale ne paroiffent pas constamment particuliers à quelques parties, la raison en est simple, puisque c'est le fond du tempérament qui est essentiellement affecté, & que la machine entière est altérée dans son principe; de plus, dès que ce défordre n'a pas lieu fur une partie, il n'est pas furprenant qu'on ne s'apperçoive pas du mal des son commencement, & que les animaux fuccombent fubitement fans qu'aucun accident apparent ait précédé une chute qui n'arrive qu'aussi ot que l'harmonie est détruite, au point d'éteindre le principe vital. Tous les progrès se font donc ici fourdement. La marche de la maladie est-elle moins obscure dans quelques-unes des brutes attaquées ? Est-il en elles quelques parties sur lesquelles fon action s'exerce fentiblement plutôt ou plus tard, & avec plus de fureur ? Ce ne peut être qu'à raison d'une infinité de causes occasonnelles capables de rendre un

organe plus foible, & cyul les dippole des lors à recevoir les funeflets imprissions de la dépravation générale; ensin, le mai le manifeile, il parcit avec tous lis symptomes effira ans qui l'accompagnent ces frymptômes font un entenible de tous les caracteres de la putridité la plus complete, & La fievre qui y est jointe, peut être déclarée une fievre putride & gangreneule.

Pour ce qui concerne les tumeurs qui se montrett au-debors, elles doivent certainement être regardées comme une crise falutaire, tur-tout lorsque les folides ont encore affea de force pour déterminer vers le lieu où l'engorgement a commencé, une affez grande quantité des humeurs viciées, de pour ne délivrer

la masse.

Quant à la perversion des fluides. . elle dépend des fucs mal élaborés. & d'ailleurs effentiellement cloignés des qualités requites & nécessaires pour être changes en un fang pur &c louable : mais on penfe, quoique ce ne foit pas l'opinion de M. Nicolaw, que cette perversion consiste plutôt dans la défunion & dans la diffolution des parties, que dans leur coagulation, ce qui paroît même confirmé par l'ouverture des cadavres; ce dernier événement étant particulier aux fievres inflammatoires, dans lesquelles les solides irrités, crifpés, & redoublant de force . produifent plus de chaleur, plus de diffination de la partie féreule, & fuscitent, par une suite immanguable, l'épuisement de ce qui demeure soitmis à l'action des vaisseaux.

Tous ces faits & tous ces principes supposés, s'il arrive qu'un stéau aussi terrible se manifeste de nouveau, les reflources principales auxquelles on doit avoir recours, font les remedes capables de rappeler les folides à leur ton, d'en folliciter l'élasticité, de fournir au sang des parties balfamiques propres à maintenir l'union de ses principes & à en prévenir comme à en empêcher la dissolution. On emploiera de même des médicamens qui conduifent les tumeurs critiques à une heureuse terminaison, & les évacuans acheveront la cure, car il n'est pas possible d'espérer, sans ce fecours, & dans une maladie de cette espece, d'expulser toutes les matieres dégénérées , & de rappeler entierement les liqueurs à leur premier état. On observe encore que cette maladie est foudroyante, &c. que le moment où elle se déclare, est l'ancantissement de la machine qu'elle a infenfiblement & fourdement frappée; ainfi, tous les délais feroient dangereux, & on ne fauroit différer de la combattre, si on défire de la vaincre, & de s'occuper en même-temps à corriger les vices de l'air, & de remédier à celui des eaux. On brûlera fréquemment, & hors des maisons, & sur-tout dans les endroits où sont situées les étables, les écuries, les bergeries, des plantes qui exhaleront beaucoup d'odeur : on préférera à cet effet le genièvre; on pourra y joindre & y substituer le genet, le bouleau, le peuplier, felon que les bois seront plus ou moins communs dans le pays; on les choifira même verts. Rien n'est plus capable de purifier l'air que l'évaporation des parties falines & fulphurenfes; M. le Clerc, à cet effet, conseille de faire tirer le canon dans les villages fains, mais très-voifins des villages infectés. On aura en fecond lieu la plus grande attention à la propreté des lieux quiferventd'habitation aux animaux; on les netroiera exactement de tout le fumier qu'ils contiennent, & que l'on enterrera ou que l'on brûlera avec foin; on les blanchira, on y brûlera fréquemment du genievre. du thim, du laurier; on pourra encore tenter d'y brûler du toufre, mais ce ne scra qu'autant que les animaux en feront dehors. On féparera en troisieme lieus avec la derniere exactitude, les animaux fains des animaux malades : il s'exhale toujours des corps de ceux-ci des corpulcules morbifiques qui infecteroient infailliblement ceux des premiers qui ne seroient qu'à une légere distance d'eux , & qui envelopperoient ou augmenteroient la disposition qu'ils ont à participer à la maladie épizootique; on doit par la même raifon, enterrer & mettre dans des fosses très profondes les animaux qui meurent, & même, s'il oft poffible . couvrir de chaux immédiatement les cadavres.

En quatrieme lieu, ne les nourrir, s'il est possible, qu'avec des fourrage s de bonne qualité, & bien récoltés ; ne les abreuver que d'une eau courante; & fi la chose étoit impraticable, il fandroit corriger les mauvaises qualités de celles qu'on leur feroit boire, en y mêlant du vinaigre de vin jufqu'à une certaine acidité . ou du moins en plongeant dans une certaine quantité de cette même eau. un fer rougi au feu, & en l'y éteignant plufieurs fois : s'il étoit pofable de la faire bouillir, de la blanchir, & de ne nourrir même les animaux qu'avec du son, & avec

• EPI

une légère quantité de grains, ce régime feroit très-falutaire.

En cinquième lieu, on panfera les animaux, on les bouchonera fortement plufieurs fois par four, avec des bouchons de paille, afin d'exciter par-là l'ofcillation des vaiffeaux cutannés & d'animer la circulation.

Les médicamens préservatifs seront les baies de genièvre mêlées dans du vinaigre : on prend deux poignées de ces baies, on les écrase, on les laisse infuser pendant vingtquatre heures dans une pinte de cette liqueur; on la donne en deux iours à l'animal, partie le matin, partie le foir, c'est-à-dire, un quart de pinte chaque fois : on réitère ce remède, de huit en huit jours, à ceux des animaux dans lesquels on n'appercevra aucun figne de la maladie; mais pour ce qui est de ceux dans lesquels on entrevoit des signes mêmes légers d'abattement, on leur administrera le remède fuivant : prenez quinquina en poudre, limaille de fer, de chacun deux gros, fel ammoniac un gros; mêlez dans un quart de pinte de vin, ou dans une même mesure d'une forte décoction de baies de genièvre dans de l'eau; donnez avec la corne le matin et autant le foir, pendant huit jours.

Quant aux milicionus curatif o, les faignées paroissent plutde contre - indiquées qu'indiquées; elle saugementeoine indivitablement la profitation des forces, l'inertie des foilles, la flacé des fluides, & la putréfaction. On séparera auditoir l'animal malade d'avec les autres; on le privera de tout aliment fou lide : on fera difficulté dans la boilé fou blanche ordinaire de l'alun de roche; la dose sera d'une deuti-once par jour : on donnera le remède qui suit la plutôt qu'on pourra

fuit le plutôt qu'on pourra. Prenez gomme ammoniac & affafœtida groffierement pilés, de chacun demi-once : faites-les diffoudre &, pour cet effet, légérement bouillir dans une demi-pinte de vinaigre. S'il se trouve des corps étrangers à la gomme, coulez la dissolution au trayers d'un linge clair, finon donnez-là telle qu'elle est à une chaleur supportable; continuez plusieurs jours de fuite une fois feulement; dans les circonftances où le mal feroit plus grand, et où à peine on auroit eu le temps de préparer la diffolution précédente, on aura recours à l'esprit volatil de sel ammoniac; on donnera une demi-cuillerée à bouche, que l'on éteindra dans un quart de pinte de vin, ou d'infusion de genièvre, & cela, trois fois le jour : s'il arrive de la sneur, on la foutiendra par une once de thériaque ou d'orviétan, que l'on délayera dans les mêmes véhicules : dans cette vue on aura foin de couvrir l'animal. & sur la fin de la crise on abastra la fueur avec le couteau de chaleur, & on le bouchonnera enfuite avec force.

Ces tumeur critiques exigeront les plus grandes attentions; dès qu'on en trouvera le moindre figne, on ne trouvera le moindre figne, on ne meur au-dehors; on appliquers fur celles qui font dures dans le principe, & qui ne paroiflent point dipolées à la fuppuration , les catalpalines les plus capables de réville l'ofcillation des foides, & d'occarionner une inflammation à la partie. Les cipialitques ou véficatoires , rempiront cette indication.

Prenez

Prenez mouches cantharides, demionce; euphorbe, deux gros, le tout pulvérité; mêlez avec demi-livre de levain, ou simplement de pâte fermentée & fuffilante quantité de vinaigre, pour un cataplasme d'une confiftance convenable, que l'on maintiendra douze heures fur la partie tuméfiée, & que l'on réitérera une seconde fois si la tumeur ne paroît pas disposée à être ouverte.

Des qu'on appercevra de la fluctuation ou feulement de la mollesse. on pratiquera une ouverture avec le cautère aduel, plutôt qu'avec l'instrument tranchant : le cautère cutellaire est préférable au bouton de feu; on l'appliquera rouge fur la tumeur d'une extrémité à l'autre, & jusqu'au fover de la matière. Les panfemens fe feront avec l'onguent ægyptiac & le fuppuratif, mêlés à parties égales, & on n'oubliera pas de faire, à chaque pansement, c'està-dire, deux fois le jour, des lotions avec de l'eau & de l'eau de vie dans laquelle on aura fait fondre deux gros de fel commun fur une pinte d'eau commune, & une demi-pinte d'ean-de-vie.

La suppuration une fois établie . le pus étant louable, & la pourriture n'étant plus à redouter, on pansera la plaie plus simplement avec le digestif ordinaire fait avec la thérébenthine & un jaune d'œuf battu, l'huile d'hipericum & l'eaude-vie; enfin, des que les grands accidens de la maladie ne se montreront plus, & que la suppuration des tumeurs tendra à sa fin, on emploiera nécessairement, & on réitérera les purgatifs, & l'on aidera la déjection des matières qui pourroient être retardées, par le moyen des lavemens émoltiens. M. BRA.

ÉPILUCHER, C'eft fénareravec la main les ordures ou les grains étrangers, ou diminuer fur un arbre le nombre des fruits lorf qu'ils font trop multipliés, afin que ceux que l'on conserve acquièrent plus de grosseur.

EPOUVANTAIL, Haillon, figure grotesque qu'on met au bout d'un bâton, dans les chénevieres, dans les champs, dans les jardins, afin d'épouvanter les oiscaux, & les empêcher de dévorer le grain à mesure qu'il germe & fort de terre. Les moineaux & les pinçons font un grand dégât, fur tout dans les chenevières; lorfque les petites raves, les radis commencent à pouffer, ils n'en laissent pas de vestige, à moins qu'on ne les chaffe continuellement : pour juger de leurs rufes, écoutons parler M. l'abbé Poncelet.

« Après avoir effayé plufieurs moyens pour me débarraffer des oifeaux ; je me déterminai à planter au milieu de mon champ un phantôme couvert d'un chapeau, les bras tendus, & armé d'un bâton : le premier jour les maraudeurs n'osèrent approcher, mais je les voyois postés dans le voifinage, gardant le plus profond filence, & paroiflant méditér profondément fur le parti qu'il leur convenoit de prendre. Le second jour, un vieux mâle, vraifemblablement le plus audacieux & peut-être le chef de la bande, approcha du champ, examina le phantômeavecbeaucoupd'attention; voyant qu'il ne remuoit pas, il en approcha de plus près; enfin il fut affez hardi pour venir se poser sur son épaule; dans le même instant il

fit un cri aigu, qu'il répêta plusieurs fois avec précipitation, comme pour dire à les camarades, approchez, nous n'avons rien à craindre. A ce fignal, toute la bande accourut; je pris mon fufil, j'approchai doucement; la tentinelle tonjours à son poste, toujours attentive, toujours l'œil alerte, m'apperçut; auflitôt elle fit un autre cri , mais bien différent de celui qu'elle venoit de faire pour convoquer l'assemblee : à ce nouveau fignal, toute la bande précédée de la fentinelle. & fans doute conductrice en même-temps, s'envola; je lâchai mon coup de futil en l'air pour les intimider; je réuffis effecrivement pour quelques jours; mais vers le quatrième, je les vis reparoître à une certaine distance comme la premiere fois, & gardant toujours le plus profond filence. Il me vint alors à l'esprit une plaisante idee, que j'exécutai sur le champ : j'enlevai le phantôme, je vêtis fes haillons, & je me postai à sa place dans la même attitude, les bras tendus, & armé d'un bâton; il est probable que nos rufés maraudeurs ne s'appercurent pas du changement. Après une demi-heure d'obtervation, j'entendis le fignal ordinaire, et immédiatement après je vis la bande entière s'abattre d'un plein vol au milien du champ & presque à mes pieds : proparé comme je l'étois, il étoit presque impossible que je manquasie mon coup : j'en assommai deux . & le reste s'envola.»

» Le moyen dont je me suis servi, & qu'il es a écartés pour roujours, est simple. Il consiste à changer le phantome de place & d'habillement deux sois par jour; cette diversité de forme et de situation en impose aux. maraudeurs; défians comme ils font; ils abandonnent enfin la partie. »

ÉPREINTE. Cest une douleur très-vice qu'on restont à la matrice, à la vessite & sur-tout au fondement; avec des envies continuelles d'aller à la garde - robe; elle est persque toujours plutôt un s'ymprôme de maladies, que la maladie cistentielle; austi on l'obterve dans le troesse, dans la dyssentre & dans les hémorthoides très - opinistres qui nefluent pas.

fluent pas.

On voit, d'après et expoté, que les épreintes peuvent être produites les consistences par une infinité de caulés; de ce nombre font le ténéme, la dyffenterie, la diarrible, le calcul dans l'urêtre, le alternet de la veffie, des carnofités dans l'urêtre, l'ul-cération du fondement, des fiulues. Alams, la coffination produite par l'inflammation ou par un état fyaire, de la membrane informe du rechum; la difficulté d'uriner, ila dyfune; la firanguire, l'ifchurie, la chute de la matrice compliquée d'inflammation.

Le traitement des épreintes fe rapporte à la caufe qui les produit. Se elles dépendent de l'acreté des. matières retenues dans le reclum, les lavemens émolliens faits avec les feuilles de bouillon blanc & la graine de lin, produiront les plusheureux effets.

Si elles font l'affet du caicul dans la veffie, de fon racorniliement, des carnofités dans le canal de l'urètre ; on fera baigner ces parties ; on facilitera la forie des urines awec la fonde, &c en introduifant des bougies dans le canal urinaire. Si elles reconnoillent pour caufe la chute

du fonglement, avec renverfenent de la membran eitren, on fomensera estre partie avec du lait tiède: 
on l'expofera à des bians des vapeurs émollientes, & on fera renterre le boyan. Pour lors on fait des 
injeditons avec la décodition d'orge, 
de feuilles de lierre terrefter, 
de feuilles de lierre terrefter, 
de le miel; mais quand les donieurs 
de miel; mais quand les donieurs 
d'aminutent, pour obvier ait rélacheminutent pour beit en relacheparties épales de la rofe & d'en de 
fenouil.

Quand les épreintes sont causées par une inflammation, on emploie les saignées répétées plus ou moins souvent, selon le dégré inflammatoire.

Les tifannes d'eau de poulet, de tr, auxquelles on ajoutera quelques grains de nitre, la limonade, l'orangeade, le peit lait, feront très - falutaires; l'huile d'amanda douces, les narcotiques donnés douces, les narcotiques donnés d'ame, procureon le plus grand foulagement, mais il faut prendre l'orique l'Indiamnation etl portée au plus baut dégré; ils pourroient nuire, en ce u'll's radictionent.

Comme il n'entre point dans notre plande donne run traticment méthodique, relatif à chaque caufe, nous terminerons cet article par faire obfever qu'il faut quelquefois exciter des éverientes par des l'avennes âres, afin d'aider la nature dans fox efforts ces moyens font très-recommandés pour favorife la fortie d'un enfant mort, ou du placenta reflé dans la matrice. M. Au matrice, d'au matrice, de l'au matrice,

ÉPROUVETTE. Petite bouteille de verre épais sur tous les côtés, & principalement dans le fond, dom on le fert pour connoître le degré de fpirituofité des caux-de vie : eile est reprétentée, Fig. 15, Planche 8, Tome 1, page 357, au mot ALAMBIC, Voyet ce qui a été dit à cc fujet, au mot DISTILLATION.

ÉPUISEMENT. C'est un état de foiblesse, produit par la perte des forces & des elprits. Parmi les caufes qui peuvent produire cette maladie, je n'en connois pas de plus puissante que la masturbation. Les jeunes gens qui en contractent l'habitude, font bientôt plongés dans un épuisement dont ils ne penvent plus fort'r, ou du moins tres-difficilement. Le défaut d'alimens, l'excès dans le vin, le trop fréquent ulage du coit, les veilles immodérées contribuent beaucoup à l'épuitement. Celni qui est à la suite des longues maladies, est toujours très-dangereux, fur-tout dans un âge avancé. encore plus loríque les organes digettifs font fi affoiblis qu'ils ne peuvent plus digérer les sucs nèceffaires à la réparation des forces. Si l'épuisement a pour cause des excès. l'incontinence; alors, la sobriésé, la fagesse, le repos, l'usage des bons alimens, font des fecours plus que fuffifans pour redonner la fanté. La diète végétale, les farineux, le lait d'anesse, sont encore très-avantageux : cette derniere espèce de lait mérite la préférence fur tous les autres; fur-tout fi l'épuilement tient à la téchereffe des folides, à l'âcreté ... des humeurs, on à toute autre

Le lait de femme a en quelquefois les plus grands fucces; on a vu une infinité de perfonnes, dont le tempérament & la conflitution étoient ruinés, recouvrer une fanté des plus folides, après un ou deux mois d'ufage de ce lait; mais on doit faire le choix d'une bonne nourrice, £ avoir grande attention à ce qu'elle ne foit infeêtée d'aucun vice, M. AM.

ÉPUISEMENT, Médecine véténaire, C'est une foiblesse de tous les membres de l'animal.

Les fignes de cette maladie ne font opont équivoques; les animux qui en font attaqués reffentent, à chaque mouvement qui lis font, de douleurs dans les nembres; les mufeles deftinés à les transporter d'un endroit du na utre, ne le contractent que lentement & avec poine, & sils font quelqueicos obligés de marcher long etemps, on s'apperçoit que les torces diminent, & qu'ils font fouvent obligés de tomber & de fe coucher.

Il y a quatre espèces d'épuisemens. Premiere espèce. C'est une farigue outrée, connue particulierement dans le cheval, sous le nom de fortraiture. ( Voyez FORTRAITERE).

Seconde espècie. Cett une foiblette concononce par défaut de nourriture. La maigreur est manische, la foibletse des mukles est considérable, l'animal peut à peine marcher, & il succombe crisinairement au moindre poids qu'on lui fait porter. Cette maladie vient, le plus fouvent, de la cruautic des bouviers qui, sous préteate d'économiter sur les alimens des boxufs, leur font fousifir la faitin, en evigeant encore de ces animaux la même fomme de travail.

Troisieme espèce. Elle est une

fuite des alimens de mauvaife qualité. L'animal est dégoûté, lâche, peu ardent au travail; les boulets s'engorgent à la moindre fatigue, s'un-tout s'il habite des endroits marécageux,

Quatrieme efpèce. Elle eft produite par un excès de l'alète vénéren. Cet éta regarde feulement l'étalon & le taureau, qui en font ordinairement arteins lofqu'on leur laiffe faillir en liberte un trop grand nombre de jumens & de voches. Il eft aif éde s'en appercevoir par la chute des poils, & fur-tout par ceux de la crinière & de la queue, par la magreur, la foibleffe, la trifieffe, le degoût, & par l'habitude qu'ils ont de fe coucher rarement.

Traitement. D'après cette division, il est très-facile de comprendre que chaque espèce d'épuisement exige un traitement analogue.

Dans la primière espèce, il faut mettre en usage les remèdes indiqués à l'article fortraiture. (Voyez FORTRAITURE).

Dans la Jeconde, nous invitons les bouviers, aulieu de faire endurer la faim à leurs bœufs, d'augmenter la faim à leurs bœufs, d'augmenter infentiblement la nourriture, de leur donner du foin & de l'avoine, de leur faire boire de l'eau blanche chargée de beaucoup de farine, & pour leur donner plus d'appétir, de laver la langue avec du fel & du vinaigre.

Dans la troisceme, on doit nourrir le bœus & le eheval avec du foin chois, contenant beaucoup de plantes aromatiques; leur donner, pendant deux ou trois jours, à jeun, une chopine de vin vieux, les étriller tous les matins, les faire boire de l'eau pure aiguisée de sel marin, & les tenir dans une écurie propre & bien aérée, Si l'on s'apperçoit que l'animal rend des excrémens de mauvaise qualité, s'il a la langue toujours blanche, & s'il est dégoûté, on terminera la cure en lui faitant prendre le matin, à jeun, un breuvage purgatif, composé de la maniere furvante. Prenez fené, deux onces; ietez dans une chopine d'eau bouillante, retirez du feu, couvrez, laiffez infufer trois heures, coulez avec expression; ajoutez à la colature une once d'aloès succotrin : mélez. agitez, & donnez à l'animal, & ne lui donnez à manger que quatre heures après l'administration de ce breuvage : cette dose est celle des bœufs d'une taille moyenne. On aura donc à l'augmenter ou à la diminuer d'un ou deux gros, pour ceux d'une taille supérieure & inférieure : on aura la même attention pour le cheval & le mouton.

Quant à l'épuisement de la quatrieme espèce, il ne faut jamais permettre la monte en liberté à l'étalon, ni au taureau, & ne leur présenter, dans le temps de la monte, que le nombre de jumens & de vaches relatives à son âge & à sa vigueur. Il faut le nourrir de foin de bonne qualité, lui donner pour boisson de l'eau blanche, chargée de beaucoup de farine, lui administrer de temps en temps une chopine de bon vin vieux: files forces de l'animal font enfièrementabattucs, il convient de les relever, en administrant deux ou trois breuvages d'une forte infusion des feuilles de fauge dans du bon vin vieux, ou bien dans de l'eau commune aiguifée de fel marin. On parvient à rétablir de cette manière, l'appétit vénérien de l'animal, fans avoir recours au camphre & aux autres aphrodifiaques. M. T.

ÉPURGE ou CATAPUCE.

M. Tourrifort la place dans la troifieme fection de la premiere clafle,
qui comprend les herbes à fleu,
qui comprende les des les des les des les des
paits didas. M. Von-Linné le nomas la
dodécandrie tryginie. (Voy. Pt. II,
p. 195).

Flur, repréfentée en B, montrée ouverte en C. La corolle eft découpée au fommet du tube, en quatre parties; les étamines réunies par la safe de leurs filtes, occupent les intervalles des divisions de la corolle. En D iont repréfentés les filtes, & un feul féparé en G.

Fruit H, capfule à trois loges formant un triangle à fix valves; chaque loge renferme une femence F, ovale, arrondie, un peu anguleuse à la face inférieure, par laquelle elle est rapprochée dans la capfule, comme on le voit en E.

Feeilles, très-entières, marquées d'une groffe nervure dans le milieu, placées deux à deux ou trois à trois, longues & lisses.

Racine A, brune en dehors, branchue, garnie de fibres.

Port. Tige droite, haute de deux à trois pieds, ronde, folide, d'un vert rougeâtre, rameuse dans le haut; l'ombelle est divisée en quatre; elle se subdivise deux à deux; les fleurs naissent au sommet; les seuilles embrassent la tige par la base.

Lieu. Le long des chemins; fleurit en juin & juillet. Propriétés. Sa racine est d'une saveur sade, quoique âcre; elle est purgative, émétique, hydragogue; son suc est laiteux, dépilatoire.

Ulsas. Cette plante eil plus employee par les payfans que par les
medecins. Les geas de la campageu
redecins. Les geas de la campageu
de dix à vingt grains, poids de marc.
I fant être d'in tempérament robufle pour fupporter ce remòde, dont
cependant ul fincile d'adoutri faccependant ul fincile d'adoutri faccependant ul fincile d'adoutri facte de la compagnation de la consideration de la
vogétal, comme celui d'abhinthe ou
untre. Il eff plus prudent de ne pas
s'en fervir, même pour les animaux.
Le lait de cette plante applique for
les verrues, les diffipe, dit on, &
les ronge.

FRABLE. M. Tournefort le claffe dans la feconde fection de la vingsunième claffe, qui comprend les arbres à fleur en rofe, dont le pitil devient un fruit à plutieurs loges, & il Pappelle aer. M. von Linné lui conferve la nême dénomination, & le claffe dans la polygamie monocéie : il l'avoit autrefois claffé dans l'oclandrie monografie.

I. Caradis: du ganz. Calice d'un generale le le pièce, divité en cinq parine feule pièce, divité en cinq parine siquet; la corolle, divitée en cinq pètales ovales 4, speine plus grands que le calice, eft dipotée en rofe; le catamies su nombre de huit : un feul pilli court & en forme d'alène; ; su sox du pilli four placées deux captules unics par leur bafe, de termined par une aile membraneule; chacune par une aile membraneule; chacune tes feuilles font oppofées, famples, entires, découpées plus ou un pois profondément, tiuvant les efpèces, pofées deux à deux fur les branches.

2. Erable à fauilles de plasane on plane, ou érable de Norwège.... Ace platanoides. TOURN. & LIN. Ses feuilles oot cinq lobes pointus, à dents aigués, les fleurs foot en grappe; leur partie supérieure est d'un vert gai l'husant, cet arbre produit une variet à feuilles panachées.

3. Erable commun, ou pesie trable des bois... Acr campfire minus TOURN. Aler campfire minus TOURN. Aler campfire til N. A feuilles à lobes obtus, c. chancrées, petites, pendanes; il croi tamurellement dans les haies, & il ell furt touffu. On s'en fert à former des palifides; is junes pouffes font rouges; il fouffre trèsbien le citetu.

4. Erable de Condie, ou voujours ver... det orientales haders folio. TOVEN. Acer certicum. LIN. A trois lobes trés-marqués, à feuilles un peu dentelées & prelque vivaces, refemblant à celles du lierre, & d'un vert luitant. C'eft un arbre de taille médiocre; on le multiple par marcottes & même par boutures, fi on en prend foin.

5. Erable de Montpellier. Acer visotium. Tourn. Acer Monfpelfulanum. Lin. A feuilles à trois lobes, trèsentières; les lobes font pointus, les fleurs naiffent en corymbe.

6. Enhlad fur de Virgnie, on magnale. I.N. Ser teuilles font compoiles, reflemblad a celles de fiches; elles font d'un vert très-gai, & tirent fur le jaune; le nombre des folioles varie; elles fontoblongues; pointues, crénelès; les fluurs font en grappe, il pallé pour le plus grand des érables, fon tonce ell droit, fon écorce el werte dans lis jeunes branchers, grife dans les anciennes, du polie fur toutes les

7. Erabic de Canada, ou trable vorge, op plaine de Canada... Aet rubrum, aetr Jacharifeum. Lin. A. eing lobes dentelés, verdâres par-defions, à longe péduncules, verts, à fleur touge hermaphrodite; lon bois trèsviné. Les é-chancrures du calice de les pétales font d'un vert-jaune, lifér d'un rouge vif, & chaque bouton donne cinq à fix fleurs portées fur d'affez longs pédicules.

8. Érable de Penfilvanie... Acer Penfilvanieum. Lin. À feuilles à trois lobes, pointues, dentelées, très-larges; son écorce est d'un gris-blanc, marquée de tiries verdâtres.

e Étable d'Amérique... Acer Americanum, foliis trilobis, unoquoque lobo triculpidatim-definente, gennis rubefentibus. Hort. Col. A trois lobes, terminés chaetun par trois pointes aiguës; fes bourgeons font écailleux, d'un rouge mêlé de couleur de noiétue.

30. Erablede Tarrarie... Aest Tarraricum. Lin. MM. Tournefort, Duhamel, & le Baron de Tíchoudi n'en ent point parlé. Il a ses feuilles en forme de cône, fans divisions, & dentelées inégalement; ses lobes. font à peine fenfibles, & fes feuilles. reffemblent presque à celles du charme; l'arbre s'élève fort haut,

III. Culture & ufages: On peut femer en pleine terre les graines de cesarbres, du moment de la maturité; mais comme les mulots & autres. animaux de cette espèce en sont trèsfriands, il est plus prudent d'enfaire des lits dans du fable , &c. de semer ensuite au printemps. Lagraine ne demande pas à être beaucoup enterrée. Rien de plus aifé quede les élever en pépinière, ils reprennent ensuite fort aisément dans: toute espece de terrain, & ils craignent, moins que les autres, la féchereffe, fur-tout le No. 1. ou faux fycomore. On en forme des taillis. qui croissent fort vîte : de ces arbres. on en tire des planches meilleures. que toutes celles des bois blancs; cebois fert encore aux arquebusiers &c. aux tourneurs. Souvent au printemps les feuilles de cette espèce &c du N.º 2. se couvrent de mieliée. (Voyez ce mot). Le bois du N'. 3 .. est fort recherché pour faire des violons; on peut encore l'employerpour multiplier les taillis. Le No. 4. · fera très bien dans les bosquets d'été,, ainfi que les N . 5. 6. 7. Si on multiplioit en France le No. 6. ou negundo, on tireroit de fon tronc d'excellentes planches d'un bois très dur .. bien veiné, qui seroit agréablement employé dans la marqueterie. Onretire, en Canada, du vrai fucre: de l'espèce 7. Je vais copier ce que: M. Duhamel, d'après M. Gautier 20 rapporte fur cette opération.

On diffingue en Canada la liqueurfucrée qui découle de ces deux, arbres : celle de l'érable blanc s'appelle fusre d'érable, & celle de l'érables

rouge ou plaine, s'appelle fucre de plaine. La liqueur de ces deux arbres est, au fortir de l'arbre. claire & limpide comme l'eau la mieux filtrée; elle est très fraiche, & elle laiffe dans la bouche un petit goût fucré, fort agréable. L'eau d'érable est plus sucrée que celle de plaine; mais le fucre de plaine est plus agreable que celui d'érable; l'une & l'autre espèce d'eau est fort faine, & on ne remarque point qu'elle ait jamais incommodé ceux qui en ont bu, même après des exercices violens, & étant tout en fueur; elle passe très promptement par les urines. Cette eau étant concentrée par l'évaporation, donne un sucre gris, rouflâtre, & d'une faveur affez agréable.

On tire la liquent des érables, en faifant des incisions : elles font ordinairement ovales, & l'on fait en forte, non-feulement que le grand diamètre foit à peu près perpendiculaire à la direction du tronc. mais auffi qu'une des extrémités de l'ovale foit plus baffe que l'autre, afin que la féve puisse s'y rassembler. On fiche au - dessous de la plaine une lame de couteau, ou une mince rigole de bois, qui reçoit la sève & la conduit dans un vafe que l'on place au pied de l'arbre. Si on n'emportoit que l'écorce, fans entamer le bois, on n'obtiendroit pas une feule goutte de liqueur; il faut donc que la plane pénètre dans le bois, à la profondeur d'un à trois pouces, parce que ce font les fibres I gneufes, & non pas les fibres corticales, qui fourniffent la liqueur fucrée, M. Gautier remarque expreffément, que dans le temps que la liqueur coule, le liber est alors très-

fec & fort adhérent au bois, & que cette liqueur cesse de couler lorsque les arbres entrent en féve, lorique leur écorce se détache du bois à & enfin, quand l'arbre commence à ouvrir ses boutons. On peut faire les entailles dont on vient de parler, depuis le mois de novembre, temps où les érables font dépouillés de leurs feuilles, jusqu'à la mi-mai, qui est la saison où les boutons coramencent à s'ouvrir; mais les plaies ne fourniront de fève que dans le temps des dégels : s'il a gelé même affez fort pendant la nuit, la féve pourra couler le lendemain, mais on n'obtiendra rien fi l'ardeur du foleil n'est pas supérieure à la force de la gelée. De ce principe il

r°. Qu'une plaie faite du côté du midi. donnera de l'eau, pendant que eelle faite au nême arbre, du côté du nord, n'en donnera pas; 2º. que l'arbre qui est à l'abri du vent froid. & à l'exposition du soleil, donnera de la liqueur pendant que celui qui fera à couvert du foleil, ou exposé au vent, n'en donnera pas; 3", que par un petit dégel il n'y a que les couches ligneufes les plus extérieures qui donnent de la liqueur, & que toutes en donnent lorfque le dégel est plus général; 4°. que les grands dégels arrivant rarement dans les mois de décembre, janvier & février, on ne peut espérer de tirer beaucoup de liqueur, que depuis la mi-mars jufqu'à la mi-mai. Dans les circonstances favorables , la liqueur coule fi abondamment, qu'elle forme un filet gros comme un tuyau de plume, & qu'elle remplit une . pinte, mesure de Paris, dans l'espace d'un quart-d'heure. 5°. M. Sarrazin penfoit

pensoit qu'il étoit important que la neige fondit au pied des érables, pour obtenir beaucoup de liqueur, & M. Gautier observe que lorique la neige fond, la récolte est abondante; mais il ajoute que ce n'est que parce qu'alors l'air est affiz doux pour occasionner un dégel. 6.º Les entailles faites en automne, fournissent de la liqueur pendant l'hiver, toutes les fois qu'il arrive des dégels; mais cependant, plus ou moins, fuivant les circonflances deià indiquées. Ces fources tariffent entièrement, lorfque les boutons sont épanouis, & l'année suivante il saut ouvrir de nouvelles plaies, parce que les anciennes ne fournissent plus rien. 7.º M. Gautier a remarqué que si l'on fait deux plaies à un arbre. favoir, une au haut de la tige, & l'autre au bas, celle-ci donne plus de liqueur que l'autre. Il assure encore qu'on ne s'apperçoit point qu'un arbre soit épuisé par l'eau qu'il sournit, fi l'on fe contente de ne faire qu'une feule entaille à chaque arbre; mais fi on en fait quatre ou cinq, dans la vue d'avoir une grande quantité de liqueur, alors les arbres dépérissent, & les années suivantes ils donnent beaucoup moins de liqueur. 8.º Les vieux érables donnent moins de liqueur que les jeunes, mais elle est plus sucrée. 9.º M. Gautier prouve, par de fort bonnes expériences, que la liqueur coule toujours par le haut de la plaie & jamais par le bas de l'entaille, 10.º Afin. de ménager les arbres, on a contume de ne faire les entailles que depuis la fin du mois de mars, jusqu'au commencement de mai, parce que c'est dans cette faison que les circonflances font plus favorables

pour que la liqueur coule abondamment. Il est bon d'être averti que la liqueur qui tombe en mai, a souvent un goût d'herbe délagréable; les canadiens disent alors qu'elle a un goût de séve.

Après avoir recueilli une quantité de fuc d'érable, par exemple, deux cents pintes, on le met dans des chaudières de cuivre ou de fer, pour en évaporer l'humidité par l'action du feu ; on cheve l'écume , quand il s'en forme; & lorsque la liqueur commence à s'épaissir, on a foin de la remucr continuellement avec une spatule de bois, afin d'empêcher qu'elle ne brûle, & afin d'accélérer l'évaporation. Aussi-tôt que cette liqueur a acquis la con flance d'un firop épais, on la verse dans des moules de terre ou d'écorce de bouleau; alors en se refroidissant, le firop fe durcit; & ainfi on a des pains ou des tablettes d'un sucre doux . & presque transparent, qui est affez agréable, si on a su attraper le degré de cuifion convenable ; car le fucre d'érable trop cuit a un goût de mélaffe ou de gros firop de fucre. ce qui est peu gracieux.

Deux cents pintes de cette liqueur incree produitein ordinairement dix livres de fucre ; quelque-uns rafficelle ente le firop avec des blanes d'eufs, cela rend le fucre plus beau & plus agréable. Il y a des habitans qui gâtent leur firop, en youanné deux ou trois livres de farine de froment, fur dix livres de farine de froment, fur dix livres de farine des forment, fur dix livres de farine des pour la le d'avai que ce firer et thators plus blanc, & qu'il est men quelque-base de firer de farine de froment, ou moiffent pas cette fuper cherie, mais cela diminue beaucoup l'odeur agrée ble & la fayeur douce que doit ble & la fayeur douce que doit

pas fophiliquid.

La liqueur fucrée qu'on reitre au printemps, dans le temps que les boutons d'échôle commencant à souvrir, a non-feulement un goût d'herbe délagrèble, mais encore elle fe deffeche difficilement, scab-forbe facilement r'hamidité de l'atmosphere; ce défaut oblige les haisas à en time un tierop tembolable par les des la commencant de la commencant de l'atmosphere; pour d'ire bon, doit étre dur, d'une couleur roulfe, étre un peu transparent, d'une oudeur fusive & fort doux fur la langue.

ÉRÉSIPÈLE, MÉDICINE RURALE. C'est une tumeur diffule, avec rougeur très-vive, chaleur très-âcre & brûlante, qui change de couleut & qui pâlit quand on la presse, mais qui reparoît des que la prestion a cessé.

L'éréfipèle est fimple ou compoéé; il est essentius vimpromatique; il peut être compliqué d'œdeme, & partitiper du caractère du ph'egmon, du squire, du charbon; & d'après ces complications, on le désigne sous les noms d'érésipèle phlegmoneux, exémateux, soujreux, charbonneux.

Le fixpe de Veréngule eft ur la pequa & la membrane adipeute; il n'eft pas toujours externe; les vidéres intéreurs n'en font point caempts; ils en font très-fouvent araqués, ces dictions font alors appe les inflammations. L'éréngule dernier ell une unmeur circonferite, & que l'érénjule est une tumeur très-duffet, & qui s'éren judqu'au féptième jour, à compter du jour de l'invafion.

L'éréfipèle se termine ordinairement par la résolution simple ou excrétoire, ou la suppuration, ou par la gangrène.

Après avoir reconnu la nature & l'espèce de l'érésipèle, il faut en diffinguer les caufes, & favoir s'il vient de cause interne, c'est-à-dire, du vice du fang & de l'humeurde la fueur, ou de caufe externe purement accidentelle. Parmi les causes de l'érésipèle, on doit compter l'acreté du fang & des autres humeurs, leur épaissifiement, une bile très-exaltée, un tempéramment très chand, l'ufage ou l'abus de liqueurs fpiritueufes, les exercices immodérés, les grands chagrins, toutes les passions de l'ame, une trop grande contention d'efprit, un long usage des alimens salés, trop épices & de haut goût, la suppreffion des différentes évacuations; comme des menstrues, des lochies arrêtées, d'un flux hémorroidal interrompu; il faut encore admettre une disposition, sans laquelle toutes. les caules, tant prochaines qu'éloignées, n'auroient que peu ou point

d'ation L'ércfipèle fera d'autant moins dangereux, que fon fiège fera éloigand des Vifeires (effentés) à la goitrie, que la fiège des vifeires (effentés) à la poitrie, qu'à la tête qu'au cou; par la raifou que l'inflammation peut se communiquer à l'intérieur, & alors il fe formeroit une complication or pour le raindre qu'au coui par la raifou peut promotion peut se communiquer à l'intérieur, & alors il qui pourroit faire craindre pour les rours du majate.

La réfolution est la terminaison la plus heureuse que l'érésipele puisse prendre; d'après cela on doit mettre tout en œuvre pour le saire réfoudre, tant par les remédes internes, que par les topiques, & cela, avec d'autant plus de raison, que la matiere morbifique y a plus de disposition que dans toute autre tumeur inflammatoire.

On doit prescrire aux malades attaqués d'une pareille inflammation. un régime très-févere & très-délayant; les faignées doivent être pratiquées le plutôt possible, & répétées plus ou moins, felon les progrès & le degré de l'inflammation.

Les faignées du pied feront toujours d'une plus grande utilité, furtout fi l'éréfinèle est à la tête ou au cou; elles opéreront une révultion plus grande & plus avantageufe.

L'érésipèle peut être quelquefois un symptôme de l'embarras des premières voies : l'émétique est certainement le vrai spécifique : on peut dire qu'il suffoque, pour ainsi dire, l'éréfipèle : je l'ai toujours vu agir avec le plus grand succès, donné dans certe circonstance; j'ai très-souvent observé que , le lendemain de ce reméde, l'état inflammatoire avoit tout-à-fait disparu, & que la peau tomboit en écailles ; l'émétique n'emporte pas toujours toute pourriture qui furcharge l'estomac & le reste des premieres voies; alors on a recours aux purgatifs doux & rafraîchissans, & quand ils ont trop irrité, on modère leur impression par quelque calmant ou par quelques verres d'eau de poulet nitrée.

On est affez dans l'urage d'imbiber des linges de certaines eaux réfolitives, pour les appliquer fur les tumeurs érélipélateules; on ne fait pas mieux pour cela: ces fortes d'applications ne réuffiffent jamais, fursout lorfque le fang, par fa mauvaife

disposition, les produit; les corps gras & huileux (ont très-dangereux & ne doivent jamais trouver leur place dans ces fortes de maladies ; ils bouchent les pores de la peau, & rendent l'éréfinele plus mauvais, & plus difficile à guérir.

Les résolutifs, comme l'eau de furcau, l'eau rose, ne peuvent convenir qu'aux éréfipèles de cause . externe, qui ne dépendent d'aucun vice interne; on s'en fervira fous

forme de fomentation.

Dans les éréfipèles malins, il se forme quelquefois de petites vélicules remplies d'une férofité âcre & corrofive, qui laisseroient les marques les plus défagréables, fi on n'avoit l'attention de les percer pour en évacuer la matière qu'elles contiennent. & de les baffiner avec du lait tiède, feul, ou bien coupé avec l'eau d'orge ou la décoction a de feuilles d'armoife. Quand l'éréfipèle se termine par la suppuration. il faut le panser au moins deux fois par jour, & y appliquer des suppuratifs appropriés, comme l'onguent de la mere , le bafilici m, le cérat de Galien, &c.; quand il se termine par la gangrène, il faut donner aux malades du quinquina, fous forme d'extrait, appliquer sur l'éréfipèle, des emplâtres faits avec de l'onguent de stirax , trempés dans l'eau-de-vie camphrée, & autres remèdes dont le détail nous menetoit bien loin. & dont nous parlerons au mot GANGRÈNE, M. AM.

ÉRÉSIPÈLE . FEU SACRÉ. Médecine vétérinaire. Le cheval, le boouf & le monton font quelquefois attaqués de l'éréfipèle, mais le mouton en est plus fouvent affecté. La nature fuit, à l'égard de tous ces animaux, la même marche dans ses opérations,

que dans l'homme.

Signes de l'érifipile. Les fignes qui cara cirifient cette maladie, ont la douleur, la chaleur, la tuméfaction dégère des tégumens, la fievre qui accompagne préque toujours cette tumeur, & une rougeur vive que l'on apperçoit en écartant les poils du bœuf & du cheval, ou la laine du mouton.

L'éréfipèle peut affecter toutes les parties du corps de l'animal; le danger de cettte tumeur est toujours relatif aux parties où elle fiège, à l'activité des sympiômes, à l'espèce, à l'âge & au tempéramment de l'animal. Quand cette maladie, par exemple, attaque la tête, elle se manifeste ordinairement par la fièvre, le dégoût, la stupeur, par la tention, la douleur, la grande chaleur, le gonflement & la rougeur de la partie. Il est facile de distinguer ce dernier fymptôme dans les chevaux, dont le poil est clair & fin; mais lorsque l'éréfipèle affecte les extrémités, il est moins dangereux. Nous pouvons avancer, en général, que les jeunes fujets, & coux qui font bien nourris, le supportent mieux que les animaux avancés en âge, mal nourris ou exercés.

Cette tufheur inflammatoire change quelque fois de finations, no peudire alors qu'elle eft rebelle, & s'en méfer , & il arrive affez fouvent que fa reurée dans l'inérieur caule la mort de l'annial. Nous pouvons tirer le même pronoslite de l'éréspèle, qui, au lieu de réfouter fass changer de fituation , tend à la sippuration ou à la gangrème; la matière contenue dans la tumeur, est

toujours de mauvaife qualité & de nature à produire un ulcère, dont les chairs molles, baveuses, & incapables de se reproduire, dégénèrent promptement en gangrène difficile à arrêter, & qui par conséquent met rarement l'animal à l'abri de ses rayages.

Caufes de l'érésipèle. Nous comptons parmi les principes les plus fréquens de l'éréfipéle le passage fubit d'une grande chaleur à un grand froid, la transpiration infenfible & la fueur fuspendues on dépravées, la brûlure, la trop longue exposition aux rayons du soleil, la mal-propreté des poils & de la laine, leur abondance, les remèdes onclueux si souvent employés par les maréchaux de la campagne, les courfes violentes, les alimens trop échauffins , la boisson des eaux impures, & les pâturages marécageux.

On doit bien voir que, parmi toutes ces causes, les unes sont générales, & les autres particu'ières; que les premières réfident dans l'acreté & l'impareté de la masse du fang, ou dans une matière faline qui eft mêlée avec les humeurs; tandis que les secondes se bornent à l'acrimonie de la peau. Dans l'un & dans l'autre cas . l'humeur de la transpiration s'arrêtant ou féjournant dans les glandes des tégumens. s'y altère, devient âcre, corrode les tuyaux des glandes, y pratique des gerçures, des crevalles, des vesties pleines d'une sérosité âcre, qui, rongeant & coupant les extrémités des vaiffeaux fanguins y excite l'inflammation, & de-là l'éréfipèle.

Traitement. La faignée est indi-

ERE quée dans le commencement de l'éréfipèle, & pour fuivre les faines loix de la médecine vétérinaire, il convient même de la répéter plufieurs fois, & felon l'exigence du cas, dans l'espace de vingt-quatre heures. Les farences doivent être proportionnées en raiton de l'âge, du tempéramment . & à l'espèce de l'individu. Quatre livres de fang. par exemple, sufficent au cheval de l'âge de quatre ou cinq ans, & d'une taille ordinaire; huit livres au bœuf, & demi-livre au mouton de la plus grande espèce. On doit encore avoir égard au fiège de la tumeur ; si elle occupe, par exemple, la tête ou le col, & l'endroit de la veine jugulaire, il ne faut pas craindre de la répéter, & de la faire même plus abondante: la réfolution, il est vrai, fera plus tardive, mais il est cartain qu'on fauvera la vie à l'animal. Le foin," l'avoine, & toutes les nourritures capables d'échauffer, feront interdites: le (on mouillé, les herbes fraîches & mucilagineufes ferviront de nourriture, & l'eau blanche nitrée, de boiffon : deux heures après la saignée; on administrera des breuvages adoucissans, délayans & tempérans ; & l'inflammation de la tumeur n'augmente pas, & fi elle paroît vouloir tendre à la réfolition, il faudra fomenter la tumeur avec une décoction de fleurs de fureau, aiguifée d'un peu d'eaude-vie, & appliquer des compresses imbibées de cette liqueur fur la partie . dans l'intervalle des fomentations; mais tant que la chaleur, la douleur, se soutiennent & font vives, ce qu'il est aifé de connoître, en touchant la partie, & par l'inquiétude de l'animal, il faudra mélanger avec

les fleurs de fureau, des fleurs de mauve & de guimauve, & supprimer l'eau de-vie, juiqu'à ce que l'inflammation de la partie paroifie vouloir fe réfoudre : c'est le cas alors d'appliquer des plumaceaux imbibés d'une folution de sel de saturne, dans l'eau-de-vie. L'eau-devie camphrée, à laquelle on ajoute du fel ammoniac, produit de bons effets dans l'éréfipèle qui est de nature à s'affaiffer & à devenir œdémateux. Dans les tumeurs érésipélateuses, où la suppuration paroît vouloir s'établir, il faut se hâter d'employer des topiques capables , d'en empêcher les progrès, tels que de fréquentes compresses imbibées d'esprit-de-vin camphré : si, malgré ces remèdes, la gangrène commence à paroître, il est urgent de séparer les parties mortes, des chairs vivantes, en se servant de l'instrument tranchant, M. T.

ÉRÉSIPÈLE CONTAGIEUX, Médeeine vétérinaire. Il est une autre espèce d'éréfipèle qui se transmet aisément d'un animal à un autre, & qui par conféquent est contagieux. Le mouton v est plus expose que les autres. animaux.

Symptômes. La rougeur, la chaleur, la douleur, la tenfion occupent la plus grande partie de la peau de l'animal; il est triste, dégoûté, inquiet, & a une forte fievre, la laine tombe, & communément la tumeur devient gangreneuse.

Traitement, Loriqu'un berger s'apperçoit que l'éréfipèle contagieux a attaqué son troupeau, il doit aussitôt féparer les moutons fains, des malades; parfumer la bergerie avec des baies de genièvre macérées dans 318 le vinaigre; faigner les moutons malades à la veine de la mâchoire ou à la veine jugulaire, & pratiquer toujours la saignée en proportion de l'âge des moutons, & de l'intenfité des symptômes; leur faire avaler beaucoup de petit lait; appliquer fur les tumeurs des plumaceaux d'esprit-de-vin camphré. Ces toniques font-ils fans effet, il n'y a pas

mer l'animal, & de l'enterrer trèsprofondément avec la peau & la laine. M. T. ERGOT. ( Voyez à l'article FROMENT, fes maladies.)

d'autre parti à prendre que d'affom-

ERS ou LES ERS. M. Tournefort la classe dans la seconde section de la dixième classe, qui comprend les fleurs papilionacées, dont le pistil devient une gousse longue. & à une feule capfule; il l'appelle ervum verum, M. Von-Linné la nomme ervum civilia, & la classe dans la diadelphie décandrie.

Fleur en papillon; l'étendard plane & un peu recourbé; les ailes obtuses, plus courtes que l'étendard; la carène pointue, plus courte que les ailes : le calice divité en cing coupures, & presque aussi grand que la corolle.

Fruit. Légume, oblong, obtus, contenant des semences convexes. presque rondes.

Feuilles ailées, composées de dix à seize solioles de chaque côté, échancrées au fommet.

Racine, Fibreufe, rameufe, Port. Tige herbacée, foible, pliante, rameule, anguleule; les pédancules portent quatre fleurs axillaires, éloignées les unes des autres ; petites stipules en forme de fer de flèches.

Lieu; les haies, les champs; la plante est annuelle.

Propriétés. La semence est nourriffante, venteufe; la nécessité a quelquefois force à en faire du pain, il est d'une mauvaise digestion. Dans les pays peu abondans en fourrage, on sème les ers & on les coupe des qu'ils font en pleine fleur : la graine nourrit les pigeons, mais les poules & les canards ne s'en soucient pas.

La semence réduite en farine est une des quatre farines réfolutives ; on l'emploie en cataplasme.

ÉRUPTION. MÉDECINE RURALE. Le mot éruption est employé en médecine, pour défigner la fortie des boutons, des puffules, des taches fur la peau. Une éruption peut être confidérée.

comme maladie effentielle, elle eft quelquefois la crife & la terminaison complète de beaucoup de maladies.

Il fe fait plufieurs fortes d'éruptions fur la peau; elles varient par la couleur desboutons, par leur nombre; les puffules peuvent être rouges. tout comme blanches ou noires.

Il fe fait des éruptions dans certaines maladies inflammatoires, qui font effentielles à ces maladies pour les bien caractériser, telles que la petite vérole & la rougeole, le mille & le pourpre.

Ces deux dernieres ne font jamais regardees comme desaffections effentielles; elles font toujours subordonnées à un état putride ou inflammatoire, ou elles dépendent de toute autre caufe.

Tout ce qui peut porter la fermentation dans les humeurs, incendier le fang, comme les exercices immodérés, les plaifirs trop vifs, l'ufage des alimens falés & épicés, de haut goût, les fortes passions de l'ame, l'abus de liqueurs spiritucuses font les véritables caufes qui penvent produire differentes éruptions.

Pour les bien traiter, il taut plutot voir & examiner qu'elles caufes elles reconnoiflent, & le conduire alors, d'après cerexamen, de maniere à pouvoir les combattre avantageufement. Si elles tiennent à une caufe inflammatoire, les rafraichiflans, les anti-phlogiftiques, les taignées plus ou moins répétées, l'eau de poulet nitrée, la limonade, le petit lait, conviendront tres bien.

Mais fi elles dépendent d'un engorgement putride dans les premieres voies, on infiftera fur les emétiques & fur les purgatifs.

Quand le caractère des éruptions tient à une caufe putride mangne , qu'il y a abattement des forces , il faut alors donner des acides & du quinquina, à très-forte dofe; il faut en tout avoir toin de ne les pas faire rentrer; il faut encore, dans les éruptions critiques, foutenir les forces de la nature, donner des cordiaux pour ne pas laisser abattre le principe visal, renouveller l'air des appariemens ; le vin est le meilleur cordial qu'on puisse administrer dans le cas où il faille donner du courage, & soutenir la nature languissante & foible dans fes efforts; le vin, ourre cette vertu, peut, par la partie acide, s'oppoler à la putridité; aussi Hippocrate ne cesse d'en recommander l'usage; il avoit été à même de pouvoir en apprécier le mérite. M. AME.

ERYSIPÈLE. (Voyer ÉRÉSIPÈLE.)

ESCARBOT ou MELOE, Il fera

ESCAROTIQUE, MEDECINA RURALE. Ceff un ma in ament to que, qui agit en rong. .. it S. 1. 5 la chair fur la quelle il chair Les elcarotiques different and eux; par le degré de to: causticité qu'ils ont ; il en mi agiffent tres-lentement; il y d'autres dont l'action eft tres prompte & très-âcre.

Infecte.

Le choix que l'on doit faire se rapporte aux indications qu'on veut remplir.

On s'en fert très - fouvent, en médecine, pour faire des cauteres ; des ouvertures, pour donner à la nature une ifiue propre à le débarraffer des tumeu s viciées qui la furchargent; les escarotiques les plus ulités, font la pierre à cautere & la pierre infernale,

Ce dermer elcarotique est trèsfouvent employé, loriqu'il s'aut de ronger, de déiruire des chairs baveutes qui excédent le niveau de la peau.

Leur application demande quelques précautions ; il teroit imprudent de les placer fur des endroits tendineux & ligamenteux; il faut leur donner affez de chair pour pouvoir bien exercer leur action, fans courir le moindre risque; il est dangereux d'appliquer des escarosiques aux perfonnes maigres, sèches & exrénuces : la déperdition de substance qu'ile procurent, ne feroit qu'augmenter chez elles cet état de maigreur , & les jetteroit dans un maraime, un amaigrissement qui résiste quelquefois à l'usage des analytiques les mieux appropriés,

Les escarotiques méritent quelquefois préférence sur l'instrument tranchant. Dans un épanchement d'eau dans la poitrine, lorsqu'il se forme une tumeur cedemateule au côté, qui indique la nécessité de percer dans cet endroit même, on préviendra le renverfement des bords de la plaie qui ne manquera point d'arriver, fi on ouvre avec le biftouri, en appliquant fur la tumeur une trainée de pierres à cautère. Il est nombre d'autres cas où les escarotiques produifent les effets les plus merveilleux. Je terminerai ce que j'ai à dire fur ce sujet, par une observation importante; c'est que quand on applique des escarotiques, on prévient l'incendie & le feu qu'ils portent dans le fang & les autres humeurs, en faifant boire de l'eau de poulet, de l'eau tiede nitrée, ou du petit lait, M. AME.

ESCOURGEON. (Veyer ORGE).

ESPALIER. En jardinage, ce mot a deux acceptions différentes : il fignifie ou la muraille contre laquelle on plante les arbres, ou les arbres euxmêmes plantés contre la muraille. Pour avoir l'idée d'un arbre taillé en espalier, voyez Planche 16, p. 460 du tome 11. On voit fur la figure 4, la loque armée de son clou, qui sert à assujettir la branche contre le mur. M. de la Quintinie dit que les espaliers ne font pas fort anciens, qu'il les a vu naître ; il n'est donc pas furprenant que ce grand homme n'ait parfaitement connu toutes les ressources qu'ils présentent, & les regles les plus avantageuses relativement à leur conduite. Le besoin & l'observation ont peu à peu conduit les habitans de Montreuil à l'excellence de la pratique, & à devenir les premiers tailleurs d'arbres en espalier

Des motifs multipliés ont invité à planter des arbres contre des murs. 1.º La vue d'un mur fatigue, il femble qu'on est emprisonné au milieu de ses jouissances; mais s'il est couvert d'une belle verdure, l'œil recoit une douce impression, & ne s'apperçoit pas du figne de la captivité. 2.º Les murs faisoient perdre un terrain précieux dans les parcs & dans les jardins. 3.º Plutieurs arbres originaires des pays méridionaux, & transportes dans le nord, avoient befoin d'abris, foit pour garantir les fleurs des intempéries des faifons, foit afin de faire acquérir à leurs fruits une maturité parfaite par une plus grande intenfité de chaleur & une chaleur foutenue.

1. Des murs de l'espalier & de la manière de les couvrir d'arbres. Je comprends fous cette dénomination les murs pour foutenir des terraffes, les murs de clôture & les murs construits exprès de distance en distance, afin

de multiplier les abris.

1.º Des murs de terraffe. Quelle que foit la hauteur de ces murs, il est possible de les couvrir entièrement de verdure ; le temps & une main habile suffisent. Des ab icotiers & des vienes remoliront cet objet, fil'expofition n'est pas septentrionale, dans ce cas, le cep du raifin, appelé verjus à Paris suppléera, on peut lui affocier les pruniers, les poiriers d'hiver; cependant, si le soleil ne frappe de ses rayons en aucun temps de l'année, les arbres qui doivent couvrir cet efpace prodigieux, on ne peut pas s'attendre à avoir de bons fruits, on aura de la verdure, c'est beauconp. Dans quelque exposition que soit le

pechez

pêcher contre les murs de pareilles terrafles, il prospère difficilement à cause de l'humidité de la terre supérieure, qui communique la fraîcheur au mur, & celui-ci à l'arbre. Je fais qu'il y a des exceptions à faire contre cette affertion, mais ces exceptions ne la détruisent pas.

Je propose l'abricotier, la vigne, ou tel autre arbre fruitier, dont les pouffes foient vigoureufes, afin de remplir cet obiet. Si le fol est maigre. graveleux, dépouillé de substance végétative, on doit s'attendre à peu de réuflite, excepté tout au plus pour la vigne, & sur-tout pour le verjus, parce qu'il est chargé de larges feuilles qui servent à pomper les principes de la végétation répandus dans l'atmosphère : dans toute autre circonstance il faut feire ce terrain. c'est-à-dire, enlever le mauvais & lui en fubstituer un meilleur & même excellent, puisqu'il s'agit d'avoir des . arbres forts & vigourcux. L'activité de la végétation dans nos provinces du nord n'égalera jamais celle des provinces du midi, attendu que la vigne même & l'abricotier, originaires des pays chauds, exigent une forte chaleur; à cette différence près, on peut se flatter de tapisser les murs d'une terraffe de quelque longueur & hauteur qu'ils foient : l'exemple fuivant en démontre la possibilité.

En 1720, le Sr Billoa, menuilier à Befançon, se promenant dans un jardin où l'on tualloit des vignes, y ramassa une branche que l'on venoit de couper sur une treille de muscat blanc, & la porta rout le jour dans sa main comme une baguette; lorsqu'il sur tentré chez lui, il planta ce sarment dans un pot d'œillets pour en foutenir les dards.

Tome IV.

L'année fuivante, en vifitant fes cillets, il s'apperçut que fa baguette avoit pris racine; il n'héfita point à facriner l'œillet & à l'arracher pour laiffer plus d'éprec au nouvel arbificau, qu'il eut dès lors envie de cultiver. Il le laiffa dans le pot jufqu'au printemps, & alors il lea, trouva fi augmenté en groffeur & en feuillages, qu'il crut le devoir mettre dans une caiffe.

Au bout de deux ans, son pied de vigne crut conséerablemen de de vigne crut conséerablemen la de la lui produifit une douzaine de belles es grappes de fort bons rafins. Conton la casife ne pouvoir plus suffire, ali-fon stude rue Poura, exposée au midi, siálant face à une peitre plus midi, siálant face à une peitre plus de vigne comme ce cep avoit deja belle de comme ce cep avoit deja belle de d'appui, il fit sur les deux faces de la ragle du mur 4 se maissou nur tes finales de une viet productive l'angle de une viet se maissou con terre de la ragle de une viet se maissou ce les branches.

lleut, dans peu de temps, le plaifir d'y cueillir du fruit en affez grande quantité pour en faire part à les amis, qui le recevoient comme un fruit rare, parce qu'll naifioit dans une rue & au milieu d'une ville. Tout le monde s'intérrefloit à une vigne fi fingulière, & aidoit fon maître à la conferver.

En 1731, il y eut une gageure confiderable tur le nombre des grappes de raifin; elles furent comptées exactement, et il s'en trouva 4206.

Depuis ce temps - là, ce cep a augmenté fi prodigicusement en largeur & en hauteur, que le Sr Billot a été obligé, pour ne point arrêter fon progrès, de pratiquer une galerie fur le milieu du toit de sa masson, suivant toute son étendue, qui est. d'environ trente-fix pieds de long fur neuf de large, fous laquelle il a fair paffer indulfrieufement de çà & delà, les branches en quantité, qui en s'élevant lui font aujourd'hui un berceau, où l'on est à l'ombre pendant les plus grandes chaleurs.

• La vendange de ce pied de vigne monftrueux auroit cié embarrafiante, fi l'industrie du propriétaire ne lui avoit pas fourni l'expédient de prariquer un treillage mouvant sur un pivot, au moyén de quoi il rapproche de lui, quandi l'ueut, les branches qui s'écartent au loin, & en cueille le fruit.

Aujourd'hui que ce pied de vigne occupe toute la face & la hauteur non - seulement de sa maison, mais d'une partie des maifons voifines , le Sr Billot, après avoir fait les préfens ordinaires de les raisins, fait du furplus un demi muid de vin, qu'il a le plaifir de boire à l'ombre de la même treille qui l'a produit : c'est dommage qu'Anacrton ne se soit pas trouvé-là. Cet article est tiré des Memoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris , année 1737 , p. 73 , de l'Histoire, & il lui a été communiqué par M. Vacher, Chirurgien Major à Befancon, & correspondant de l'Académie.

On fera peut-être bien aife de favoir ce qu'el devenu ecce pmonftrueux : en 1739 il avoit prés d'un pied de diametre, s'élevoir au moins à 40 pieds, & tapifoir completement une façade de 133 pieds de longueur. La forte & inattendue gelée duvreune vers la fin de feptembre de l'année 1740, détruitif la récolte, & endonmage abeaucoup les vignobles du territoire de Béançon. Le cep précieur fut frappé comme les autres, il n'en mourat pas, mais il dépérir intenfiblement dans les années fnivantes. Sans cet accident funcile ou d'autres de ce genre, cette merveille de l'art ridela nature exifteroit encore dans toute fa lorce; je connois des ceps plantés dans le fiècle dernier, et qui font aujourd'hui en tres-bon état.

Je cite cet exemple, siñ que l'on connoifie judiqui oi stend la lorce de la vegétation de la vigore, l'oriqu'ellà fetrouve dans un fol qui lui convent. Le plant de muteret lu niplan vigoureux; celui du verjus l'el dix fois davantage. & je mets en fait qu'avequelques pieds de ce dermer on partviendros 1 au pfir judou'. la lorgitation viendros 1 au pfir judou'. la lorgitation de cent pieds. Au met Vicos E j'indicutri il a majorite de la conduire.

Si on veut garnir le bas des terraffes en arbres fruitiers, & fi on fait conduire leur taille, on les plantera à 24 pieds les uns des autres, des abricotiers fur-tout & un pied de vigne entre deux. Voilà pour les provinces méridionales, & dans les feptentrionales, de dix huit à vingt pieds. Plus on multipliera les arbres par le rapprochement, moins on doit espérer leur réuffite. Les racines fe mélangeront bientôt & s'épuiferont : on veut jouir de bonne heure en plantant près, & on se trompe. ou du moins on paye bien cher par la fuite cette jouissance anticipée. Je conseille de pratiquer aux pieds de ces arbres une plate - bande de trois pieds que l'on remplira de petit jardinage. Ils profiteront merveilleufement de la culture & de l'arrofement que ces petites plantes exigent, & elles ne fauroient nuire à l'arbre parce que leurs racines ne pénètrent pas affez a vant dans la terre.

Le cep planté entre les arbres; doit être bien fain, bien enraciné & coupé au-dessus de terre, à la hauteur d'un œil ou deux tout au plus ; pendant la première année il pouffera librement (ans contrainte, & li chaque œil a produit un farment, on retranchera le plus foible à la taille de l'année suivante. & on rabaissera le sarment confervé, à un feul œil, afin de fortifier les racines, le tronc, & d'obtenir, dans cette seconde année, une pouffée affez forte, affez longue pour furpaffer la hauteur que l'on se pro-pose de laisser prendre, dans suite, aux arbres placés des deux corés du cep. Que si, après cette seconde année, cette pouffe n'est pas affez forte, rabaiffez encore ce farment à un œil. & le fuccès fera décidé, autrement il faudroit conclure, ou que les racines font pourries, ou que la terre ne convient nullement à la vigue, ou enfin qu'il y a eu quelque vice radical dans la plantation. Dans les provinces méridionales, on peut fuppofer, avec railon, qu'un abricotier bien conduit , peut en moins de dix ans étendre ses branches, & couvrir une surface de vingt-quatre pieds de largeur, fur une hauteur de douze à quirze. On doit donc se régler sur cette hauteur, afin de former la tige du cep. & les premières couchées horizontales de les farmens contre le mur, commenceront seulement à la hauteur de treize à seize pieds au-desfus du fol, afin de ne point étouffer ou être incommodées par les bourgeons de l'aibre, lorique ses branches Jupérieures approcheront de ces premières couchées. Si on est curieux de voir une terraffe très-élevée & garnie à peu près, ainsi que je viens de l'indiquer, il faut se transporter au palais épifcopal de Blois. Je poutrois encore citer plusieurs exemples en ce genre: celui-là fufft, quoique tout cet immenfe espaier n'ait pas étérigoureusement bien conduit dans ses commencemens.

2º. Des murs de cloture. La perverfité des hommes, souvent leurs befoins & notre amour pour la jouiffance exclusive, ont fait imaginer les murs de clôture. Lorsqu'on se détermine à les construire, on ne doit pas léfiner fur les matériaux; le grand point est de s'assurer de leur solidité. & par conféquent d'une longue exiftence ; c'est le seul moyen d'avoir un équivalent au capital perdu. Après ce · premier foin, vient celui de retirer l'intérêt de fon argent, en plantant des arbres en espalier; enfin, le troisième est de rendre agréable et masquer l'enceinte de nos prisons, huit à neuf pieds de hauteur fusfisent à ces murs,

Dans les pays où le plâtre n'est pas cher, il faut le préferer à la chanx; quoique le mur élevé en chaux&íable subliste beaucoup plus long-temps, mais celuien platre facilite infiniment mieux la direction des branches, des bourgeons au moven des loques. Si le mur est en chaux, fable & pierres, il doit être garni d'un bout à l'autre du grillage en bois, sur lequel on paliffade les branches. Si on veut éviter la dépense de ce grillage, il faudra se contenter d'élever le mur fans le recrépir, alors les interftices d'une pierre à une autre seront appamentes, & on aura la facilité de choifir les endroits nécessaires au placement des clous, qui fixeront les loques. Si le mur est construit en briques, le grillage, par la même raison, est encore plus utile. Ces derniers murs ont un grand avantage fur tous les

autres. & il réfide dans leur couleur. Un mur bien recrépi ou bien plâtré. réfléchit, par sa blancheur, les rayons du foleil; au contraire, la couleur Moncée de la brique, absorbe ces rayons & par conféquent la chaleur. Cette obtervation est de la plus grande importance, relativement à nos provinces feptentrionales, furtout pour les pêchers & les abricotiers. Un anglois, lord Leicester, cultivateur instruit . & très-amateur de fes efpaliers, a fait peind e fes murs en noir, & par ce moyen bien fimple a augmenté l'intenfité de la chaleur. ( Voyez ce mot ).

A quelle diffance doit-on planter les arbres? Si on veut être de bonne foi, on conviendra qu'il est impossible de la preserire; en effet, la distance dépend de la hauteur du mur que l'on se propose de couvrit : fi ce mur a feulement fept pieds de hauteur au lieu de neuf, il faut nécessairement plus espacer les arbres que fi le mur a huit ou dix pieds. La qualité de l'espèce d'arbre fait encore exception à toute loi générale; par exemple, deux pruniers de mirabelle, placés à des diftances convenues, tapifleront moins un mur, qu'un feul prunier de reineclaude; il en est ainfi, par exemple. du poirier-rouffelet de Rheims, comparé à une vilgouleuse, à un pommier de calville, &c. &c. La nature du terrain s'oppose encore à toute règle générale, ainfi que l'exposition plus ou moins au foleil de neuf heures du matin, ou du midi, ou de trois heures. Quel parti faut-il donc prendre? Etudier la nature du fol, la qualité de l'arbre & de son exposition. Règle générale, & par conféquent foumife à des exceptions;

on ne risque rien lorsque l'on plante de vingt à vingt-quatre pieds dans les bons terrains, & à progression descendantes uivant la qualité plus ou moins bonne du sol & de l'exposition.

Il n'eft pas furprenant que les pépiriéristes invitent, confeillent & infiftent fur la plantation rapprochée, par exemple, de fix à huit pieds; ils vendent deux cents pieds d'arbres, tandis que cinquante ou foixante auroient fuffi. Le jardinier ou tailleur d'arbres ignorant, tient le même langage parce que toute la science con-uste à branler & à étronçonner les malheureux arbres foumis à fa barbare ignorance. Conduitez un arbre comme il fera dit au mot Pêcher, & vous verrez, avec une agréable furprife, qu'en moins de fix à huit ans le mur sera tellement couvert de branches & de feuilles, qu'il feraimpoffible d'appercevoir la pierre.

. L'homme à routine objectera que plus les arbres font multipliés & plus ils auront de fruit, & à mon tour je nierai cette affertion. Les branches de ses arbres ne pourront s'étendre à une distance convenable fur la ligne oblique, par conféquent les bois gourmands devorcront dans peu la substance des branches, ou perpendiculaires au tronc, ou qui s'en cloignent très-pen Il aura donc une très - grande quantité de bourgeons, (voyez ce mot) & peu de bois à fruit, au lieu qu'en étendant obliquement les branches & les bourgeons, ces derniers font dès l'année fuivante de véritables branches à fruit. En sup ofant deux arbres plantés l'un à côté de l'autre, par exemple, à une distance de six à huit pieds, il est démontre qu'à la feconde ou à la troisième année, leurs

racines se touchent, s'entremêlent & s'épuisent mutuellement; mais si ces deux arbres ne sont pas de la clair que les racines du plus fort, gagneront les autres de Viteffe, & s'empareront de l'espace, de manière que les racines foibles ne trouveront plus la nourriture dont elles ont besoin. Cette raison est majeure, & de cette différence de végétation des arbres si rapprochées depend le dépérissement d'un espalier. Passe encore fi le proprietaire avoit le bon fens d'arracher l'arbre languissant, foible ou mort, et de ne pas le replacer; les racines des deux arbres voifins profiteroient de cet espace; leurs branches, il est vrai, ne seroient pas en équilibre, (ce qui est un point effentiel pour la circulation de la séve ) parce que la prospérité des branches suivroit celle des racines, & peu à peu ces branches & ces racines abtorberoient toute la féve de celles de l'autre côté de l'arbre. On auroit, à la vérité, deux arbres un peu difformes au lieu de trois arbres rabougris.

L'arbre étant mort, le propriétaire se hâte de le remplacer par un autre; il végète pendant un an ou deux, il périt ensuite ; un tro:sième lui succède & il a le même fort; le propriétaire dit alors, le terrein est épuisé; non il ne l'est pas, ce font les racines des arbres voifins qui, ayant trouvé près d'elles une bonne terre bien remuée pour la nouvelle plantation, font venues s'en emparer ; voilà le nœud de tout le myflere : fomme totale, il eft clairement prouvé par le bon fens & par l'expérience, que l'on perd jout en plantant trop près , & que I'on paie bien cher dans la suite une jouissance éphémère.

Pour hâter cette jouissance, on a même force en végétation, il cft encore la fureur de planter entre deux arbres nains, un arbre mi-tige, afin, dit-on, que le haut du mur foit garni en même temps que le bas; c'est à mon avis, de toutes les coutumes, la plus pernicieuse; un pêcher, un poirier, on tel autre arbre doit, dans l'espace de huit à neuf ans, tapisser un mur fur une furface de dix buit pieds de largeur, & de huit, neuf à dix pieds ... de hauteur, non pas en le taillant à la manière des jardiniers, mais ainfi qu'il fera dit au mot Pêcher : cet arbre servira d'exemple pour tous les autres.

> Comment ne voit-on pas que les branches du nain, placées fous les branches du mi-tige, font 1°, privées de la colonne perpendiculaire de l'air & des rayons du foleil; 2° que toutes les impuretés que les vents portent fur les branches supérieures, en sont détachées par les pluies, tombent fur les feuilles inférieures, & si la pluie n'est pas confidérable, ces ordures y formient une croûte qui empêche leur transpiration. 3°. Les excrémens & les dépouilles des infectes qui vivent fur l'arbre supérieur, occasionnent les mêmes ravages : je n'entrerai pas dans de plus grands détails, & afia d'éviter des répétitions inutiles, confultez le mot CLOQUE; j'ajouterai feulement qu'on verra pre que toujours les arbres mi-tiges, prospérer beaucoup plus que les aibres nains plantés en - deffous : on aura beau faire, cette difference fera frappante. même en supposant les espèces analogues relativement à la vigueur naturelle de végétation; que fera-ce

donc si un arbre ne peut, par sa loi, végéter, par exemple, comme quatre, tandis que la loi de l'autre le forcera à végéter comme fix ou

comme huit.

Ce que je dis du mélange des nains & des mi-tiges, n'implique aucune contradiction avec ce qui a été dit no 1 relativement au couronnement des arbres nains, couronnés par des vignes, le long des terraffes fort élevées. 1°. Tout mur élevé & de foutenement, a nécessairement au moins un pouce par toile d'inclinaison, dès-lors, la vigne ne porte pas perpendiculairement fur l'arbre nain. 20. Un tres-petit nombre d'infectes vit fur la vigne; leurs dépouilles font peu confidérables ou trop groffes pour s'attacher aux feuilles inférieures. 30. La vigne ne transsude point. cette liqueur nommée miellat, (voyez ce mot ) qui attire fi fortement les infectes, à moins que les galles-infectes ne se soient attachés sur les sarmens. 4°. Le volume & l'ampleur des femiles de la vigne, sont affez confidérables, & leur forme même ne permet pas que les dépouilles de ces animaux tombent fur les feuilles inférieures . ou fi elles y tombent, c'est dans un état de si grande defficcation qu'elles ne fauroient 's'attacher aux feuilles ; on en trouvera les raisons au mot GALLE-INSECTE.

3°. De la multiplication des murs pour former les arbres Cette opération suppose un local spécialement confacré aux arbres fruitiers, & par conféquent les foins, l'œil & la main de l'amateur. On choifit à cet effet une bonne position; le terrain est divifé par carreaux de 30, 40 à 50 pieds de largeur; le contour de chaque carreau, est élevé en murs, &

vers un des angles, on pratique des uns aux autres une porte de communication : fi on multiplie le nombre des carreaux en longueur plutôt qu'en largeur, la dépente fera plus confidérable, puifqu'il faudra plus de murs de léparation pour avoir une égale furface de terrain divifée par carreaux. Il eft donc plus avantageux de tracer un carré général parfair, & de le fubdivifer en d'autres carreaux. que d'opérer cette même division sur un parallélograme plus ou moins allongé, qui occuperoit la même superficie du terrain.

Si on yeur avoir toutes les heures possibles du solcil, un angle du carreau regardera directement le nord. l'autre, le midi, & l'on peut encore prendre le milien des points cardinaux, & leur faire correspondre les angles des murs, ou enfin, placer la longueur du mur fur la direction du midi, l'autre, sur celle du nord, &c. alors une face de ce mur fera au plein nord, & l'autre ou l'opposée, au plein midi; il est impossible de prescrire laquelle des trois constructions mérite la préférence : le choix dépend du pays que l'on habite, des abris généraux qui s'y rencontrent, (voyez les mots ABRIS & AGRICULTURE des vents qui y regnent, &c. Toute circonstance particulière à part, je préférerois celle où les angles correspondent aux points cardinaux, parce qu'il n'y aura que quelques points qui ne foient pas frappés dans le courant du jour & de l'année, ou du foleil du matin, ou du midi, ou du foir , alors ayant toutes les positions à fa volonté, il ne dépend plus que de l'amateur de disposer ses arbres fuivant le dégré de chaleur qu'ils exigent, on fuivant la raison à

laquelle il desire en cueillir les fruits.

C'est d'après de semblables dispofitions que les arbres de Montreuil sont placés & conduits par les mains les plus habiles & les plus exercées de l'univers.

L'espace qui se trouve compris entre ces murs n'est pas perdu. Il sert, au contraire, foit à y placer des couches & fur-tout du jardinage, mais jamais des arbres fruitiers en nain ou en contre-espaliers. ( Voyez ce mot, où l'on trouvela raifonphyfique qui s'oppofe à leur réuffite, à moins que le carreau ne foit très spacieux). Si, au contraire, le carreau est resserré, si les couches qu'on y formera, ne font ellesmêmes garnies de brifo-venes particuliers , ( voyer BRISE-VENTS ) elles fouffriront beaucoup du courant d'air qui paffe fur les murs, & se précipite en raffale fur les couches ou fur les arbres. Si les eouches, (voyez ce mot,) touchent le mur, elles perdront promptement leur chaleur, & feront mourir inditpentablement l'arbre dont une partie du tronc fera environnée de fumier.

l'ai vu des épaiers du genre don on parle, ne pas avoir vingt pieds de diamètre en tout fens; lis font plus chauds à la vérité, mais que de màconnerie employée en pure perre, à anoirs qu'on is contente de planter un feul arbre contre chaque Face du mur; si on en plante deux; lis fe mangeront l'un & l'autre; je le rébable, doivent préferire à l'homme intelligent, la grandeur du diamètre des carreaux.

Il. Des accessoires de l'espatier. 1°. Des tablettes. Lorsque l'on se livre à la dépense de semblables constructions, c'est dans la vue de jouir d'une

abondante récolte de fruits, & de se procurer des arbres d'une belle venue. Ce n'est donc pas affez de se contenter d'élever des murs, ils exigent d'être coumnnés par des tablettes, fur-tout dans nos provinces du nord. On entend par tablette, une faillie ménagée au haut des murs, afin que l'eau qui tombe perpendiculairement fur le mur ne découle pas fur l'arbre, Les avantages qui en resultent sont très bien décrits par le continuateur du célébre abbé de Schabol; il s'explique ainfi: « ces tablettes fervent 1º à éloigner des pêchers & de leurs fruits. les eaux du ciel qui leur font tres-nuifibles, fur-tout lors des faux dégels, 2º. A retarder la féve du pêcher, à l'arrêier même, & à la faire refluer par le bas, à raison du détaut de circulation d'air dont ces tablettes empêcheni la perpendicularité, afin que cet arbre qui se porte toujours vers le haut, fe trouve également garni par-tout. 3°. A garantir de la gelée au printemps, la partie supérieure de l'arbre. On a vérifié qu'au moyen de ces tablettes, le pêcher pouffoit moins vite par le haut que par le bas. Le contraire arrive aux espaliers ordinaires. 4°. A brifer, divifer ccarter ce qu'on appelle vents-roux, les brouillards mal-faifans qui brouiffent au printemps les feuilles, & endommagent les fleurs. 5°. A comprimer l'air , à rallentir son action sur les pêchers qui poussent vers le haut avec blus de modération. 6°. La faillie de ces tablettes brife l'ardeur des rayons du foleil, empêche que les arbres & leurs fruits n'en foient frappés aussi vivement. 7°. Elles contribuent à la durée des murailles dont elles éloignent la chûte des eaux. »

Ces tablettes font & feront com-

plétement inutiles, tant que la taille des arbres fera livrée à des mains ie norantes. Pendant auffi long-temps que les petites branches, les lambourdes ne seront pas rapprochées du mur, & s'en écarteront souvent de dix à quinze pouces, on prendroit ces arbres pour ceux des haies on des buiffons : plus les petites branches qui donnent du fruit seront rapprochées des groffes, plus le fruit fera beau. Il est inutile d'avoir trois à quatre pêches ou poires, & fur une même petite branche; cette multiplicité épuise l'arbre, & les fruits font chétifs; il vaut donc beaucoup mieux que les fruits foient plus éloignés les uns des autres, & en même temps plus rapprochés des mèresbranches; alors les tablettes produifent un bon effet, parce que l'eau tombe en avant de l'arbre , & non pas fur lui.

Si les murs sont construits à chaux & à fable; & que dans le voifinage on puisse sacilement & à peu de frais, se procurer des dales, elles feront de bonnes tablettes qui ferviront pour les deux faces du mur. Il ne s'agira plus que de les charger d'un chaperon en mâçonnerie, afin qu'elles ne foient pas dérangées ou culbutées par les coups de vent. La hauteur de ce chaperon doit être en raison de la faillie de la pierre taillée en dale . afin qu'il agisse & la maintienne par fon poids. Au défaut des dales, on peut le fervir des longues briques ,. ordinairement employées aux cloifons; de larges carreaux produiront le même effet; le chaperon qui les couronnera, les liera avec le reste de la mâçonnerie.

Dans les pays où la chaux & le fable font rares ou chers, & où la

nécessité oblige de lier les pierres de la maçonnerie avec de l'arg le bien broyée, les tableites d'un genre quelconque, font indispensables pour la confervation des murs & avantageuses aux arbres. On peut cependant les suppléer par un torget d'un double ou triple rang de tuiles, mais il est indispensable que ces tuiles posent fur un bain de mortier à chaux & fable, ou en plâtre, & qu'elles foient noyées & liées les unes aux autres par ce mortier. Comme la faillie des tuiles qui foru ent un autre genre de tablette, doit régner fur les deux faces du mur. la partie où les suiles se réunisseut sur le centre du mur, fera garnie d'une rangée de tuiles en recouvrement les unes fur les autres, fur toute la longueur du mur, & tous les vides bouchés avec du mortier ou du plâtre, suivant les facilités de fe procurer l'un & l'autre Cet affemblage de tuiles imite celui d'un toit d'une maison, & l'eau pluviale la plus abondante, ne fauroit pénétrer jusqu'aux murs; ce couronnement, cette toiture s'appliquent également aux murs fi économiques & si solides, construits en pifai. ( Voyez ce mot ). Il est inutile de récrépir ces deux dernières espèces de murs, parce que, comme il a déja été dit, ils absorbent & conservent plfts la chaleur, & parce que l'on voit où il est facile de planter les clous qui fixent les loques.

2°. Des rayons. A quelques pottces au - deflous des tablettes quelconques, on enfoncera des rayons en bois, de deux à quatre pouces d'épaiffeur, & un peu noins faillans que les tablettes; ils ferviront à attacher les paillatfons deftindés à préferver les arbres des

tron

trop grands froids on de gelées fi pernicieules, au moment de la fleutration, ou quand le fruit, aoûte. (\*Yoyc ce mot). Ces fupports empê-cheront que les pailations touchent aux branches. Voilà les murs conferints, il ne s'àgit plus que de les garair d'abres, de les bien tailler; enfin, de leur donner les foins qu'ils exigent, & ces objets feront traites vient de la comme de

en général.

3 . Des contre-vents. Quelle eft la meilleure fauve-garde des arbres contre les intempéries des faifons? La coutume, plus que le raifonnement, dirige un grand nombre de cultivateurs; ce qui nécessite la difcuffion de cet objet. Il faut que l'intenfité du froid foit bien grande pour qu'elle fasse périr les plantes, ou plutot ce n'est pas ce froid qui les tue, mair les gelées, les dégels confécutifs. ( Voyer les mots BRULURE DES ARBRES , DÉGEL , GELÉE, Afin de ne pas répéter ce qui a déjà été dit , il est essentiel de les relire. Pour prévenir ces accidens fâcheux, on tapifle les murs avec des paillassons, (voyez ce mot ) avec des nates, des bourrées de pois, de fougère, &cc. Ces movens tont efficaces contre les fortes gelécs, mais le sont-ils tous également, & dans toutes les circonftances? Non, fans doute. Suppofons qu'avant que le froid foit rigoureux, il ait régné des jours pluvieux ou nebuleux; enfin, que ces paillaffons &c. foient imbibés d'eau : si le froid augmente, cette eau difféminée dans tous les interflices des pailles, forme une tapitlerie complète de glace, de manière que l'arbre se trouve entre un mut froid & Cime couverture plus froide enore; que fera-ee done fi cette couverture porte direct ment fur les branches de l'arbre ? ces couverture soncentrent le froid, empehent la diffusion de l'hamidité contenue dans l'eipace, & rendent [24tion du froid plus fentible, fans compter le mal qui stoit de la dout fout fain l'arbre de l'arb

tenfité du froid n'est pas la caufe unique & même déterminante de la mort des arbres, ces énormes paillaffons, ces bourrées, &ce. font inutiles jusqu'à un certain point, & très-nuifibles s'ils touchent les branches de l'arbre : voilà pourquoi on a placé les rayons ou supports sous les tablettes, afin d'y attacher ces paillaffons, &c. & les éloigner des arbres. Admettons leur nécessité pendant les temps rigoureux, pendant les crifes violentes de la faifon, & cherchons à garantir, par un autre moyen, les arbres loriqu'ils commencent à entrer en feve, à fleurir, à pouffer des feuilles, & les fruits à aoûter : ces époques sont les plus délicates; une feule rosce blanche, ou une petite gelée, fuivie d'un foleil ardent, fuffilent pour la perte complète de la récolte qu'on se promettoit, & nuifent même à la récolte de l'année suivante, parla perte des premiers bourgeons qui avoient commence à darder. Je ne vois rien de plus utile que les toiles claires & d'un bas prix ; dans . l'instant elles sont tendues & détendues; une tringle en bois léger les affujettit fur les rayons, & quelques piquets les fixent par le bas, de manière que la toile ne peut jamais

Toms IV.

toucher les branches de l'arbre. S'il tombe de la rosée, elle se fixe contre cette toile, & ne pénètre pas au-delà, ou du moins en si petite quantité qu'on peut la compter pour rien. Si dans cette faifon le contrafte des vents détermine la gelée, le froid glace l'humidité fur la toile . & les fleurs ou les jeunes fruits n'en fouffrent pas. L'expérience prouve tous les jours que le froid étant même de deux à trois degrés, la sleuraison des arbres à plein vent n'est point dérangée , 1°. s'il règne un courant d'air qui diffipe l'humidité : 2°. fi les rayons du foleil ne frappent pas fur les fleurs & fur les fruits lorfqu'ils font charges d'humidité. C'est la contraste du froid & de la chaleur qui fait périr les fleurs & les feuilles presque dans un seul instant, parce que la chaleur excite subitement une plus grande évaporation, & que cette plusgrande évaporation ne peutavoir lieu fans augmenter l'intenfité du froid, ce qui est prouvé par une infinité d'expériences chimiques trop longues à rapporter ici. (Voyez le mot FROID. )

L'arbre pfacé entre le mur & la ciliè, ne'fla préque chargé d'aucune humidité; l'évaporation du peu qui y exifie el llent et modérée, peut-du que les rayons du folcil pénérent que les rayons du folcil pénérent que l'arbre peut nombre, & après avoir été diviés par les fis de la toile, en force que cerarbre est dans la même poficion que l'arbre à plein ven pendant la gelée, & lorsqu'il répre un grand courant d'air fons humidité.

Je regarde en outre l'usage de ces toiles comme très-avantageux dans nos provinces du nord, même quand on ne craint pas ces désaftreuses gelées. La chaleur (vovez ce mot ) du jour est bien supérieure à celle de la nuit; cette alternative trop marquée s'oppose, jusqu'à un cettain point, à la fuccession non interrompue de l'ascension de la séve sur-tout dans les pêchers, arbres très-délicats: ces toiles retiennent en partie entr'elles & le mur, la chaleur qui s'v étoit concentrée, de manière que les impressions de la fraicheur de la nuit ne tont pas si actives, & par conséquent la continuité de l'action de la féve moins ralentie. Cette opération ne tient point à l'enthousialme, au raffinément ou à la métaphyfique de l'arbromanie : l'expérience démontre fes avantages & prouve qu'il est trèsavantageux de laisser les toiles en piacé depuis le moment que l'arbre ouvre fes premiers boutons jusqu'à ce que le fruit foit aoûté. Que l'on répète cette expérience, & on en jugera. L'air n'est point intercepté, puisque le courant est établi en le mur & la toile . & chaque fil croifé laiffe en outre, entre lui & fon voifin, un petit paffage, & ces paffages font multiplies à l'infini ; la lumière , point de la plus grande importance, n'est pas interceptée, elle est moderée tout au plus, mais non pas au point de produire l'étiolement le plus léger.

Le constituente lus para egge :

Le constituente lus promiericais defemblables conteste ca de femblables conteste ca de femblables conteste ca de femblables conteste con finantesis, qu'elles alles comme un refor, ne plaindra arbres comme un refor, ne plaindra pas la depende fiel le produit ce qu'il en attend : 6 on la fait peu à peu, on s'en apprecevra moins, & chaque année on aura foin de renouvelre les plus mauyairés. Dans les provinces floignées, & dans les campagoes didiantes des grandes viges campagos didiantes des grandes viges provinces floignées, & dans les campagoes didiantes des grandes viges pagos didiantes des grandes viges que la contra de la contra del contra de la contra de

la perte des pêches, des abricots. des poires, &c. n'est pas bien affligeante; ces fruits y font plutôt une douceur qu'une ressource sur laquelle on compre fortement; auffi les précautions que l'indique, seront traitées de minutieuses : il n'en est pas ainfi aux portes des grandes villes . & de Paris fur-tout. Lorsqu'un arpent de terrain, garni de ses murs & de pêchers ou autres arbres fruitiers en rapport, est vendu jusqu'à dix mille livres, & que, fi les fruits manquent, les propriétaires sont ruinés, parce que les impositions sont en raison de la valeur du produit de cet arpent, & par conféquent trèslourdes.

Celui dont les facultés ne lui permettent pas de faire la dépenfe des toiles, peut en quelque forte les fuppléer, lorsqu'il veut garantir ses arbres des gelées du printemps, par de grandesbranches (eches, chargées de tous leurs rameaux & femblables à celles avec lefquelles on rame les pois. Il fichera en terre la base aiguifée de ces branches & en formera une espèce de treillis sur toute la longueur & hauteur de ces arbres, mais non point capable d'intercepter le courant d'air. S'il pleut, ces rameaux recoivent la pluie, & elle roule jufqu'à la bafe de la Branche, fans prefque mouiller l'arbre ; fi l'air est froid & qu'il y air de la rofée, elle s'attache au premier corps qu'elle rencontre, & l'arbre y est soustrait en trèsgrande partie. D'ailleurs, ces branchages neceffitent un courant d'air qui diffipe l'humidité.

Plufieurs cultivateurs confervent foigneusement les fannes des pois. des haricots, & les éparpillent sur

conferver; cette méthode très-économique n'est pas sans inconvénient. Si la pluie furvient ou une grande humidité & le froid par-deffus, toutes ces fannes s'imbibent d'eau qui fe glace, & comme elles touchent immédiatement aux fleurs ou fruits de l'arbre , elles leur nuisent : dans toute autre circonstance elles sont utiles. Tous ces moyens fecondaires ne sont pas à comparer à l'usage des toiles.

4°. Des palissades. On palisse, ou en fixant contre les murs des grillages en bois peints à l'huile, & dont les points de réunion font maintenus par des fils de fer croifés, ou en enfoncant des clous dans le mur. qui fixent des fils de fer ou d'archal, pofés en lignes horifontales & à une distance égale les uns des autres, par exemple, à un pied, ou enfin, en plantant, fuivant les besoins, des cloux dans ces muts auxquels les loques font affujetties. La plus détestable de ces méthodes est la feconde ; la meilleure est la troisième, lorsque la qualité du mur permet de la meure en usage. Les grillages en bois ont le défaut de servir de repaire à tous les infectes; ils fe cachent dans les vides qui se trouvent entre le bois & le mur; ils paffent tranquillement l'hiver . & dès que la chaleur se fait fentir, ils fortent de leurs cachettes, fe répandent fur l'arbre, & y caufent des dégâts fans nombre : ces infectes font de deux espèces, les uns butinent pendant le jour, & les autres pendant la nuit, de manière que les retraites ne manquent jamais de malfaiteurs. On a beau attacher des bourgeons contre le fil de fer, on a beau les ferrer avec des liens, le moindre les branches des arbres qu'ils veulent : vent dérange leur direction, parce

que le lien n'a pas affez de prife fur le petit diamètre du fil de fer. Si le lien est trop serré, (chose indispenfable dans ce cas) il empêche la croissance du bourgeon ou de la branche, on plutôt l'un & l'autre croiffent; mais le lien & le fil de fer s'implantent dans l'écorce, il s'y forme un bourrelet , (voyez ce mot) & voilà une branche ou un bourgeon perdu, ou du moins très-maléficié. La loque seule prévient tous ces inconvéniens, ne donne ni aux branches ni aux bourgeons des tours forcés, des attitudes gênées, & affujettit les uns & les autres fans gêner l'ascention ou la descention de la téve.

ESPARCETTE. ( Voyez SAIN-

ESPÈCE. Ce mot indique les differences Jecondaires qui font diffinguer un fruit, une fleur, une plante, d'un ou de plusieurs autres individus · du même genre. Plus de cinquante mille individus de plantes font connus, en comptant les variétés avec les espèces. Afind'en reconnoître un ou plufieurs au milieu de cette multitude, il a fallu établir des méthodes générales, on des systèmes pour les claffer, & en partant des grandes divisions, on parvient successivement à l'individu que l'on defire connoître. Sur ce plan est fondée l'étude de la Botanique, ( Voyet ce mot ). Chaque auteur, après avoit fait les grandes divisions, ou après avoir établi les familles fur un caractère effentiel quelconque, les a divifées en genre, & les genres ont renfermé les espèces. Par ce moyen, on peut comparer l'ensemble des plantes à celui d'une armée. Les régimens repréfentent les

c'affes, ou ordres, ou familles; la compagnie, le segentes, &c chaque individu qui compofe la compagnie, et l'effece. D'après ces divisions, un général peut la voir le nom du dermier des lodats. & le connoître perfonnellement; de même le botanifle peut, par le fecours des méthodes ou claffes, (coye ce mot) foit natuamilles de la multitude des plantes. Individu qui fe prétente à fa vue, & recomnoître les carafdères confliutifs de fon effece, qui lui impriment des fignes à fui feul appartenans.

l'ai dit que le caractère ou les caractères des espèces portoient sur des differences secondaires; ils sont pris de la forme du fruit, des feuilles, de la tige, des racines, &c. & non fur les parties constituantes de la sleur ou du fruit : les mauves, par exemple, déterminent un genre, & ce genre est composé d'un grand nombre d'espèces. On reconnoît dans tout l'enfemble une similitude, une figure propre & commune à toutes les efpèces qui constituent ce genre; mais chaque espèce a un caractère qui la spécifie & la distingue de toutes les autres : certainement la mauve qui croit dans les champs, le long des chemins, est bien différente de l'efpèce cultivée dans nos jardins . & cependant toutes les deux font de véritables mauves : il en est ainsi de la mauvaile frifée, de la mauve en arbre, &c.

La culture fair beaucoup varier les cípèces; alors , pour parler le langage des botaniftes, elle produit des variétés; par exemple, des mauves à fleurs doubles, à fleurs jannes, rouges, blanches, panachées. Ce que je dis des plantes, s'applique également aux

arbres, aux fruits, qui acquièrent plus de perfection, plus de groffeur; &c. dès-lors que cet état de perfection se soutient, soit en multipliant les sujets par les semis ou par la gre ffe, il convient d'appeller ces etrèces perfectionnées, desefpèces jardinières, trop négligées, & trop méprifées par les botanistes. Ils ne comptent qu'une espèce de pommier proprement dite, de poirier, de prunier, de cerifier, d'abricotier, de pêcher, &c. &c., &c d'un seul coup. de plume, ils renvoyent ces espèces dans le rang des variétés, de manière qu'à leurs yeux les pommiers de calville & de reinette, & c. ne méritent pas plus d'égards que les pommiers à cidre, ou même le pommier fauvage. Ce dernier, il est vrai, est plus près de la nature fauvage, & l'autre, de la nature civilifée. Mais celui qui favourera une poire, une pêche delicieuse, ou qui goûtera la pomme des buillons, conviendra fans mifanthropie, qu'au moral comme au phyfique, la civilifation est excellente. Laiffons les vaines disputes aux sciences spéculatives, & reconnoissons trois qualités d'efpèces, les naturelles, les jardinières & les hybrides. Voyons ensuite comment on parvient à perfectionner les premières, comment les secondes dégénèrent, & peuvent enfin retourner au point d'où elles sont parties.

## SECTION PREMIÈRE.

# Des Espèces.

I. Des espèces naturelles. Je qualifie de ce nom toute plante, tout arbre qui croît par les feuls foins de la nature, donne des fleurs, des fruits ou graines qui, femées fans le fecours del'homme, produitent des individus

l'existence, & sans dénégération, L'homme a trouvé, au milieu de

cette prodigieuse quantité de plantes, des espèces dont il a tiré sa subsistance, ou qu'il a su approprier à ses autres besoins; dès-lors devenues précieuses pour lui, il les a cultivées, eur a fait abandonner leur première habitation, les a transplantées dans un fol plus riche & mieux preparé: enfin, ces espèces, à force d'être semées & foignées, ont donné des plantes plus nourries & mieux conditionnées ; leurs fucs fe 'ont épurés . elles ont confervé simplement le type de leur premier état ; enfin elles ont été perfectionnées dans toutes leurs parties, & ont produit les espèces que je nomme jardinières.

II. Des espèces jardinieres. Je comprends fous cette dénomination les espèces de plantes & d'arbres, perfectionnées par la main de l'homme ou par un luxe de la nature, & qui, par les semis, les marcottes, les boutures de greffe fe confervent dans leur état de pertection.

Cueillez au milieu des champs de la graine, par exemple, d'un coquelicot ou petit pavot rouge, celle d'un p ed d'alouette fauvage . &c. : femez ces graines dans une excellente terre de jardin chargée d'engrais, arrofée fuivant les beloins; les plantes y acquerront une grandeur & une vie double ou triple de la première : cueillez de nouveau leurs graines, refemez-les dans une terre encore meilleure, s'il eft poffible, les plantes en le ront plus vigoureules, les fleurs plus grandes; enfin, de femis en femis perfectionnes, vous parviendrez à faire doubler des fleurs , &c. Ces plantes fortent des-lors de la claffe

des effèces nauvelles, mais elles ne conflituent pas des effèces jardinières, proprement dires, puifque de femis en femis en terre plus mauvaile, sans engrais sans arrofenens, elles dégénèrent infentiblement, & font à la fin'à leur premier état de fimplicité, de petitefle & de maigreur.

Je crois qu'on devroit diviler en deux ordres les espèces jardinières. Le premier comprendroit les espèces perfectionnées par les simples mains de la nature, & le fecond, par celles

des hommes.

Sur les lisiètes des bois, des champs, on trouve, par exemple, des merifiers dont le fruit est plus gros que celui de la merife ordinaire, &fouvent tous les deux à côté l'un de l'autre. Dans ce cas, les circonflances font parfaitement égales : pourquoi donc cette différence dans la groffeur de la fleur, dufruit, la grandeur de la feuille? & o. A quoi est due cette perfection d'un individu fur plufieurs centaines? Je l'ignore. Sans doute ces premières espèces persectionnées par la pature ont frappé la vue des hommes, ils les ont choifies par préférence, en ont femé les graines d'où font provenue les espèces vraiment jardinières, qui ont eu besoin de secours pour se maintenir telles. Si, par exemple, on seme des pepins de pomme d'api, qui certainement est une espèce jardinière du fecond ordre, on aura dans la fuite un fauvageon, dont la pomme sera plus grosse que l'espèce jardinière; fi on fème un novau de reine-claude, le fruit de l'arbre qui en proviendra, fera plus petit & conservera le goût de reine-claude. Cette fingularité seroit inexplicable. fi on ne remarquoit que la pomme fauvage est naturellement plus groffe

que l'api, & que le cultivateur ayant dans le principe trouvé un pommier dont le fruit étoit très-petit, bien coloré, agréable au goût, l'a perpétué par la greffe; tandis que le type ou fruit premier des prunes est naturellement plus petit que celui des efpèces tardinières; mais si on sème, par exemple,un noyau de l'abricotd'Angoumois, & je crois toute espèce d'abricots à fruits doux, on aura des arbres dont le fruit ne dégénerera point, parce que ces fauits tiennent de l'espece jardinière du premier ordre; on aura une autre preuve analogue, dans le bezi-de-Montigny, que M. Trudaine le père trouva au milieu de fes bois, & qui diffère de tous les autres bezy. Voilà donc des espèces du premier ordre perfectionnées par les fimples mains de la nature.

Une autre fingularité du fecond. ordre de l'espèce jardinière, consiste. dans l'étonnante variété du produit des femis faits avec foin; les fleurs des parterres en offrent des exemples frappans, & fi les pépiniériftes ne fe pressoient pas de gresser les jeunes fujets . s'ils attendoient qu'ils euffent donné des fruits, chaque année feroit marquée par l'acquifition de nouvelles espèces jardinières du fecond ordre. Ce qui conflitue donc les efpèces jardinières du premier ordre, est de se reproduire par les semis." dans le même état de perfection . &c les espèces du second ordre, de dégénérer par les femis; la greffe, les marcottes, les boutures tont feules capables de les entretenir dans l'état de bonté & de beauté auquel elles

font parvenues.

III. Des espèces hibrydes, ou du troissème moyen employé par la nature à la multiplication des espèces.

Je qualifie de ce nom lese fipèces formées par la Écondation d'une fleur par les étamines d'une autre fleur d'une efipèce jardinière différente, mais analogue; par exemple, d'une fleur de pécher de d'un abricotier; tel el fla monavis le principe de l'abrico- prêche, de l'abrico- alebregs, écc. On peut encore appeler ces efipèces aduleirias; jamis il elt inutile de muljiplier les d'enominations; (Foyz, la manière de faire naître ces efipèces hybrides).

Helt constant gu'il s'en forme tous les jours, mais on y fait peu d'attention. Il faudroit suivre toutes les fleurs d'une branche, par exemple, jusqu'à leur métamorphose en fruit, & examiner fi ces fruits n'ont aucune différence sensible, soit dans le goût, foit dans la forme avec ceux du reste de l'arbre. Si le semis conserve le même état sans dégénérer, alors ce fera une espèce jardinière & naturelle du premier ordre; l'abricotpêche en est un exemple : si au contraire, l'arbre ou la plante dégénère par le femis, ce fera une espèce hybride & jardinière du premier ordre. L'expérience de l'hybridicité a été

tentée plufeurs fois ; elle a réufit à quelques amarcurs, & manqué complétement entre les maiss du trèsgrad mombre, d'obtecurs ci ont conclu fon impoffibilité, & ont tenté d'tablir que dans les plantes l'hybridicidé repréfentoit les monflères que l'on rencontre parmi les hommes ; monflères par excès on par défauts, certainement, forfque j'étudie l'adricor-péche, je ne vois aucun caradète de l'une ou de l'autre monflrouffeit au contraire, j'y termaque une perfédion frappante ; il en est ainti de

toutes les plantes que le chevalier on-Linné a défignées fous la déomination d'hybrides; elles confervent leur hybridicité par les femis dans la partie la plus effinielle de leur être, c'ell-à-dire, la fleur & le fruit. Il ny adonc point de monttruofité; ce font de véritables espèces & bien déterninées du premier ordre des jardinières ou du second, a leles dégément vioci un exemple bien déclifit.

Le drouiller ou cratagus aria, LIN. ou alizier, (voyez ce mot) avec le cormier ou forbier fauvage, ont produit une espèce vraiment distincte, & qui tient de tous les deux. M. von-Linné l'a trouvée dans le Gothland, & il l'a nommée forbus hybrida on forbier hybride. Cette partie du Nord ne polse le pas exclusivement cette plante fingulière; on la trouve aujourd'hui. & depuis peu d'années, dans les montagnes de Neufchâtel en Sniffe; les anciens botanistes du pays n'en avoient aucune connoissance. J'ai sous les yeux les manuscrits d'un homme bien digne de foi, & qui par modestie ne veut pas être cité, dans lesquels il m'affure en avoir rencontré deux pieds parmi les espèces déjà citées, sur une montagne cloignée de plus de dix lieues de tout jardin curieux . d'amateur; le même phénomène s'est donc manifesté dans des pays bien éloignés, Les semences de cette espèce hybride confiées à la terre, ont produit chez l'auteur de ces manuscrits des sorbiers hybrides, & M. de Jarffen l'a affuré que de femblables graines ont donné au jardin du Roi , à Paris, des forbiers hybrides & des forbiers ordinaires; mais, comme, dans les jardins de M. de Janssen, il y a beaucoup de forbiers communs, mêlés aux hybrides, ne peut-il pas se faire que ceuxlà aient fécondé à leur tour quelques fleurs des hybrides, & ayent rendu leurs femences, celles des fcorbiers ordinaires? L'opinion de M. von-Linné est d'un grand poids. Ce célèbre botaniste qui a si sort resserré le nombre des espèces, n'auroit-il pas établi celle du forbier hybride, s'il ne s'étoit auparavant affuré de sa propagation constante & uniforme. ( Voyez le mot HYBRIDE ).

#### SECTION II.

Du perfectionnement des Espèces.

Il se forme tous les jours des espèces nouvelles; on vient d'en donner plusieurs exemples, & les jardinières du second ordre augmenteroient de beaucoup, fi le nombre des amateurs étoit plus multiplié. Pourquoi les catalogues des fleurifles renferment-ils aujourd'hui un fi grand nombre d'efpèces de renoncules, d'hyacinthes, de tulipes, d'anémones, &c. qui se perpétuentou par griffes ou par cayeux? C'est que l'amour des fleurs dégénère en paffion; l'enthoufialme foutient l'epérance, entraîne vers le travail; enfin, entretient la patience même par l'envie de jouir. Les pépinières . au contraire, font livrées à des hommes dont la subsistance dépend de leur travail; ils n'ont ni le temps ni les moyens de faire des expériences, ni d'observer. Sur cinq cents pépiniéristes habitans la province, on n'en trouvera peut-être pas un seul en état de raifonner fon metier, ni qui puisse avoir une idée autre que celles dictées par la routine de ton père. Dans les environs de la capitale même, le nombre des observateurs est fort eirconferit, & si jamais il se fait une ré. volution dans ce genre, on la devra, en France, aux travaux de M. Duha-

mel. & en Angleterre, à ceux de M. Bradcez, qui, je crois, ont les premiers porté le flambeau de l'obfervation fur les arbres de toutes efpèces. Si j'étois moins âgé, je reprendrois fous œuvre soutes les expériences indiquées par ces deux hommes célèbres; & je les varierois de manière que, vraisemblablement, j'obtiendrois des réfultats, & peutêtre augmenterois - je de quelques points nos connoissances en ce genre. l'aime à croire qu'il excite beaucoup d'amateurs, dont il faut feulement diriger leur travail, afin de les mettre fur la voie; & fi je réuffis à leur inspirer ce goût, ma récompense la plus flatteufe fera dans leurs fuccès. Il v a deux ordres de perfectionne-

ment; le premier confifte dans les femis, & le second dans la greffe : les marcottes & les boutures perpétuent l'espèce & ne la perfectionnent pas. Au contraire, à force de multiplier les boutures, toujours de la même

filiation, elles dégénèrent.

I. Des semis. Je dirois au fleuriste, parcourez les bois de nos provinces feptentrionales, & vous y trouverez le type de ces belles jacintes ou hyacintes : une petite tige s'élève . foutient une fleur chétive, de couleur bleue, tirant fur le violet, fans nuances, fans décoration fecondaire. Eh bien , c'est de cette plante sur laquelle on marche avec indifférence, que font provenues ces jacintes, dont fouvent le prix d'un feul oignon nionte à plus de 3000 livres! Je lui demanderois encore s'il connoît le type premier de ses renoncules, de fes œillets? La renoncule des marais ne le teroit-elle pas? Croiroiton que ce petit œillet rouge qui végète çà & là fur nos rochers, foit

le pere de ceux dont le diamètre de la fleur est aujourd'hui de quatre à fix pouces. Les femis ont produit ces miracles; ils ont donné, il y a environ vingt-cinq à trente ans, le petit œillet grenadin à fond rouge, panaché de rouge brun foncé, qu'on a appellé médée; enfin, les femis de fa graine ont produit presque tous les œillets à trois ou à quatre couleurs, que nous connoissons sous la dénomination de bizarres, ou sous telle autre, car on les multiplie à l'infini. Ce que je dis du perfectionnement de ces plantes, s'applique à toutes autres cultivées dans les jardins, & il est très-possible qu'avec des foins continuels, les fleurs les plus fimples de nos champs fervent un jour à l'embellissement des parterres & s'y perpétuent. Semez donc. femiz comme il convient, & ne vous rebutez jamais.

Je dirois aux amateurs des arbres; votre jouifance fera plus tardive, elle exige plus de patience & plus de travail : perféverce, la douce efpérance foutiendra votre entreprite; le fuccès la couronnera, & vous viendrez à bout de naturaliter dans ourre patrie des arbres précieux. Un particulier du Lyonnois a femé des pepins de rainfe (i en efisite de quelle espèce), il en a formé une vigne, & le vinquien provient n'eft pas fujet à ponfier comme celui de la vigne précédente.

Le climat, la fituation font des objets à confidèrer. Je ne doute point que fi on eù apporté de Chine en France, par exemple, des plants de mêtrers, leur multiplication auroit été peut-être impossible ( 2005 et mot); mais, comme on l'a femé en premier lieudans les pays chauds de l'Eu-

rope, peu-à-peu il s'y est acclimaté: enfin, on fait aujourd'hui une grande quantité de soie dans la Prusse : c'est ainfi que cet arbre a gagné de proche en proche au moyen des femis; c'est ainfi qu'on a naturalifé l'arbre appelé tulipier, & qu'on l'a accoutumé à paffer l'hiver en pleine terre, même dans les environs de Paris. Il ne faut jamais contraindre la nature, mais la plier doucement à se prêter à nos besoins ou à nos fantaisses; car elle ne fait point de fauts. Si vous avez à femer, par exemple, un arbre un peu aquatique, choississez un sol un peu analogue; lorfque la graine aura levé, transportez la avec la terre qui l'avoifine, & fans déranger l'ordre de sa radicule, dans un autre sol un peu plus fec ; loríqu'elle aura pouffé fes premieres racines, repétez la même opération avec les mêmes foins, répétez-la encore l'année fuivante, & peu-à-peu vous l'accoutumerez à végéter dans un fol naturellement plus sec. Pendant cet efpace de temps, l'arbre aura pris une nouvelle maniere d'être, parce que fon éducation a commencé dès fa plus tendre enfance & a été foutenue. Si vous avez plusieurs sujets, semez en même temps, chaque année tranfplantez-en un ou plufieurs dans des endroits de plus en plus fecs; cependant il y aura un terme où ils périront, parce qu'il ne subsistera plus aucune analogie entre les deux extrêmes; mais au moins, vous aurez gagné tous les termes movens.

Lorique ces arbres donneront des fleurs, des graines, partez du degré auquel chaque arbre est parvenu, femez dans le même fol, & remontez toujours comme dans l'expérience précedente. Enfin, pour conserver les individus, multipli-z-le par les marcottes, les bontues, la greffe, &c. mais toujours dans un fol femblable à celui fur lequel ils végèrent. C'eff ainfi que petit à petit on réuffit, par l'éducation, à naturalifer des arbres fire un fol différent de celui qu'ils habitojent autrefois.

Ce que l'on dit du fol, s'applique gellement au climat, fur-tout pour les arbres. Je ne crois pasqu'il en foit aufin felativement aux plantes vivaces, muis herbacées. Par exemple, la capucine el fiviace au Péron, la grande efpèce detabac l'ell en Amérique, &c. mais comme le titil de l'une particular de l'une fait pafer l'uner fait pafer l'uner fait pafer l'uner fait pafer l'uner fait pafer de de l'une particular de proche en proche comme il a été dic i-deffus.

facilement au midi, que ceux du midi transporté subitement dans le nord. Le pommier de Sibérie, par exemple, dont les Ruffes appellent le fruit pomme de glace, réuffit à Paris. Son fruit est transparent & de couleur de cire, & je crois que c'est le même que nous nommons, dans nos provinces méridionales, pomme gélée; il y fublife de temps immémorial. Si le fait est vrai, comme je le crois (1), je suis convaincu que si du bas-Languedoc on transportoit ce pommier, même avec les plus grands foins en Sibérie, il y périroit, parce que la transition seroit trop subite, quoique pourtant ce soit la même

L'arbre du nord s'acclimate plus

espèce d'arbre. C'est aussi la raison pour laquelle les pays qui approchent du pôle, n'ont presqu'aucun des pommiers cultivés dans nos jardins. Ils auront beau faire venir de France des pieds de nos diverses etpeces, ils n'y reuffiront pas : les femis au contraire commenceront par acclimater les individus; ces individus. originaires de la calville, de la reinette, &c. donneront un fruit inférieur en qualité, mais il participera & du fauvageon & de la reinette, ou de la calville; enfin, en se procurant de bonnes greffes, elles réuffiront, & l'espèce sera naturalisée. On dira, il feroit bien plus court de greffer tout de suite sur le pommier de Sibérie, cela est vrai; mais l'analogie entre-le pommier de Sibérie & la greffe feroit nulle ou presque nulle, non par la qualité de l'arbre, puisque c'est un pommier, mais par rapport à fa constitution locale. Si ie cite cet exemple, c'est pour offrir un exemple des extrêmes, puisqu'il resteroit à favoir si les quinze jours ou les trois mois de chaleur dans ces pays du nord, sustiroient à la maturité du fruit de la reinette, de la calville, &c.

L'effer du changement de climat du nord au midi, eft prefque toujours avantageux. Quelle énorme difference ne fet trouve-t-il pas entre les plants de vigne de Bourgogne, & ceux du Cap de Bonne-Elpérance ? cependant ce font les mêmes. Reconnoit-troit-on, dans les vignes de Pierre Simon de Guadalcanar en Efpagne, les plants des vignes qui you rét appor-plants des vignes qui you rét appor-

<sup>(1)</sup> Au mot Pommier, je rendrai compte de la vérification que j'en aurai faite, avec celui cultivé à Paris.

tés? mille exemples viennentà l'appui desheureux changemens produits par la différence de climat & fur-tout du nord au midi.

Soit relativement au fol, foit relativement aux climats, si vos semis ou vostranfplantations ont donné ou affuré de bonnes espèces, commencez par les multiplier de bouture on de marcotte, ou par la greffe; & ne vous lassez pas de greffer franc sur franc. (Voyer ce mot). Il n'en est pas tout-à-fait ainfi des individus herbacés. Les melons, les citrouilles vont fervird'exemple.Suppofonsqu'un curieux ait trouvé une nouvelle espèce jardinière ou hybride, s'il la lève de conche & la plante parmi des melons &c. d'espèce différente, il est très probable qu'elle s'abâtardira, parce que les fleurs mâles du melon étant fénarées fur le même pied des fleurs femelles, il faut que leur poussière fécondante vienne donner la vie aux germes placés fous le pistil. Il ne sera donc pas plus difficile à cette poufsière de se porter de droite à gauche fur les fleurs femelles de la plante de melon voisine, que de gauche á droite fur fes propres fleurs femelles; alors l'espèce de ce curieux rentrera dans fon premier ordre, fi la plante voitine est précisément du même ordre que le sien avant son hybridicité. Il réfulte de cette observation, que l'on doit planter chaque espèce de melon ou de courge, &c. dans des places très-éloignées les unes des autres ; sans cette précaution il en seroit, & il en est effectivement de ces plantes, comme du forbier hybride du jardin de M. de Jenssen.

L'expérience démontre tous les jours, que beaucoup de nos fruits à noyaux se reprodusent aussi parfaits par les femis, Dans la supposition que l'abricot, par exemple, ait été rapporté d'Arménie, dira-t-on qu'on ait en même temps rapporté toutes les espèces que nous connoiffons? Cette supposition n'est pas admiffible, puifqu'en Arménie même à peine trouve-t-on aujourd'hui le type naturel du premier abricot; ceci s'applique également aux cerifiers, &c. C'est donc de proche en proche que ces efoèces fe multiplient, & des heureux hafards, plutôt que le travail de l'homme , les ont produites. Ce que le hasard fait, l'homme peut le faire, en fuivant la marche phyfique par laquelle la nature a opéré & perfectionné les efpèces. L'hybridicité est le moyen le plus prompt de perfectionner & de multiplier les espèces.

Je ne répéterai pas ce qui a été dit à ce sujet, au mot Abricot dejà ciré ; j'ajouterai feulement qu'on réuffira moins fur un gros arbre chargé de branches & de fleurs, que fur un jeune arbre qui donne fes premières fleurs. A l'époque de ces premiers fignes de puberté, si je puis m'exprimer ainfi, la fleur est plus fusceptible de recevoir des impresfions étrangères. & de recevoir dans son sein un principe de sécondation différent de celui avec lequel elle étoit unie. Les fleurs des vieux arbres font dans le même cas; par un principe opposé, la poussière sécondante du jeune arbre est plus active que la sienne.

A qu'elle époque doit être faite cette fécondation adultérine l'Aumoment où la fleur va s'épanouir. Si on attend que l'épanouifflement foit complet, la fécondation naturelle est accomplie. Il faut donc choifir le moment où les pétales de la fleur ne

font ni ouverts ni fermés, mais prêts à s'ouvrir , les soulever doucement ; doucement couper les étammes . & saupoudrer avec la poussiere des étamines d'un autre fruit, ou analogue ou congénère; car, fi la disparate est trop grande entre les espèces, il n'y aura po nt de fécondation : cependant nous ignorons complétement jufqu'à quel point s'étendent les loix de la nature. On pourra répéter cette opération plufieurs fois dans le jour. & même ne pas fupprimei les étamines des fleurs qu'on veut rendre adultérines. On ne faur oit trop diver-Cher les expériences , & en tenir un état bien circonstancié, comme il a été dit au mot ABRICOT.

II. De la greffe. La greffe fournit un autre moyen de pertéclionner les espèces, mais elle n'en crée point de nouvelles. On autre beau appliquer greffes fur greffes, ce sera toujours le même fruit diversement modifé, de mullement change de nature. Ce que j'ai dit des arbres, de légueses, s'applique également aux plantes graminées qui nous ont sourni une figrande quantiré des bés d'es-

pèces différentes. On conçoit affez Panalogie fans entrer dans de plus grands détails.

grands detail

Ce x qui s'attacheront à foire des femis de pepins de noyanx, doivent les enterrer dans le tible auflinó a près les avoir féparés du fruit, & les tenir dans un lieu frais jufuc<sup>1</sup> aus moment du lemis. Il vaut encore mieux les entertrer dans le lieu deftiné à la pepinière dont le terrain aura été bien préparé; les lemer ou pla ter par rangées, indiquer ces rangées avec de perits piquets, afin que, jufqu'au moment de leur forire, on putific aultever les mauvaides herbes fans les déranger, & même travailler légérement le terrain de temps en temps, comme fi les plantes étoient déjà fortise de terre. Ces petit habours tiendont la terre meuble, elle sérfaiffier par le 36 les taciliters au tagemination dans le temp. Si on fuit tout autre méthode; Cett à-dire, fi on laiffe técher le pepin & le noyau fur-tout, on dois Sattondre à le voir couveni germe, con ou commende à le voir premiere. En outre plufeurs effèces de graines ne levent qu'à la 1 conde, troiteme, & môme pustrieme année.

### SECTION III.

### De la Dégénération des Espèces.

Deux objets sont à observer dans cette sest on; la dégenération proprement due des especes jardinieres, & la transmutation des espèces naturelles ou d'autres espèces également raturelles.

 De la Dégénération des espèces. jardinières. On trouve la solution du problème dans ce qui a été dit cidesfus. La pomme de reinette a été acquise par le semis, & elle porte le nom de fon auteur. Des pepins de cette pomme, ont produit un fauvaccon, mais supérieur au fauvaccon naturel. En auroit il été airfi, fi M. de Reinette, après avoir multiplié cette espèce par la greffe pour en assurer la jouislance, avoit semé les pepins des premiers fruits? N'en fero t-il pas des pepins comme des boutures, qui vont toniours en diminuant relativement à la qualite. On a transporté dans le bas Languedoc, une affez bonne qualite de plants de raifins cultivés à Alicaite, & qui donnent ce vin li connu. La première vigne plantée de ce cepage continue à avoir une supériori é bien marquée sur toutes celles formées enfuite avec les crocettes qu'elle a fournies. L'e manière, qu'à force de mul iplier cette espèce de raisin par crocette, ce qui est une espèce de bouture, on finira par avoir une espèce peut-ê re détestable, au lieu d'excellente qu'elle étoit. La première cause de cette alteration ne tiendroit-t-elle pas à fon transport du midi au nord ? En effer. le vin des premières vignes de ces cepages dans le bas-Languedoc, a le gout & même le parfum des bons vins d'a licante ; malgré cela, il leur est très inférieur en qualité. La vigne aime les terrains pierreux, caillouteux, exposés à la grosse chaleur du matin & fur-tout du midi. Sans s'a .tacher à ces considérations, on a, dans un pays où l'on ne court qu'après la quantité, planté ces crocettes dans des plaines, dans des terrains gras, & l'espèce est dégénérée ; le vin n'offre plus qu'un mélange de doux & d'âpre. Quelle fera donc la qualité de celui qu'on obtiendra des plants que l'on tirera de nouveau d'une telle vigne. Les plants de vigne les plus cultivés aux environs de Paris, font les morillons rommés pineaux en Bourgogne, & les mêmes cependant. Il n'existe aucune comparaiton entre les vins de Montmorenci & ceux de Nuits, de Beaune, &c. parce que l'espèce portée du midi au nord y a dégénéré: voilà l'effet du climat , & la différence du fol a fait le refle. La même espece de Bourgogne, portée en Languedoc, donne un vin beaucoup p'us ipiritueux, mais non pas auffi del cat & fi on multiplioit ce plant fans égard au fol & à l'expofition, il en seroit de celui-là comme de celui d'Alicante, qui en outre a dégénéré à force d'être multiplié par boutures. J'ai goûté àquelques lieues de Paris, du raifin d'un plant venu de Côte-Rotie, c'étoit en vérité un détellable raifin.

Les causes opposées à celles qui concourent au perfectionnement des espèces, concourent indispensablement à leur oégénération : du blé récolté dans un terrain maigre, & qui aura en outre fouffert des rigueurs des faifons, lemé fur un fol encore plus moigre, & somes circonstances égales, doit donner un grain plus chétif, & ainfi fucceffivement. Le même blé, le même légume, perpétuellement femés fur le même champ. dégénèrent à la longue, & l'expérience la plus constan e démontre la néceffité du changement des semences d'un lieu à un autre.

II. De la transmutation des espèces naturelles en d'autres espèces naturelles. Avant d'examiner cet e question qui a été fouvent & longuement discutée dans les différens papiers publics du temps que l'agriculture étoit de mode, il faut se rappeler la différence qui existe entre ce qu'en nomme espèce naturelle, & ce que r'appelle e:pece jardin è e du premier ou du second ordre; alors la question tera bientôt décidée : faute de s'entendre elle est presque restée indécife. Ett il roffible que le froment te mé. tamorphofe, par exemple, en avoine ? Je réponds décidémen non. On ne connoît pas le vrai type du premier, & il est sans dou e luimême ce ype par excellence. Voyar ce qui est dit au mot Bre. Admettons-le donc pour une espèce nature le qui a fourni, par la culture, une prodigieuse quantité d'especes jardinières : l'avoine est encore une espèce naturelle qui croît fpontanément, au rapport d'Anson, dans l'île d'Ivan Fernandes, près du Chili. A quelle époque les hommes ont-ils commencé à cultiver ces deux espèces de graminées ? on l'ignore, & quand on le fauroit, la quettion refteroit la même. L'Éternel a imprimé une loi phyfique à chaque être, dont il ne peut complétement l'écarter, & pour qu'il s'en écarte jusqu'à un certain point, il faut de toute nécessi é qu'il y air une analogie entre lui & l'être dans lequel il se naturalise, ou s'adultérine ou s'hybride. Certainement on ne trouvera ni ne démontrera jamais aucun caractère rigoureux de botanique, ni aucun caractère relâché des jardiniers entre l'un & l'autre : la feuille, la tige, la fituation des fleurs, leur enveloppe, les fruits different essentiellement : comment donc. & par quelle loi inconnue s'opéreroit cette métamorphofe à Jufqu'à ce que les protecteurs de la transmutation la démontrent physiquement, il fera permis de ne la pas croire, & même de la regarder comme contraire à l'ordre de la nature. Je vais citer quelques-uns des fruits les plus favorables à cette opinion, -

On rapporte qu'on fema du froment fur un champ qui depuis plufeurs années n'avoit pas produit de l'avoine, & que, malgré cela, ce champ donna une excellente récolte d'avoine & non de froment : donc, ajoute-t-on, la transmutation a eu

On porta fur un champ la terre retirée de l'intérieur d'un ancien bâtiment fous lequel on creusoit une cave, & l'année fuivante, au lieu d'avoir une récolte de feigle, il fe trouva une plus grande quasatité d'avoine que de feigle. Voilà, di-on, deux elpeces parlaitement conflucies pour être naturelles, & pour juste et tous les caractères botaniques qui les confituent telles, strassformées en une au re elpice aufil naturelle que les deux premières.

Admetions ces faits comme conftans, quoiqu'ils ne reffemblent pas mal à celui de la dent d'or, un feul exemple répondra à tous les deux.

Tois les papiers publics annoncerent, il y a convron dix ans, qu'on avoit trouvé dans une citerne en me, connerie, parfaitement fêche, fermée exadlement & recouverte de terre, du froment que l'on effimoit y avoir été dépoif pendant les guerres der lejon, que ce blé étoit parfaitement confervé, fans od ur, fans moitifiure, enfin, que od ur, fans moitifiure, enfin, que of ur, fans moitifiure, enfin, que con l'avoir produit une honne récolte. C fait, tout merveilleux qu'il paroit, eft conforme aux loix de la physique.

L'expérience a prouvé que du blé bien fec, bien pur, mis en monceau & recouvert de deux à trois pouces de chaux réduite en poudre, se convroit dans fon é at de perfection & de disposition à g rmer pendant un grand nombre d'années : il faut, il est vrai, avec une espèce d'aspersoir, imbiber pen à peu cette couche de chaux; quelques grains de la fuperficie du m nceau, végerent & dessecheni à mefure que cette pondre de chaux prend de la confistance & se cristallise: l'cau d'aspersion ne suffiroit pas à cette cristallitation, car, si on en donnoit rop & trop à la fois, cette eau filtreroit dans le monceau de blé, le feroit pourrir & la chaux ne criflalliferoit pas & refleroit en pâte, ou du moins elle criflaliferoit en laiffant des getçures ou paffages à l'air; il faut encore que cette chaux attire à elle l'humidité furabondante du grain, s'il y en refle.

Ces deux exemples prouvent démonstrativement que sans action de l'air, il n'y a point de fermentation ni de corruption ; par conséquent , un fruit mis sur le récipient de la machine pneumatique, duquel on apompé l'air, s'y conferve pendant plufieurs années : n'est-il donc pas dans l'ordre de dire que les deux faits cités par les amis de la transmutation , prouvent seulement que les grains d'avoine, trop profondément enterrés pendant plufieurs années, s'y font confervés frais & fain, mais qu'ensuite ramenés vers la sursace, par des labours plus profonds qu'à l'ordinaire, ils y ont germé, végété & par leur quantité étouffé le bon grain? Le loup ne se transmue jamais en renard, ni le renard en chien, quoique ces trois animaux foient du même genre; il peut de leur accouplement naitre des races adultérines & non des métamorphofes entières. Des fumiers amoncelés pendant plufieurs années & repandus fur les champs, ne portent-ils pas avec eux une quantité de grains qui y germent & prospèrent ? Les vesces dont on nourrit les pigeons, &cc. en font la preuve ; cependant leur putréfaction auroit dû être la fuite de l'humidité du fumier combinée avec fa chalcur; ce qui n'arrive pas toujours & ce qui est prouvé par l'ex-. périence journalière.

La loi générale qui sépare les

espèces naturelles des animaux, separe également les espèces naturelles des plantes, & la barriere, mife entreelles , par la main de l'Eternel , est infurmontable, fans quoi l'ordre admirable de cet univers feroit bientôt bouleversé. L'expérience m'apprit que l'avoine-folle ou avena-faiua , LIN. dont le calice renserme trois fleurs & dont une a vorte ordinairement, jetée en terre avec le blé, fans avoir separé les deux grains de cette avoine; l'un pousse la première année, & l'autre, la feconde. Dirat-on encore que même après avoir choifi grain à grain, le froment ou le feigle destiné aux semailles, il se foit fait une transmutation pendant cette seconde année ? Observons plus attentivement la nature, les loix d'après lesquelles elle agit & nous ne nous laifferons plus féduire par des apparences.

ESPRIT ARDENT. (Poyez EAU-

ESPRIT, Pharmacie. Substance spiritueuse tirée des vins, & qu'on rend plus pénétrante, plus active fur l'odorat, par l'addition de substances aromatiques. L'ufage habituel des spiritueux de ce genre est nuisible ; ils font avantageux dans les fyncopes; mais fans recourir à toutes ces préparations pharmaceutiques, n'est-il pas plus simple de saire respirer du bon vinaigre , d'en frotter les tempes, de porter au courant d'un air frais la personne syncopée, ce qui feroit bien plus naturel, & pour le moins tout auffi avantageux. On trouve dans toutes les boutiques, les eaux spiritueuses de lavande, de Cologne, &c. il vaut mieux les acheter que de les préparer,

ESQUILLE, parties inégales & faillantes, formées par la caflure d'un rameau ( voyet le mot Cassen ; il indique quand & comment on doit caffer.) Ces efquilles empéchent que l'écorce recouvre la plaie.

ESQUINANCIE, ANGINE, MAUX DE GORGE. L'etquinancie eff une maladie inflammatoire, qui établit fon fiége fur les parties qui concourent à former la gorge ou le gosier, & qui rend la respiration & la deglutiuon très-difficiles.

On diftingue pluseurs espèces d'equinancies; les auteurs se font plù à les multiplier; ils ont cru y être autorisés, parce que, dans cette maladie, c'est ta:tôt le voile du palais, ou la luette, & les amygealaies, & tantôt la glotte, l'epiglotte, le larinx, la tranchée-artère, le pharinx, qui font affélée.

La division la plus ordinaire est en vraie, & en fausse esquinancie. La vraie esquinancie est tonjours accompagnée d'une chaleur, d'une douleur, d'une tenfion avec difficulté de respirer, & d'avaler que les malades rapportent aux parties de la gorge: on y appercoit quelquefois une tumeur; la fievre est inféparable de cet état, elle augmente toujours, fi on n'emploie promptement des moyens pour la faire diminuer; les malades ne peuvent pas quelquefois manger, ni boire, & quand ils effayent, les alimens qui reviennent par les narines, tombent quelquefois dans la trachéeartere, & leur procurent des quintes de toux très cruelles.

L'esquinancie tausse, ou symptomatique, est pour l'ordinaire sans sièvre, ou s'il y en a, elle est petite;

l'inflammation se fait très-lentement & la tumeur & le gonflement fe manifetteni plus au dehors, le changement de failon, la conflitution de l'air, le paffage d'un endroit chaud en un lieu troid, & ce qui peut supprimer tout à coup l'insentible transpiration, concourt toutours pour beaucoup à produire différentes elquinancies : toutes ces caufes établiffent des maux de gorge, des efquinancies catarrales, & (yinptomatiques, qui dégénèrent en maux de gorge inflammatoires, & qui deviennent vraies ou effentielles. Les tempérammens vifs & bouillans qui s'adonnent à l'usage des alimens fales, des boissons ardentes, spiritueules, font très-fujeis à contracter des esquinancies vraies; elles peuvent devenir même mortelles, furtout s'ils sont dans l âge viril.

Le régime qu'on doit prescrire dans ce cas, est le même qu'on ordonne dans toutes les maladies inflammatoires; les alimens doivent être légers, & donnés en petite quantité; la boisson doit être délayante, & aignifée avec quelque fuc acide, de maniere cependant à ne point causer d'irritation dans les fauces. Les vapeurs d'eau chaude avec le vinaigre font aussi trèsconvenables. Dans l'angine ir flammatoire très-forte, où la difficulté d'avaler est jointe à celle de respirer. le remède le plus puissant pour la combattre est la faignée, mais elle préfente deux confidérations ; 1.º dans l'angine il faut faigner touvent, mais tirer peu de fang à la fois, pour éviter les défaillances qu'une faignée copiente ponrroit produire. J'ai obfervé que lorique la péripneumonie " furvientavec l'angine, elle eft de très-

mauvais

mauvais augure, & le malade y fuccombe : or , les faignées peuvent occasionner l'affluence du sang vers les poumons, ou vers les parties voifines de celle qui est affectée par la foib!effe & l'énervation qu'elles y caufent, & produire une inflammation de poitrine qui feroit mor-telle. 2º. Il ne faut pas prendrepour signe de la véhémence de l'inflammation, & du bon état des forces du malade, un pouls qui est trèsfort, très-élevé, parce que, dans l'angine, la force du pouls est fouvent trompeuse, & depend de l'affection des parties voifines de l'origine des nerfs; ou du spasme de tout le genre nerveux.

On conçoit auffi beaucoup d'efpérance des forces de la nature, en ce que le malade rend beaucoup par les felles, les urines, & Les fueurs, Mais Hippocrate avertit de fe tenir fur fes gardes, quand on apperçoit ces fignes, qu'il regarde comme annonçant une mort prochaine.

Il faut répéter les faignées dans le principe, & non dans l'état & fur le déclin de la maladie; mais fi réquinancie fe renouvelle & qu'elle fe montre avec violence, tantôt d'un côté du col, & tantôt de l'autre, il faut alors renouveller les faignées & les boissons aniphlogistiques.

La faignée fera contre-indiquée plus ou moins, à raison des faisons & des tempéramens; c'est ainsi qu'il ne faut point faigner, ou du moins très-peu, 3°11 a précédé une faison humide, une constitution putride, des vents du midi, & & si le malade e Q d'un tempérament cachedique; jabus de la faignée causferoit la dé-

Tome IV.

génération de l'inflammation en gangrèrie, & plus surement l'induration de la partie enflammée suivant l'obfervation de Storck,

Ouand la made

Quand le mode inflammatoire est languissant, & qu'il y a menace de dégénération en gangrène, il saut le relever par l'administration du kina, en le donnant de six en six heures, en corrigeant son impression par le lait d'amande qu'il saut prendre par-

Les malades ne doivent pas beaucoup fe livrer au fommell, parce que, felon H ppocrate, le fommeil augmente les fluxions : c'eft fur-tout au principe de l'inflammation que cet axiome fe rapporte, mais il ne contredit point l'ulage prudent des narcotiques.

Les véficatoires font les révulifat les plus appropriés ; il vaut mieux les appliquer à la nuque qu'aux james les l'origine de l'application des véficatoires au col, peut avoir été indiquée par la nature elle-même, qui a guéri quelquelois l'angiere, furt cut épidémique, en produitant des veffies pleines de pus fur le col; lorique elles nubedoinent les fymmotorique elles nubedoinent les fymmotoriques elles pleines de pus fur le col; con partie de l'application d

Après les évacuations générales & les véncatoires appliqués, ondonnera l'émérique, pourvu que l'inflammation foir abattue & les autres d'ymptômes dominans foient calmes. Son utilité est prouvée par la révultion générale qu'il excite, par le ton qu'il donne à l'organe affecté, & aux parties voisines, parce qu'il. prévient un abcès facile à le former. dans les parties enflammées, en rendant les matières plus fluxibles, & capables de s'évacuer par la tranfpiration, indépendamment de l'évacuation de la fabure de l'eftomac.

Dans le cas d'engorgement extrême, & de gonflement confidérable. il faut facrifier les amigdales, & faire plusieurs incisions profondes avec un rasoir sur la partie du col la plus enflée; si ces moyens ne réuffiffent pas & qu'il y sit menace de fuffocation, il faut en venir à l'opération de la bronchotomie, qu'il faut pratiquer de bonne heure; & dans le cas où l'angine est avec gangrène, cette opération est inutile, la mort du malade étant presque assurée: on peut pratiquer également cette opération, dans le cas où il y ait des corps étrangers engagés dans la trachée-artère, qui caufent une angine suffocante . & ce fera dès que les premiers symptômes de suffocation paroitront.

Let gargarimes rafrachiffans conviennentafans le commencement Pangine inflammatoire; il ne fant pass que les malajes les agient trop at la bouche, ils doivent les tenir eropos au fond de la gorge, autrement ils offenferoient les parties, & augmenerocient in fluvion dans gumenteroient in fluvion dans principe: un très-bon gargarifine qui peut bien convenir, eft cellur avec le miel rofat, le nitre & le firop de mitres.

Le traitement des maux de gorge légers, est très-différent de celui de la vraie angine; la faignée y est fouwent déplacée. Lorsque ce qui domine n'est pas l'insamation, on détourne le catharre par des purgatils, des diaphorétiques, & les diurétiques; après ces remèdes, on paffe à l'usage des masticatoires. Enfin, on varie le traitement des maux de gorge, selon les différentes causes qui les produisent, & les complications qui peuvent survenir. M. AME.

ESQUINANCIE. Médecine vétérinaire. L'esquinancie peut provenir de l'engorgement externe ou interne des muícles du larinx, de la membrane qui revêt intérieurement la trachée-artère, de la tunique charnue de l'œsophage, de celui de la langue, des amygdales, du voile du palais & de toutes les concrétions polypeufes, capables de gêner les mouvemens de la glotte & de les fuspendre, ainsi que des sarcomes qui, en groffiffant , peuvent boucher l'ouverture des narrines; d'où l'on peut conclure que nulle partie de l'arrière-bouche ne peut éprouver d'engorgement, fans que la capacite en feit rétrécie , sans que le diametre larynx & dn pharinx n'en foit refferré, & fans que la respiration & la déglutition n'en toient plus ou moins empêchées. Cet engorgement est formé par deux liqueurs qui produisent des effets bien différens, l'une donne des tumeurs inflammatoires, & l'autre, des tumeurs indolentes, ce qui nous détermine à réduire l'esquinancie à deux espèces principales; favoir, à l'esquinancie vraie & à la fauffe, ainfi qu'il a déja été dit.

L'esquinancie vraie provient de l'inflammation qui s'oppole à la circulation du s'ang dans les extrémités des vaisseaux s'anguins, qui s'engorgent, se diatent, se distendent & forment la tumeur inflammatoire dans les parties désignées. Les s'ymprômes de l'inflammation qu'il accompagent font fouvent fi funefles, que la caufe qui les produit, ne laifle pas le temps d'y apporter aucun remède, ou rend inutiles ceux qu'on peut employer, fur-tout borfque le malavoifine la glotte, ou gagne les mufcles qui fervent à la fermer.

Toutes ces causes qui peuvent contribuer à rétablir l'inflammation en général, peuvent produire l'efquinancie inflammatoire; mais il y a auffi bien d'autres causes particulières qui peuvent déterminer l'inflammation fur les parties qui font le fiége de l'esquinancie : telles sont la disposition particulière de l'animal qui en est affecté, les tempéramens fanguins, le paffage de l'hiver au printems, celui de l'été à l'automne, celui d'une écurie chaude dans un lieufroid, les courfes violentes, les travaux exceffifs, des pâturages humides ou brûlans, auxquels font expolés les animaux qui paissent dans les campagnes, les fourrages dont les fucs font viciés, &c.

L'esquinancie inflammatoire qui est occasionnée par quelques-unes de ces différentes caufes, produit différens symptômes, parmi lesquels il en est de très-violens, selon la diverfité des parties qui en sont le siège. Outre que la difficulté d'avaler & de respirer sont des signes communs à l'une & à l'autre espèce d'esquinancie. la vraie est accompagnée de la fièvre aiguë, le fond de la gorge est brûlant; les yeux font enflammés, faillans, & quelquefois même tournés; la bouche est à demiouverte; la langue pendante, brûlante & fort enflée : les membranes qui tapiffent l'intérieur des lèvres & de la bouche, sont livides; le cou est roide; le cheval porte le nez au vent; les veines jugulaires foat prodigieufement porgées, la refipiration el fréquente, petite; le poula change à chaque inflant; l'animal s'agite continuellement, fe jette partere, & tombe même quelqueloit dans un vrai délire; alors il hennit gratte du pied; le bourf jetnet des gratte du pied; le bourf jetnet des mogifiemens comme fio n'étrangloit, & le chien, des épéces d'aboiemens; il prend même quelque-fois fubitement la fuite.

Le danger de cette maladie doit être d'autant plus grand, & les fymptômes d'autant plus funestes, qu'il y aura un plus grand nombre de parties affectées, foit dans l'arrière-bouche, foit dans le pharynx, foit dans les muscles du larynx, foit enfin dans la membrane qui tapisse intérieurement la trachée-artère . & quand mêmel'inflammation n'attaque d'abord qu'une partie, elle gagne bientôt de proche en proche & s'étend plus ou moins fur les parties voisines; elle passe quelquefois de l'état d'inflammation à celui de suppuration, (voyez ce mot) elle devient quelquefois gangreneufe, (voyer GAN-GRÈNE) d'autres fois elle est épizootique. ( Voyer ÉPIZOOTIE ).

La fauffe equinancie a ordinaremen. La fauffe equinancie a ordinarede dans les Vifficaux (ecrétoires & excrétoires; elle le manifelle par l'entiture, fans aucon figne d'inflammation, & x'il en paroit, ce n'ell que par le mouvement & la diflention des organes de la repiration ou de la dégutirion. La rumeur lymphatique qu'elle forme, pour dégénérer en legurre, en chancre. ("Poyr ces en legurre, en chancre. ("Poyr ces

L'on peut conclure de ce qui a été dir, que les efquinancies dans

Хка

lesquelles la respiration est gênée, font plus dangereufes que celles qui ne rendent que la déglutition difficile; que celle qui a fon fiége dans la cavité du larynx, auprès de la glotte & dans fes bords, est trèsdangereuse; & que celle dont le fover est dans le pharynx, est encore plus à redouter, fur-tout fi l'on ne peut découvrir aucune tumeur, ni rougeur dans la gorge; & si elles font apparentes, qu'elles rentrent ou disparoissent, que la respiration devienne plus gênée, c'est un trèsmauvais figne : fi la douleur ceffe tout-à-coup, il y a craindre que l'inflammation ne se termine par une gangrène mortelle ; fi l'inflammation s'étend beaucoup fur les parties voifines , & qu'il en réfulte un conçours de plusieurs différens symptômes qui produifent un défordre proportionné dans les fonctions des parties affectées, la maladie fera d'autant plus difficile à guérir, que les diverses espèces d'esquinancies seront plus multipliers en même demps.

Les chevaux font plus fujets que les bœufs, à l'efquinancie inflammatoire ; lorfqu'elle a fon fiége dans la cavité de la glotte, ils en périffent quelquefois dans l'espace de douze à quinze heures ; quand celles qui se forment dans d'autres parnes de l'arrière-bouche, se termiment par la mort du fujet, il ne fubit fon fort que vers le troifième ou quatrième jour : d'ailleurs , c'est toujours un figne de bon augure de quelque espèce que soit l'inflammation, dès que la respiration n'est pas fort gênée, que la boisson passe sans beaucoup de peine, que la fièvre west pas bien ferre, & que l'animal ek manquille.

On observe auffi que la fausse esquinancie. a'est point une maladie aguie, que quoique moins dangereuse que la vraie, elle est de plus longue untée: la cure en est plus lo mains difficile, fuivant que l'humeur qui forme l'obstruction, est plus ou moins disceptible de se révoudre aiscement, si elle devient quirreuse, chancreuse, le mal peut être long & incurable.

Quelque place qu'occupe l'étquisancie varie dans l'arrière bouche, dans le pharynx ou dans le layors, pour la guérir on doit employer le même traitement que pour l'inflamation; (woyr ce mot ) pour la combatre, on s'appliquera à procuier la réfolution de l'humen morbifique; cette termination eff même plus à defiere dans cette miladie que dans tout autre cas, parce que des tiudes plus inneffee dans les parties dont il s'agir, que dans tout autre.

Dès qu'on est assuré que l'animal est attaque d'une esquinancie vraie » ou inflammatoire, fi l'inflammation fubfifte encore, on a recours fans délai à la faignée, on la fait abondante, on la répète au plat des cuisses & enfuite aux jugulaires, jufqu'à ce que l'animal en paroiffe affoibli, que la chaleur de ses extrémités, foit senfiblement diminuée & très-tempérée, & fes vaisseaux soient affaissées ; alors. l'effort que fait le fang en feportant vers la tumeur, n'étant plus affez confidérable pour l'augmenter & rendre les vaisseaux plus distendus dans les parties enflammées, on adminiftre les purgatifs, (voyez MÉTHODE PURGATIVE ) ainfr que des lavemens.

de même nature pour suppléer aux

purgatifs dans les cas ch l'animal ne-

Distribute Coogle

pourroit pas les avaler. On peut auffi, par le secours des lavemens, fournir, dans ce cas, au malade, la nourriture qui lui est nécessaire pour foutenir fes forces pendant quelques jours. Mais il est indispensable qu'ils contiennent un suc nourricier tout prêt, tel que les œufs délayés, le lait coupé avec l'eau, les décoctions légères de son, celles de pain, celles d'orge, de bled, d'avoine. On injectera aussi fréquemment dans l'arrièrebouche des gargarismes d'eau nitrée, miellee; on emploiera ensuite ceux d'eau acidulée avec le vinaigre; on fera respirer les vapeurs d'eau bouillante, tantôt nitrées, tantôt acidulees; . & comme ces remèdes attaquent le . mal directement, on doit les répéter très - fouvent ; on appliquera extérieurement des cataplasmes de seuilles de mauve, de pariétaire, auxquels on ajoutera la fleur de sureau, lorsque toutes les parties enflammées font relâchées, les épipastiques appliqués tous la gorge, produifent quelquefois la résolution la plus heureuse.

Si l'esquinancie menace de sussoquer l'animal, malgré l'usage des remèdes indiqués, & que les fymptômes, quoique très-alarmans, n'annoncent pas que l'inflammation foit devenue gangreneuse, alors il faut avoir recours à l'opération qu'on appelle bronchotomie, ayant attention de faire l'ouverture de la trachée-artère, environ à fix pouces au-deffous de l'engorgement qui s'oppose à la respiration.

des progrès, & qu'il se soit formé un abces, on tâchera de le faire ouvrir par l'application des cataplasmes émolliens & relâchans; s'il le trouve à portée d'être observé, que la tumeur foit molle, & que la matière contenue dans le fac foit au point de maturité convenible pour être évacué avec facilité, on en fera l'ouverture de la manière que l'art le preferit; (voyenALCES) ce pus étant évacué, on mettra l'a nimal à l'utage des tisannes détersives, on en inicctera une partie dans l'arrière-bouche, & on fera avaler le reste en differentes reprises au malade. En cas de gangrène, les vapeurs que l'on fera respirer à l'animal, seront les décoctions de fleurs de sureau, & dans l'efpérance de faciliter la féparation de l'escarre, on pourra les injecter dans l'arrière - bouche, ainfi que l'oximel délayé dans ces mêmes décoctions.

Dans le traitement de l'esquinancie fausse, si l'orifice des vaisseaux lymphatiques a été refferré par le froid, on appliquera extérieurement des cataplaimes émolliens, & on fera respirer à l'animal les vapeurs des décoctions émollientes; fi l'engorgement des vaisseaux lymphatiques est occasionné par des obstructions, des concrétions qui gênent le cours des humeurs, fi elle est caufee par un fquirre, on emploiera les réfoluifs, ou les corrolifs, ou les incisions, ou les vésicatoires, ou les scarifications; & les remèdes internes feront les purgatifs hydragogues, les fudorifiques, le régime échauffant, desféchant; on privera l'animal des liquides, fur-tout fi la fausse esquinancie est causée par une Si enfin l'esquinancie vraie a fait \*infiltration du tiffu cellulaire qui se remplit de férofités.

Il arrive quelquefois que l'efquinancie vraie est épizootique. En 1763 elle attaqua les bêtes à cornes & um très-petit nombre de chevaux & de mulets, dans la paroisse de Mezieux, province du Dauphiné.

Le refus de toute espèce d'alimens folides & même liquides, tine tête appéfantie, des oreilles basses, des yeux larmoyans, on poil terne, une constipation décidée, une enflure doulourense aux environs de la ganache & le long du col, un pouls plutôt concentré que fréquent, un flux d'une humeur écumeuse par la bouche & par les naseaux de quelques uns, furent les fignes qui fe montrèrent en vingt-quatre heures, & qui subsistoient l'espace de deux, trois & quatre jours, au bout desquels un grand abattement de flanc & la foibleffe des malades. annonçoient une mort inévitable & prompte.

On pratiqua des faignées aux orcilles, on administra des cordaux, des breuvages comme purgatifs, fans néanmoins contenir aucunn mixtes & aucunes fublances capables de produire de tels effets, furent conflament, mais intuliement mise un ment, mais intuliement mise un parte par des maréchaux & des payfans. Le progrès du mal & fes ravages, engagerent les habitans de recourir à des profonses obus éclairées.

Un premier degré de purcéation em anichoi rafte genéralement dans l'arrière-bouche, dans tous les mufcles du pharyan & du la praya, de la tifu cellulaire qui les entoure, ou qui les tégner, dans l'action par de la tifu cellulaire qui les entoure, ou qui les tégner, dans la trachée-artère, par une lividité réelle, & par plus ou moins d'engorgement. Dans quelques cadavres, l'épiploon étoit affetié, dans d'autres, quelque-suns des intellins; dans ceux-ci, la rate avoit été fortement engorgée; dans ceux-là,

ni le foie ni les poumons n'étoient dans un état naturel . & dans tous la digestion étoit dépravée, comme elle est ordinairement dans les cas de maladies graves ; leur panse étoit remplie d'un fourrage dont ils s'étoient alimentés avant que le mal se fût déclaré en eux; la couleur rouge, brune & quelquefois noire. le gonflement, la contiffance molle des parties de la gorge dans le plus grand nombre des malades, étoient les fuites d'une inflammation violente non phlegmoneuse, ou érésipélateuse qui auroit excité plus de fièvre, & qui d'ailleurs se seroit annoncée par une douleur plus marquée, & autrement que par la lividité, mais d'une inflammation fourde, d'un engorgement produit par la stupeur des parties. Cet engorgement s'étendoit ouvent à toutes les glandes de la ganache & de l'encolure, ce qui formoit des tumeurs confidérables au dehors, qui dans plusieurs animaux parvinrent à suppuration, ou spontanément, ou par secours de l'art. Il y en eut dont la gorge ne fut point dans un état aussi fâcheux ; des tumeurs furvenoient indistinctement dans toutes les parties de leurs corps, mais on ne les regarda pas moins comme des dépôts critiques, & comme des accidens d'une maladie qui avoit la même cause & le même caractère ; & en effet , le même traite. ment, à la différence près de la mêthode curative particulière qu'exigerent les dépôts de foixante-deux malades, en fauva cinquante-trois; tandis que dequarante-neuf, qui avoient été traités par les payfan, & les maréchaux, aucun n'échappa à la fureur du fléau.

L'été avoit été très-vif, la féche-

reffe étoit extrême; les feuls pâturages où l'on pouvoit conduire les bestiaux, étoient aux environs d'une mare ou d'un endroit bourbeux, contenant une eau infecte& croupiffante. Le lieu le plus voifin de celui-ci étoit un gravier échauffe par l'ardeur du folcil, & formoit, pour les animaux qui y étoient la plus grande partie de la journée, un fejour vraiment brûlant: ainfi, l'excessive chaleur, la mauvaile rature de l'herbe, & plus encore les mauvailes eaux, furent les premières causes du mal; d'une part les humeurs étant confidérablement échauffées & raréfiées, il y eut nécessairement une très-grande déperdition de la portion la plus flui e & la plus subtile du sang; de l'autre, des alimens pernicieux, & des caux corompues augmentèrent la disposition a la putridiré. L'arrière bouche, le larynx, le pharynx offrant un paffage continuel à un air très-chaud . & l'humeur mucilagineuse qui lubrifie ces parties étant moindre, puitque le fang en étoit en quelque facon dénué, & que d'ailleurs les criptes qui le fournissent, do vent être neceffairement defféchees, elles devenoient très-fuscept bles d'inflanimation. Si on ajoute à cette circonflance la dépravation des humeurs à raifon d'une nourriture & d'une boiffon , pour ainsi dire venimense, on ne fera pas furpris de la dégénération de cette inflammation de la gorge en une efquinancie vraiment gangreneuse; à l'égard des animaux dans lesquels elle n'a jamais été auffi vive , qui ne périffoient pas ausii promptement que les autres, & fur le corps desquels il survenoit indistinctement des tumeurs peu douloureufes, & se prêtant la plupart à une bonne suppuration, on a dû voir en eux les réfultats des mêmes caufes, ou plutôt de cette même dépravation, par le moins de fubtilité des humeurs, & par leur apritude à la concrétion & à des flagnations dans des canaux privés de leur élafficité ordinaire.

per se unit. Si deliminato del deliminato del deliminato del deliminato del mente cante qui possibilità deli dana l'intempéria de la infon, il fallolti du moins rendre (es effets moins terribles, remdier à la perverion que les bumerus avoient tous ferte, appaier l'iriflammation de la gorge, exciter dans ces parties orque per se certain soimant, la déparation du morra voce le vf. ex diffiper, dars quelques autres, les tumeurs unes de la que par de certains animant, la tépara dures de plus omnios volumireufes qui paroifient indiffiremment fur la furface de leurs corps.

On s'occupa d'abord du foin le plus important, & le premier qu'on doive toujours se proposer dans ces fatales conjonctures, c'est-à-dire, de celui d'interdire toute communication des bestiaux fains & des bestiaux malades. Le moyen le plus affuré d'éviter la contagion, est en eff t de la fixer; les bêns qui y avoient jufqu'alors échappé, furent donc conduites hors des étables infectées. après avoir été fortement houchonnées avec des bouchons de paille, expofés auparavant à la fumée du tym, du romarin, de la fauge, & d'autres plantes aromatiques fur lefquelles on avoit jetté une légère quantité de vinaigre, pendant qu'elles étoient enflammées. Les écuries dans lesquelles on les plaça, furent nettoyées de tout le fumier qu'elles contenorent, & parfirmées avec des bois de genièvre & de laurier, macérés dans du vinaigre de vin, que l'on fix

bouillir fur des charbons ardens; d'autres le furent par la seule évaporation du vinaigre : on circonfcrivit ensuite, pour ainsi dire, la maladie pour la renfermer en quelque forte dans le lieu où malheureutement elle régnoit, & pour en borner les progrès. Ce qui avoit été pratiqué relativement à ces animaux, le fut relativement à ceux qui habitoient'les confins du village; tous furent encore faignés à la jugulaire, & au moyen de cette évacuation, de la boisson ordinaire que l'on eut la précaution d'aciduler légérement, & de l'attention que l'on eut de diminuer la quantité de nourriture, de ne pas envoyer trop tôt les animaux aux pâturages, de ne pas les y laisser trop tard à la chaleur ou au moment de la nuit, enfin, de les faire abreuver insensiblement plutôt de l'eau du Rhône que de mare, on compta plus de trois cens bœufs ou vaches qui furent constamment préfervés des atteintes d'un venin qui n'outrepassa pas les limites qu'on venoit de lui prescrire.

Ces opérations faites, on en vint aux animaux infectés; on usa des mêmes parfums dans les étables, qui furent également & foigneufement nettoyées : la nécessité d'y renouveller l'air, parut indispensable; par un défaut d'action & d'agitation il s'altère & se corrompt bientôt luimême, comme l'eau, le sang & les humeurs : or, dans des étables trop communément mal construites, baifes & peu aérées, la fréquente respiration & l'augmentation de la transpiration animale lui font perdre une portion de son principe vital . c'està-dire de son élasticité; il croupit en quelque façon, & les parties putrides

qui s'exhalent des corps malades, & qui ne peuvent se distiper aisément, accélèrent & multiplient incontessablemeniles caufes & les effets delacorruption Plufienrs de ces animaux furent faignes à la jugulaire, mais une fois seulement, & dès les premiers momens de la maladie : on se garda bien d'en faire à ceux dans lesquels les fignes de putridité étoient apparens; l'eau blanchie par le son fut offerte pour toute nourriture; elle se prépare ainsi : prenez son de froment, une jointée; trempez les deux mains dans un feau plein d'eau, tenant toujours le son : imbibez - le de cette ean, comprimez-le à diverses reprifes, & laiffez tomber dans le même teau l'eau blanche que vous en retirerez, trempez & prefiez de nouveau, jufqu'à ce que l'eau que vous exprimerez ceffe d'être colorée; jetez alors la jointée de son dans l'eau, elle ira au fond. Reprenez-en de nouveau à différentes fois, felon la blancheur que vous voudrez communiquer à la boiffon.

On ajonta pour les uns, dans celle, i, & dans chaque feau, une once de critlal minéral; on l'acidula pour les untess, comme on avoit acidule cellé des animaux fains & à préferver, le vinaigre citant de tous les acides végéraux celui qui, divisian & fonatur le plus puilsamment, eff le plus contraire au mouvement intellin, d'òn réduite la purtéfation, & par conféquent le plus propre à affoibilir immédiatement la force vénéneuse

de la contagion.

Les lavemens rafraîchissans ne furent point oubliés; on en adminiftroit deux par jour à chaque malade;
ils étoient composés de feuilles de
mauve, de pariétaire, de niercurielle,

de chacune une poignée, que l'on faifoit bouillir dans cinq livres d'eau commune jusqu'à réduction d'un quart. On délayoit dans la colature deux onces de miel commun, & on y ajoutoit huile d'olive deux onces, cristal minéral une once pour un lavement.

Les injections antiputrides, que l'on poussoit deux & même trois fois le jour dans les nascaux & dans la bouche, étoient une décoction de plantin, de ronce & d'aigremoine : on prenoit une poignée de chacune de ces plantes, on les faifoit bouillir pendant une demi-heure dans quatre livres d'eau commune : on jetoit dans la colature deux gros de fel ammoniac, & quelquefois au lieu de ce fel, on y môloit deux onces d'oximel fcillitique ; on comprend que la portion de cette liqueur qui étoit lancée dans les nascaux, abreuvoit & humectoit les parties de l'arrièrebouche, qui dans la plupart des animaux étoient celles qui le trouvoient le plus véritablement endommagées. On fit encore humer de temps en temps à ceux-ci l'esprit volatil de fel ammoniac; par ce moyen, des filandres blancharres, qui vraifemblablement n'étoient que des exfoliations membraneuses, s'échappèrent & furent détachées entierement. On accéléra autant qu'il fut pos-

fible, la suppuration des dépôts formés à l'extérieur; le cataplaime maturatif que l'on employa, fut le levain mêlé avec un tiers de basilicum ; quand il parut infuffifant, on lui en substitua un autre, fait avec fix oignons de lys cuits fous la cendre; & quatre poignées de feuilles d'ofeille, que l'on fit cuire dans quatre livres d'eau commune, & qu'on pila

enfuite dans un mortier. On y mêla deux oncesd'axonge de porc, (graiffe) & pareille quantité de miel commun, de vieux oing & d'onguent bafilicum; enfin, suivant les circonstances, on y ajouta demi-once de galbanum diffous dans du vin, & une égale dose de gomme ammoniac pulvérifée. Des qu'on apperce voit de la fluctuation dans ces tumeurs, on les ouvroit avec le bistouri, on avec un bouton de feu, mais plus fouvent avec le cautère actuel qu'avec l'inftrument tranchant, foit dans l'intention d'exciter une plus ample suppuration, foit dans la vue de procurer un changement plus subit dans la qualité pernicieufe des humeurs.

Leur reflux dans la masse pouvant être fune fte, on en prévenoit les ravages en purgeant au plutôt les malades, que l'on disposoit à recevoir le breuvage par un ou deux lavemens purgatifs, auxquels on ajoutoit trois onces de catholicon. Le breuvage étoit composé d'une once de feuilles de fené, que l'on faifoit infufer l'espace de trois heures, dans une livre d'eau commune bouillante; on couloit & on ietoit dans cette infufion une once d'aloès fuccotrin concassé, que l'on faisoit insuser pendant la nuit sur la cendre chaude, & que l'on donnoit tiède avec la corne le matin , à l'animal. Ce 🦣me breuvage leur fut réitéré selon le besoin . & termina enfin la cure des uns & des autres. M. BRA.

ESSAIM, ESSAIMER, Onnomme effaim, ce nombre confiderable de jeunes abeilles qui partent d'une ruche, ayant une ou pluficurs reines à leur tête, & qui cherchent à s'etablir quelque part. Les effaims quittent les mères ruches dans le courant de mai & juin, rarement plurôt & le dixième Chapitre de la troifieme Partie.

Estaimer, se dit d'une ruche qui est fur le point de laisser partir un effaim, ou qui l'a déjà donné. M. D. L. L.

ESSARTER, ou arracher tous les arbres ou brouffailles qui couvrent un terrain, & enlever de dessus le champ les fouches & les racines.

Dans pluficurs pays de vignoble. où l'on emploie des échalas, on appelle effartage on effarten, la première operation du travail de la terre dans laquelle la vigne est plantée, On la commence communément au premier avril. Ce travail confifte à fouiller le fol avec un inftrument de fer nommé pieche, plis ou moins pointu, fuivant la qualité de la terre »plus ou moins mêlée de pierres ou de gravier. On commence par fouiller la partie qui se trouve entre chaque rang de ceps, & on approche facceffivement du pied de la vigne. Le terrain qui l'avoifine est retiré sur la partie du milieu, y forme un ados, & le pied du cep est un peu déchaufié. La têrre relevée en ados, rette dans cer état jufqu'à la fin de juin, temps de biner la vigne. ( Voyer of not ).

BSSENCE, HUILE ESSENTIELLE. CHIMIE, BOTANIQUE, Les plantes, comme on peut le voir à ce mot, font compotées non-feulement de partics folides, mais encore de fluides de différente nature, les uns aqueux, les autres mucilagineux, quelquesuns enfin, gras & huileux, Parmi ces derniers, on diffingue une variété

qui les fépare naturellement en deux classes, les fluides huileux tades & plus tard, Voyez à l'article ABEILLE, , fans odeur, auxquels en a confervé le nom d'huile graffe, ( voyez le mot HUILE) & les fluides huileux trèsvolatils & d'une odeur forte & aromatique, auxquels on a donné le nom d'effence ou huile effentielle.

Cette huile existe dans presque toutes les plantes odorantes, mais elle y peut être fous deux états différens, ou non combinée & dépolée dans de petites véficules ou réfervoirs fous la forme d'une huile subtile, légère & volatile, fouvent fenfible à l'œil nud, comme dans les pétales & l'écorce de l'orange, du citron, dans les feuilles de mille pertuis; dans ce cas, la feule compreftion fuffit pour l'extraire. Prenez, par exemple, un morceau d'ecorce d'orange ou de citron; ferrez-la entre les doigts, yous en voyez bientôt fuinter l'huile effentielle; fi vous faites cette opération devant la flamme d'une bougie, le filet d'huile effentielle, qui s'échappe de la véticule, s'enflamme auffi-tôt. D'autres fois elle est combinée avec les autres principes, & c'est par la voie de la diftillation que l'on peut l'extraire d'autant plus facilement que cette huile est tres-volatile.

L'odeur acomatique dont l'huile effentielle est toujours accompagnée, dépend du principe odorant de la plante, dont elle est pénetrée. Ce principe odorant est plus connu fous le nom d'esprit redeur; mais ce principe ne lui est pas tellement combine, qu'on ne putife l'obtenir indépendant de l'huile, L'esprit recteur paffe pur, feul, ou du moins ctendu teulement dans une portion de phlegme libre & dégagé de toute

huile. Cette eau ainfi imprégnée de l'esprit recteur, se nomme essence ou eau essentielle de telle ou telle plante. Ainfi, la différence entre l'effence & l'huile effentielle d'une plante vient de la nature de la base à laquelle l'esprit recteur est combiné ; dans l'essence, il l'est à l'eau végétale, & dans l'huile, à l'huile végétale. Quelques auteurs ont penté que les huiles effentielles devoient leur volatilité à ce principe, parce que, des qu'elles en font privées, elles cessent, ou du moins elles sont beaucoup moins volatiles; elles femblent même alors se rapprocher des huiles graffes, qui ne font volatiles qu'à un degré de chaleur bien supérieur à celui de l'eau bouillante.

La volatilité des huiles effentielles eff étéle, qu'éles fe dégagent des entraves qui les enchainoient dans leurs vericules, par un degré de chaleur égal à celui de l'ean bouillante; c'est fur ce principe qu'est fondé le moyen de les obtenir par diffullation, comme nous le verrons out-à-l'heure.

Une chaleur douce leur fait bientôt perdre leur odeur; si on les pousse un peu au feu, elles se volatilisent tans fe décomposer. Quand on les chauffe avec le contact de l'air, elles s'enflamment promptement en répandant une fumée épaisse qui donne une fuie très fine & très-lègere ; · c'est une portion de la partie charbonneuse qui s'élève avec l'huile essentielle. Quand on les chauffe, au contraire, dans des vaisseaux fermes, elles donnent une trèsgrande quantité d'air inflammable (wover ce mot); elles font folubles par l'esprit de vin. Lorsqu'on les laiffe exposées à l'air, elles s'épaissifient

en vieilifiant, & prennent la confictance de baume & même & réfine, dont elles acquièrent preque tous les caractères Pour les préferver, autant qu'il est possible, de cet actedent, il faut les conferver dans dedent, il faut les conferver dans dedent, il faut les conferver dans detent production de la confictation de la mieux encore foit l'eau, lor(qu'elles font plus pefantes qu'elle, & dans un lieu frais. On peut les rétablir du moinven partie à l'east chuile stude, en en les diffillant vace l'eau, mais en ne leut rend point l'étprit refeux qu'elles ont peequ'en s'epainffilant,

Il est peu de parties dans les plantes. en général, qui ne recèlent des portions d'huile effentielle; quelquesunes en sont imprégnées dans toutes les parties, comme l'angélique de Bohême & d'autres n'en contiennent que dans la racine feule, comme dans l'aunce, l'iris, le dictame blanc, & la benoite; ou dans la tige, comme dans les bois de fantal , celuide faffafras, les pins, &c. ou dans l'écorce du bois, comme dans la canelle. Ouelquefois elle se trouve, ou dans les feuilles, comme dans la lavande. la méliffe, la menthe, le romarin, le cochlearia, l'abfinthe; ou dans les fleurs, comme la rose, le jasmin, la lavande, le clou de girofle, qui n'est que le calice de la fleur du giroflier , ou dans les fleurs de l'orange . de la camomille ; ou dans les fruits , comme dans le citron, l'orange, la bergamotte, la mufcade, les baies de genièvre; ou dans l'écorce de la femence , comme dans l'anis , les baies de laurier. Mais il n'y a point de femence qui en contienne dans fon parenchyme; la noix mufcade fait fcule une exception à cette règle. L'huile essentielle se rencontre encore dans quelques baumes naturels, comme la térébenthine & le baume de Copahu.

Malgré l'énumération que nous venons de faire, l'huile effentielle n'est pas aussi également répandue dans les plantes , que l'huile graffe ; cette dernière est mêlée entièrement avec le parenchyme de la femence; en forte qu'il est impossible de l'appercevoir; l'huile effentielle, au contraire, comme nous l'avons déià observé, est renfermée dans de petites véticules ordinairement jaunes, furtout dans les plantes qui en contiennent beaucoup. Toutes les plantes ne contiennent pas ce principe en égale quantité; & on remarque, en général, que les plus aromatiques iont celles qui en renferment le plus. Cependant cette règle forffre beaucoup d'exceptions ; les plantes dont l'odeur est très-fugace, n'en sourniffent qu'une très-petite quantité; de ce nombre font la rose, l'œillet & la tubéreuse; mais les plantes qui ont une odeur affez fixe, & qui fe confervent après la defficcation, ont une huile essentielle moins abondante, moins cependant dans les pays froids que dans les pays chauds. Il y a deux moyens de retirer

Thuile effentielle des plantes, Preprefins éta diffiliation. Le presiper moyen pout tout au plus ûre mis en urige pour les citrons, les oranges de les autres fruits de cette effecte. Nous avons dit plus faut comment on pouvoir l'obtenir; ainfi, fion veut en avoir une plus grande quantité, on peut prefier ces écorées devant une place, l'huile coule tout le long de la glace; elle eft reque fin du coton, dont on la retire enfuite par la prefit. On peut encore froiter les attenus de le connges avec du fuere,

qui déchire les véficules dans lefjuelles l'huile eft contenue, & qui abforbe cette huile. L'huile ainfi médée au furce, devient mifcible à l'euu; ce qui fournit un bon moyen de faire de la limonade, en mélant l'huile effentielle du citron à l'euu, par le moyen du furcre, & exprimant enfuire le jus acide du fruit dans cette même eau.

Pour diffiller l'huile effentielle d'une plante, on met cette plante dans une cucurbite, avec une quantité d'eau suffisante; on y ajoute un chapiteau avec un réfrigérant, & un ferpentin. On donne tout d'un coup le degré de chaleur convenable pour faire entrer l'eau en ébullition. L'eau paffe très-chargés de l'odeur de la plante, & entraîne avec elle toute son huile essentielle. La plus grande partie de l'huile furnage l'eau dans le récipient, ou fe précipite au fond, suivant la pefanteur spécifique de l'huile; l'autre partie est intimement mêlée avec l'eau, ce qui la rend trouble & laiteufe. On lépare ces deux portions, la première est l'huile essentielle, & la seconde porte le nom d'eau distillée de la plante. Lorsqu'on diffille des huiles essentielles qui se figent auffitôt après la distillation, il ne faut point employer de serpentin, parce que l'huile en se figeant dans fes circonvolutions, le boucheroit; l'eau du réfrigérant doit être entretenue dans une douce chaleur : avec ces précautions on obtient une affez grande quantité d'huile.

Toutes les huiles effentielles ne font pas les mêmes, elles different entr'elles, x°. par la quantité qui varie beaucoup, fuivant l'état &r l'âge de la plante; 2°, la confiftance; il y, in a de très-fluides, comme celles de lavande, de rue, &c. quelques-unes fe congèlent par le froid, ainfi que celles d'anis, de fenouil; d'autres font toujours cogcrètes, comme celles de rose, de persil, de benoite & d'aunée; 3°. par la couleur; les unes n'en ont aucune, d'autres font jaunes. comme celle de la lavande: d'un jaune foncé, celle de la canelle; bleue, celle de la camomille; aigue-marine, celle de mille pertuis; vertes, celle de perfil; 4.º. par la pefanteur; les unes furnagent l'eau, comme la plupart de celles de nos pays; d'autres vont au fond de ce fluide, comme celles de fassafras, de girofle, & la plupart de celles des plantes étrangères : cette propriété n'est cependant pas constante, relativement aux climats. puisque l'huile essentielle de muscade, de macis, de poives, est plus légère que l'eau , 5°. par l'odeur & la saveur : cette dernière propriété est fouvent très différente dans l'huile essentielle, de ce qu'elle est dans la plante: par exemple, le poivre donne une huile douce, & celle d'abunthe n'est point amère.

L'intérêt altère tout ce qu'il touche,& les builes effentielles sont tous · les jours falfifiées, en les alongeant avec des huiles graffes, ou de l'huile de thérébenthine, ou de l'esprit-devin. Il est heureusement affez facile de reconnoître les fraudes, & on découvre si elles contiennent de l'huile graffe, parce qu'alors elles tachent le papier ; de l'huile de thérébentine , par l'odeur forte de cette dernière qui subfiste, après l'évaporation de la premiere; de l'esprit-de-vin, en y verfant un peu d'eau dedans: l'eau se combinant avec l'esprit de vin, l'huile esfentiellesesepare & troublelaliqueur.

Le camphre est une huile essentielle concrète. ( Voye; le mot CAM-PHRE ). M. AL.

ESSIEU. ( Poyer VOITURE).

ESSORER, se dit en jardinage de l'action du foleil fur la terre, qui diflipe fa trop grande humidité. On ne doit point travailler la terre des jardins, laboure celle des champs, jufqu'à ce qu'elle foit aflez efforce, fans quoi elle fe leveroit par mafles, & Teroit comprimée par l'influment dont on fe fert.

ESTAMPURE. Nous entendons par ce mot, les trous dont le fer du cheval est percé, pour livrer passage aux clous, & pour en noyer en partie la tête.

Les champures indiquent le pied aquel le fer de définie ; celles d'un fer de derrière font plus en talon, elles font plus maigres, c'elt-à-dire, plus rapprochées du bord extérieur du fer, dans la branche qui doir garantir & couvrir le quarfier de de-dans, & c'eft par elle qu'on dif-tingue celui qu'el florge pour le pied gauchq ou pour le pied droit. C'eyer Françue, ). M. T.

ESTOMAC. C'est un grand réservoir en forme de sac, qui ressemble à une cornemuse, placé en partie dans l'épigastre.

Ce viscère destiné à recevoir les alimens, est sujet à une infinité de maladies; & pour pouvoir les rafsembler ici, il saut nécessairement les diviser en plusieurs classes

Dans la premiere seront comprises celles qui dépendent des vices de ce viscère, comme le principal siège de l'appétit, des alimens & de la

boisson, de ce nombre sont la faim, le dégoût, l'inappétit, & les envies.

La seconde renferment celles qui dépendent de la coction des alimens : toutes les fois que l'estomac ne digérera que très-lentement, ou trèsimparfaitement les alimens, que le chyle fera mal élaboré, & les digeftions feront tres-vicices, il en re-

fultera des indigestions.

Dans la troisieme classe sont rangées celles qui regardent fon action, & fes efforts à le débarraffer, de ce qui le surcharge; tels sont le vomissement, les nausces, le hoquet, le cholera-morbus, le rot, la diarrhée la lienterie. ( Voyez CHOLERA-MORBUS, HOQUET, VOMISSE-

MENT, &cc.).

Nous nous contenterons de parler très-fuccindement de l'inflammation de l'estomac que l'on connoit par la chaleur & l'ardeur qu'on rapporte à la région de ce viscère par le vomissement frequent, par une soif inextinguible, & par un pouls dur, pent, ferré. Cette maladie est trèsdangereuse, & enlèveroit bientôt les malades, fi l'on n'en arrêtoit les pro- retenir ; ils s'y diffolvent , ils y font crès dans fon principe. Pour la com- affimilés aux autres parties de l'anibattre victorieusement, il faut beau- mal; ce qui peut être changé en vent ces évacuations, anonder les malades de tilanes rafraîchissantes, acidulées, nitrées; l'eau de poulet partie la plustenue & la plus subtile; produit toujours le plus grand bien : on ne doit point negliger l'application des cataplasmes émolliens, & les clystères aiguises d'un filet de vinaigre, qui temperent & calment l'irritation des intestins, qui se reffentent toujours de l'inflammation de l'estomac. Quand je recommande de réitérer les faignées, je ne pré- riture, ou par un nouveau chyle. tends pas dire qu'on doive en abufer;

il faut que le mode inflammatoire ait affez de force pour parvenir à une termination falutaire, & il réfulteroit les plus grands inconyéniens de l'état de foiblesse où l'on jetteroit le malade.

Les purgatifs ne trouvent jamais de place que fur la fin de la maladie, lorfqu'il féjourne dans ce vifcere un embarras putride; leur emploi, dans tout autre temps, à moins d'une grande surcharge putride, seroit trèsdangereux; c'est pour cette raison que l'on doit s'en abstenir, M. AM,

ESTOMAC, Médecine Vétérinaire, Il est inurile de répéter ici ce que nous avons déjà dit fur les estomacs du boeuf. & fur le mécanisme de la rumination. Nous nous bornerons feulement à décrire la structure & les utages de l'estomac du cheval, pour l'intelligence des caufes qui empêchent cet animal de vomir.

Le cheval n'a qu'un estomac. Ce viscere est le principal organe de la digeftion. Son usage est de recevoir les alimens liquides & tolides, de les coup faigner du bras, réitérer fou- chyle en cet extrait, le ventricule le laiffe paffer enfuite dans les inteffins, après en avoir peur-être absorbé la enfin , c'est dans l'estomac que réside la fenfation que l'on nomme la faim, fentation merveilleufe, & qui semble avoir été accordée aux animaux pour les inviterà prévenir machinalement les fuites du frottement des folides & de l'acrimonie des humeurs, en les adouciffant par une nouvelle nour-

De la situation de l'estomac. La

fittation de ce vifegre dans le cheval, est directement en arriere du diaphragme, sifer près des vertebres des lombes, & dans la partie moyenne latérale gainche de cette cavité, de manière que la portion droite est recouverre par le foie, la portion gauche par la rate, toute la face inférieure étant cachée par les gros intéfinis fur lefquels il repote.

Des membranes qui le composent, Il est composé de cing membranes. La premiere qui est externe & la plus étendue de toutes, est lisse, polie, fa face interne & cellulaire, & n'est autre chon que la continuation ou la duplicature du péritoine. La seconde, charnue & musculeuse, est composée de sept plans de fibres. dont le premier entoure l'estomac circulairement : le second est une bande transversale qui s'étend depuis le pilore où l'orifice postérieur. & va se terminer à la grande courbure fur laquelle il s'épanouit ; le troifième est un tiffu de fibres transversales, qui environnent le petit fond de l'eftomac. Le quatrieme est formé de fibres ramafices en faifceaux ou par bandes, qui, partant du bas de l'orifice cardiague ou antérieur, entre l'orifice & l'hypocondre gauche, vont se terminer au grand fond de l'estomac. Le cinquième plan situé au-deflous de ceux ci, part de la partie postérieure de l'orifice, dont je viens de parler, pour se porter également en forme de bande avec le petit fond de l'estomac, dans le fens contraire à l'autre. Le fixième est situé dans le grand fond de l'eftomac, & composé de fibres circulaires; le septième enfin , part de la courbure pour se répandre en faifcourbure, la plupart de ces plans venant (e réunir à cette courbure, en formant une perite ligne blanche, pour fervir, d'un côté, aux différens mouvemens de la digeflion, & de l'autre, à empêcher la rétrogradation des alimens dans l'ocfophage.

La troifième membrane offre un plan de fibres blanchâtres, rangéas en tous fens; aous l'appelons nerveuse à raison de la quartité de filèss nerveux qui se distribuent dans sa substance & qui la rendent trèstensible.

La quatrième ef placée au-dedans de l'etfomes vers son grand fond ; elle ett blanchâtre, liffe & police; quotqu'elle paroiffe ridée dans l'affaifiement du ventricule; elle eft une continuation de celle de l'actophage, huméchée de la même fiquert, et tapiffe pas toute la cavité de ce vifcere, & furpaffe, par fes bords, la membrane veloutée qui eft la cinquième membrane.

Celle-ci el très-difinité de la usoique tapifiant de mêmela partie interne de l'eflomac; elle eft d'une couleu griffiter, mamelonnée & entrecoupée de petites bandes blanchiters. On y ternatives, qui ne font attre chole que les g'andes patriques dont l'ufage ell de fournir un ince de même non, qui fert de troit tur de même nom, qui fert de troit tur de neme nom, qui fert de troit troive, dans preque tous les mottes de les chevaux, cette membrane converte de vers.

fens contraire à l'autre. Le faisime et fluid calle prand fand de llef dire, à l'ordine potérieur de ce viftomac, 8¢ composé de fibres ignesbiliss; le feptime enfin, part de la tendancie qui fercer à da distacourbaire pour fe répandre en faitton Cet orifice et même muni d'un courbaire pour fe répandre en faitton. Cet orifice et même muni d'un caux en divergence fur la grâgule - bourreler, qui et du nt outfeau da

fibres circulaires. Les quatrième, cinquième & septième plans de fibres de la seconde membrane, dont nous avons déjà parlé, forment à leur origine l'prifice cardiaque ou antéricur qui répond à l'œsophage; c'est cette disposition & cet arrangement des fibres qui empêchent le cheval de vomir, & non une valvule que M. Lamorier, chirurgien de Montpellier, prétend avoir découverte à l'orifice antérieur de l'estomac, & qu'il conjecture même pouvoir exitter dans les aures folipèdes. La difpolition des fières en cet endroit. est telle, qu'après la mort de plufieurs chevaux , dont j'ai difféqué l'estomac à l'école vétérinaire, l'eau que l'introduifois dans ce vifcère, ne pouvois pas fortir; ce qui prouve que plus les fibres font tendues. plus elles ferment étroitement l'oritice antérieur, dont le refferrement augmente toujours en raison des efforts que le cheval fait pour vonir. & en proportion du fpalme de ce viscère.

L'impossibilité de vomir, dans laquelle se trouve le cheval, ne doit donc être attribuée qu'à la structure de l'estomac, M. l'abbé Rozier, rédacteur de cet Ouvrage est du même fentiment que celui que je viens de rapporter, « Les véritables obstacles au vomissement, dit ce favant dans un de fes Journaux de physique, sont, 1°. les plis & replis amoncelés, formés par la membrane interne de l'œsophage, lorsqu'il est resserré; 20. la force contractive des fibres de l'œfophage; 3°. les fibres musculeuses qui se prolongent de ce même cesophage fur l'estomac, & qui s'entrelacent avec celles de ce viscère; 4°. le paquet musculeux formant une espèce

de cravate autour de cet orince; dont la force des fibres diminue toujours en approchant de la partie poftérieure de l'estomac; 5°. les trois plans de fibres très-fortes, provenant de cette cravate; 6°. les fibres musculeuses qui entrent dans la composition de ce viscère, diminuant de force & augmentant en foiblesse, à mefure qu'elles approchent de l'orifice postérieur; 7º. la foiblesse externe de cet orifice en comparaison de l'orifice antérieur; 8°. la direction de ces deux orifices presque horifontale, tandis que dans l homme elle est presque perpendiculaire, 9°.la portion de la membrane mamelonée qui est 1rès-lâche, & toujours abreuvée depuis l'endroit de la ligne de féparation julqu'à l'orifice postérieur; 10°. l'orifice antérieur qui est toujours refferré long-temps après la mort de l'animal, tandis que l'orifice postérieur est relâché. 11°, la position de l'effomac qui se trouve à l'abri de la compression des muscles du bas-ventre, & qui peut être regardée comme cause secondaire. mais très-éloignée. »

D'après toutes ces observations: il est aisé de conclure que si l'estomac éprouve une contraction quelconque, elle fera plus forte dans l'endroit où les parties, fujertes à fe contracter, se trouvent réunies en plus grande maffe, & c'est, comme on vient de le voir à l'orifice cardiaque ou antérieur: ainsi les matières contenues dans l'estomac, passeronz par l'ouverture de l'orifice postérieur qui opposera toujours moins de réfulance : l'expérience prouve que si l'estomac devoit éclater, ce feroit toujours du côté de la grande courbure; j'en ai eu déjà une preuve

dans un mulet, auquel on avoit inconfidérément donné du ers pour nourriture. L'ouverture de cet animal me montra l'estomac rompu à sa grande courbure. La fortie de cet aliment par les naseaux, m'avoit caractérifé la rupture de ce viscère. M. T.

ESTRAGON, M. Tournefort le place dans la troisième section de la douzième classe, qui comprend les herbes à fleur en fleurons , qui laiffent après elles des femences fans aigrette; il l'appelle abrotanum mas, linifolio, & acriori & odorato, M. Von-Linné le nomme arthemifia dracunculus, & le classe dans la singénesse polygamie fuperflue.

Fleur à fleurons hermaphrodites dans le disque, & femelles à la circonférence. Les fleurs font en forme de tube, raffemblées dans un calice commun, obrond & garni d'écailles

Fruit, Les femences des fleurons. foit hermaphrodites, foit femelles, font solitaires, nues, placées dans le calice, sur un réceptacle velu.

Feuilles simples, très-entières , linéaires, en forme de fer de lance, adhérentes à la tige, lisses, verdâtres. Racine, dure, avec quelquesfibres,

Port; tiges herbacées de la hauteur de deux pieds, grêles, un pen anguleufes, rameufes; les fleurs naissent au fommet, très-petites; les feuilles placées alternativement fur les tiges. Lieu : originaire de Sibérie . cul-

tivé dans des jardins, où il fleurit en juin & juillet. Il est vivace. Propriétés ; Les feuilles sont âcres,

piquantes au goût, mais agréables & aromatiques. Elles augmentent légérement le cours des urines, exci-

tent l'appétit diminué par des humeurs (piritueuses, échauffent, altèrent, réveillent les forces vitales, calment le météorisme; elles sont utiles dans le scorbut , dans les pâles couleurs, la fuppression du flux menstruel par l'impression des corps froids; elles font un très-bon masticatoire pour les animaux.

Culture, Dans les provinces méridionales, cette plante commence à fortir de terre en février. & c'est le cas de la défilleuler pour transplanter les jeunes brins. On peut le faire en mars, mais il réuffit mieux dès qu'il pointe ; la règle est sûre. On peut semer la plante en avril ou en mai ; il vaut mieux défilleuler, & en faire des bordures ou des quarrés. Après fa plantation, il exige d'être farclé fouvent, arrofé fréquemment, & toutes ses pousses coupées de quinze en quinze jours, alors il sera trèstendre, & les racines multiplieront beaucoup. Ceux qui cultivent avec foin cette plante, coupent toutes fes tiges & feuilles à l'entrée de l'hiver. & avec de la terre bien substancielle mêlée avec du fumier, recouvrent les racines à la hauteur de deux à trois pouces. Les amateurs plantent fur couches à l'entrée de l'hiver, quels ques - unes des touffes , & jouiffent, malgré la rigueur de la faifon, d'un herbage utile aux cuifines. Le vinaigre à l'estragon est devenu fort à la mode; on laisse infuser les seuilles pendant quelques jours, & elles lui communiquent leur odeur & leur goût. La charlatanerie a imaginé ce mélange, & la coutume s'est établie. Originairement les vinaigriers ont

voulu masquer le mauvais goût de

de leur vinaigre, fabriqué avec des

poiré; &c. le goût aplu, & on a dénaturé le vinaigre de vin, un des meilleurs & des plus efficaces remèdes que l'on connoisse.

ÉSULE (Peirie). Poy. planche 2, page 195, M. Von-Linnél a clafé dans la dodécandrie trigynie, & la nomme suphorbia cypariffies. M. Tournelort la place dans la troifième lection de la première tlaffe, qui comprend les herbes à fleur d'une feule pièce, & en forme de cloche, dont le piffil fe change en un fruit féc; il l'appelle tyymalus cypariffus.

Flur, en cloche, d'une feule pièce, découpée en quatre parties. En C le tube de la fleur ell représenté onvert, afin de laisser voir le pistil qui s'attache à l'extrémité du pédancule; les étamines sont plus courtes que le

tube.

Fruit. Le piftil devient un fruit D, composé de trois capsules E, qui se réunsssen; ces capsules s'ouvrent en deux valves F, & renserment chacune une semence G, presque ronde. Fuilles; celle de la tire étroites.

fétacées en forme de fer de lance, femblables à celles du cyprès, d'où elle a pris son nom. Racine A, groffe, très-fibreuse;

B représente la manière dont elle se

reproduit par rejeton.

Port. Tiges & feuilles laiteuses. La

tige s'élève depnis in jusqu'à deux pieds; & porte à son sommet une quantité derameaux disposée un ombelle, subdivisés deux à deux, & au sommet desquels naissent des sleurs jaunes; il y a des rameaux stériles.

Lieu. Les terrains incultes, les bords des chemins; elle s'empare des champs si on néglige de la détruire dans le commencement; la plante se

- multiplie par racine & par ses semenes ces, sleurit au retour de la chaleur.

Propriété. Cette plante est mortelle pour les brebis. Les feuilles font inodores; leur faveur approche d'abord de celle de l'amande ; enfuite elle est âcre & brûlante; celle de la racine est très-acre & caustique. Toutes les éfules sont vénèneuses; desséchées, elles donnent un purgatif violent & dangereux , à caufe de l'inflammation qu'il excite dans les intestins. Les feuilles récentes & froissées, appliquées fur la pean, font l'office de vésicatoires; le plus prudent est donc de ne jamais employer cette plante ni pour les hommes ni pour les animaux , quoique plusieurs auteurs la recommandent, fur-tout pour ces derniers. On a vendu pendant longtemps sa racine réduite en poudre, fous la dénomination de poudre fébrifuge , comme un remède spécifique : quand même c'en seroit un, ce qui est plus que donteux, il vaut mieux ne pas l'employer.

ÉTABLAGE, ÉTABLE. Lieu deftiné à renfermer les bœufs, le s'onches, pendant le temps qu'ils ne font pas aux champs. La bergerie eff pour les troupeaux; l'éunie pour les chevaux, & l'étable pour les bœufs, &c. Conful et cee deux mots; les préceptes qu'ils contiennent font les mêmes pour tous les trois.

ÉTAGE. Enterme de jardinage, il fignifie les foins à donnér aux arbres nains ou en efpalier, lors de leur taille, afin que les branches confervent entr'elles une uniformité fur leur hauteur, de manière que chaque année elles s'allongent proportionnellement d'un étage.

ETAIN, ÉTAMAGE. (ÉCONO-MtE. Ce métal , d'une couleur blanche & brillante d'une molieffe & d'une ductilité fingulières, est trop employé dans les usages communs , & fur - tout pour la plupart des uftenfiles que l'homme d'une fortune médiocre emploie dans fon ménage. pour que nous le passions sous filence. Nous ne le considérerons pas ici comme naturalistes, ni comme chimiftes; ces deux objets font trop éloignés du plan que nous nous fommes proposé; mais l'intérêt public demande que nous traitions ici la fameuse question : l'étain est-il un métal dangereux, & le devient-il par un mélange naturel de l'arfenic dont on ne peut pas le dépouiller? Nous renvoyons, pour tout le reste, aux ouvrages de chimie & d'histoire naturelle qui traitent de ce métal, de ces mines, de la manière de les exploiter, & de ces combinaifons avec les différentes substances.

De l'usage de l'étain. L'usage de l'étain remonte aux temps les plus reculés de l'antiquité; non-seulement on en faisoit des ornemens, comme il paroît d'après Homère, qui dit que les héros grecs ornoient de plaques d'étain les chevanx qui trainoient leurs chars dans les combats; mais encore on le faifoit entrer, comme alliage, dans la préparation des métaux, foit pour les colorer, foit pour leur donner plus de facilité à être travaillés, C'est ainsi que Vulcain, suivant Homère, employa ce métal pour représenter la haie qui entouroit une vigne, fi artistement ciselée sur le bouclier d'Achille. L'époque où l'on s'est servi de ce métal, pour en faire de la vaisselle. n'a pu être la même pour les grecs, les romains , les gaulois & les herons Les grecs ne l'ont construction bettern. Les grecs ne l'ont construction affez abondamment , pour l'employer à cet udage, que vest genisons avec la Grande Bretagne le vendit plus commun. La conquête des gaules par Céfar , l'introduir , felon toutes les apparences , à Rome, tandis qu'el les bretons & les gaulois leurs voifins , l'employoient dans leur utifine & for leurs tables.

L'art de l'étamage suivit de près celui du potier d'étain ; & Pline nous apprend que, de son temps, on étamoit les vaisseaux de cuivre, pour les préferver de la rouille. & empêcher le goût défagréable que contractoient les substances qui y étoient contenues. Ils employoient auffi au même usage l'argent fin, puisqu'on a trouvé dans les ruines d'Herculanum, des casserolles de cuivre, garniesen dedans d'une lame épaisse d'argent fin. Les gaulois, suivant lui , avoient encore trouvé le moyen d'allier le cuivre & l'étain . & d'en faire un métal mixte, fi beau, qu'il étoit difficile de le distinguer de l'argent. Le commerce des nations européennes avec les Indes, où l'on trouve beaucoup de mines d'étain. a rendu ce métal infiniment commun; enfin, il l'est devenu à un tel point, que presque tous les ustenfiles deshabitans des villes, & encore plus des campagnes, étoient d'étain . jusque vers le milieu de ce siècle, L'art d'émailler, avec l'étain, les vaisseaux de terre cuite, naquit en Italie dans la petite ville de Faenza, d'où ce genre de vaisseaux a pris le nom de faience. Bernard Paliffy , cet homme de génie, infiniment supérieur à son siècle, vint

à bout de deviner le procédé dont les italiens faisoient un secret, & après quinze ans de travaux & de peines, il parvint à faire de la faience. L'usage de la faience d'abord, le luxe ensuite; enfin, les alarmes que quelques chimistes modernes ont répandu sur les dangers de l'étain, ont beaucoup diminué l'usage de ce métal, fur-tout pour la vaiffelle, & l'ont relégué, pour ainsi dire, chez les habitans de la campagne, & dans les maisons religieuses. & les grandes communautés ; ce n'est pas, cependant qu'on ne l'emploie encore dans la fabrication d'un très - grand nombre d'ustensiles, comme de grands baffins d'étain, des fontaines, de gros flacons; on s'en sert pour étamer toute la batterie de cuifine faite en cuivre, dans laquelle on prépare tous les jours nos alimens; les parties in:érieures des alambics, leurs serpentins, les mefures employées pour la vente des liquides . &c. &c.

On étoit tranquille sur son usage; queloues auteurs même comme le célèbre médecin Schulz, en avoient fait l'éloge, lorsque M. Margraff, fameux chimiste de Berlin, en 1746 & 47, fitimprimer, dans le Recueil de l'Académie de Berlin, deux Mémoires où il démontroit que ce métal contenoit de l'arfenic. L'alarme fe répandit bientôt, fur - 10ut en France, où l'ou est extrême en tout. & où l'on applaudit, ou bien l'on blâme avec excès long-temps avant que d'avoir examiné & réfléchi férieusement. On commença par profcrire l'étain; on proposa de tous côtés de nouveaux mélanges métalliques, de nouvelles préparations, de nouveaux étamages ; l'alarme &

la terreur augmentèrent en raison des efforts que l'on faisoit pour bannir l'étain des usages économiques : enfin, le magistrat chargé de veiller, à Paris, à la fanté du citoyen, & à la fureté publique, se crut obligé d'éclaireir la question, afin d'en empêcher absolument l'usage, s'il étoit réellement dangereux.MM.Rouelle, Bayen & Charlard furent charges de fa part d'examiper & de constater par des expériences, si l'étain étoit réellement dangereux, ou s'il ne l'étoit pas. M. Rouelle étant mort, M. Bayen publia, par ordre du gou-Vernement , en 1781 , fes Recherches chimiques fur l'étain. D'après un travail très-intéressant qui décèle le profond chimifte & le favant fage qui se guide sans cesse à la clarté du flambeau de l'expérience, il conclut que l'étain pur n'est point dangereux, & qu'il ne le devient que par l'alliage de plomb ou de cuivre. Affurer une vérité ne tuffit pas

pour des gens prévenus ou ignorans; il faut encore la démontrer & la rendre, pour ainf. dire, palpable; c'eft ce que nous nons croyons obligés de faire ici, en prouvant que l'étain purn del point dangereux, mais que l'étain du commerce peut l'être, & que réclèment il l'eft quelquefois.

L'étain pur ne contient point d'arpinie 6 n'djepoin dangeuxe. Lorique nous avons dit au mot ALAMBIC, come I, page 3/6, que l'étathage en zinç feroit préférable à celui d'étain, nous l'avons confidéré par rapport à la durée, & parce que l'étain, employé à étamer des vailfeaux de cuivre, est toujours mêlé d'une portino de plomb qui est dangereule. Ici nous allons le confidéer pur & fass mélange, & ce que nous dirons n'impliquera point contradiction. L'étain nous vient de deux endroits principaux, d'Angleterre & des Indes : celui qui nous est apporté des Indes, porte Ie nom de banco & de malaca, ou simplement de Malac. Le banca arrive fous la forme de petits lingots quarrés, qu'on appelle, à caufe de leur forme, chaptaux ou étritoires . & ils pefent environ une livre: le malac est en gros lingots oblongs, du poids de 45 à 50 livres. Ces deux étains sont très-purs ; au contraire, celui qui nous vient d'Angleterre en lingots d'environ 300 livres, est tonjours mélangé, & a reçu, en Angleterre même , l'alliage prescrit par la loi du Prince. Enfin l'étain du commerce, ou vragé & vendu par les potiers d'étain est de trois qualités diff. rentes, & porte auffitrois noms, l'étain fin , l'étain commun , & l'étain claire-étoffe.

M. Margraff, en diffolvant dans de l'eau regale :e l'étain, crut y reconnoître & y démontrer de l'arfenic. M. Bayen (ouvrage cité) a répété, avec l'exactitude la plus scrupul-ule, les expériences du chimiste de Berl'n, tur les étains banca, malac, & fur un étain qu'on lus avoit fourni comme de l'étain d'Angleterre trèspur & fans alliage; & il ne lui a iamais été possible d'y découvrir le moindre vestige d'arsenic. Tous les mêmes phénomènes que M. Margraff avoit observés, se sont présentés à M. Bayen, & la poudre blanche que le favant de Berlin, avoit prite pour de l'artenic, ne s'est trouvée qu'être un fel foluble dans l'eau , & refultant de la combination de l'eau régale avec l'étain, & point du tout arienicale : non feulement, il a eu une fois ce résultat ; mais il l'a répété jusqu'à huit sois sur chaque étain, & jamais il n'a trouvé le moindre indice d'arsenic. M. Baven a été plus loin encore, l'analyse ne lui fuffifant pas pour démontrer cette vérife, il a eu recours à la fynthèse, & en alliant de l'arsenic à l'étain, il en a composé un nouveau métal qui avoit des propriétés différentes d'étain pur, qui se comportoit auffi différemment avec les acides, mais qui ne pouvoit jamais fouffraire la plus petite portion possible d'arfenic à l'analyse, puisque, par un procédé très - fimple & très - ingénieux , il est parvenu à démontrer la présence d'-t de cette substance si dangereuse.

Il a donc conclu avec raifon, que les étains de Banca, de Malaca, & d'Angleterre pur, étoient aussi purs qu'il est possible de l'être. S'ils sont purs , la question est bientot résolue: ils ne font nullement dangereux . & leur ufage ne peut aucunement altérer la fanté du citoyen. Mais ces étains si purs ne peuvent être d'aucune utilité dans nos ménages; leur molleffe & leur flexibilité s'y oppole; il faut nécessairement les allier avec d'autres métaux, pour leur donner la folidité & la roideur nécessaires pour pouvoir être travailles & conterver la forme qu'on leur donne. Cet alliage fe fait, pour l'étain d'Angleterre, dans les fonderies nième d'Angleterre, & pour celui des Indes, dans les arteliers des potiers d'étain. Nous défignerons ces étains sous le nom général d'étain de commerce, & nous allons examiner s'ils fort danger ux, & pour quoisls le font.

L'étain au commerce eft il dangereux? Nous suivrons encore M. Bayen pour cette feconde queficion;éclaires pour fest ravaux, neus allous réduire cette fameufe quefiion au point juide oi lelé doit érre. L'étain de commerce d'ângleterre, eft alié ou naturellement ou aprinéciellement à une portion de cuivre, qui fie va, à la vériré, au plus qu'à aux de commerce de la commerce

L'étain de commerce des potiers d'étain.pour acquérir plus de folidiré & de ténacité, est allié avec diverses substances métalliques, comme le cuivue, le birmuth, le zinc, le plomb & quelquesois le régule d'antimoine,

La loi autorife les potiers d'étain à allier ce métal avec le cuivre & le bismuth, pour former l'étain fin, en les laissant libres de faire le mélange à volonté. Le public n'a pas à craindre qu'on en abuse, le cuivre & le bismuth étant d'un prix égal & même supérieur à celui de l'étain; de plus, ces deux substances employées. même à petites doses, donnent une grande dureté à l'étain ; l'ouvrier ne les allie à ce dernier qu'avec la plus grande circonspection, austi cet alliage ne va-t il qu'à deux livres, ou deux livres & demie de cuivre rouge au plus, & une livre de bifmuth, fur quatre-vingt dix-fept livres d'étain pur. Il est absolument défendu par la loi de mêler le plomb dans l'étain fin : il n'en est pas de même pour l'étain commun ; la loi , fans nommer ce métal, autorise le potier à le faire entrer dans les ouvrages qu'il fabrique & vend fous ce titre. Malheureufement, comme elle n'en a pas fixé à proportion, l'abus a été porté très. loin à cet égard. Autrefois on ajoutoit sept livres de plomb à quatrevingt-treize livres d'étain fin , & c'étoit l'étain commun dont on faifoit la vaisselle & tous les ustensiles. Les choses ont bien changé depuis ce temps; l'intérêt, qui ne calcule que fon profit, & qui compte pour rien l'infraction des loix , la fanté de ses concitoyens, pourvu qu'il augmente les richesses, a porté le melange julqu'au quart par quintal; & il n'est pas rare de trouver dans le commerce, de l'étain commun qui contient vingt & vingt - cinq livres de plomb.

L'alliage à moitié de plomb &c d'éalin , compose l'étain clair.-étoffé, qui, à la vérité , n'est pas employé pour la fabrication des ustensiles de cuisine & de ménage; on ne s'en fert guère que pour la soudure.

La nature de ces étains du commerce étant bien connue, examinons le degré de danger dont ils peuvent être.

1°.L'étain d'Angleterre contient. comme nous l'avons vu plus haut de régule d'arfenic, & quelques uns encore moins ..... Un tel étain est-il dangereux? Si nous consultons l'excellent ouvrage de M. Bayen, il ne l'est pas. Il a nourri pendant trèslong-temps, une chienne & un petit chien avec des substances qui avoient été préparées ou dans des vafes d'étain, ou fur lesquels 'il répandoit de la limaille d'étain , qui contenoient cette proportion, & ils n'ont point été incommodés. Il a pouffé l'expérience plus loin, puifqu'il a fait prendre à le chienne, des alimens dans lesquels il se trouvoit

On peuten dire autant de l'étain fou de l'alliage de deux livres à deux livres de proposition de l'alliage annuel d'alliage annuel d'alliage annuel d'alliage annuel d'alliage annuel d'après also idus prince, contient qui d'après la loi dus prince, contient que d'aurès also idus prince, contient que cutivre, & l'on n'en craint pas

l'usage : or , comme dit très-bien M. Bayen, si vingt-trois parties masquent une partie de cuivre au point de la priver extrêmement de ses mauvaises qualités; nous pouvons croire que cinquante ou même quarante partics d'étain l'en priveront encore plus furement. Iln'y a donc pas de danger à courir, en se servant de vaisselle & d'ustensiles d'étain fin au titre de la loi; mais, par malheur, on n'en fait plus: & il n'en existe peut - être pas dans tout le royaume. La saience a yant fait disparoître en partie la vaisfelle d'étain, les potiers ne trouvant plus un aussi grand débit de leurs ouvrages, n'ont plus travaillé qu'en étain commun ; & ils ont pris le parti d'introduire du plomb même en assez grande quantité;dan l'étain fin . & d'en mettre outre mesure dans l'étain commun. L'abus a fait naître le danger.

Ce n'eft ni du cuivre ni du bifmut comme nous venons de le voir, encore moins du zinc & du régule d'antimoine, dont les potiters d'érain peuvent abufer, leut n'aut prix d'aigreur qu'ils donnent à l'érain, lor fqu'ils font en proportion un peu forte, les empèchera toujours de les employer au point de devenir dangereur,

Mais le plomb, ce métal à li bon marché & fi dangereux, c'ell lui dont lespotiers d'étain abuferont toujours tanf qu'on ne veillera pas fur eux, tant qu'une loifévère ne les forcera pas ou à l'exclure, ou, à ne l'employer qu'à une dofe connue pour n'être pas dangereux.

Les recherches de M.Bayen l'ont convaincu que presque tous les vafes que les ouvriers en érain sont & vendent.contiennent de vingt à vingtcinq livres de plomb par quintal. A cette dose l'étain peut être dange-

reur,& il l'est certainement. Quoiqu'il n'agiffe que lentement, il n'en est pas moinsterrible, & ses ravages ne peuventpas feprévoir, parce qu'il se passent sourdement; c'est un ennemi, qui , dans l'obscurité de la nuit , frappe en silence les foudemens de l'édifice; le jour paroît, son œuvre d'iniquité est terminée; il n'est plus temps d'v remédier la maison s'écroule & écrafe dans sa chute son malheureux maître, qui dormoit tranquillement dans le sein d'une trompeuse sécurité.

M. Bayen ayant fait féiourner, durant deux mois, dans une mesure de pinte d'étain , vendue pour du trèsbon étain commun, du vinaigre diftillé d'une moyenne sorce, il retira la liqueur au fond de laquelle étoit une poudre blanche, qui, lavée & féchée, pesoit près de quinze grains, c'étoit de la chaux d'étain. Le vinaigre mis à évaporer, donna encore onze grains & demi de sel de saturne ou de plomb. De quel danger n'est-il donc pas de garder dans de pareils vaiffeaux du vin & d'autres liqueurs acidules? & c'est cependant ce qui arrive tous les jours dans les communautés, les collèges & les maisons religieules. Heureux, fi la propreté & la vigilance des maîtres & des domestiques concourent à ne jamais les laiffer féjourner dansces vaiffeaux à les rincer & les nettoyer souvent!

D'après ces observations, conclurons-nous l'abolition totale des vaisselles & ustensiles d'étain ? Non. la faience & la terre cuite font trop fragiles, l'argent trop cher, le cuivre même étamé trop dangereux, le ser trop incommode; & l'étain est à fi bon marché . & d'un usage si étendu , que le peuple & cette classe de citoy ens pour laquelle nous écrivons, & qui eit la fin & le but de tousnos travaux, ne peuvent guère s'en passer. Mais c'est au magistrat à veiller sur ses intérêts, & à forcer les potiers d'étain à se consormer à la loi.

On a été, jusqu'à présent, dans l'usage d'employer des vaisseaux de cuivre que l'on étame, ou que l'on recouvre d'une couche d'étain ; toutes nos batteries de cuisine sont de ce genre, ainsi que les alambics. On a beaucoup crié contre l'étamage en général; on en a proposé de nouveaux, peut être trop dispendieux. pour qu'ils puissent devenir communs; mais il en est un qui nous paroît mériter la préférence celui fait avec le zinc. (Voy. ce mot). Nous n'entrerons pas ici dans le détail de Métamage, ce procédé regarde abfolument l'art du chaudronnier. Il nous est impossible de corriger les abus des mauvais étamages; les confeils font notre feule reffource : puiffent - ils être fuivis autant que nous le défirons! Nous n'avons en vue que le bien & la santé de nos semblables!

Toutes les batteries de cuisine ne devroient être étamées qu'avec de l'étain des Indes, que nous avons reconnu être si pur. Il est plus cher à la vérité, mais payez l'étamage en , proportion. Doit-on calculer avec ce, qui intéresse la santé ? il n'est pas nécessaire, comme quelques personnes l'ont pensé, d'augmenter l'épaisfeur de la couche d'étain : Je peu d'épaisseur ordinaire suffit, pourvu que l'étain soit pur ; mais il faut renouveler souvent l'étamage, qui ne peut résister long-temps au mouvement & à l'action des substances qu'on y fait bouillir & cuire. Ce n'est pas que les graisses, de quelque

nature qu'elles soient, aient une action directe sur l'étain; & si ceui de l'étamage disparoît bientôt, on doit l'attribuer au frottement ou des os ou de l'instrument dont on se serve pour remuer les substances que l'on y prépare.

Tenez vos casseroles propres, faites les étamer souvent, & avec de bon étain des Indes, & vous n'aurez rien à craindre de son usage. M. M.

# ÉTALON. ( Confultez le mot HARAS ).

ÉTAMINE, BOTANIQUE, L'étamine est cette partie de la fleur à laquelle la nature a confié le foin de la fécondation. Effentielle absolument à la fructification, elle mérite une étude particulière; les phénomènes qui en dépendent, offrent à l'obervateur une source inépuisable de réflexions, & presque le secret de la nature dans le grand œuvre de la réproduction. ( Voyez FÉCONDA-TION ). Pour ne laisser rien à défirer fur cet objet; nous confidérerons l'étamine, 1°. en elle-même & par rapport à la nature ; 2° par rapport à la position & à fon nombre; 3°. par rapport à fa destination ; 4° par rapport au parti que les botanistes en ont tiré dans leurs différens systèmes.

### De la nature de l'Étamine, & des parties qui la composent.

L'étamine qui tire sa naissance de l'intàiteur même de la sleur, est composce de deux parties, d'un sossinate ou anthère & de son pédicule ou silet. Nous sommes entrés dans quelques détails sur l'anthère, où nous avons décrit sa forme, sa position & son usige; nous renvoyous faiton & son usige; nous renvoyous

Tome 1V.

à ce mot pour ne pas nous répéter. Le filet est le petit pédicule sur lequel est porté l'authère; il n'est pas absolument nécetlaire à la técondation, L'anthère, comme renfermant la pouffière fécondante, suffit seul. Le filet est donc à l'étamine ce que le pédicule est aux fleurs . & l'on a des étamines festiles comme des fleurs. Il existe cependant une très-grande différence entre leur nature ; le pédicule des fleurs est une production de la tige, & en contient toutes les parties, au lieu qu'il paroît que le pédicule de l'anthère est une production des pétales, aussi en a-t il toutes les parties. La jénuité & la mollesse ordinaire de la plupart des filets, m'a empêché de les foumettre à l'observation microscopique; mais si l'on peut raifonner ici d'après l'analogie. l'examen de quelques étamines des plantes légumineuses où les filets forment des paquets, m'a porté à croire que les filets sont composés, 1°. d'un épiderme; 2° d'un réleau cortical; 3°. d'une substance parenchymateule, qui n'est que les utricules que Malpighi a obfervés. Pour les fibres ligneutes qu'il dit y avoir trouvées, elles sont analogues à la nervure que l'on remarque que quefois dans certains pétales: communément le filet eft creux, comme dans le lis, la tulipe, le câprier; que quefois auffi il eft plein, comme dans le poirier, la pervenche, &c. &c. Sa forme n'est pas la même dans toutes les fleurs capillaires : dans le plantain il est égal dans toute sa longueur; il est aplati à sa base dans le poireau, en forme de coin dans le thalictrum, en forme d'alène dans la tulipe; en spirale dans l'hirtella; fourchu dans la sauge & l'ail, écarté

ou renversé dans le gloriosa. Il est nu dans presque toutes les plantes. & velu dans quelques-unes comme la molène, le mouron, &c.

Si tous les anthères ne sont pas supportés par des filets, tous les filets austi ne sont pas surmontes par des anthères : car on observe dans le famolus cinq appendices d'étamines, fous la forme de cinq filets placés sur les fentes ou découpures de la ccrolle. Ils ne sont pas auffi toujours égaux, & leur inégalité respective a fourni aux botanistes un caractère particulier. Dans certaines fleurs, ils ne different que par leur grandeur. comme dans la faxifrage, & dans d'autres par leur grandeur , leur figure, & leur direction, comme dans les labiées & les personées.

Le nombre des filets varie comme celui des étamines; il est, en général, ou une fois moindre, on égal, ou double de celui des divisions de la corolle monopétale ; il surpasse celui des pétales dans les fleurs de plufieurs pièces, dont les étamines sont le plus souvent disposées sur plusieurs rangs; les plus extérieurs sont communément les plus longues.

### S. 11. Nombre & position des Etamines.

Le nombre des étamines dans presque toutes les fleurs, est en général très-bien connu, parce que plusieurs botanistes ont établi dessus. les différentes divisions de leur systême. Le développement du systême de von-Linné le fera aifément remarquer, & fes premières claffes renferment toutes les fleurs qui ont depuis une étamine, comme le balizier, jusqu'à cent & plus, comme le pavot.

La polition des étamines, la plus

commune & la plus ordinaire, est d'être opposée aux feuilles du calice, comme dans l'apocin; rarement font-elles alternes avec ses divisions, & c'est dans le cas qu'elles ne sont point inférées au calice, comme dans la falicaire.

Leur infertion varie confidérablement. M. de Justieu, d'après M. Gleditsch, en établissant ses familles de plantes, a réduit ces variétés aux cas fuivans: 10. les étamines attachées au support ou inférées sous le pistils, les palmiers, les graminées, &c.: 2° les étamines attachées au calice, le lis, le narcisse, &c. 3°. les étamines portées fur le piftil. l'orchis, l'aristoloche; 4°. les étamines attachées à la corolle, le céphalantus, le chevre-feuille.

### S. III. Deflination de l'Etamine.

La gature, en faifant de l'anthère le réfervoir de la poussière sécondante, lui a confié le foin de féconder le piftil, & d'animer le germe ou embryon qu'il porte dans fon fein-Lorsque la plante est arrivée au point où les organes de la production sont en état de remplir leur destination, l'anthère s'entr'ouvre ; la pouffière fécondante s'échappe & s'attache au stigmate du pistil, descend à travers fa capacité, & va exciter & stimuler le germe. Comme cette opération merveilleuse demande de grands détails pour être bien entendue, au mot FÉCONDA-TION, nous établirons les réfultats de toutes les observations des différens phyficiens qui s'en font occupés; & nous examinerons par quel mécanisme elle s'exécute.

En voyant très-souvent les étamines devenues pétales, ou plutôt offrir des rudimens de pétales informes, comme dans quelques roses, œillets , &c. on feroit peut-étre porté à croire que cette transmutation entre dans le but de la nature, & qu'elle a attribué à l'étamine la fonction de remplacer le pétale, mais on fe tromperoit. Ici les yeux induisent en erreur, & l'on a cru faussement, d'après une observation peu réfléchie, que cette métamorphose étoit dans l'ordre des choses. Cette formation de pétales ne vient que d'une furabondance de sucs nourriciers qui, se portant de la tige à la fleur, au lieu d'enfiler les vaisseaux des pétales, enfilent ceux de l'étamine, distendent ses fibres à un point prodigieux, se déposent dans les mailles du réseau cortical, animent la partie parenchymateule qui fe colore comme celle du pétale; & enfin offient une apparencede pétale informe ; c'est une vraie monftruofité par excès; tout l'annonce, couleur, figures, nodofités; ces prétendus pétales sont traversés par des nervures qui ne sont que les fibres ligneuses du filet de l'étamine ; rarement leur limbe est-il totalement développé; il est presque toujours refferré, au contraire, par la réunion de ces nervures, dont l'extrémité fupporte encore quelquefois l'anthère. Cette espèce d'anevrisme végetal n'est donc point un changement d'étamine en pétale, & doit bien être diftingué des fleurs doubles, comme on peut le voir à ce mot.

# S. IV. Etamine considérée comme caradère botanique.

Il étoit difficile d'étudier la botanique, sans être frappé du caractère d'uniformité que les étamines de certaines plantes (emblent officient certaines plantes femblent officient) centrel forne, foit pour leur forne, foit pour leur nombre, foit pour leur poptino; a utili plutierus bo tante en ont-ils tiré les caradères fondamentaux de leur fyfième : les fundierus de mentaux de leur fyfième : les fideliche, de fuffieu, de Adanfon. On ne fera pas flèché de trouver icic l'idée des fyfièmes de MM. Gelmes de MM.

M. Gleditsch a pris pour base de son système botanique, la prélence, ou l'occultation des fleurs dont les divisions sont la position des étamines, ce qui lui a fourni fept claffes; la premiere comprend les fleurs apparentes, dont les étamines sont attachées au réceptacle ; la deuxième . celles dont les étamines font atrachées à la corolle ; la troisieme, celles dont les étamines font attachées au calice; la quatrieme, celles dont les étamines sont attachées au piftil; la cinquieme, les fleurs cachées, mais que l'on peut cependant retrouver par le développement ; la fixieme. les fleurs invitibles; & il reunit enfin dans la septieme toutes les plantes difficiles à classer.

M. Adanton a trouvé de quoi forme cinq úpfkantsúl-færen s'apres la confidération des etsmines. Le premier elf flordé fire l'urstifuzions proche ou loin de l'ovaire (in sreceptacle; fur le réceptacle tou-hant l'ovaire, le calice ou la corolle; fur le réceptacle loin de l'ovaire touchant le calice ou la corolle; uru un dique touchant l'ovaire & la corolle, ou touchant l'ovaire de la corolle de du calice, ou touchant l'ovaire & de corolle; ou touchant l'ovaire

Aaa 2

& le calice fans corolle, ou loin de l'ovaire touchant le calice ou la corolle, ou loin de l'ovaire & de la corolle; fur le calice loin de l'ovaire & de la corolle ou fans corolle, ou loin de l'ovaire & touchant la cotolle, on touchant l'ovaire par la bafe feulement; ou fur le calice & fur l'ovaire némble, ou fur l'ovaire feul, ou fur le flyte de l'ovaire, ou enfin fur la corolle.

Le deuxieme est fondé fur la figure répective des étamines, & il el divide en étamines diffinèles, étamines réunies toutes enfemble par les flets en un faiferau, étamines réunies par les flets en plus de deux corps; étamines réunies par les flets en plus de deux corps; étamines réunies par les flets en plus de deux corps; étamines réunies par les files de la mines réunies par les files & les antières enfembles, en les flets & les antières enfembles.

antheres entemble.

Le troileme est fondé sur le nompee qu'il diviée en quatorze classes; les douze premieres contiennent les plantes oit l'on compte 1,2,3,4 étamines, &c. Le treizieme renierme celles qui ont depuis treize jusqu'à sept cents étamines, & la quatorzieme, celles qui n'en ont point.

Les deux derniers font fondés, l'un sur le nombre d'étamines respectif à la corolle & au calice, & l'autre sur leurs proportions respec-

tives entr'elles, M. M.

ÉTANG. Amas d'eau douce ou falée, dans lequel on péche du poiffon. Cette définition fuppofe au moins trois acceptions: La première comprend les lieux couverts par la mer, & qui ne communiquent avec elle que par peu de points, & même louvent par des barres de fable ou de galetus chariés par les vegges & galetus chariés par les vegges &

entraînés enfuite dans la mer : lorfque le vent de la terre la chasse, &c que l'eau de l'étang, beaucoup plus haute que celle de la mer, rompt la foible barrière opposée par ces fables & ces galets. Tels font ces étangs qui commencent un peu audessous de Beaucaire dans le bas-Languedoc, & se terminent à Agde, après avoir couvert un espace d'environ vingt lieues de longueur fur une largeur plus ou moins confidérable. Plufieurs étangs du même genre ressemblent plutôt à des bassins circulaires. & recoivent les eaux de la mer dans tous les temps; tel est celui des Martiques entre Marfeille & l'embouchure du Rhône, &c.

Le second genre comprend les étangs ou parties basses remplies lors des débordemens des grandes rivières, & dont l'eau ne peut ensuite diminuer ou s'écouler en to-

tante

Le troilieme genre renferme les etangsformés-parlamiande (Homme, & foutents dans la partie inférieure par une forte chauffee, garnie de dégorgeoirs, foit pour laifle predre la utrabondance des eaux, foit pour mettre l'étang à lee, lorsqu'on veut acceptions métien d'être examinées (éparément, & il convient de diferent d'être examinées (éparément, & il convient de diferent en diferent en d'être examinées propriétaires).

CHAPITRE PREMIÈR.
SECTION PREMIÈRE.

Des Étangs falés.

La pêche des étangs n'a aucun rapport avec le fonds de cet Ouvrage;

Downey Coogl

ainfi je n'en parlerai pas, j'observerai seulement que les pêcheurs se servent de filets à mailles trop ferrées; & que chaque coup de filet rapporte une multitude innombrable d'alevins ou petits poissons, que l'ordonnance prescrit de rejetter à la mer, & qui n'est pas suivie. On se plaint que nos côtes se dépeuplent de poissons, & on va chercher bien loin la cause de ce dépeuplement, tandis qu'elle est fous les yeux. Tout le monde fait que le poisson recherche les eaux tranquilles, afin de dépofer fon frai dans un lieu bien für ; il recherche alors les étangs, & à leur défaut, les endroits couverts de fucus & d'autres plantes marines; mais un coup de filet équivaut à une trèsgrande destruction, & plus il sera multiplié, plus la destruction est totale. Revenons à notre objet.

Pour peu que la faison soit chaude, que la chaleur se soutienne, & que les vents de mer règnent, il est conftant que la fièvre s'empare des riverains, & cesse de tyranniser lorsque l'automne ramène la fraîcheur, on des plaies affez fréquentes à l'équinoxe de cette faison. Cette pofition facheuse n'est pas à comparer aux ravages caufés par les épidémies. presque indispensables sur ces plages dans les années chaudes & feches : les villag s s'y depeuplent peu à peu, un teint couleur de plomb se montre fur tous les visages des habitans, & ces malheureux femblent des spectres ambulans. Peut - être que dans vingt à trente ans il n'exiltera pas une seule famille dans plufieurs villages situés le long de ces

Toutes les relaissées d'eau de mer, formées naturellement par des rete-

nues en fables ou en galets, s'atterriffent, leur fond s'élève peu à peu. La mer v contribue, & les eaux pluviales & les petits torrens qui fe iettent dans ces bas-fonds, y entraînant des terres, agifient plus directement que les eaux de la mer. Ces atterriffemens font la cause première de la putréfaction, parce que le terrain fe trouvant d'un niveau parfait fur une étendue très-confidérable, se deffeche, & toutes les substances animales, & les débris des végétaux, &c. accumulés jusqu'alors, fermentent, fo décomposent, pourriffent & infestent l'air. Je ne crois pas qu'il foit prudent de tenter le desséchement de ces étangs, à moins qu'on ne foit physiquement fur que cette opération fera exécutee en peu d'années; autrement, c'est vouloit facrifier , de propos delibéré. la vie de tous les riverains. Le long des côtes de la méditerranée, dont le flux & reflux font presque infenfibles, & dont les plus grandes élévations des eaux n'excedent pas la hauteur de dix-huit pouces, (je ne parle pas des tempêtes ) il faus beaucoup mieux refferrer l'érang par fes bords du côté du continent, en y élevant de petites chauffées de trois à quatre pieds de hauteur fur une largeur double, & en observant de prendre la terre dans un foffé pratiqué du côté de l'étang. (Confultez ce quia été dit au mot Dessé CHEMENT.) Ces chaussées empêcheront, 1º. la communication des eaux douces avec les eaux falées, & le mélange de ces deux espèces d'eau excite leur plus prompte putréfaction ; 2º. au moyen de ces chauffées, on empêchera l'eau de mer de s'étendre fur un fond & uni, & nivelé, que trois

ou fix pouces d'eau de plus suffisent pour couvrir l'espace souvent de demi- lieue d'étendue ; 3°, tant que l'on confervera une certaine profondeur d'eau fur le bord de l'étang, cette eau ne se corrompra pas lors des grandes chaleurs; 40. Le fossé dont on aura enlevé la terre néceffaire à la construction de la chauslée, fe remplira chaque année de vale, de débris de plantes , &c.; & fi on n'a chaque année le son de le nettoyer de nouveau, il deviendra lui-même un foyer de corruption; so. l'espace de terrain placé entre la chaussée & le continent, se rehaussera insensiblement, & peu à peu sera un terrain précieux gagné pour l'agriculture; 6°, je conviens que le blé y végétera mal dans le commencement, à cause de la surabondance de sel; mais on est assuré d'en retirer d'amples récoltes de soude, ou kalı ou falicor , productions dont le débit est toujours affure; 7º. dès que cette terre aura été mile en valeur, labourée & cultivée, il ne s'élèvera plus de miasmes pestilentiels, ce qui est derà un grand point; 8°, les vagues accumulent toujours fur les bords des fables, les débris des animanx & des végétaux; de manière que, petit à petit, la chauffée deviendra inutile ou presque inutile, puisque l'eau n'aura plus affez de profondeur à son pied. C'est le cas d'en commencer de nouvelles, & d'empiéter comme la premiere fois

fur le fol de l'étang.

Je donne ces avis fimplement
comme des appreçus généraux, que
chacun doit modifier luivant les circonflances locales & fes facultés, La
règle d'après laquelle on doit partir,
est que par-tout où l'eau a un pied

ou deux de profondeux, elle ne se purisé pas. On objettera la longueur de l'opération, la dépensé, éc. Ja conviens de tout cela; mais l'exemplé des hollandois, je le rèpère, détruit toutes les objettions possibles ils ont tire des fossiés ou des canaux, la terre sur laquelle ils marchent de qu'ils culvieux. On peut mettre ce problème, s'il y a plus d'eau que de terre en Hollande.

#### SECTION IL

Des Etangs formés par le débordement des grandes Rivières.

Consulter le mot DESSÉCHEMENT. Il ne faut pas confondre avec le mot . étang, ces bras de rivieres formés par les crues , & qui ont une entrée & une fortie, & dont le fluide laisse par le déhordement, s'abaisse par intiltration, à meture que les eaux de la riviere décroillent : on ne fauroit y élever du poisson. Ces bras ont rarement une prosondeur suffisante. & le poisson fait tre -bien suivre le courant de l'eau loriqu'elle diminue. Il n'en est pas ainsi de ces vastes & profondes flaquées d'eau, fouvent occasionnées par le changement de lit de la rivière, auxquelles elle ne communique que dans les forts débordemens, mais où elle entretient perpétuellement une masse d'eau, au moyen de l'infiltration & du niveau. Ces étangs, mal à propos nommes ainfi . & où la main de l'homme n'a eu aucune part, ne sont pas des lieux à y élever du poisson, parce qu'on n'est pas assuré de l'avoir à fa disposition, à moins qu'on ait pris le parti indiqué au mot Dessé-CHEMENT; & malgré cela, on n'est point affuré que lors du débordedu poisson qui reste après l'inondation; fouvent la pêche est très-abondante.

### CHAPITRE

#### DES ÉTANGS FORMES PAR LA MAIN DE L'HOMME.

Nous avons trois objets à confidérer dans ce chapitre; 1º. la manière de former un étang ; 2º. celle de le peupler, de conferver le poiffon & de le pêcher; 3°. est-il avantageux ou nuifible relativement au bien public & au bien particulier, de conserver les anciens étangs ou d'en construire de nouveaux ? Jen'appelle pas étangs les cavités, quoique grandes, ménagées sur le penchant des côteaux & des montagnes, & même garnies de poissons, Elles sont confacrées à retenir les eaux néceffaires à l'irrigation des prairies pendant l'été; de manière que fi le befoin l'exige, elles font miles à fec, & le poisson périt si on ne l'enlève. Ce font des réfervoirs & non des étangs.

### SECTION PREMIÈRE.

Des foins qu'exige la formation des Etangs.

I. Des eaux. Elles font fournies ou par des fources, ou par des conduits qui aboutissent à des ruisseaux. à de petites rivières, & dont on détourne & conduit une partie dans l'étang, ou enfin en rassemblant les eaux pluviales. Le grand point est de s'assurer, de la manière la plus politive, fi ces eaux quelconques une fois réunies, fuffiront à l'entre-

tien de l'étang, même dans le cas de féchereffes; c'est-à dire, si dans ces cas, il reftera une masse sussisante d'eau à l'entretien & à la confervation du poisson. Sur cette première vue, on déterminera la longueur & la largeur de l'étang; mais ce seroit la plus grande des folies, que d'entreprendre une pareille opération toujours très-couteuse, 6 on n'étoit pas affuré du plein fiiccès, & fil'on (e confioit trop fur l'abondance des pluies. Un bon étang doit nécesfairement être rafraîchi par l'eau des fources ou d'un ruisseau, sur-tout si on approche du midi du royaume; fans cela le poisson diminue de valeur plutôt que d'en acquerir.

Il est possible, à peu de chose près, d'évaluer combien de pouces d'eau l'étang recoit parjour, ou des sources ou des ruisseaux; dès-lors on peut calculer combien il faudra de temps avant qu'il foit rempli, & quelle est la quantité d'eau pécessaire pour remplacer celle qui se dissipe par l'évaporation. Plus il y aura de furface, plus il y aura d'évaporation; & cette évaporation fera encore en raison de la profondeur. De-là résulte la nécessité de tenir les hords élevés. afin que les eaux foient moins répandues & foient plus profondes : alors les rayons du soleil & leur activité ne pouvant pénétrer jusqu'au fol, échaufferont moins l'eau, elle se volatilifera moins. Je ne connois aucun étang un peu confidérable, dont une très-grande partie des bords ne soit pas submergée en pure perte, & au

grand détriment de l'air. On doit encore examiner fi les eaux des sources & des ruisseaux ne passent pas sur des minéraux, tels que le cuivre, le plomb, &c.; le poisson 'Avant de donner le premier Coupe de pioche, il coavient d'examiner si on aura la facilité de procurer l'écoulement, non-feulement des eaux qui affluent chaque jour, mais encore de toutes celles qui tombent par varefre pendant les orages, ou qui s'y rassemblent après des pluies consécuivres & de durée; sans cette précaution, la construction de l'étang est plus qu'écuivoque.

III. De la chauffe. Cell la partie la plus effenielle fi 'ame de l'etang; enfin, celle qui fupport le poids dorme de la mafe de au. Loriqu'on a déligné la place que doit occuper la chauffe, é avant de commencer se confruction, il faut travailler à la confruction, il faut travailler à la confruction de la porte de l'éclufe, ou bonde ou pale; cette partie fera en bonne & foilée magonnerie. La plus légère parcimonie tre à la plus par de conéquence. Choiffier donc la meilleure chaux, la pierce dure & les meilleurs ouvriers.

Si la chauffée a, par exemple, huit à neuf piest d'élèvation, fou diamètre, dans la parite (upérieure, doit avoir l'épaiféeur de huir à neuf pieds; & celui de la basé fera au meins le triple de la hauteur, par conféquent de vinge-quatre pieds de diamètre, print huit de hauteur, de vinge fur huit de hauteur, de vinge fur huit de hauteur, de vinge fur neuf, de trente fur dix; il eff même trée-prudent d'étendre beaucoup la basé; mais le principe qu'on vient d'établir eff de rigueur, & il offre le plus petit diamètre qu'on puisé donner.

Une chausse de huit pieds d'élévation, doit supporter seulement une colonne d'eau de six pieds de hauteur, & ainsi proportionnellement fur toutes les hauteurs. Ces deux pieds en sus, servent à retenir les

Tome IV.

vagues causées par les vents; car si l'eau ainsi agitée passe par dessus si chausée, elle est perdue, à moins qu'elle ne soit recouverte en dessus, & du côté de l'écoulement, d'une forte maconnérie, objettrès-coûteux,

Supposons donc une chauffée qui aura huit pieds d'élévation, autant de crête & vingt-quatre pieds de base. On doit choisir l'endroit le plus profond, le plus bas du local, enfin le mieux fitué, pour que l'eau puisse s'écouler librement. On pratiquera daus cet endroit un canal en maconnerie, d'un diamètre de dix-huit à vingt - quatre pouces en tout fens; enfin proportionné au volume d'eau qui doit y passer. La base de ce canal doit avoir deux pieds d'épaiffeur en maconnerie, & être portée fur une maffe d'argile bien corroyée & bien baitue. Les côres & le deflus construits, le même corroi doit régner tout autour ; la précaution est indispensable, afin de prévenir l'affouillement des eaux, qu'il est presque impossible de réparer dans la fuite, fans une dépenfe presque egale à celle de la première conftruction. Si on a de la pouzzolane. c'est le cas de la mêler au mortier employé à la conftruction, & d'en parer la maçonnerie dans les parties intérieures du canal ; elle préviendra les infiltrations. On peut encore employer le biton. ( Voyez ce mot.) La partie de la maconnerie qui correfpond à l'intérieur de l'étang, doit être élevée en pierres de taille, folidement posées & lices avec la masse de la maçonnerie du canal; dans ces pierres fera creufée la rainure dans laquelle doit gliffer l'empalement destiné à intercepter à l'eau sa sortle de ce canal; enfin l'ouverture du canal derrière l'empalement, fera garnie de forts barreaux de bois, féparés les uns des autres d'un demi-pouce feulement. La partie opposée ou l'autre extrémité du canal, fera également terminée par des pierres de taille, afin de prévenir les dégradations. Dans quelques endroits, la maçonnerie qui foutient l'empalement, s'élève auffi haut que la chauffée, & laprécaution est fage; dans d'autres, les supports de l'empalement font en bois : ce font de bons & forts pilotis enfoncés avec le mouton, & hés les uns aux autres par des traverfes. La première méthode est présérable ; la leconde oft indifpentable, lorique les pierres dures font rares; mais elle est plus sujerre à être détériorée, & à de grandes réparations.

Le canal une fois folidement établi , il s'agit d'élever la chauffée , de charier les terres , &c. ; ici les brouettes, (voyez ce mot) feront de la plus grande utilité. Avant de donner le premier coup de pioche, il convient de tracer sur toute la longueur que doit occuper l'étang, un large fossé qui, prenant de fon extrémité la plus éloignée, corresponde à l'empalemeut, & enfuite tirer des lignes diagonales des côtés & correspondantes à ce grand fossé. La terre tirée de la partie des fossés les plus éloignés, fera la première enlevée & formera la base de la chaussée, &c ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive à fon pied qu'on appelle la poele. A mefure que l'ean de l'étang s'écoule, le poisson se retire dans les fosses; petit à petit il vient se raffembler dans la poèle ou enfin il refte à fec.

Le diamètre en tout sens de cette poèle, doit être proportionne à celui de l'étang, c'eft-à-dire qu'il duç avoir douze à vingr-quistre pouces par arpent. On peut même, dans cette poole, en ménager une pluspronde du de baseucoup plus étroite, afin de raffembler promptement le poision dans un heu très-circonferit. Ces deux poeles feront toujours, quelque profondeur qu'on leud donne, de niveau avec la bafe de l'ouverture du canal, afin que toute l'eau s'échappe par cette ouver-ture, du celle l'étang refle à fec, pour enlever plus commodément le pooffon.

Le second avantage de cespoüles & confes of ses, est de desse fans la suite le terrain, lorsqu'on veut le convertir en champ, & ce fournir, la quantité de terre sufficante à la construction de la chaussée.

Le troifième, comme la poèle est puis creufe que le reste de l'esting, la colonne d'eau est plus considérable, & garanit par conséquent le position des functies effets du froid & des gelées. Le grand fossé & les fossés latéraux qui aboutissent à la poèle, donnen aux positions les moyens de s'échapper dans la poèle, lotiqu'une gelée vire & subtie glace la supernicie de l'étang.

Il eth bon & même effentiel d'obetver que les ceres simplement remaées, s'affaissen et de baupoid, & que l'affaissen et de baucoup plus confidérable lorsqu'ellra out etertansportées; ainsi, unce lausifie de dessinée à avoir constamment huit piecs d'Ciévation, doit dans le principe être montée à la bauteur de neut pieds. Sans cette attention, on fe trouvera bien loin de compte; à la sin de l'année il faudra l'exbausser production de l'autre de la surbausser la compte de la surbausser la compte; à la sin de l'année il faudra l'extention de l'année il faudra l'exfera-t-on fort embarrallé pour le procurer de la terre.

Si la chaussée n'a pas une longue portée, si l'on trouve facilement dans le voifinage despierres propres à la construction, il est plus avantageux, plus profitable de la faire en maconnerie; les fondations seront proportionnées à la hauteur ; & l'épaisseur de toute la maconnerie doit avoir la moitié de la hauteur. Je sais que bien des gens se contentent du tiers, parce que, difent-ils, l'effort de l'eau est plus perpendiculaire que latéral. Cela est yrai jusqu'à un certain point. par exemple, dans un vafe, fur un terrain circonfcrit, également profond dans toutes fes parties; mais ici le cas est bien différent : l'eau agit de tous les points de la circonférence contre cette chauffée, à caufe du plan incliné sur lequel elle porte. Quand cette affertion ne feroit même pas rigoureusement vra e, un père de famille peut-il se laisser entraîner par des vues mesquines, & trembler à chaque orage, que sa chausse ne soit emportée, & par conféquent, toutfon poisson perdu? Il seroit facile de citer des exemples d'un semblable événement; les papiers publics en fourmillent. Il est donc juste que le propriétaire foit puni de sa négligence, & qu'il reçoive une leçon couteufe, (c'est la meilleure); mais legrand mal est que le volume d'eau franchissant les obstacles quile captivoient, porte en s'échappant, la terreur dans les villages, & la détolation sur tous les champs placés au-deffous.

Pluueurs propriétaires forment la chauffée avec des pieux de chêne ou de châtaignier, éloignés de douze ou dix-huit pouces les uns des autres; ils forment au moins deux rangées,

l'une à l'extérieur . & l'autre à l'intérieur. Sur ces pieux font clouées de fortes planches sur toute la longueur de la chauffée, de manière que le tout fait un encaissement dans lequel on jette & corroie la terre. A moins que le bois ne soit trèscommun fur les lieux même, cette construction est fort dispendieuse, & après un certain nombre d'années, fort sujettes à de perpétuelles réparations. Le bois se conserve dans l'eau, le chêne fur-tout; mais toute la partie hors de l'eau travaille, se déjette & pourrit; l'eau pouffée en vagues contre ces planches, s'infinue entre leur séparation, détrempe la terre , l'entraîne ; il se forme peu à peu des cavités. Si l'eau peut s'établir un petit courant dans le centre de l'épaisseur de la chaussée, le terrain fera miné, & au moment qu'on s'y attendra le moins , la crevaffe paroitra , le courant l'agrandira , & la chauffee fera perdue.

La meilleure terre pour la confitration des chauffess eff l'argie, la plus mauvaile, la fablonneule. L'argie du mande à être corroyée, a être corroyée, a qu'elle ne s'affeoit pas faclement; la le terre fimplement forre fe taffe chiemême avec le temps; la fablonneule ne prend jumis la confiffance en prend jumis la confiffance en la value de la confiffance, ce feroti de la mêler avec de la chaure ou poudre; mais quelle dépenfel ce fera toujours une mau aire chauffer.

Si le cailloutage, fi le fable pur font dans le voifinage, & que le prix de la chaux foit modèré, un encaissement fait en béton sera éternel s'il a l'épaisseur requise. On peut même en construire ainsi toute le chaussée, & le suppléer à la maçonnerie, si elle n'est pas d'une longue portée. Le béton une sois cristallisé, ne laisse aucune prise à l'eau; & fait du tout un corps d'une seule pièce.

l'ai dit que la chauffée devoit être élevée au deffiis des plus grandes eaux, que sa crête devoit égaler sa hauteur. Ce n'est pas encore affez, la partie extérieure de cette crête fera encore plus élevée que l'intérieure, afin d'arrêter les derniers ef. fets des vagues : ainfi, fur huit pieds de diamètre de la crête, la partie extérieuresera plus élevée quel'autre, de feize à dix-huit pouces, & fur un plan incliné de deux pouces par pied. Une chauffée furmontée par les vagues est une chaussée perdue. On ne fauroit trop le répéter, plus la chauffée est perpendiculaire, plus l'action des vagues est forte, plus elle est destructive, plus elle sappe le terrain & le fait ébouler ; au lieu que l'inclinaison des talus sur un angle de quarante-cinq degrés, oppole une foible rélistance; l'eau coule & ne dégrade pas.

Auffi-iot que le terrain sera elevé, il convient de le semer & de le couvrir de graine de soin. Les seuilles & les racines des plantes menues, tapissent la superficie du terrain, ne font qu'un corps; l'eau glisse pardessus, & ne peut l'attaquer.

Si on se hate de jouit, si on met lean sur le champ, le terrain travaillera beaucoup, s'assaisser trop promptement se insglament, parce qu'il n'est guêre possible que la qualité de sa terre employée, soit homogène. Il vaut beaucoup mieux laisse le tout se tasser pendant une année, se donner le temps à l'herbede troitre se de former un glacis solide.

Ouelgues particuliers ont la coutume de planter des arbres fur les chauffées : l'effet en eft très agréable, très-pittoresque, & j'ajoute. très-pernicieux. Si les arbres font multipliés, leurs racines auront bientôt rempli tout le terrain, elles fe foutiendront mutuellement tant qu'ils fubfifteront. L'arbre mort, les racines pourriffent, deviennent spongieutes. & font autant de finhons qui attirent l'eau du dedans en dehors; les petits courans tont formés, & la chauffée détruite. Qu'un coup de vent déracine un arbre, qu'il tombe ou dans l'étang, ou fur la chaufiée, voilà une brêche faite : elle fera bientôt agrandie par les vagues, & pour peu qu'elles trouvent de prise, elles pénètrent de part en part, & la chauffée est anéantie. Ces craintes ne reffemblent point à des terreurs paniques ; le fait les réalife chaque jour, & on ne le prévoiroit peut-être pas, s'il n'avoit été confirmé par l'expérience. Les arbres, les buiffons font d'ailleurs le repaire des oifeaux, des loutres. & de tous les animaux destructeurs des étangs; dès-lors il est prudent de les en éloigner.

IV. Dis dispregation to dickarge deut. Il est impossible qu'a certaines époques de l'année, y'tema qui un reçoir même que les eaux pluviales ne foit trop plein, & par contre d'équent, la chaiffe en danger d'être furmoniée par les eaux, ou de cre-ver, Autant que fairée fe peur, on doit donc ménager une décharge de chaunde fess côtés ou au moiné fuil. Il est indispendable que cette parie foit en home & foilde ma-connerie ou béton, ainst que la pente fuil requelle l'eau doit couler. A une

·ou deux toifes à partir de la pente, doit encore regner un pavé & encore mieux de la maconnerie, afin que la chûte des eaux n'entraîne pas le terrain, & ne parvienne enfin à creufer fous le talus.

La partie supérieure du dégorgeoir, celle qui détermine le niveau constant de l'eau, sera garnie d'une grille, ou en fer ou en bois, dont les barreaux feront espacés d'un pouce, & la hauteur de cette garnir d'une semblable grille, l'en-On ne lauroit lui donner trop d'é- l'étang, parce que la truite, le brotendue, c'est le moyen de préve- chet & l'anguille, &c. remontenir tous les accidens.

Si au-dessous de ce premier étang on en construit un ou plusieurs autres, l'eau des dégorgeoirs fervira à les remplir, Cette méthode n'eft pas lans inconvéniens : pour peu que l'east foit abondante dans l'étang supérieur, pour peu que l'intenfité des pluies soit forte, les étangs inférieurs risquent d'être emportés. car outre les eaux qu'ils reçoivent naturellement, ils auront encore à recevoir le trop - plein des étangs supérieurs, & il est clair que, les dégorgeoirs des étangs inférieurs ne feront pas fuffilans, à moins qu'on ait eu l'attention de multiplier leur étendue en proportion de celle des étangs supérieurs, de manière que toute la superficie de la levée seroit elle-même un dégorgeoir garni de fa grille : il est presque impossible qu'un pareil édifice se soutienne.

La prudence indique un moyen de prévenir les fâcheux accidens : il confifte à raffembler l'eau des dégorment large & profond, qui régnera fur les deux côtés de l'étang, ou au moins fur un. Pour remplir les empa-

lemens inférieurs, on pratiquera à chaque dégorgeoir un empalement fusceptible d'être ouvert ou fermé à volonté ou même percé d'un certain nombre de trous, par lesquels une maffe d'eau fixée s'échappera d'un étang dans un autre, & il ne pourra jamais y paffer que cette quantité. dila la va

Si l'étane est entretenu par le courant d'un ruifleau, il oft effentiel de grille égalera celle de la chauffée, droit où le ruifieau communique à roient le ruisseau & seroient perdus pour le propriétaire.

Le fosse de ceinture dont on a parlé, non-seulement prévient les accidens, mais il procure l'avantage de ne pas perdre les eaux, de diriger & rendre utile leurs cours & leur chûte, au service des moulins. des usines & même à l'irrigation des prairies. Le local indique l'usage auquel on doit les destiner.

Le local de l'étang est préparé ; le canal confiruity la chauffée préparée, les dégorgeoirs placés, il ne refte plus qu'à y faire couler l'eau & à la retenir au moyen de l'empalement.

V. De l'empalement. Sa forme varie : tantôt c'est une espèce de pale que l'on laifle tomber dans les rainures dont on a parlé, & qui bouche exactement l'ouverture du canal : tantôt c'est une piècede bois de chêne. arrondie par la bale, & qui tombe perpendiculairement dans un trou de même forme, qui communique dans geoirs dans un fossé proportionnelle- -le canal & donne issue à l'eau lorsqu'il n'est pas bouché par cette bonde.

Il est aifé de concevoir quelle est

la pression de l'eau contre l'empalement fur-tout, on contre la bonde : mais comme le manche de l'un & de l'autre s'élève au - deffus de la chauffee, & paffe dans une pièce de bois à vis, ainfi que le manche, il est facile de les soulever en faifant tourner cette vis. La traverse - haut en bas avec des fascines. taraudée & viffée, est supportée par deux pieux forts, fur lesquels elle eft folidement affujettie en s'embojtant avec eux. L'extrémité supérieure du manche excède la traverse . & cet excédent est appelé la tête, cerclée en fer, & percée de deux trous qui se croisent l'un sur l'autre, par où l'on passe les barres ou tourniquets, au moyen desquels on élève ou abaisse la pale ou la bonde. Plufieurs particuliers affujettiffent la traverse des bois dans la maconnerie même; elle est plus solide, & exige moias de réparations : d'autres recouvrent la pale ou la bonde avec une couche de plomb laminé; certe précaution est tage, & elle ne l'est pas autant, si on emploie le fer, parce que la rouille le corrode; il ne prête pas comme le plomb, & n'entreprenez rien du tout. pour peu que la pale ou la bonde toient agitées, le fer étant plus dur que la pierre, il la lime, il l'ufe, & il se forme de petites voies d'eau.

VI. De la cage. Avant de mettre l'east, il convient d'établir folidement la cage fur le devant, & au moius à une toise de l'empalement ; des pilotis en nombre suffisant, feront enfoncés avec le mouton, fortement liés les uns aux autres par des traverfes , & de manière qu'ils forment un quarre & encore mieux un hexameure des grillages en bois à forts barreaux, à moins que les pieux

eux-mêmes ne foient places affer près les uns des autres, pour empêcher que le poisson ne s'échappe & ne futve le courant de l'eau. Lorique la pale est levée au moment de pêcher l'étang, & pour plus grande précaution, on les garnit encore du

Si quelque poisson traverse le grillage de la cage & les fascines, il se trouvera arrêté entre la cage & l'empalement, par le grillage du canal placé derrière l'empalement. Cette méthode n'est pas toujours suivie; on expliquera tout à l'heure le cas d'exception. Dans les règles prescrites pour la construction d'un érang, j'ai pris un terme moyen dont on s'écartera plus ou moins suivant le local, l'étendue, la masse d'eau; enfin, les circonstances que le ne puis ni prévoir ni détailler. En ce genre comme dans tous les obiets d'agriculture, la parcimonie dans le principe devient à la longue ruineuse dans les conséquences; maxime qu'il ne faut jamais perdre de vue : ou entreprenez & exécutez bien, ou

> SECTION De l'Empoissonnement.

La qualité des eaux décide la qualité du poisson dont on doit remplir l'étang. Il en est ainsi du fond du fol.

La carpe , la tanche , le lanceron . &c. aiment les eaux graffes . bourbeufes; la perche, la truite, · la vendoife , le gardon , la loche se plaifent dans l'eau vive, & parmi gone. Sur ces pieux on cloue à de- les rocailles ; la truite multiplie rarement dans les étangs même d'eau vive; le brochet, le barbot, l'an-

guille font très-bien dans les fonds fablonneux.

Si on veut que le poisson profpère dans un étang, il est essentiel qu'il ne s'y trouve point de poissons voraces, tels que le brochet & la truite; à quelque prix qu'ils soient. vendus, le propriétaire est toujours en perte.

I. Des espèces de poissons. On diftingue deux espèces de poissons, le marchand & la menuisible, La carpe, le brochet, la perche, la tanche, la vendoife, le barbeau, la truite & l'anguille font des poissons marchands destinés à être transportés dans les villes; la menuifaille, blanchaille ou rouffaille, est vendue fur les lieux, à moins que l'étang ne foit à la proximité d'une grande ville.

Je ne décrirai pas les espèces de poissons dont on peuple les étangs. elles sont affez connues des vendeurs & des acheteurs; cet objet est plus du reffort de l'histoire naturelle, que de mon ouvrage; il fuffit d'indiquer leur utilité.

Le barbot ou barbeau, nommé barbillon dans sa jeunesse, détruit, dit-on, ceux de son espèce, craint le froid, & maigrit pendant l'hiver;

ses œufs sont réputés dangereux. Le meunier ou musnier approche du barbeau, aime l'eau vive & vit des petits animaux qui se trouvent

dans l'étang. La barbotte est un poisson de peu de valeur, cependant recherché à cause de son soie très-volumineux,

proportion gardée avec son corps. . Le goujon, petit poisson affez infipide dans les étangs boueux, plus délicat dans ceux à fond (ablonneux & dont l'eau est vive.

Le véron ou verdon, nommé ainfi

à cause de la variété de ses couleurs, aime les eaux vives.

Le gardon, affez mauvais poisson, très-utile cependant pour nourrir les brochets, parce qu'il multiplie beattcoup. & c'est la seule raison qui fasse admettre ces six espèces de poisfoos dans les étangs, fans quoi ils y font plus nuisbles que profitables.

La carpe est la reine des étangs, & c'est principalement pour elle qu'on les construit : la multiplica+ tion est prodigieuse, & aucun poilfon n'est plus susceptible qu'elle de, perdre-les parties de la génération ou de devenir nulle; alors elle devient carpeau . ou mâle ou femelle. (Voyez au mot CARPE, la manière de faire les carpeaux, de transporter ce poisson vivant, ainsi que tous les autres, décrite à cet article ). Quoique la carpe réuffiffe très-bien dans les étangs, cependant elle n'est jamais comparable pour le goût à celle des eaux vives, telle que du Rhone, de la Loire, du Rhin, &c. La carpe vit très-long temps, parvient à une groffeur monstrueuse ; les carpes de

Fontainebleau en font la preuve. La braime rapproche beaucoup de la carpe pour la figure; mais elle est plus large, plus plate, ses écailles plus grandes; elle se plait dans la

même eau que la carpe. La vendoise ou vaudoise est plus délicate que la carpe, à laquelle elle reflemble quoique d'une couleur plus blanchâtre; fon corps est plus applati, fon museau est plus pointu,

Latanche, Quoiqu'elle ne devienne jamais fort grofle, c'est un poisson fort recherché : toute espèce d'eau lui convient ; elle réuffit mieux dans les eaux bourbeuses, & supporte facilement de longs transports,

Ces poiffons font à nos étangs, ce que les oileaux domesfiques font à nos baffes-cours; prefque tous n'ont de défense que leurs coups de queue, & leur bouche est dépourvue de dents; il n'en est pas ainsi des poisfons fuivans, 11: 4

La perche. Quorqu'elle ait la bouche petite & fans dents, elle ne laiffe as d'êrre vorace, de ruiner bientôt la menuifaille. On peut la mettre dans les étangs à brochet : à moins qu'il ne la prenne par surprise, elle s'en défend en lui préfentant la queue, & en dreffant auffi-tot l'aileron piquant qu'elle a sur le dos. Avec cette même arme, elle perce une infinité de poissons qui meurent de leurs bleffures.

Le brochet est le roi des étangs ; s'il v trouve une nourriture abondante, il devient monstrueux; au défaut de roussaille , il dévore les brochetons: un brochet de fix livres tue une carpe de même poids, & la mange en grande partie dans la matinée. Les dents de cetanimal font nomé breules, fortes, aigues, sa bouche trèsgrande s'ouvrant largement lorsqu'il mord; fesdeux mâchoires fe ferrent fi fort l'une sur l'autre, qu'il est très-difficile de lui faire lacher prife. Si lebrochet se trouve dans un étang seulement peuplé de carpes fans menuifaille, & qu'il foit vendu au prix d'un écu, il est démontré qu'il aura détruit pour la valeur de cinquante francs de carpes. On affure que le brochet a pris en fix ans; toute la groffeur où il peut parvenir. & qu'ensuite. il devient aveugle. La première partie de cette affertion est vraie jusqu'à un certain point, si l'érang est trop circonscrit. l'ai la preuve du contraire dans les étangs de vaste étendue. -

Ouant à la cécité, le fait demande confirmation; cependant je fuis bien. éloigné de le nier ; puisque cette affertion paroît avoir une espèce d'analogie avec une observation insérée dans le volume de l'Académie Royale des Sciences de Paris , année 1748 . dans la partie de l'Histoire , page 27. . Dans la fontaine de Gabard en An-\* goumois, dit M. de Montalemberr. s voifine d'une de fes terres , on » pêche fouvent des brochets aveu-» gles, & jamais aucun qui ne loit » borgne; ceux qui ne font que bor-» gnes, le font tous de l'œil droit, & » dansceux quifontaveugles, on voit » aifément que l'œil droit a été atta-» qué le premier, & est beaucoup » plusendommage que l'autre. Cette » fontaine est une espèce de gouffre » dont on ne peut trouver le fond; » & plufieurs petites îles de rofeaux qui flortent à la surface, empêchent qu'on ne puille se servir de » filets pour pêcher, ce qui rend » cette pêche thès-longue & très-» difficile. Cependant M de Monta-" lembert, fut affez heureux pour s attraper un jeune brochet, qui » effectivement le trouva borgne du » côté droit. Ce qu'il y a encore de » fingulier, c'est que cette fontaine » fe decharge par un affez gros ruif-» feau dans la Lifonne . & que . mal-» gré cette communication qui est très-facile, les gens du pays affua rent qu'on ne prend jamais dans » cette riviere de brochets borgnes » ou aveugles, & qu'on n'en prend

aucuns dans la fontaine qui ne le On ne fait politivement julqu'à quel age ce poisson peut vivre; mais un brochet pris près d'Hélibron, fut reconnu avoir deux cens foixante-

p foient.

neuf

neufans par un anneau mis à fa queue.

La traite est très-carnaffière; heureufement elle ne multiplie pas dans les é angs, & y fait de grands dégâts, quoique fes dents ne foient pas aussi fortes que celles des brochets.

L'anguille. Je la place également parmi les politions voraces, puifque je les aivus manger des petits policions; une autre raison doit la faire redouter; elle fait fouvent crever les chauffees. Si elles font en maçonnerie. & que les pierres foient mal jointes; elles frinduce entre deux, fe gliffe dans les plus petites perçuires, & petit poeticule des Lorons de petit poeticule des Lorons and alfile, le même accident arrive, fur-tout fidans certicierre il létrouve des racines pourries.

L'éterujfe et finguiterment vous race ; tout le corpe sofnoité dans un trou , les deux (erres en avant , elle guerte fa proise ; &, lorfque le peit poisfon vient jouer fur le bord , elle le sinfit avec une agilité furprense j'ai vu une écreviffe de moyenne. profiler faifre une petite couleuvre de huit à neut pouces de longueur , de un peu plus große qu'un for tuyau de plume , la tuer , la tiere dans fon trou , Sch le endemain en trouvair plus qu'une petite portion de fon extremite inférireure.

II. De l'alevin ou fauille ou fretin, donnait les jeunes carpes, tanches, brochets, &c. trop petits pour être livrés aux marchands, &t dont on fe fert pour repeupler les étangs. Le mot freitle devroit plus particulièrement s'appliquer au poiffon de la première année, & celui d'alevin, au poiffon. de la feconde. La feconde.

Tome IV.

Les propriétaires un pen entendus ont plusieurs étangs de différentes grandeurs. Le plus petit est confacré pour l'alevin que l'on mêle tout enfemble, n'importe l'espèce, pourvu toutefois que les poissons voraces foient en petit nombre. Il y passe la première année, après quoi on le pêche. A cette époque on fait un choix rigoureux des espèces nuisibles . & on les transporte dans un étang uniquement destiné pour elles, & fortement peuplé de rouffailles ; les poissons paisibles sont jetés dans un étang un pen plus confidérable que le premier, où trouvant plus d'efpace à parcourir, plus de nourriture, ils croiffent à vue d'œil. Onles y laisse pendant deux ans.

Cette féparation permet de connoître le poisson, de juger de celui qui a plus profité, de le choisir, enfin, de compter le nombre de mâles &c de femelles.

Ala troiseme année, le partage faitsfur cent carpes semelles, on met vingacing måles, &ce combre elf fusiliart pour un étang de huit à dix arpens, & sinfi de fuite, en gardant les mêmes preportions pour des crangs plus étendus. Cette manière d'opéres, fur-tout fles étangs font limitrophès, ne force pas le poisson à passer d'un terroir gras ans un terrir majere; ce qui lui

nuit beaucoup.
On peut, fi l'on veut, pêcher ce dernier & grand étang l'année d'après; le poifion y aura dopné beaucoup de feuilles; mais il vaut mieux attendre à la feconde année. Cette multiplicité d'étangs conficrés aux differens âges de poifions, est très-avantageufe au vendeur & l'acquéreur. Il eft plus,aifé & plus profiserur. Il eft plus,aifé & plus profis

table à l'un & à l'autre, de vendre un beau poisson que deux petits: comme le local ou les moyens ne permettent pas de multiplier les étangs, & que souvent l'on est réduit à un seul, la régie est différente.

La pêche d'un étang unique fournit des carpes de vente, & un grand nombre qui ne le font pas, à cause de leur petitesse, de l'alevin & de la feuille.

Lorsqu'on le pêche, on sépare chaque espèce, & l'on a, pour cet effet, au - dessous de la bonde de l'étang, plusieurs réservoirs remplis d'eau, & qu'on peut mettre à sec à volonté; dans l'un, on jette les brochetons & autres poissons voraces invendables; dans l'autre, les carpes au-dessous de la vente , l'alevin & la feuille; dans le troisième, toute espèce de roussaille, afin de la séparer complettement de la famille des carpés & des tanches. Il est essentiel de maintenir toujours un petit courant d'eau nouvelle dans ces réfervoirs, parce que la multitude de poiffons l'auroit bientôt viciée. On connoît que l'eau commence à être trop visqueuse & trop privée d'air , lorsque le poisson s'accumule à la surface, & qu'il pousse son museau hors de l'eau, afin d'y respirer un air frais & falubre. Pour peu qu'on diffère à lui donner de nouvelle eau & faire dégorger l'ancienne, il périt par milliers.

Loríque le grand érang commence dêtre rempli, on met à fec le réfervoir qui renferme les carpillons & l'alevin de cinq à fept pouces; ainfi que les petites tanches, & con les jette dans le grand étang après les avoir computs, c'eltà-dire, avoir six à peu de chofe près, de quinze cents à deux milliers par arpent; la force de l'alevin décide du nombre. La crainte que cet alevin ne mul-

tiplie trop jusqu'au moment où l'étang fera pêché, engage d'y mettre des brochets. Je n'approuve cette méthode, que jusqu'à un certain point, & seulement dans le cas où l'on ne mettra que de la feuille de brochet & cn petit nombre. Si le brocheton est aussi gros que l'alevin. celui - ci ne produifant pas dans la première année, & très-peu dans la seconde , laissera manquer de nourriture aux brochets, & ceux-ci s'attaqueront à l'alevin, ils en diminueront prodigicusement le nombre; au lieu que le petit brocheton fe contentera de la feuille jetée pour fon entretien, & la carpe trop groffe pour lui, fe foustraira à sa voracité. On prétend que les carpes d'un ctang où il y a quelques brochets . font plus délicates que celles qui vivent paifiblement, parce que, diton, la chaffe continuelle faite par les brochets, les nécessiteà un trèsgrand exercice, cela peut être; mais il est démontré que la crainte & la fraveur de la mort, fans cesse devant les yeux, n'engraissent pas : cette délicateffe de la chair de la carpe ne tourne certainement pas au profit du propriétaire de l'étang. La pêche générale a lieu commu-

nément tous les trois ans, en comptant depuis l'époque après l'alevinage.

Si l'on ménage un étang pour les brochets, féparation qué econfeille très-fort, celt le cas dy multiplier la menufaille, & même tous les autres petits poifions blancs dont il faut fevrer les étangs à carpes & à tanches. Sans cette précaution indipenfable, les gros brochets ne trou-

L 1111 G(10)

want pas une nourriture abondante; mangeront leurs petits.

L'ordonnance des eaux & forêts a établi cette règle pour le rempoiffonnement des etangs qui appartiennent au Roi, ou aux égifites, ou aux communautés, que le carpeau aura fix pouces au monins, la tanche cinq, la perche quatre, & le brocheton de et échantillon qu'on voudra; mais qu'on ne pourra le jeter qu'un an après l'empoifionnement au plutôt.

Il est impossible d'établir une loi générale pour l'empoissonnement & la pêche des étangs, ni fixer d'une manière exactement déterminée, la quantité d'alevin ou de pièces. Ces objets varient, 1°. fur l'étendue de l'étang : un millier n'est pas trop, si il est considérable, & cinq cents alevins fuffifent, & au-delà, fi l'étang n'est que d'un arpent. 2°. La chaleur du climat mérite d'être prife en confidération. Plus l'eau s'échauffe, plus elle perd de cet air qu'elle contient, & plutôt elle est viciée , & par elle-même & par l'infpiration & respiration sans cesse répétées par le poisson. Si son nombre est considérable, cette eau fera encore plus complétement viciée; 3°. La nature du sol, ainsi que celle de l'eau, prononcent encore sur la quantité des poissons; les fonds gras, limoneux & bourbeux, ainsi que les bords de l'étang, servent bien mieux d'asile à une multitude prodigieuse d'insectes. qu'un fond & des bords fablonneux: mais comme entre le fol fablonneux & bourbeux, il y a beaucoup de nuances, c'est au propriétaire à étudier la nature du fol de son étang, & à le peupler après l'avoir bien observée. Ce que je dis du terrain, s'applique également à la qualité de Pau. Celle qui coule entre des rochers fees & arides, ou celle qui fources voilines entraîne avec elle trè-speu ou préque point de nourriture; celle au contraire qui, après avoir reçu les immondices d'un vilage, a d'une ville, le jette dans un citage, y améne l'abondance, déflors la multiplication & l'embonpoint du poisson proposition de l'embonpoint du poisson de l'embonpoint de l'embonpoint du poisson de l'embonpoint de l'embonpoint du poisson de l'embonpoint de l'embonpoint de l'embonpoint du poisson de l'embonpoint de l'embonpoint de l'embonpoint de l'embonpoint de l'embonpoint de l'embonpoint de l'embonpoint

III Du frai. Ce mot a deux fignifications: la première défigne l'amour des poissons, & on dit, le poisson « fraie ; la seconde indique une matière gélatineuse, plus ou moins épaisse, dans laquelle sont parsements se souts ; sils n'ont pas été scondés par le mâle à mesure que la femelle les pond, ect ousis n'eclosent paa. Les mois de mars, avril & mai sont les époques de l'apparition du frai suivant le degré de chaleur de la faison ou du climat.

Le poisson ne s'accouple pas comme les quadrupèdes. les oifeaux ou les infectes. Lorfque le temps des amours est venu, les femelles se portent en foule vers les bords de l'étang, & chacune est suivie d'un ou de plufieurs mâles; elles traînent leur ventre fur la terre, ayant quelquefois une grande partie de leur corps hors de l'eau, afin d'augmenter la force de cette pression qui les aide à se débarrasser du frai. Les mâles fe tiennent près des femelles &c fur les côtés; ils pressent également leur ventre contre la terre & il en fort un peu de liqueur légèrement blanchatre, qui vivifie tout

Le fecond but de la nature dans cette opération, est d'obliger le poiffon à déposer ses œuss dans un endroit où il y a peu d'eau, afin que la chaleur des rayons du foleil la petre, l'échauffe ainfi que la terre qu'elle recouvre ; cette chaleur fuffit pour faire éclore le frai douze ou quinze jours après. La multitude d'œufs est si considérable, que lorsque les petits poissons sont éclos . cette eau paroît presque noire. Jusqu'à ce qu'ils aient acquis une certaine force, ils folatrent fur ces bords, animés par les rayons du foleil; peu à peu ils s'en éloignent, enfin ils les abandonnent. Si la chaleur diminue le volume d'eau de l'étang, ensin, fi l'eau ne recouvre pas toujours le frai ; il est perdu , fe putréfie fur le bord, & corrompt l'air; j'ose même avancer, d'après mes observations, que ce frai desféché est la principale cause de l'odeur fétide des étangs, & de la corruption de l'air : tous les frais quelconques produifent cet effet. Si le frai refte couvert d'eau, il est plus long-temps à se corrompre, fon odenr est moins forte & ses émanations moins dangereuses: l'une & l'autre le sont touiours.

J'ai dit, en parlant du local d'un étang, que ses bords devroient être coupes à pic, afin de maintenir tous jours une certaine profondeur à l'eau, de l'empêcher de se putréfier: enfin . d'empester l'air & de porter le méphitisme dans le voisinage : cette affertion exige des modifications. Si tout l'étang étoit ainfi circonferit, & fes bords par - tout à un pied d'eau de profondeur, il n'y auroit jamais de frai, ou du moins il périroit en très - grande partie : cette raison nécessite à laisfer en plan légérement incliné & 20:

fur une affez grande étendue, Je côté par lequel l'eau ferend dans l'éval par lequel l'eau ferend dans l'éval l'a y aura donc au moins les bords des trois quarts de l'étang qui ne feront pas nuifibles. Rien de fi natirel que de pouvroir à la mitiel plication du poiffon; mais il eft not publication du poiffon; mais il en confervation de la fant des hommes, & con vera bientot jufqu'à quelle diffance l'air empeffé des étangs fe propage.

Les bords coupés à pic ont un grand avantage, celui d'empêcher les beffiaux de venir piétiner le fol couvert de frai. Dès que l'agrégation de ce frai est rompue, la masse totale est détruite; il est donc bien plus aisé de circonferrire, avec des ronces seches, avec des palissades, quelconques, un quart de l'étang; que toute sa circonsservent.

D'aileurs, § la fechereffe commence à le faire fenitr, fi on prévoit que cêtte parie du bord de l'étang ne fera pas recouverte d'eau jufqu'à ce que le poisson puife fortir de l'œuit, il fera ficile de lever dans fa longueur quelques pellées de terre, en manière de petite die que, sfin d'empêcher le poisson de paffer outre & d'affurer fon frai.

Plufeurs persones aflurent que le frai de carpe in profipre del lement bien que lorsque la carpeta en profipre la repro ha internation an est en la fept o ha int an, & le mella carpeta cui cinqi cette afferition me parci paradoxale & contraire à l'ex-périence. On feroit heureux s'elle étoit vraie, parce que les étoit vraie, parce que les étoit vraie parce que les étoit vraies gror poissons. Il est prouvé par l'expérience, que l'alternation de les propositions. Il est prouvé par l'expérience, que l'alternation de signification de significant de significant

de deux ans, & confervé pendant trois ans dans les étangs, peuple à merveille.

La vente du poisson est un objet étranger à cet ouvrage; ainfi , je n'en parlerai pas.

Des accidens qui arrivent aux Étangs.

I. De l'affec. Deux caufes concourent à la defficcation , la féche reffe , ou la perte de l'eau par quelque s larron ou fuyant. Les étangs dont le fol est à Turface trop plane & trop étendue, sont dans le cas d'éprouver, plus que tout autre, les rigueurs de la fécheresse : outre la cessation des sources, ou des ruiffeaux qui y affluoient, il s'évapore une prodigieuse quantité d'eau chaude, parce que l'évaporation est toujours en raifon de la furface. de la chaleur que l'eau reçoit & du courant d'air auquel elle est exposée; ainfi, plus l'étang aura de profondeur dans la poèle, dans fes fossés, plus fes bords feront coupés à pics droits. moins il y aura d'évaporation. Cependant fi l'on voit que la séchereffe continue, que les eaux diminuent en trop grande abondance, il vaut mieux facrifier une partie ou la moitié du poisson, que la masse totale. Comme on fait le nombre de gros poissons dont l'étang est peuplé, on en tirera la moitié ou plus ou moins fuivant la circonftance en le pêchant avec la feine, & ce poisson étant vendu dédommagera un peu le propriétaire. Moios il y aura de poissons, & moins l'eau restante se corrompra

Si la fécheresse est extrême, si

l'étang reste à sec, ou même avec une trop petite quantité d'eau. le mal est sans remède, le poisson y perira, pourrira, & la contagion est affurée. Établir de grands feux autour & fur le fol même de l'étang, est le palliatif le plus assuré; & le remède sera complet, si le nombre & le volume des feux égale le foyer de putréfaction : je reviens fouvent fur cet article, & je crois ne pas encore affez le répéter.

Si l'eau fe perd par des larrons, il faudra faire les recherches les plus exactes, afin de connoître leur rentrée & leur sortie. On voit communément l'eau tourbillonner, & le tourbillon est toujours en raison du diamètre du larron; lorsque la surface de l'eau est agitée par les vagues, il n'est pas possible de distinguer ces tourbillons. Les plus dangereux larrons font ceux placés à la base de la chaussée on dans la poèle. ou dans telle autre partie de la cavité de l'étang.

Lorfque l'on est affez heureux pour les découvrir, on cherche avec les instrumens à élargir leur entrée, afin d'augmenter le courant; alors on adapte fur cette ouverture un tuvau fait avec des planches, & proportionné à fa grandeur, & dans le tuyau ou encaissement qui correspond au deffus de la furface del'eau on jette du beien (voyez ce mot) clair & fait avec de petits cailloux. Un homme armé d'une longue perche en bois, falle ce béton, le fait entrer autant qu'il peut dans le vide; on remet du nouveau béton, le faffement recommence, & ainfi de fuite , jufqu'à ce qu'on s'apperçoive clairement que la cavité ne reçoit plus de béton. Si la chaux étoit

bonne, & qu'elle ait été broyée avec le cailloux & le fable, fans le noyer d'eau, elle cristallisera dans moins de vingt - quatre heures, & l'eau ne se perdra plus à l'avenir. Si le larron est dans la chausiée même. la même opération est suffisante. On jugera qu'il est rempli lorsque l'on verra de l'autre côté de cette chauffée, que l'eau ne coule plus quelques jours après; si avant l'opération on bouchoit l'iffue de ce côté . le travail seroit manqué. C'est au courant lui - même à entraîner la chaux, le fable, le gravier & à les accumuler dans l'espace vide. Ne craignez donc pas de perdre de la chaux ou du béton, l'opération est majeure, & tire à grande conféquence.

Si on ne prend pas ce parti économique que j'ai vu rénssir sous mes yeux, il faudra renverser la chauiée & la construire à neuf, en tout ou en partie, sans attendre que l'étang soit au terme sixé pour sa pêche. Tous les palliatifs n'empêcheront pas la petre du poisson.

II. Des geltei. Si l'étang a la production de li de l'impossible que la glace aille jusqu'ai non de service de la glace aille jusqu'ai non de service de la glace aille jusqu'ai d'un pieci, à moins que les glaces qui s'élevent des eaux plus profongiais de le production de la glace de plus production de la glace fupériume. Le former avec elle une masse foit de la glace fupériume. Le former avec elle une masse foit de la glace fupériume. Le former avec elle une masse foit de l'aire de la glace fupériume de l'orner avec elle une masse foit de l'aire de l

Les plus à craindre sont celles qui succèdent à des jours de dégels, mais pas assez considérables pour sondre entièrement la glace du dessus de l'eau. La fonte des neiges, ou une plus grande abondance d'eau quelconque couvre cette glace, le poiffon vient à la file dans cette nouvelle eau, afin de chercher l'eau dont la température est supérieure à celle du deffous de la glace ; mais, fi dans cette circonstance il survient une seconde gelée un peu forte, il se trouve entre deux glaces, privé. d'air, percé du froid, & il périt. Le seul moven de remédier à cet inconvenient est d'ouvrir l'empalement, de laisser couler une certaine quantité d'eau de manière que la glace inférieure ne touche plus à quelques pouces la furface de l'eau; alors entraînée par son propre poids, par celui de l'eau & de la glace supérjeure, elle se send ; se divife & fe brife, & le poisson trouve les moyens de regagner fa première demeure.

Lorfque l'étang a peu de ptofondeur, on fait très-bien de rompre les glaces, opération pénible & a répéter fouvent. Quelques pieux enfoncés dans divers endroits de l'étang entretiendront le courant d'air, tant que les gelées ne seront pas très-fortes; comme ils offrent une réfistance à la vague de l'eau, elle est contre eux dans une agitation qui lui empêche de se glacer; mais si la gelée est forte, l'expédient est nul; on peut cependant donner une plus grande extension à leur utilité, en implantant affez foiblement ces pieux dans le fol, & leur laissant la facilité du mouvement que l'on accélère par le fecours des cordes qui y font attachées & tirées par des hommes

placés fur des bords opposés.

D'autres personnes, après avoir brisé la glace en différens endroits,

garniffent les ouvertures avec des bottes de paille; ces moyens sont fuffifans contre les grandes gelées ; le meilleur confifte dans la profondeur de l'étang.

## SECTION. IV.

Des ennemis des Poissons.

Tout individu dans la nature est détruit par un individu plus fort, & l'homme est le plus grand, le plus fouverain 'destructeur. La timide alouette, l'innocente colombe, &c. fervent d'aliment à la nombreuse famille des oifeaux de proie à bec crochu & à ferresaigues; le poisson est la victime de la voracité, nonfeulement de certains poissons, mais encore d'un grand nombre d'oiseaux & de quadrupèdes.

L'eau confidérée comme eau,n'atrire pas les oifeaux, c'est la nourriture qu'ils y trouvent . la feule qui leur convient & qu'ils ne fauroient rencontrer ailleurs; ainfi, les oifeaux nommés aquatiques, tels que les cigognes, très multipliées dans les pays froids, les hérons, les canards, les farcelles, les poules d'eau, &c. détruisent une grande quantité de poisson. Ces animaux plongent avec une rapidité étonnante, fuivent leur proie, l'attrapent, & viennent la manger fur la furface de l'eau.

La Loutre, animal amphibie, un peu plus gros que le chat, & affez approchant pour sa forme, est le sléau le plus redoutable des poissons : cinq ou six loutres viendront à bout à la longue, de dépeupler un érang. Elle digerepresqu'autli-tôtqu'elleamangé,

peu au-dessus de l'eau, elles sont bientôt couvertes de ses excrémens, remplis d'arêtes & de vertèbres de poiffons. On emploie, pour la détruire, les traquenards frotés avec de petits poissons qui servent d'apât. Si elle trouve dans l'étang une nourriture abondante, elle dédaignera l'amorce : il vaut mieux s'embusquer près des pierres, cacher sa retraite avec des broussailles, l'attendre à l'affut & la tuer à coups de fufil.

Le Caftor, ( voyez ce mot ) est auffi dangereux que la loutre, mais il n'est pas si commun; on en trouve dans le Rône, dans le Gardon, dans l'Isère, dans l'Oife, &c. Comme cet animal, connu fous le nom de bièvre, se vend très bien, les braconniers & les payfans en détruisent peu à peu l'espèce.

Je place au rang des ennemis des poissons, les masses de joncs. de plantes aquatiques, les racines de gros arbres plantés fur les bords des étangs, parce qu'ils servent de cachette aux oiseaux, aux loutres. &c. Il est donc très-important de les détruire lorsque l'étang est

Les braconniers pêcheurs, car la pêche a les fiens comme la chaffe . font à redouter. Le feul moyen de prévenir leurs grandes déprédations, est de planter des piquets de distance en distance, de les enfoncer solidement, & de les armer entre deux eaux de crochets de fer, afin de retenir leurs filets & les rompre, les brifer lorfqu'ils veulent les retirer. Les pêcheurs à la ligne seroient moins à craindre, s'ils fe contentoient d'une fenle ligne, mais ils en jettent un grand nombre garnies & s'il le trouve quelques pierres un ; de plusieurs hameçons , elles sont

voir les provinces abondantes en étangs moins peuplés que ceux qui n'en ont pas, quand miene le terrain de celles-ci el finificirur en qualité. La force réelle d'un état confléte dansun en ombreule population; l'agricultur en ll'ame de cette population prigretultur en l'ame de cette population pour lefquelles on conferve des etangs, en font le fiéau qui ablattejt l'effoce ou le gouffre and la dévôre.

## SECTION II.

Des Étangs, relativement aux Propriétaires,

Je lui demande d'être de bonne foi , de mettre de côté les préjugés de la coutume : enfin . de calculer avec moi : Ne convenez-vous pas, lui dirai-je, que lorfqu'un étang a été mis à sec, il produit la plus abondante des récoltes; que souvent on est obligé de semer l'orge dans la première année, afin d'effriter la terre, & que fi, à fa place on avoit semé du froment, il verseroit? Voilà donc une preuve fans réplique de la richesse du sol. Après une ou deux récoltes, vous convertiffez de nouveau ce champ en étang, & il reste tel au moins pendant trois ou quatre années; mais fi, pendant ces quatre années, vous aviez retiré quatre récoltes de froment, ou même simplement de chanvre, de quel côté seroit le bénéfice le plus clair ? La décision tient à un simple calcul bien aisé à faire . & dont je m'occuperai après avoir répondu aux objections les plus spécieufes.

Les étangs font des bas-fonds,

par conféquent goutteux, humides, &c. Des-lors le grain est nové par l'eau, ou s'il végete, la rouille s'empare de la plante. C'est toujours la faute du propriétaire si le grain fourfre, puisque l'empalement facilitoit la sortie de l'eau jusqu'à la dernière goutte, facilité augmentée par le grand fossé qui prend depuis la queue de l'étang jusqu'à la tête, c'est-à-dire jusqu'à la bonde, & par tous les fossés latéraux. L'agitation de l'eau entraîne toujours la terre vers ces fosses par une pente infenfible, de manière qu'eux feuls forment des cavités, des gouttières. &c. & le reste du terrain est sur une pente douce. Il est donc impossible que l'eau séjourne, que le grain foit nové, la plante rouillée, &c. Supposons encore que ces fossés aient été comblés : quel est le propriétaire même des terres seches. qui, après les avoir femées, ne fait pas donner quelques coups de charrue, afin d'établir des fangfues ou gouttières destinées à l'écoulement des eaux pluviales? Ces deux proprictaires de nature de fol différent. font dans le même cas, ainfi que tous les propriétaires en général. Le travail de ceux qui billonnent. ( voyez le mot Billon ) est bien plus confidérable. Le pis aller fera

de fuivre leur exemple.

La culture des grains néceffite à
de grandes dépendes ; il faut multiplier le nombre des domeffiques,
des animaux de labourage, des inftrumens autoires ; &c.: le conviens
de ces faits , & je fuppofe même qu'après avoir calcule, le produit de,
grainscomparé à celui de l'étang, foir
inférieur; mais il faut mettre en ligne
de compte , &c. compter pour beau-

Ddd

coup la paille qui fervira à nourrir & à faire la litière d'un plus grand nombre de bestiaux, & par conséquent à la multiplication des engrais dont les champs élevés ont toujours befoin : il taut compier eucore la multiplication des troupeaux, qui trouveront une nourriture abondante & faine dans un lieu dont l'approche leur étoit autrefois interdite, au moins pendant le temps du frai, tandis qu'auparavant, des vaches, des bœnfs languissans & décharnés n'avoient sur les bords de l'étang, que de l'herbe maigre de mauvaise qualité; leur état de dépérissement l'annonçoit affez. (Voyez ce qui est dit à ce sujet, 211 mot COMMUNE, COMMUNAUX.) L'augmentation des bestiaux, des troupeaux, & la perfection de l'efpèce, devroient seules engager à supprimer les étangs, ainsi que la multiplication des engrais. Que peuton attendre d'un travail fait par des bœufs étiques & exténués, & d'un champ fans engrais? S'il fe préfente quelques exceptions relatives aux animaux de labourage, elles ne détruisent pas la généralité & la véracité des faits. Pour un particulier jaloux de bien nourrir son bétail, il y en a mille qui se contentent de l'envoyer paitre fur les bords des étangs. On ne doit donc plus être étonné de la fréquence des épizooties, (voyez ce mot) & de cette multitude de maladies qui attaquent & enlèvent le bétail.

Il y a plus, il est très-rare que les récoltes foient assurées dans les champs limitrophes des étangs : sur six années à peine on en peut compter une bonne, l'eau réduite en vapeur, portée par le vent a rouille les plantes; ou lorfau'elles en font unbibées, s'il furvient un coup de foleil chaud, elles font brûlées. Le blé est-il en fleur, la fleur coule plus facilement que par-tout ailleurs. & au lieu du grain, on récolte souvent de la paille. La carie, ou charbon ou noir, attaque les blés dans certaines années; c'est précisément lorsqu'ils se trouvent dans les circonstances égales à celles où sont prefque toujours les bles dont il est question : en effet , on les voit trèsrarement exempts de carie, & même ceux qui en sont plus éloignés s'en reflentent. Revenons au tableau de comparaifon des produits.

L'achar de l'alevinde 6 à 7 pouces de longeur coûte à peu près 48 livres le millier; ainfi, le prix de rompoiffonnement d'un étang de 100 arpens est de 4800 livres. & il est arre, près des grandes villes où les débouchés sont aflurés, que l'alevin soit à un prix aussi bas. L'intérêt de cette mile première pendant trois ans est de 720 livres; le capital réuni à l'intérêt, sorme la fomme-

de \$20 livres.

« La carpe prise sur le lieu même. fe vent à l'échantillon avec les quatre au cent, c'est à dire, à la mesure, par pied & pouce, qui se prend depuis le bas de l'œil jufqu'à l'angle de la fourchette de la queue : les marchands prétendent que ce doit être deux écailles au-dessus de cet angle; mais quelque chose que l'on fasse, le marchand parvient toujours à trouver son compte; car, fi on lui vend toutes les carpes de douze pouces au-deffue, 300 livres le millier ou fix fols la pièce, il rebutera toutes celles qui seront d'onze pouces, & il demandera co

qu'il aura rebuté à un prix trèsmodique; voilà ce qu'on appelle le favoir - faire du marchand. » C'est ainsi que M. Duhamel s'explique dans son grand Traité des pécies.

On ne dira pas que le prix du milier, qui vient l'être indiqué, foit au-deffous de la valeur. Certainement, dans l'intérieur du royaume il ne monie jamais auffi haut, à moins qu'on ait éprouvé de grandes féchereffes ou des froids trés-rigoureux; alors, on ne trouve plus dans les chans la même quiantité de poiffons. Admettons donc ce prix dans fa généralité.

Les propriétaires sayent très-bien, par expérience, que les marchands spéculateurs sur les poissons, reffemblent aux commissionnaires; (voy. ce mot ainfi que celui ABONDANCE) qu'ils forment entr'eux une espèces de confédération; qu'ils courent rarement fur les marchés des uns & des autres; enfin, qu'après avoir employé toutes les rufes possibles, ils payent le moins qu'ils peuvent, parce qu'on est obligé de passer par leurs mains; & si on écoutoit les raifonnemens qu'ils accumulent, ils prouveroient qu'en leur donnant le poisson à la moitié du prix ordinaire, & même un quart au-dessous de cette moitié, ils feroient encore en perte, à cause de l'éloignement des lieux, de la cherté du transport, de la perte de la marchandife, &c. J'ai vu conclure des marchés en ce genre; leurs petites menées font en tout femblables à celles des commissionnaires.

Sur vingt milliers de carpes jetées dans un étang de cent arpens, l'expérience prouve qu'on n'en retire jamais les deux tiers. & jamais les deux moirés, fon a mis des broches, moirés, fon a mis des broches, de moirés, fon a mis des broches, de mens de moirés franche; le produit fera de . 30000 liv.; cette fomme éblouit; mais fur éparte moirés, il faut déduire un quart pour les poiflons qui n'auront pas la grandeur requié, refle donc... 1500 l; admettons que l'autre quart 5000 l; vendu . 2000 liv. La fumme toutel fera . 2000 liv. La fumme toutel fera . 2000 liv.

Je demande au propriétaire s'il lui arrive louvent de retirer cette fomme d'un étang de cent arpens, même en ne comptant pas la mile première de l'alevinage ni fes intérêts? Je mets en fait, que fur cent propriétaires on en trouvera quartevingt-dix-huit qui s'abonneront à douze ou dix mille livres.

Ce produit paroît confidérable, parce qu'il vient tout à coup & qu'il eft en maffe; dès-lors on juge les étangs très-avantageux : un moment de réflexion & de comparaison indiquera à quoi il faut s'en tenir.

Convertifions cet étang de cent arpens (voyeç ce mot) en terres labourables, & calculons au plus bas; un fonds d'une aufili bonne nature, & & fi fortennent engraifft, produira pendant les trois années confécutives, néceffairement dix pour un, & prefque toujours quinze pour un,

On autra femé par arpent un quintal & demi de froment, poids de marc. Le produit fera donc de quinze cents quintaux.

Le prix du quintal est, généralement parlant, dans tout le royaume, & au plus bas à fix ilvres, presque toujours à huit, & souvent à dix, comptons-le à fix : le produit fera par arpent, de . . . 900 liv, Mais il faut prélever la femence, payer la dîme; ainfi à déduire. 300 l. Reste net 112 quintaux, qui repréfentent . . . . . . . . . . 672 l.

fentent . . . . . . . . . . . . 672 l. Multipliantces 672 l. par le produit de cent arpens, on aura, . . . 67200 l.

Diminuons à présent moitié franche, soit pour les frais de culture, soit pour les impositions; il restera net pour le produit d'une année 33800 l.

Si on trouve que j'ai porté trop bas les frais de culture ou d'impotations, que l'on veuille que ces frais aient confommé les deux tiers du produit, il restera... 20000 l.

Admettons encore le prix de la vente du poisson à 40 ou 50000 l., ce qui est exorbitant ; il y aura encore 10000 liv. de bénéfice du côté du profit des champs, porté à une a valeur extrêmement inférieure aux prix des denrées, & à l'abondance des récoltes qu'on doit artendre d'un fol qui est la fertilité même. Il me paroît démontré, jusqu'à l'évidence, qu'une feule année de culture équivaut, & au - delà, an produit des trois années de l'étang; d'où je conclus que les étangs sont nuisibles à l'agriculture en général, s'oppofent à la population, à la multiplication des bestiaux & sont préjudiciables aux propriétaires.

CHAPITRE IV.

Du danger des Étangs.

Par ce qui a été dit dans les Chapitres précédens, on doit avoir preffenti combien les étangs étoient dangereux, & rendoient mal-faine la campagne voifine. Les raifonnemens les plus concluans gliffent fur l'esprit de la multitude; il faut des exemples,

Les fièvres intermittentes écrafoient les habitans de la parie byfle de la Lorraine, les épidémies s'y multiplioient, & la province se depeuploit. Le terrain defféché, la fièvre a disparu, & on ne parle plus d'épidémie.

On fair que la plaine du Forze et couverte d'étangs; il n'elf donc pas étonnant que les malheureux habitans de cette contrée foient, pendant neuf mois de l'année, réduits à l'inaétion & à un état douloureux de languiffant. La partie élevée qui borde cette plaine, étoit rarement affectée. Aujourd'hui un particulier a fait confiruire un étang de cent arpens au pied de la montâgne, & les environs font auffi infectés que ceux de la plaine.

Dans la Breffe-Breffante, l'homme le plus âgé drune paroifie ne paffepas cinquinte ans, & il y ed la udipas cinquinte ans, & il y ed la udipas cinquinte ans, & il y ed la udipar-tout alleurs: les femnes, Jes enfans ont un
ventre ballonné, jemblable à celin
d'un hydropique; enfan, cette partie
de la Breffe infecte l'aurre, & la
fièvre eff fouvent endemique dan
les villes de Mácon & de Châlons,
quoique éloignées des étanos,
quoique éloignées des étanos.

La ville de Blois, quelquefois celle d'Orléans font dans le même cas, fi les vents d'eft & fud-eft règnent en l'été pendant quelques-joursconfécutifs; ils apportent avec ux les miatimes élevés fur les étangs de la miférable Sologne. Je pourrois citer cent exemples pareils.

Si dans les provinces où la chaleur est rempérée, ils produisent des effets si funelles, on doit juger de leurs ravages dans les provinces méridionales. Ly ai vu les habitans

Den Hall 1003

obligés de charger fur un âne les cadavres, parce qu'il ne fe trouvoit plus dans le village des gens en état de les transporter au lieu de la doubline.

fépulture. Les villages fitués près des étangs ou fous leur vent, ressemblent à des hôpitaux; on n'y voit que spectres se traîner, & traîner une vie lan-guissante; la pâleur de la mort est fur leur Mage, & le principe de la mort circule avec leur fang; on prodigue vainement les remèdes à ces malheureux, ils épuisent le reste de . leurs forces & ancantiffent leur petite fortune : tant que le fover du mal existe, le remede est plus dangereux qu'utile : il taut attendre le retour des fraicheurs. Terre infortunce, terre qu'une infatiable & mal entendue cupidité a rendu maudite, comment êtes-vous encore habitée! Si l'étois curé dans ces cantons . . l'assemblerois les hahitans, je monterois en chaire & ic leur dirois : Ce n'est pas vivre que de souffrir perpétuellement : les maladies vous enlèvent la force de travailler; ce n'est pas affez d'être écrafés d'infirmités, la misère assège votre porte, l'enfant vous demande du pain, & vous ne pouvez lui donner que des larmes : furyez ces lieux pestiférés, abandonnez vos foibles & calamiteuses posfessions; si vous êtes valets ou journaliers, vous trouverez par-tout de l'emploi; la fanté vous rendra des forces, & vous gagherez de quoi nourrir vos enfans. Si vous êtes fermiers, ne croyez pas mie vos maîtres barbares, qui vous voyent abimés dans les fouffrances & dans l'impoffibilité de travailler, se relâchent d'un seul denier sur le prix de la ferme ; en fuyant ce sejour de la

mort, forcez-les à venir eux-mêmes cultiver leurs héritages, ou à les abandonner. Lorfque vous les aurez réduits à cette extrémité, la fouftraction des revenus les contraindra à fe procurer des reffources; ils fe plaindront, demanderont des fecours, folliciteront, importuneront: leur voix pénétrera intenfiblement julqu'au premier degré du trône, & le gouvernement viendra à leur fecours. La plainte de l'indigent passe rarement le feuil de la porte; on ci oit avoir beaucoup fait . lorfou'on lui a accordé une piété stérile. Puisse le nombre des curés, capables de parler ainsi, se multiplier autant que celui des paroiffes infectées, & faire voir qu'ils ont de l'énergie dans l'ame! Aux grands maux il faut de grands remèdes; les palliatifs les augmentent : la coignée mife au pied de l'arbre oft le feul remède. Je fais que les propriétaires des étangs trouveront ma morale un peu sévere, qu'ils me traiteront même de féditioux; mais est-ce ma faute si de ga eté de cœur .. connoissant toute l'étendue du mal. ils perfistent à être, non-seulement le fléau, mais encore les destructeurs de l'espèce humaine ?

La lupprefilon des étangs est un objet indispensable; le fallut de la maile y est attaché, & ce n'est pas plus attaquer les propriérés, que de prendre du terrain pour les grands chemins; encore, dans ce dernier cas, le propriétaire perd sa posseficion, au lieu que l'étang converti en terre labourable ou en prairies, augmente se revenus.

Si les communautés ne finivent pas les sages conscils que je suppose donnés par le curé, elles doivent s'affembler, constater par des pro398

cès-verbaux bien en règle, 1º. le nombre des habitans, en diffinguant le nombre d'hommes, de femmes & d'ensans, & en former un tableau. 2°. Combien d'individus de chaque claife, ont été attaqués par la fievre, ou partelle autre épidémie. 3°. Combien il en est mort dans le courant de l'année. 4º. Tâcher, s'il est possible. de constater un semblable état d'un certain nombre d'années antérieures. & , après lui avoir donné la forme légale, l'envoyer à l'intendant de la province, avec une requête dans laquelle la communauté demandera la fuppression de l'étang. Si cette requête reste sans réponse, envoyer un semblable état & une semblable requête. 1º. au gouverneur de la province, 2°, au ministre chargé de ion département , 3°. au contrôleur général, & renouveler de temps en temps les mêmes envois, fi les premiers ne produifent aucun effet.

Enfin, fi ces tentatives font fans fuccès, abandonner la paroisse, & aller s'établir dans des villages plus fains. Je crois même, qu'en adreffant de semblables requêtes au parlement de la province, dépositaire de la grande police, il pourroit faire cesser la calamité. En un mot, lorsque les proprietaires entretiennent la peste, on doit chercher tous les moyens propres à s'y foustraire, excepté les voies de fait, qui ne sont jamais permiles dans aucun cas.

Si quelqu'un doit commencer à donner le bon exemple, ce font certainement les chapitres, les communautés religieuses d'hommes & de femmes : ils le doivent comme religieux & comme citoyens. Leur exemple influera, & gagnera de proche en proche, & petit à petit

le bien se fera. S'ils s'y refusent, ce qui n'est pas à présimer, employez la voie qu'on vient d'indiquer : je fais que des ordres voués au maigre ont befoin dit poisson, mais il n'est aucune communauté tant nombreule soit-elle, qui ait besoin de plus d'un arpent d'étang & de quelques réfervoirs. Le reste est imperfluité , luxe , perte réelle pour eux, & contagion pour les voifins.

ÉTENDART, BOTANIQUE, On a donné ce nom au pétale supérieur des fleurs papillionnacées ou légumineules; il est ordinairement relevé. Voyez le mot FLEUR où est le dessin de l'étendart. M. M.

ÉTÊTER UN ARBRE. C'est lui couper la 1ête & le réduire à son . tronc. On n'étête pas les faules & les peupliers; au contraire, on leur laisse leur tête formée par la naissance des branches que l'on a coupées. On étêre un vieux arbre fruitier, afin de le forcer à donner du bois nouveau qui réussit rarement; il vaut mieux le couper par le pied audesfus de la greffe, & sa durée sera plus foutenue.

ÉTHER. Je ne décrirai pas le procédé de la distillation de l'esprit-devin très-rectifié avec l'acide vitriolique très-concentré. Cette opération est délicate à exécuter, & même dangerettle entre des mains peu exercées; on diftingue trois espèces d'é. ther, le vitriolique, le nitreux, & l'acéteux ou éffier retiré du vinaigre concentré. Le plus en utage en médecine est le premier. La manière de l'employer, est d'en verser dix à do ze gouttes fur un morceau de fucre, & de le faire promptement

avaler. On croit aufli-tôt avoir la bouche en feu, mais dans le moment on fent une fraicheur & un parfum très-agréable. On s'en fert comme d'un excellent fédatif pour arrêter les vomissemens; dans les mouvemens convulfits qui accompagnent la dentition des enfans ; dans les coliques, les flatuofités de l'effomac. L'éther est le meilleur remède contre l'empoisonnement causé par des champignons : appliqué fur le front, il calme & d'ffipe les maux de tête les plus violens. Cette liqueur est fingulièrement volatile, & s'évapore malgré les meilleurs bouchons en verre & uses à l'émeri. On doit la tenir dans un lieu très-frais. & le flacon d'eau dans un vase rempli d'eau.

ÉTIOLEMENT, S'ÉTIOLER, BO-TANIQUE. On entend par ce mot une altération qui furvient aux plantes, une vraie maladie qui leur fait poufier des tiges longues, effilées, de couleur blanche, & terminées par de petites feuilles maigres, mal faconnées & d'un vert pâle. Pour avoir une idée précise de cette maladie végétale, on n'a qu'à jeter les yeux fur ces plantes graminées, que l'on rencontre fouvent fous les pierres; elles offrent de grandes tiges maigres & blanches. Le blanchîment des laitues, des chicorées, des céleris, n'est qu'un étiolement factice par lequel on parvient à donner aux plantes une faveur plus douce & plus fucrée. On peut même dire en général, que toutes les plantes que l'on élève dans de très-petits jardins entourés de murs ou de bâtimens très-haut, s'étiolent jufqu'à un certain point, puifque nous les voyons pouffer beaucoup en hauteur, p-u, en goffurst jeur ver eft påte en groffurst jeur ver eft påte fråde, un certain air de langseur eft fråpandu fur toute la plante, & trifde, un treisand væveir elle périt avant d'avoir protreonduit julqu'à maturité. Les plantes que l'on sême trop dru, & que l'on sême trop dru, & toute s'en partes que l'on plante trop près, softont biende straqués de la memaladie. Les tiges s'alongent, & toutes l'es parties qui ne fort protres qui returnité qu'un fort protres qu'un feur s'en plante qu'un s'en plante l'en plante qu'un s'en plante qu'u

Les deux principaux phénomènes que l'étiolement office, ce font l'alongement exceffif de la tige & la blancheur. Quelle en est la casse, & la même concourt-elle à les produire tous les deux?

Peu de favans. & encore moins de botanistes, se sont occupés de cette maladie des plantes, & avant MM. Bonnet & Duhamel, à peine foupconnoit-on que c'en fut une. Le hafard, fans doute, est la caufe que l'on en a tiré parti. La faveur douce & fucrée que l'on a trouvée dans les plantes étiolées, a engagé à forcer celles dont le goût auffère répugnois à notre fenfualité, à en contracter une autre, au moyen de l'étiolement factice : le procédé que l'on employoit pour en venir à bout, a enfin engagé les favans observateurs que nous venons de citer . à réfléchir férieufement fur le principe de l'étiolement. Après eux. M. Méefe est celui qui s'en est occupé le plus, & il a démontré jusqu'à l'évidence, par fes nombreufes expériences, que la privation de la lumière étoit la cause de l'étiolement, & que l'humidité excessive y contribuoit beaucoup.

M. Changeux a fait imprimer, dans le Journal de Phyfique 1778, fuppl. T. 13, un mémoire fur l'étiolement qu'il attribue, non à la privation de la lumière, mais à la chaleur humide. Nous difeuterons ces deux fentimens, après que nous aurons détaillé les expériences qui leur fervent de bafe.

M. Bonnet, dans for ouvrage intitulé, Recherches fur l'usage des feuilles, est le premier qui ait prouvé que l'étiolement étoit dû à l'abfence de la lumière. Il fema trois pois, l'un à l'ordinaire, l'autre dans un tuyau de verre fermé, & le troisième dans une boîte de fapin fermée; les deux premiers ont pouffé à l'ordinaire, & le troisième seul s'est étiolé. Il en fut de même des haricots; il obferva encore que ces plantes ne s'étioloient pas des qu'un des côtés de la boîte étoit de verre. Un bouton de vigne introduit dans un tuyau de fer blancde trois pieds, & ouvert par en haut, produifit une tige d'un vert très vif & fort étroite; enfin, des graines femées dans différens étuis de verre, de bois, de carton, de papier, ont produit des plantes d'antant plus étiolées, que l'obfcuité dans laquelle elles ont pouffé, a été plus parfaire; & des qu'on pratiquoit de petites fenêrres dans ces étuis, les plantes prenoient une couleur un peu plus foncée vis-àvis de ces ouvertures, que dans le reste de leur étendue.

M. Méefe a été plus loin, & il a fuivi les plantes deputs le moment de la geraine; jui-qu'à celui de la fructification. Il fema le 7 janvier, des graines de cameline dans trois vafes différens; elles le-vèrent le 21 du même mois, dans

le premier exposé sur une senêtre au grand air; le 20, dans le fecond placé dans un endroit féparé par une cloifon de la chambre où étoit le premier, & dans lequel l'air fe renouveloit continuellement; un rayon de lumière qui entroit par une fente. donnoit un peu fur ce vafe, & le 19, dans le troisième pot mis dans une obscurité parfaite. Au commencement de février, les plantes du troisième pot avoient des tiges blanchâtres, & trois fois plus longues que celles du premier, & d'un quart feulement que celles du fecond; elles penchoient à terre, & étoient fingulièrement tortillées; les feuilles étoient jaunâtres, & elles moururent en moins d'un mois après : celles du fecond avoient les tiges affez femblables à celles du troisieme, peu fermes, inclinées vers la lumière. & les feuilles peu vertes, tandis que celles du premier étoient comme toutes celles de son espèce élevées dans les jardins.

Il mit dans l'obscurité des plantes qui avoient deià leurs premières feuilles, & après beaucoup d'expériences & fouvent repétées, il s'apperçut toujours que les jeunes plantes ne vivent pas dans l'obscurité, n'y croissent pas; que ce ne sont que les grandes & les adultes qui penvent y produire des tiges; que les feuilles vertes, produites avant qu'on ait intercepté la lumière, périffent toutes; tandis que celles qui ont été produites dans l'obfcurité même, vivent plus long-temps; que les parties qui font naturellement vertes deviennent jaunes, tandis que la couleur pourprée paroît ne pas changer dans les feuilles & les pétioles nés dans l'obscurité, & qu'enfin

fin la structure des poils paroît disfèrer un peu de ce qu'elle est ordi-

nairement.

Au fujet des poils des plantes,
M. Méefe a obfervé qu'ils étoient
plus rares, & quelquefois plus longs
fur les plantes élevées dans l'obfeu-

rité, que sur celles qui croissent à

la lunière.

Des plantes aquatiques foumifes aux mêmes expériences, se font de même étiolées dans l'obfeurité; & il faut en conclure que la lumière influe jusque sur la végétation des

plantes qui croiffent dans l'eau. Si la lumière a une telle influence fur toute la vie végétale, que des le moment que la plante en est privée elle commence à tomber en langueur & finit par périr, elle doit en avoir nécessairement une très-confidérable fur le principal acte de la végétation, la fécondation ou la fructification. C'est ce que M. Méese confirma. Il mit dans l'obscurité une paquerette ou marguerite qui avoit deux fleurs ouvertes & quelques autres fermées ou à demi-ouvertes ; au bout de quelques heurcs les fleurs fe fermèrent : la plante resta dans cet état pendant tout le mois d'avril; les feuilles vertes périrent peu à peu, les fleurs refterent toujours fermées. & la plante mourut vers la mi-mai, Il en arriva autant à des fleurs de mouron, de fenneçon, de foleil, de narciffe, &cc.; il eft donc conflant que la fructification ne s'achève pas dans l'obscurité. Il observa cependant que quelques fleurs s'y font ouvertes; mais cet épouissement peut venir de deux caules: 1° de l'extension lente des parties encore contenues dans leurs enveloppes, & cette extension est le produit de

Tome IV.

la nutrition; 2°. de l'expansion subite par laquelle la fleur s'ouvre, & qui provient d'une plus grande affluence de fucs. L'abience de la lumière, en troublant, fuivant M. Méefe, le mouvement des fucs par le retardement & la diminution de la transpiration, les sucs affluant en moindre quantité dans l'obscurité, ne pourront pas tendre lessleurs avec autant de force. Celles-ci ne s'ouvriront pas, fi là fructification n'est pas encore affez avancée, lorfqu'on intercepte la lumière; mais elles s'ouvriront plus ou moins, fi la végétation a déja affez de force pour ne pas fe reffentir trop de la diminution qui leur furvient; enfin, n'est-il pas probable que les fleurs ouvertes, se fermeront dans l'obscurité, parce que les sucs n'y ont plus la force suffisante pour vaincre l'élasticité des fibres.

Quoique la fruélification n'air pas lieu dans l'Obleurité, il ne faut pas l'attribuer au manque des étamines de de la pouffière fécondante; elle forment également : il est indécis si cette positière dans cet état est rétalement fécondante; de c'est cet dont M. Mécfe n'a pu s'ailurer comme il s'est affuré qu'en général les sleurs milés dans l'obleurité périssionne vent plusté que celles qui jouissient vent plusté que celles qui jouissient

de la lumière.

D'après ces expériences & quantité d'autres, M. Mérele conduit que les plantes s'étiolent toutes les fois qu'elles font privées de la lumière directe, que l'étioltement et plus ou moins confidérable, fuivant que cette privation et plus ou moins complète; mis que cette altération n'a lieu que pour les parries tendres & délicates des plantes, comme la partie funérieur de la tige qui n'est pas encore verte; que pour les autres qui font extièrement développées, & ont acquis tout leur accinement. Eles périflent, à la vérié, ment, elles périflent, à la vérié, ment, is fans donner de figne d'étiolement, fi ce n'ell un peu au bout lupérieur des branches; & qu'entin le plus grand étiolement a lieu en gênéral pendant les premiers jours que la plante ell privee de l'influence

de la lumiere. Cette privation produit done un effet constant dans toutes les plantes, la mort; mais les jennes plantes, celles qui font encores tendres, éprouvent une maladie de plus, l'accroiffement extraordinaire en quoi confifte proprement l'étiolement. Celles qui font fortes, & dont la vie est plus longue, téfifient davantage à cet accroiffement. La rigidité & la folidité des fibres en est la cause principale; (voyez le mot ACCROIS-SEMENT) mais un des principes les plus énergiques de vitalisé ne les animant plus, elles n'en périffent pas moins. Au mot Lumtère cette vérité fera mife dans tout fon jour.

Telles font & les expérences & les conféquences de M. Méete fur l'éciolement, qu'il attribue finaplement a l'able ce de la lumière. Ce n'eft pas expendant qu'il n'ait reconsu que la chileur & l'hamidire, dans bien des ces, re produient na dougement dans les tiges duient na fougement dans les tiges par la foible fle des tiges miners, des feuilles jaunderse, quelque lois du plus pettre furface, d'une couleur plus pêtre furface, d'une couleur plus pêtre furface.

M. Changeux, comme nous l'avons dit plus haut, penfe au contraire, que la chaleur humide opère principalement, & est le premier

agent de l'étiolement, & voici les expériences sur lesquelles il se fonde.

Sur une Pelouse sournie abondamment d'herbes de différentes espèces, il plaça des vates qui avoient depuis quelques pouces de diamètre jufqu'à quatre pieds : ces vales renverlés. renfermoient fous leur enceinte un gazon épais; toutes les plantes s'y étiolèrent en plus ou moins de temps. Ces experiences répétées dans différentes failons, lui ayant toujours donné le même réfultat, & la température de l'air renfermé fous les vafes, lui ayant paru plus chaude & plus humide, il en a conclu que l'altération que les plantes y éprouvoient, en étoit le produit. Nous croyons que ce deux caufes

ont de l'influence fur la végétation ; ( voyez CHALEUR ET HUMIDITÉ ) mais nous n'admettons pas son explication; il auroit fallu pour la démontrer pleinement, qu'il eût répété les expériences fur des plantes non privées de lumière, & dans le cas prétent, on ne voit que des plantes fur letquelles ces trois caufes ont agi également. Ces expériences de MM. Duhamel, Bonnet & Meele font bien plus concluantes, & il est diffic le de ne pas regarder, d'après elles, l'abfence de la lumière comme la caufe première de l'étiolement. De plus, les plantes recouvertes de terre, s'étiolent également dans tous les temps de l'année, & l'on fait que la chaleur de la surface de la terre n'est pas égale dans toutes les faifons; une plante renfermée dans du fable très fec s'étiole de même ; ici point d'humidité.

Ce seroit peut-être ici le lieu d'examiner si non-seulement l'absence de la lumière, mais encore

le changement dans l'afte de la tranfipiration végétale n'en eft pas une caufe prochaine. Pour bien entendre la folution de cette difficulté; il faut concevoir parfaitement le mécanime de la transfipiration de la plante; nous renvoyons donc à cet atricle, où nous traiterons des maladies végétales caufétes par la fuppreffion de la transfiration. M. M.

ÉTOILE. Point central ou grande falle à laquelle aboutissent plusieurs allées d'un parc, d'un jardin, d'une avenue.

ÉTOILÉE. Pomme. (Voyez le mot Pomme.)

ÉTONNEMENT DU SABOT, MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. C'est un MéDECINE VÉTÉRINAIRE. C'est un débranlement dans le pied du cheval, occasionné par un coup que cer animal se donne contre une pierre, ou contre quelqu'autre corps dur quelconque.

On s'apperçoit de ce mal, en frappant avec le brochoir contre la muraille du fabot qui se trouve toujours plus sensible dans l'endroit où

le coup a été porté.

Pour guérir cet accident, il s'agit feulement de parer le pied & de mettre une emmiellure autour du fabot & fur la fole, ( voyet EMMIEL-LURE) après néanmoins avoir faigné en pince.

Cette faignée fe fair en coupant avec le boutori un peu de chair cannelée à l'endroit de fa réunion avec la fole charme, l'appareil confile feulement à mettre des étoupes féches fur la plaie, qui guérit en quatre ou cinq jours. Cette opération n'eft utile. que dans les compressions de la fole charmue, & dans les heurts qu'éprouve le fabot. M. T. ÉTOURDISSEMENT ou VERTIGE. La maladie s'annonce toujours par une pefanteur & un douleur de tête. Il femble à ceux qui en font attaqués, que les objets tourment autour d'eux, ils chancélent fur leurs pieds, tombent même par terre, s'ils n'ont pas le foin de fe tenif fur leur garde.

Les hypocondriaques, les femmes vapóreules, celles qui font grofles; les gens de cabinet, ceux qui fe livrent aux méditations profondes, qui s'adonnent à l'oifweté; les gros mangcurs, les ivrognes, les débauchés, font expofés à cette ma-

ladie.

La suppression des mois & des lochies chez les femmes, celle des hémorroïdes& autres évacuations chez les hommes; l'embarras des premières voies, l'ivresse par la fumée du tabac, par la bière, des vers contenus dans l'estomac & le reste dutube intestinal, les vapeurs du charbon, quelque coup porté à la tête. un épanchement sous le crâne, sont les caufes de l'étourdissement ; il est fympathique ou idiopathique. D'après le fiége des caufes qui le produisent on doit varier le traitement. Il est le plus souvent produit par un vicedel'estomac & une surabondance d'humeurs dans les premières voies; on fent que dans ce cas les purgatifs & les autres évacuans ne doivent point être négligés. Les eaux minérales font très-utiles, fur-tout celles qui font thermales, lorsqu'il y a un empâtement glaireux.

Mais elles font dangereuses, lorsqu'il y a irritation, & que le siége de la maladie est dans la tête, ainsi que les remèdes chauds, carminatifs, qui sont très-indiqués lorsque l'étour-

404 diffement dépend des vents contenus dans le bas-ventre.

Les amers seront très-salutaires, lorfqu'il y aura foibleffe d'eftoniac, & les vermifiges feront aufli tresappropriés, lorfque l'étourdiffement fera caufé par la préfence des vers dans le bas-ventre ; ainfi que le renislement d'une solution de vitriol de mars ou d'alun. & de l'introduction de la fumée de tabac dans les finus frontaux, s'ils s'y étoient logés.

Le vertige idiopathique est anelquefois accompagne de foiblesse avec défaillance. & de sueurs froides: alors il fant employer des remèdes excitans, & faire respirer du vi-

naigre.

Il faut encore diffinguer deux fortes de vertiges idiopathiques : dans la première, l'affection humorale domine, & dans la seconde, c'est l'affection nerveule qui l'emporte.

Quand il y a plethore, la faignée, les remèdes évacuans, les acides vegétaux, tels que les airreux & antres antiphlogistiques doivent étre employes: par exemple, dans les temmes groffes qui ont une plethore relative, les irritans, les nervins feroient dangereux; tandis qu'ils deviennent tres-utiles dans l'erourdifsement de cause sériense.

Quelquefois l'étout dissement idio pathique est cauté par la répulsion des exan homes, la suppression de la transpiration : fouvent ces affictions primitives présentent la première indication, & il faut leur apporter le traitement qui leur est propre.

Dans l'étourdificment idiopathique, où domine l'affiction nerveule, il faut employer les remèdes propres à fortifier la conflitution & à dé-

truire le fpasme : les meilleurs sont le quina, les martiaux & autres toniques. Boerhaave confeille, entre autres médicamens, la conserve de romarin, de cachou, de mastic, dans les enfans rachitiques qui ont hérité d'une conftitution grêle, délicate, irritable, fensible, chez lesquels la moindre cause excite des attaques d'épilepfie & des convulsions extrêmes; il est essentiel de prévenir chez eux les effets d'une trop grande fenfibilité, par l'ufage des doux narcotiques, tel que le firop diacode, qui est encore très propre à modérer leur terreur; il faut encore avoir toin de tenir leur ventre refferré, & de leur comprimer la sête par le moyendes bandes quifortifient avantageulement le genre nerveux, & le rendent moins sensible à l'impresfion des différentes causes.

Ceux qui font sujets à cette maladie, & qui s'adonnent aux lettres, doivent s'abitenir d'une trop grande étude, sur tout après le repas; il est encore effentiel pour eux, de ne pas trop appuyer la poitrine & le basventre contre la table fur laquelle ils écrivent. Cette précaution paroît peut êt e minutieule, cependani elle est de trop grande importance. J'ai connu un ecrivain qui devint poitrinaire, pour n'avoir pas affez fait attention à cette règle. Il faut tenir le corps dans une fituation droite, & ne pas trop fe livrer au fommeil.

M. AME.

ÉTRANGUILLON, MÉDECINE VETERINAIRE. Le bœuf & le cheval font fujets ainfi que l'homme à l'angine inflammatoire & catarrenfe, que nous nommons chez eux etranguillon. Cette maladie arrive lorsque les glan-

Caufes, Les variations de l'atmofphère, une fatigue outrée, des corps âcres & irritans, & plus communément des eaux trop crues & trop

vives : voilà tout autant de caufes de l'etranguillon, & qui conduisent promotement l'animal à la mort, s'il n'est promptement secouru par un Vétérinaire tage & intelligent.

Traitement. Nous réduitons l'étranguillon à deux efocces :

La première, qui est inflammatoire, exige des la gnées repétées, de fréquentes tomentations emollientes tous le gosier de l'animal, de fréquens gar arifmes avec de l'eau d'orge miellee & acidulée. Ces remedes tont i's fans effet? l'animal est - il en danger d'èire toffoque? il faut auffi-tot procéder à l'opération de la bronchotomie, ( Voye; BRONCHOTOMIE & ESQUINANCIE). On dois bien fentir que cette opération demande un artiste adroit & éclairé.

Quant à l'étranguillon de la feconde espèce, c'est-à-dire, au catarreux, il est bon de pratiquer une fa gnée, fuivant l'exigence des cas. & l'intenfité des fyniptômes, d'appliquer tous la ganache une peau d'agneau, la laine en dedans; de tenir l'animal dans une écurie bien fêche & chaude, de lui verfer de temps en temps dans la bouche, du vinaigre mê é à un tiers d'eau; fi-tous ces remedes ne produitent pas l'effet defire, & fi l'on craint une fuffocation prochaine, l'opération de la bronchotomie est pareillement indiquée.

FTR L'inflammation des amygdales fe termine fouvent par la suppuration. Il s'agit, dans ce cas, de faciliter l'évacuation du pus par les nafeaux, en faifant de fréquentes fumigations émollientes, & en injectant dans les nafeaux, de la décoction d'orge adoucie avec du miel.

Avant de terminer cet article. nous ne faurions trop nous élever contre l'erreur funeile où sont la plupart des maréchaux de la campagne, de comprimer fortement avec les doigts les glandes amygdales, & de les froisser, dans la vue, disentils, de les faire suppurer. Ce préjugé annonce des gens qui n'ont aucune idée de l'économie animale; fans être maréchal, si l'on rationnoit un peu, on devroit comprendre que le troissement & le broiement des glandes, ne peuvent qu'augmenter leur inflamniation, & par conféquent avoir des fuites facheufes, & qu'il s'agiroit uniquement de calmer l'inflammation, fi la maladie eil inflammatoire, & de diffiper l'engorgement muqueux, fi elle eft catarreufe. ( Voyez Avives, Esquinancie, GOURME MALIGNE ). M. T.

ETRITER un arbre, « J'emprunte cet article & le suivant de M. Roger de Schabol, » On ne voit pas trop l'ctymologie de ce mot; c'est faire quelque chose de plus qu'élaguer. & que que chose de moins que de l'éboter; c'est - à - dire lui ôter des branches de distance en distance, afin de le rajeunir, en lui en faifant pouffer de nouvelles , & rabailler des autres en coupant où il y a du bon bois: beaucoup de jardiniers confondent toutes ces choses, Si un arbre, pour avoir toujours été incifé & dépouillé de fon bois, à meſure qu'il a pontife n'a pas donné du fruit, ſcpère-t-on qu'en l'étripant pour le rajeunir, il deviendra fécond quand ce nouveau bois fera traité de la même mamière que le précédent? Nous pourvois afirmer que depuipslus é 4 o ans de travail & d'expérience dans le jardinage, nous avons bien vu dedinage, nous avons bien vu dearbres ebottés, étripés, récépés, étronçannés & mutiles ét outes façons imaginables, mais que nous n'en avons pas vu n'eul réuffir, «

ETRONCONNER un arbre.

« C'ett ne hût laiffer que le tronc, c'eft hui couper la tête, quand il eft nouvellement planté, ou bien quand le fla let racines étant bêth faines encore, & lorfque son bois est dué, le récèper fur la fouche pour le renouveler. Tels arbres, à moins qu'ils ne s'oient d'âge moyen & bien vigoureux, ne tiennent pas contre une telle opération ; peu à peu ils meurent, à l'exception de certains vieux préchers fur amandiers & quelques

autres. »

» Les arbres des bois en coupe dans les forêts, font coupés ras etre & lis repoulfent. Il n'en est pas de même des fruitiers des jardins, ils font plus délicats; on en appelle à ce sujet à l'expérience. De plus, quand oncoupe les arbres des forêts, ils font de nouveaux jets, au lieu que des arbres fruitiers, étant coupés au-dessur de l'entre point d'ordinaire, & ne pouvant 5'y laire passage, elle retourne aux racines, & l'arbre meurt par en haut: voici ce que chêxum peut obsérver

à part foi. »

» Quand on tire de terre quantité

de ces fortes d'arbres, de même que nombre d'autres ceffant de pouffer tout-à-fait, ou mourant par la tête, il y en a quantité à qui on voit des racines immenfes, les plus faines & mieux nourrics, tandis qu'aux arbres . lesmieux portans qu'on veut détruire, la même chose ne se rencontre point. On est touché de compassion à la vue d'un tel spectacle, quand on ignore le fous-œuvre caché de la nature. Voilà le fait, & il est à la portée de tous; mais ce fous-œuvre caché de la nature, quel est-il ? On ne peut rendre raison d'un tel phénomène, qu'en supposant que dans ces sortes d'arbres, les sucs sont pompés comme à l'ordinaire par les racines; mais ne pouvant pas arriver dans la tige dont les canaux épuifés sont obstrués & bouchés, la fève reflue dans ces mêmes racines: & telle paroit être la raifon de leur embonpoint exceffif. »

ÉTUVE. Chambre clofe, conferiure en Magonneire, dont les parois font fortement enduites d'un mortier liant, & le fol proprement carrelé. On échaufic cette chambre au moyen des fourneaux. A l'article de la confervation des grains du mot fromeat, nous entrerons dans les détails nécefaiters à ce fujer.

ÉVACUANT. Les évacuans font des médicamens qui changent les dispositions vicieuses de notre corps en des mélleures, par des évacuations sensibles, & par les voics ordinaires des felles, des vines, de la fueur, de la falivation; les évacuans se divifent en externes & internes ; les premiers sont ceux que la Chirurgie emploie, & on les

appelle chirurgicaux; dans cette claffe font compris la faignée, l'empième, la ponction au bas - ventre, les fang-fues, les cam-res, les véficatoires, les fetons, les Cartifications que l'on fait fur les différentes parties du corps,

Les seconds, c'est-à-dire, les évacuans internes souffrent encore une autre division, en évacuans généraux, & en évacuans particu-

Liers.

On appelle évacuans généraux ceux qui, étant pris iniérieurement, évacuent une région particulière, & par communication tout le refle du corps. De cette classe sont les vomitifs, les purgatifs & les sudorifiques.

Les évacuans pa-iculiers agifient feulement fin certains vicéres definés à féparer de la maffe du fang, des humeurs qui leur font toutes particulières; tels font les diarétiques, qui déterminent une plus grande lecrétion d'urine, en agifiant fur les reins, ainfi des autres en de diarétiques, qui moi Estreire, au moi Estreire, des indications & contre-indications de cet évacuales.

Nous ne manquerons point de parler des indications, & contreindications des purgatis. Nous renvoyons le lefleur, pour ces objets, aux mots Diaphorbetiques, Enkérique, Purgatie, & pour ce qui concerne le s'evacuans particuliers, ils confulteront les mots, Cautere, Durretique, Seton, Vésicatoure, &c. M. Adv.

ÉVANOUISSEMENT. C'est une foiblesse qui suspend tous les mouvemens dans l'animal, & lui dérobe la vue des objets sensibles.

Il a plusieurs degrés: le premier est celui où le malade entend & fent, sans pouvoir proférer une seule parole: c'est le plus léger, il s'appelle foiblesse, défaillance.

Le (recond degré de l'evanouissement, & qu'on connoît sous le nom de jrnope, & c'est eclui où le malade perd entièrement l'uage de ses sens, avec un affoibilifement du pouls, & si la syncope est telle que le pouls foit entièrement éteint, la respiration insensible, le corps froid, e visage d'un pâle livide, ce der-

nier degré s'appelle asphyxie.

L'évanouissement dépend d'une infinité de causes différentes; parmi le nombre on compte l'exposition à un air froid, & une suppression de transpiration; les grandes évacuations de tang, les differens épanchemens qui peuvent se former dans les cavités

da corps.

Il peut être encore l'effet des poifons pris intérieurement, des odeurs fortes, de la faignée; il est très-souvent caufé par l'embarras de l'estomac, par la présence des vers dans le viscère, par quelque douleur trèsaigue, par l'abus des purgatifs dans le traitement des maladies, par le défaut de nourriture, par des exercices violens, par les fortes paffions de l'ame, par une contention d'esprit. On ne doit point oublier la suppression des évacuations naturelles, celle des hémorroides chez les hommes; la répulsion de quelque humeur qui avoit pris fon cours par un émonctoire artifici I. &c.

D'arrès l'énumération de toutes ces caufes, il n'est pas possible de donner un traitement général qui puisse leur coavenir; il doit donc 408

varier felon celles qui produiront l'évanouissement.

Dans un évanouissement quelconque commençant, on jette fur le vitage du malade, quelques gouttes d'eau froide; ou bien on lui fait respirer du vinaigre, ou quelque eau de fenteur; il revient bientot de cet état; mais il ne reste pas longtemps fans faire une rechute, fi on ne détruit point en lui la cause qui l'entreuent & qui le produit. Dans le fecond degré, c'est-à-dire, dans la fyncope, on emploie avec fuccès les vellications, les excitations; les vapeurs du vinaigre font meilleures que celles de remedes plus forts, à moins que la syncope ne foit très-violente, & alors on pourroit se servir de la vapeur du sel ammoniac fait avec la chaux. On appliquera aux parties naturelles, aux bourfes, à la vulve, une dissolution d'alkermès dans le vin : l'afpersion d'eau froide, dont nous avons déla recommandé l'emploi. feroit dangereuse dans le cas où la fyncope scroit causée par l'expofition à un air froid, & à une fuppreffion de transpiration; mais ce lecours oft le véritable spécifique dans l'évauouissement qui furvient dans les grandes chaleurs de l'été. Turton, Médecin de Montpellier, a guéri, en le couvrant de glace, un Officier qui étoit tombé en syncope en descendant de cheval, après avoir couru plufieurs postes, & qui resta long-tems dans un état d'inaction, pour ainfi dire fans vie. Les remèdes chauds, volatils, hui-

leux feroient dangereux, pour peu que la syncope fut profonde; ils produiroient une chaleur brûlante à l'intérieur, & augmenteroient le refroidiffement externe, quoiqu'ils paruffent foulager pendant un inf-

Dans l'évanouissement des semmes hystériques, accompagné de convultions, les plus fûrs remèdes font les frictions aux extrémités, & les bains d'œu tiède continués fort longtemps; il feroit fouvent dangereux de mettre, comme on le fait ordinairement, dans le nez du coton imbibé d'esprit volatil : l'affa soctida & autres gommes prifes intérieurement, & même en lavement, font les vrais remèdes quand les femmes font vaporeuses.

On opposera à l'évanouissement qui a pour cause une abondance de fang, la faignée; à celui qui dépend d'un défaut d'alimens, une bonne nourriture ; à celui qui fera caufé par les vers, par l'embarras d'eftomac, par les poisons, &c. les vermifuges, les purgatifs & les émétiques, le lait, l'huile & autres boissons mucilagineuses & adoucis-

On rétablira les cautères à ceux qui les auront fermés, on combattra la suppression des mois, par les saignées aux pieds, & celle des hémorroides, en appliquant des sangsues à l'anus, &c.

C'est ainsi qu'en adoptant à chaque cause, qui produit l'évanouissement, un traitement particulier, on parviendra à guérir cette maladie, & à en prevenir les rechures. M. AM.

ÉVAPORATION. Diffipation lente d'une portion de l'humidité d'une liqueur ou d'une matière folide, par l'action de la chaleur & du courant 'd'air : il ne s'agit pas ici

des évaporations faites par art, mais feulement de celles opérées par la nature, relativement à l'agriculture. Les plantes transpirent, poussent au-dehors la matière de la transpiration, & elle s'évapore : fi cette tranfpiration est arrêtée dans les pores de l'écorce, la plante fouffre languit & périt, à moins que, par le secours de l'évaporation, cette (ecrétion ne foit entraînée dans l'immente réfervoir de l'atmosphère..... Une pluie abondante couvre les feuilles, les tiges des plantes; si elle est froide, elle arrête leur transpiration jusqu'à ce que l'évaporation ait diffipé cette ean; fi elle est chaude, cette transpiration est moins long-temps suspendue, parce que l'évaporation fera plus prompte..... S'il n'y avoit point d'évaporation, la terre une fois imbibée d'ean, ne craindroit plus la fécheresse ..... La plante , après s'être appropriée les principes qu'elle reçoit de l'atmosphère, lui renvote le surplus pour y éprouver de nouvelles décompositions & de nonvelles recombinations ; la végétation reçoit la vie par cette circulation générale..... Tous les grains quelconques ne se conservent que lorsque l'humidité abondante a été dissipée par l'évaporation ..... Les vins , les liqueurs, &c. diminuent de volume dans les tonneaux, quoiqu'exactement bouches, & ils perdent une portion de leur spiritueux par l'évaporation qui s'exécute à travers les pores du bois. Deux causes essentielles concourent au développement de l'évaporation , la chaleur & le courant d'air : cette vérité est trop connue pour en donner la démonstration; je dirai seulement que la chaleur & le courant d'air

ont deux manîères d'agir différentes. La chaleur dilate les corps, les fait entrer en expension, & un a rrapide les entraîne; la chaleur n'auroit peut - être pas cette propriété fi l'évaporation n'établiffoit elle même ce courant d'air, c'est-à-dire, fa l'air contenu dans les fluides . & échauffé, ne tendoit pas à s'ouvrir un libre passage entre ses molécules extrêmement petites, (voyez le mot EAU) & n'en entraînoit un grand nombre avec lui; de-là l'évaporation plus ou moins lente, fuivant le degré de chaleur. En supposant la même quantité d'eau tombée en hiver ou en été, la chaleur fait promptement évaporer celle - ci. tandis que l'autre est des mois entiers à s'évaporer; mais s'il survient du froid, l'air étant alors plus vif, l'eau fe diffipe en raifon de cette vivacité. Suppotons que dans l'été on expote à toute l'ardeur du gros foleil, un vale que conque rempli d'eau & bien abrité, & que l'on place un autre vafe parfaitement femblable & rempli de la même eau, dans un lieu à l'ombre & expoté à un grand courant d'air, ce dernier évaporera plus que le premier & fera plutôt à fec. Le froid, dans les provinces méridionales, passe rarement quatre ou cinq degrés au dessons de zéro, thermomètre dc M. de Reaumur; cependant il est plus sensible que le froid eprouvé dans le nord du Royaume. même à dix degrés : cette différence tient à la rapidité du courant d'air qui entraîne trop promptement & fait évaporer la chaleur que nos habits retiennent, Ces évaporations trop subites, sont audi nuisibles aux plantes , qu'aux hommes & qu'aux animaux, fur-tout quand ils passent

Tome IV.

tout-à-coup de la chaleur au froid.

ÉVASEMENT, ÉVASER un arbre. C'est sire p centre à la massie de ses branches la forme d'un verre, d'un gobelet, en supprimant toutes les branches de l'intérieur. (Voyez le mot Buisson).

ÉVENT. Maladie du vin dans les tonneaux ou dans les boureilles. ( Fayez le mot Vin, au chapitre de les maladies.)

EVENTAIL. (Arbre cn) C'eft celui dont la disposition des branches reffemble à celles d'un éventail qui fert aux dames à agiter l'air, Les arbres en espalier sont en éventail, ainfi que les arbres d'agrément, taillés avec le croissant des deux côtés; un arbre ainsi taillé forme l'éventail général, & s'il est taillé ainfi que la faine pratique le difte. chaque mère-branche doit former un éventail particulier ; ( voyez Planche XVI, p. 460 du tome II. au mot BRANCHE) & même les branches fecondaires forment encore des éventails après le paliffage : au contraire, dans les espaliers taillés suivant la coutume ordinaire, on conferve les branches perpendiculaires au tronc; elles reffemblent exactement aux rayons de l'éventail des dames , & leur direction & leur multiplication ne permettent pas d'établir des évental's particuliers, même au paliffage, Au mot PECHER nous entrerons dans de plus grands détails à ce sujet.

La vue d'un arbre en espalier a fait naître l'idée de l'imiter pour les arbres d'agrémens, d'avenues, &c. le conviens qu'autour de l'habitation ces éventalis font agréables; mais tout un pare ains taille eff fort in fle & on l'abandonne pour se promener en rase campagne. On a pouffé amaine jusqu's tailter ainst des allées de peupliers d'Italie, dont le seul mêtre et de former naturellement une joile pyramide. Il faut bien aimer à contraire la mature!

ÉVENTER LA SÉVE. C'est faire de grandes bicflures à un arbre, ou par le retranchement de grosses branches, ou en taillant les petites en bec de flitte très-alongé; ces deux opérations laisfent trop de bois à découvert. Si la blessure est condicable, il est indispendable de la recouviri avec l'orgaent d. St. Fiscre, (Voyet ce mot).

ÉVIDER UN ARBRE, ou le dégarair de toutes les branches qui font dans l'intérieur, si c'est un buison, (voyet ce mot); ou des branches inutiles & consules, si la tête de l'arbre est taillée en rond.

EUDIOMÈTRE PHYSIQUE. Aumot AIR , nous avons fait connoître de quelle importance il est de bien connoître le degré de pureté & de falubrité de cet élément : un trèsgrand nombre de maladies réinlient touvent de fon mauvais état. Les connoissances que la physique moderne a acquife for la nature des différens airs, nous a mis à portée de pouvoir estimer avec assez de précision, celle de l'air atmosphérique. La combination de l'air nitreux (voys; AIR NITREUX, tome 1, p. 346) avec l'air atmosphérique, produit plus on moins de chaleur, développe plus ou moins de vapeurs, & s'abforbe plus ou moins avec l'eau, en

ration du degré de falubrité de l'air.
I en et de même de l'infammation, par une étincelle électrique, de l'air infammable mêté avec une quantité connue d'air atmosfbérique; la déflagration & la diminution des deux airs est froujourse a proportion avec la pureté de l'air atmosphérique. Celt fur est deux principes qu'eff fondé la confiruction de deux, effected deux infrauens de fluis à conoitre le dere de falburité de l'air et dere de deux infrauens definiés à connoitre le degré de falburité de l'air.

Dans la pramière espèce d'eudiomètre, la combination de l'air nitreux & de l'air atmosphérique, produit, dans le vaisseau où on l'opère, une diminution de volume des deux airs que l'on estime par le moyen d'une échelle; & plus l'air atmosphérique, que l'on mêle avec l'air nitreux est pur, moins il contient d'air fixe, & plus la chaleur du mélange est grande, plus les vapeurs font épaisses, & plus la quantité respective des deux fluides diminue; au contraire , si l'air est très-vicié , très-chargé d'air fixe, moins il fe produira de chaleur, de vapeurs & de diminution.

Duns la ficonde efpice d'eudiomère, on fusitime l'air inflammable à l'air nitreux, on le mêle
avec de l'air amofyhérique, & on le
rendamme parle mayen dume étincelle clédique. Plus l'air amofpérique eff pur, plus il contient
d'air déphlogithqué, & plus aufi
firillimnation eft vive. la combuttion de l'air inflammable eft compèter, & la quantié de cer air, &
de l'air déphlogitiqué, brûlé, air
musée; au contraire, fi l'air amophérique contient beaucoup d'air
me, les réfultas feront moindres,

mais toujours en proportion avec l'état de l'air essayé.

C'est à M. Landriani que l'on doit l'invention de l'eudioineire de la première espèce; on l'a beaucoup varié; mais malgré tous les changemens qu'il a subis entre les mains des plus habiles physiciens, il est moins für & moins commode que celui de la teconde espèce qui a été imaginé par le Chevalier de Volta. Il est plus facile d'avoir toujours de l'air inflammable de nature égale, & il ne l'est pas pour l'air nitreux : cela feul fuffit pour faire préférer un instrument dont tout le mérite confitte dans l'exactitude uniforme, sans laquelle on ne peut établir aucune comparation entre des airs pris dans différens endroits.

Nous donnerions ici les détails de la construction de ces instrumens, & leurs deffins, comme nous le faisons pour le baromètre & le thermomètre, fi la difficulté de les construire ou de les racommoder. n'ex-geoit pas un artifle confommé, & un physicien instruit. Comme il est tres - rare de trouver à la campagne une personne qui réunisse ces deux qualités, nous croyons plus fimple d'engager cenx qui voudroient s'en procurer, de les faire venir directement de Paris, plutôt que de vouloir les faire euxmêmes; ils seront plus surs d'avoir des instrumens exacts. & sur les réfultats desquels ils pourront compter. M. M.

EUFRAISE. (Voyet Pl. II, p 195). M. Tournefurt la place dans la quatrième fection de la troisième classe, qui comprend les steurs d'une feule pièce irrégulière, terminée par un muste à deux mâchoires, & il. l'appelle Euphrasia officinarum. M. von-Linné lui conserve la même dénomination, & la classe dans la didynamie angiospermie.

Fum B, divide en deux levers, dont la lupérieure est relevée & découpée, & l'indérieure est relevée & découpée, à l'indérieure C est divisée en trois paries égales, chacune subdivisée en deux paries égales, chacune subdivisée en deux paries égales, couverte de quelques raies voiettes, & d'une neche jame au centre des divisions de la lèvre inférieure; les tamines au nombre de quatre, dont deux plus grandes & deux plus courtes, attachées à la lèvre sinérieur, et calice E d'une feule pièce, est divisée on cin parties.

Fruit F, capfule oblongue, arrondie, comprimée, parragée en deux loges qui renferment de petites femences G, arrondies.

Feuilles ovales, à dents aigues, lisses, luisantes, veinces.

Racine A, fimple, menne, tortueufe, ligneufe, blanchâtre. Port. La tige s'élève de quelques

pouces, cylindrique, velue, noirâtre, quelquefois timple, quelquefois branchue; les fleurs naissent au fommet: on y remarque deux feuilles florales.

Lieu. Les terrains arides, les bords des bois, des bruyères; la plante est annuelle, elle fleurit en août, septembre, octobre.

Propriéds. Les feuilles ont un goid amer. On a attribué de grandes vertus à cette plante, comme de fortifier la mémoire, de remédier aux affections foporeules, &c. ce qui n'elt point démontré par l'expérience. La plante fleurie eff diu-rétique, céphalique, ophtalmique.

Si l'ophtalmie est humide, ou avec chasse, elle produit de bons-estes; fi, au contraire, l'humeur qui coule des yeux est âcre ou en très-petite quantité, l'euphraise est très-contreindiquée. On dissile cette plante unie avec l'eau, & con en trouve dans toutes les boutiques d'aposthicaires; cette eau n'a aucune propriété supérieure à la simple eau de rivière.

Ulages. On réduit les feuilles en poudre que l'on respire par le nez comme du tabac. Les seuilles fraiches & pilées sont miles en cataplasme tur les yeux; seches, on les fait infuser dans l'eau & on les applique également. Quant aux autres préparations, elles sont trèsinutiles.

EUPATOIRE D'AVICENNE. (Pl.IV.) M. Tournefort la place dans la feconde fection de la douzième claffe, qui comprend les fleurs à fleurons, qui laifent après elles des femences aigrettées, & ill'appelle Eupatorium cannatinum. M. von-Linné conferve la même dénomination, & la claffe dans la fingénétie poligamie égale.

Fieur. Amas de fleurons B, hermaphrodites dans le difque, à la circonférence. C repréfente un fleuron avec les cinq décompures, qui tenminent le tube. Ces fleurons font raffemblés dans un calice D, compoéd ed dix écailles linéaires, dont cinq longues & cinq courtes; E repréfente le calice ouvert.

Fruit F. Semences ovales, couronnées d'une longue aigrette fimple, placée fur un réceptacle nu.

Feuilles adhérentes aux tiges, ternées, digitées, très-entières, quelquefois dentées, imitant celles du

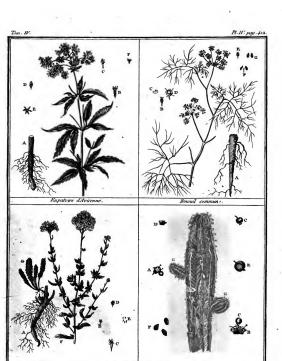

ier Sculp. Eupatoire de Musue's.

Euphorbe .

Designab, Lacoule



chanvre; les supérieures sont simples.

Racine A, en forme de fuseau, avec de grosses fibres blanchâtres.

Port. Tige herbacce, s'elève à la hauteur de deux à quatre pieds, cylindrique, velue, pleine de moëlle, rămeufe; les fleurs violettes, pâles, naifient au fommet, disposées en corymbe.

Lieu, Les terrains humides; la plante est vivace & seurit en juillet,

août & septembre.

Propriétés. Feuilles d'une odeur aromatique & forte, & d'une faveur amère : la racine aromatique & d'une faveur très-acre. L'herbe est détersive, apéritive; la racine est un sort purgatif. On a beaucoup vanté l'usage des seuilles pour les maladics du foie & de la rate, dans les fièvres quartes & l'hydropifie ; il est à défirer que l'expérience confirme ces propriétés. Il est mieux démontré que les feuilles récentes & froifiées, ou leur sue exprimé déterge les ulcères fanieux & fétides. La racine, quoique purgatif violent, est recommandée pour l'hydropisse en général; dans l'ascite, par suppression d'humeur excrétoire.

Ufage. La racine desféchée se donne depuis dix grains jusqu'à une drachme, en insusion dans cinq onces d'eau ou de petit lait.

EUPATOIRE DE MÉSUÉ ou AGÉ. (Pl. IV.) p. 412 ). M. Tournefort la place dans la troiseme fection de la quatorzième classe, qui comprend les herbes à fleurs en rayons, dont les semences n'ont ni aigrettes, ni chapiteaux de feuilles; il "appelle ageraum foliis ferratis. M. von-Linné la nomme achillea ageraum, & la classe dans la singénésie polygamie supersfue. Je ne sais trop pourquoi le mot françois assimile cette plante à l'eupatoire qui vient d'être decrite : aucun caractere botanique ne les rapproche.

Étaur, compotée de pluseurs rayons hermaphrodites dans le difque, & de cinq à dix femelles, dans la circonférence. B & C représentent le fleuron hermaphrodite; tous les fleurons font rassemblés dans un calice D, ovale, o blong, écatileux; fes écailles ovales, aigues, rapprochées.

Fruit E, toutes les femences foltraires, ovales, placées fur un réceptacle conique, oblong, garni de lames plus longues que le Buron. Faulles. Celles des riges F, petires; oblongues, terminées en pointes, finement dentelées, adhiérentes à la tige, celles G des racines de dentelures oblustes, arrondies par le fommer, & portiess fur une espèce de pétiole along de pétiole along de la commerce, de porties fur une espèce de pétiole along de pétiole along de la commerce de pétiole along de la commerce de pétiole along de la commerce de la commerc

Racine A, en forme de fuseau, brune, fibreuse.

Port. Tige herbacée, cylindrique, rameufe; les fleurs font jaunes, naiffent au fommet, difpofées en corymbe; les feuilles font alternativement placées fur les tiges.

Lieu. Les bords de la mer des provinces méridionales; la plante est vivace, & sleurit en juin & juillet. Fropriéts. Les seuilles ont une odeur aromatique douce, & une

odeur aromatique douce, & une faveur amère. L'herbe est stomachique, incisive, expectorante; extérieurement, dit on, vulnéraire & résolutive, ce qui demande confirmation. Les feuilles ont quelquesois été accompagnées d'une apparence de succès dans l'idère essentie.

& invétéré, dans l'obstruction récente & pen doulourente du foie & de la rate; elles excitent peu le cours des urines.

Ujuge. En décoction & fur-tout en intufion; car la décoction fait évaporer le principe aromatique. On fait infuser cette plante dans l'huile d'olive, on en imbibe enfuite du coton qu'on applique sur le nombril de l'enfant tourmenté par les vers; cette pratique demande confirmation,

EUPHORBE. ( Voyet pl. IV, page 412). M. Tournefort n'a point connu cette plante, & il l'auroit placée dans la troisieme section de la classe première, qui renferme les herbes à fleurs d'une pièce en forme de cloche, & dont le pistil se change en un fruit fec. M. von-Linné le classe dans la dodécangrie trigynie, & l'appelle euphorbia officinarum.

Fleur d'une seule piece, formée par un tube court A, divifé en cinq parties qui forment une espèce de bourrelet, comme on le voit dans la figure B, ainsi que les étamines attachées aux parois de la corolle, vers le milien du tube. Le pistil C est porté fur un pédicule placé au fond de la corolle sur le placenta que forme le calice. L'ovaire est toujours faillant hors de la fleur : le calice D foutient tonte la fleur.

Fruit E, succède au pistil; cette extention de l'ovaire est une capsule à trois loges & à fix valves; chacune des valves est occupée par une lemence F, ovoide & terminée en pointe. Cette plante n'a point de femiles, mais feulement une tige cylindrique, fillonnée dans toute fa longueur, par des côtes. Les angles faillans formes par elles, font converts dans toute leur longueur, d'une bande irrégulière fur laquelle sont placées les épines, fouvent feules & fouvent grappées de deux à trois. Sur cette tige s'élancent de nouvelles branches G, si on peut appeller airsi ces productions.

Lieu. Les pays très-chauds : elle craint fingulièrement le froid, &

elle est vivace.

De cette tige coule naturellement, & par incision, un suc concret, en grains, d'un jaune pâle, friable, inodore, d'une tavent tres âcre & canstique, soluble en plus grande quantité dans l'eau que dans l'espritde-vin.

Propriétés. Ce suc est le plus violent des purgatifs; il coute des coliques très-vives, me foit inextinguible, fouvent l'inflammation de l'estomac & des intestins. Que l'on juge donc, d'après cet exposé combien la pratique de certains ma échanx est aveugle & funeste, lorfqu'ils donnent cette substance à un cheval, qui n'est purgé que donze ou vingt-quatre heures après avoir pris le remède! Aucune combination avec d'autres substances ne détruit fes effets.

Ce suc est indiqué à l'extérieur dans les tumeurs scrophuleuses, plus dispotées à la réfolution qu'à la tuppuration; pour les tumeurs médiocrement dures, peu tentibles, difficiles à résoudre & éloignées de prendre un caractère cancerenx. La teinture d'euphorbe introduite dans la bleffire d'un norf, faite par un instrument aigu, a que quefois calmé les accidens de cette bleffure; la même teinture mile fur la carie , par inflammation du périoste externe

## EXA

& fur la carie f. rophuleuse, a fouvent borné la carie, favorité l'exfoliation & la guérison.

Pour faire la reinture, on prend nonces du fue d'euphorbe pulvérifé, que l'on met dans un matras contenant douze onces d'elprit devin, bouché avec une vessile & exposéà la chaleur du foicil on d'une étuve, pendant qui ante hait beures; on décanthe, on filtre à travers le papier gris & on a la teinture d'euphorbe.

EXANTHÈME. Mot gree, qui fignific efflue/cree, fleurir; il est employé en médecine pour dés, nor une éruption sur la peau, de certains boutons qui varieut autant par la couleur, que par la grosseur.

Mille cautes pruvein produire des santhémes; aon les divite en accidentels & ea critiques ou fébrilles. les premiers ne foat junais, diageeux; jis reconnosifient pre'que toujours une caute externe, & dependent les plus ordinairement des grandes farjuss, deschaleurs excellives, est lorgeurs froit tuerdes, on les bas des liegeurs froit tuerdes, on les observes fouvent à la fuire des grandes fineurs & de l'exposition aux ardeurs du follons.

Les exanthames critiques en trainent toujours avec eux les plus grands dangers, fur-tout 5/ls parofient fur la fin des grands (angers, fur-tout 5/ls parofient fur la fin des grands (angers) and plus dangeraux & même persingual deruption fe firit intérieurement fur la furface de quelque ment fur la furface de quelque fil la vie : dans ce cas, le fia fièvre ne fe ternáne pas par le mort, par la mort, que le fanté, ni par la mort, et le dégénére en une autre maladie.

Ils varient par la couleur, filos la différente nature de la matière notblique; ils font rouges quand c'est du sang inflammatoire & épais qui engorge les vaisleaux de la peau, cui les produit; ils font jaunes, ou de couleur de la prau, quand la matière obstruante est un fivide se-reux ou lymphatique, qui pêche aussi par l'espuisment.

Le traisement des exanthèmes doit se rapporter aux canses qui les produifent; les boiffons refraichiffantes, le repos, la tranquilliré, feront plus que fuffilantes pour guérir les accidentels; mais les critiques demandent une méthode bien différente : il faut foutenir l'écuption par quelques légers diaphorétiques, fans néanmoins incendier le fang & les autres humeurs, & s'oppofer . autant qu'on le pourra, à la répercustion de l'humeur exa, thémateufe dans l'intérieur. Si, maigré toutes les précautions les mieux niénagées. ce malheur arrivoit, les véficatoires font les meilleurs remèdes qu'on puiste employer avec quelque utilito; on entrera dans un plus graud detail lorfqu'on parlera de la rongeole . de la petite vérole, & de la fievre fearlatine, ( Voyez ces trois articles ). M. AME.

EXANTHÈME. Médecine Vésérinaire. On entend ordinairement par ce mot, la fortie de quelque matière morbifique à la furface des tégumens des animaux, fous la forme de boutons.

Les maladics exanthématiques font ordinairement épizootiques : (voyez EPIZOOTIE) elles se manifestent constamment par une ésuption de pustules à la peau : de ce genre sont la

maladie éruptive des bœufs, la clavelée des moutons, la criftalline des brebis, dont on peut voir une ample deteription à chaque mot qui les détigne, avec les moyens de les traiter. (V. CLAVEAU, &c.) M. T.

EXCAVATION. Je copie cet article intéressant, de la Théorie du jardinoge de M. Roger Schabol. "Ce mot vient du verbe caver, il fignifie dans le fens propre, une fouille de terre en torme de cave; c'est l'action de creuser la terre en fond; mais pris dans un sens d'application, il veut dire miner, ronger, carier, Voilà ce qui arrive précifement aux plantes quelconques, dont les parties internes incifées font à déconvert, quand mal-à-propos ou par accident on leur fait des plaies graves ou toutes autres qu'on n'a pas foin de panfer avec l'appareil d'onguent de St. Fiacre : il arrive alors les mêmes accidens qu'en pareil cas aux animaux raifonnables & irraifonnables, quand le fang putréfié ou une homeuracre & mordante, ronge, cave & carie les chairs & les os. . « L'excavation dont on parle, &

dont on va donner quelques exemples et dans les arbres, ce qu'el de le chirargie, la gangrène dans les eaux, quart à l'occasion d'une bameur paralente, les chairs fout mines & les os cariés. Examinez ce qui se passe pour alle passe qu'el passe qu

"Tous les arbres qu'on appelle gommeux, tels que les arbres à fruits à noyaux lorsque la gomme, qui a'est autre qu'une séve extravasée,

découle le long d'une branche, fout minés, cavés su point d'y cau point d'y cau un c'hancre corro lant, qui pénirre judq'à la moelle, qui trop louvent fait mourir la branche & quelquafois toul l'arbre; si done le jardnire vittant les arbres, avoir l'attention d'enlever cette gomme, ce qui est la plus petite choile du monde, ces arbres en fanté, donneroient des fruits & profigéreroient. s

« On fait des plaies énormes aux

arbres quelconques fans y mettre d'appareil; qu'arrive-t-il alors? La féve fort de son cours, s'extravale; cette féve, comme le fang hors de nos veines, qui, frappé par l'air, fe corrompt, se putréfie, se convertit en une humeur fanieuse, qui coule le long des branches & de la tige, & qui mine de dedans en dehors. V oyez une foule d'arbres ainfi traites, parmi ceux de vos jardins, qu'on recèpe, qu'on ébotte & qu'on étronconne. quand ils fonr d'une certaine groffeur, le bois tombe en canelle, ou comme du liége, on enfin se pourrit. n

« Voyez tous les arbres des boulevarts de Paris, ceux des grands chemins qu'on taille de la torte, & vous y remarquers, cet écoulement de la féve dont il vient d'être parle; on la voit itunter de la plaie & fe répandre fur la ige; on y apperçoit une tache livide d'une coulcur blafarde, qui dure long-temps, même apres la plaie ferméc. »

« Feu Mademotelle Comtesse de Charollous, à Atis près de Paris, vendit sur pied un certain nombre d'ormes d'environ trois pieds de diamètre, & environ neuf à dix de tour : jadis ces arbres avoient été coupés du haut pour être rabaisses,

les pluies, les neiges, les frimats avoient pénétré dans l'intérieur , & ces arbres, quand ils furent abattus, étoient creux comme le tour d'une mardelle de puits.

« Que conclure de ceci , finon que tout jardinier doit être extrêmement réfervé quand il est question de plaies graves fur un arbre. Tous les jours ces mêmes jardiniers font des greffes, foit fur des branches, foit fur des arbres gros de cinq à huit pouces. Ces greffes fouvent prennent, elles subsistent quelque temps, & périssent bientôt après. »

EXCORIATION ou ÉCORCHU-RE, DÉCHIREMENT ou ENLÈ-VEMENT DE LA PEAU , JARDI-NAGE. Ces plaies doivent être traitées avec l'onguent de Saint-Fiacre, ( Voyez ce mot).

EXCRÉMENT. ( Voyez le mot ENGRAIS ) Dans toutes les maladies épizootiques, dès qu'un animal est attaqué d'une maladie fusceptible de communication, on doit féparer les animaux fains & qu'on veut préferver de la contagion, les conduire dans desécuries dont le pavé ne foit pas recouvertd'excrémens des animaux malades; cette précaution est nécessaire.

EXCROISSANCE, MÉDECINE RURALE. On entend par ce mot. une tumeur contre-nature, qui s'établit dans les chairs & fur la furface des différentes parties du corps.

Parmi les tumeurs de cette nature, on compte les verrues, le polype, les loupes, les crètes, les condylomes. L'excroissance dépend d'une abon-

dance de fucs nourriciers, du relâchement des parties où elle se forme, ou de quelque folution de continuité;

Tome IV.

elle peut être produite par le virus vénérien & cancéreux; la formation de l'excroissance tient au mécanisme de l'accroiffement : c'est toujours d'une manière très-lente & prefqu'infenfible. ( Voyez LOUPE, POLYPE & VERRUE ). M. AM.

EXCROISSANCE . Médecine Vétérinaire. Ce mot se dit en général de tonte tumeur contre - nature , qui fe forme par le mécanisme de l'accroissement sur la surface des parties du corps des animaux. Ainfi, les fics. les loupes, les cerifes, les chairs qui s'élèvent dans les ulcères au -dessus du niveau de la peau font des excroiffances. ( Voyez tous ces mots ). M.T.

Excroissance, Agriculture. Tous les phénomènes de la végétation prouvent l'analogie extrême qui fubfifte dans les règnes animal & végétal, & les définitions données ci-deffus, conviennent très bien à ce dernier. La furabondance, ou un reflux de la sève occasionnent les excroissances; le premier cas est rare. & le second très-fréquent. Toute fois que l'on taille un arbre à contretemps, qu'on lui enlève trop de bois à la fois, on est presqu'assuré de voir naîtreou des tubérofités, comme fur les ormeaux, les frênes, les peupliers de toute espèce, &c. ou des gouttières, des chancres comme fur les mûriers, ou de la gomme comme fur les abricotiers & fur tous les arbres fruitiers à no yaux.

La majeure partie des grandes rouses du nord du Royaume, est plantée en ormeaux fur les bordures : que l'on prenne la peine de les examimer, & fur dix on en trouvera au moins un chargé d'excroissances. Ces monstruosités sont bien plus

fréquentes encore for les arbres que l'on émonde régulièrement tous les trois ans pendant la féve d'août, afin de conferver le feuillage pour la nourriture d'hiver des troupeaux. Ces excroissances acquierent souvent un volume prodigieux; mais aux dépens de l'arbre qui s'amaigrit insensiblement par la soustraction de la iève absorbée par l'excroissance.

Ce vice de configuration prouve combien il est absurde, 1°, de supprimer trop de groffes branches à la fois; 2°, de tondre rigoureusement tous les trois ans, excepté vers le fommet où l'on laisse un petit bouquet de branches, les ormeaux, les frênes, &c & fur-tout lorfque l'on n'attend pas la faifon d'hiver. On objectera contre ces affertions la nécessité de pourvoir à la subsistance des troupeaux; dès-lors il ne faut pas s'attendre à avoir des arbres de belle venue.

Le propriétaire vigilant se hâtera d'extirper ces excroissances dans leur principe, & de traiter la plaie avec ment de St. - Fiacre (voyez ce mot ); fi l'excroissance est trop avancée, le mal est sans remède: l'arbre végétera comme il pourra avec ses infirmités.

EXHALAISON. Sorte de vapeur plus ou moins visible, qui s'élève des substances en fermentation, ou en corruption ou en ignition, & se répand dans l'air. Il y a donc autant d'espèces d'exhalailons que de sujets exhalans, & elles font portées fuivant la direction des vents. Toute exhalaifon qui vicie l'air au point de le rendre mophitique, est dangereuse; ( vovez le mot AIR FIXE ) l'exhalaifon ou vapeur du charbon allumé est mortelle, si elle a lieu dans un

lieu clos, & produit l'afphyxie; il en est ainsi d'une cuve en fermentation. des fosses d'aifances ; ( voyéz ce mot) des égouts, &c.; au mot ASPHYXIE le traitement convenable est indiqué: ces exhalaifons foudroient prefque . fur le champ. Il n'en est pas ainsi de celles qui s'élèvent des étangs. ( voyez ce mot ) des marais ; leur effet est plus lent, mais il n'en est pas moins redoutable. La prudence garantit des premier ; la fuite, l'abandon des lieux sont indispensables, lorfque l'industrie humaine ou la mifere s'opposent à la destruction de la cause.

## EXOMPHALE, (Voyez HERNIE).

EXOPHTALMIE. C'est la groffeur contre-nature du globe de l'œil, qui fort, pour ainfi dire, de l'orbite. & que les paupières ne peuvent recouvrir. Cette maladie est toujours accompagnée de violentes douleurs de l'œil & de la tête, de la fièvre, de l'infomnie, & quelquefois du délire. Elle dépend d'un grand nombre de causes; des corps étrangers introduits dans l'œil, des coups portés sur cet organe, des chutes qui peuvent l'intéresser & v donner naissance. Elle est encore l'effet d'un amas de pus dans l'orbite, d'un cancer établi dans cette partie, de l'augmentation de l'humeur vitrée, d'un fquirre dans la glande lacrymate, d'une loupe fituée à la base de l'œil. On l'observe quelquefois à la suite des violens efforts qui ont précédé un accouchement ; l'âcreté des humeurs peut aussi la produire, en déterminant un prompt dépôt d'une humeur chaude, âcre & visqueuse, qui, abreuvant le corps vitré, l'humeur aqueuse, & toutes les parties intérieures du globe, les altère & souvent les détruit.

La chaleur & l'acrimonie de cette humeur, se manisfelnet jan l'inflammation intérieure de toutes les parties de l'œil, & la douleur qui carefulte. Sona bondance & la viscolité le font connoître par la grofleur & l'œil, ence de l'œil, qui n'eft rendu tel, que par le féjour & le défaut de circulaison de cette huneur.

Il paroit que le corps vitré est augmenté outre-mesure, par l'extrème dilatation de la prunelle. Il paroit aussi que l'humeur aqueute est aussi augmentée par la prosondeur & l'éloignement de l'uvée, & par l'éminence de la cornée transparente.

Les indications'à remplir dans letraitement de cette maladie fe réduifent, 1°, à diminuer le volume du fang & de la lymphe; 2°, à faire révultion de l'humeur qui intéreffe l'œil; 3°, à on corriger l'àcreté.

1º. La faignée du bras doit être pratiquée & répétée fuivant les forces du malade, & le degré de l'inflammation. Si elle ell infuffiante, on en vient à celle de la jugulaire, à l'application des fanglues à côté de l'œil, ou aux tempes, à celle des véficaciores derrière les oreilles, ou à la nuque.

L'emploi de ces moyens ne doit pas faire négliger cel si des topiques les plus convenables, tels que les cataplaímes émolliens & anodins faits avec la mie de pain & le lair, ou avec la pulpe des pommes cuites & réduites en compote.

On doit laver la partie affestée avec quelqu'eau légère détersive, toutes les fois qu'on renouvellera les cataplasmes, & fur-tout ccux qui sont préparés avec le lait : la chaleur de l'acide, si on ne les channer le lait à l'acide, si on ne les changeoit souvent.

2°. Les saignées du pied, les pédiluves, aignifés avec de la moutarde en poudre, ou préparés avec une dissolution de savon, rempliront la seconde indication, en détournant l'humeur de la parsite malade.

3°. Le rigime adouciflant & dilayant aideral Efficacité des remêdes qu'on a déjà preferits ; plus la fiève reta forte, plus i flaudra infilter fur la diève & l'ufige de rafraichiffants. Les crêmes de roit, airités, a aidités les bouillons d'herbes ou de mouton, aigniffs dujus d'oriell, a li mouton, font exprefément recommandés; mais on doit proferire tout aliment falt é, qu'ex de de haut goût, qui, bien ion d'être utile, a sugmenteroit l'inflammation fur l'oil, & y détermineroit même la engréene. M. Am.

EXOSTOSE, MÉDECINE VÉTÉ-RINAIRE. Tumeur offcufe qui s'élève fur la furface de l'os, & qui eff faite de fa fubflance; elle vient le plus fouvent de caufe externe, dans le cheval, comme des coups, des chutes, des plaies faites à l'os.

Toutes les parties du corps du cheval font expotées à l'exostofe. Le furos, l'éparvin calleux, la courbe, &c. sont des exossoses, (Vayer tous ces mots).

On connoît l'exostese à un gonslement surnaturel de l'os, accompagné d'unc douleur très - vive, qui augmente à mesure que la tumeur fait des progrès.

Traitement. On emploie contre l'exostose les mêmes remèdes que

Ggg2

Prenez cire jaune, poix raifine, de chaque demi-livre; poix blanche, fept onces; concassez ces substances, & mettez-les dans un pot de terre fur un petitseu; & lorsqu'elles sont fondues, ajoutez gomme ammoniaç diffoute dans le vinaigre, huit onces ; suc exprimé de cigue, six livres; chauffez le tout à petit feu, jusqu'à confomption de toute l'humidité: passez le môlange au travers d'un linge mouillé, exprimez fortement; laissez refroidir la masse, séparez-la de ses sèces; ensuite faites liquéfier l'emplâtre dans un pot qui foit propre, & appliquez fur l'exoftofe.

Cet emplatre nous a parfaitement réuffi dans une courbe commençante d'une mule de charrette.

M. Ť.

EXPECTORANT. On nomme ainfi les remèdes ordonnés dans la vue d'aider, ou de procurer l'expultion des matières qui invifquent la poitrine.

On les divise en incisis & incrasfans. Les premiers, en attenuant les matières, font qu'elles offrent moins de résistance à l'action de l'air, qui dès-lors devient propre & suffisant pour les détacher, & les amener avec lui.

Les autres, en enveloppant les matières âcres & tenues d'une espèce de mucilage, émoussent & arrêtent d'une part, leur action contre les parois des vésicules, & des bronches qui sont pareillement enduites du même mucilage, capable de les

défendre contre l'acrimonie des matières; & de l'autre, ils donnent du corps aux crachats trop tenus, enforte qu'ils offrent affez de furface à l'aétion de l'air, & peuvent recevoir fes impreffions, & être chaflés par l'expectoration.

En genéral, les expe@orans incififs & incraffans font indiqués dans toutes les maladies qui attaquent le poumon, & les autres organes de la refpiration, telles que la péripneumonie, la pleuréfie, le catarre, l'afthme fec & humide, l'hémophtyfie & la phtyfie.

En faifant attention aux cas où ils font indiqués, on comprend aifément ceux où ils font contre-indiqués. Les expectorans incifis font tirés des trois règnes de la pature.

Le règne végétal nous fournit la camphrée de Montpellier, le lierre terrefire, le benjoin, le capillaire, la bourrache, le vélar ou tortelle, &c. Le règne animal nous donne le

blanc de baleine, le miel. Le règne minéral nous offre le foufre, & ses différentes préparations, le kermès minéral.

Les expedorans incraffans font plus nombreax, ils ombreax, ils closs pris du règne végétal. Dans le nombreax, ils du règne végétal. Dans le nombreax, nous comprerons les racines de régifié, de gumauve, de vullage, de rave, de naver; les fleurs de mauve, de guimauve, de bouillon blanc, de violettes; la gomme arabiue, la gomme adragant, les femences muclagineutes, le fuerce candi; le fucre d'orag, els tablettes de guimauve, l'buile d'amande douce, celle de lin, les différens sírops, tels que ceux de violette, d'érdimun, de bourache, de tuffise, &cc.

Le règne animal quoique peu fer-

tile, nous donne la tortue, les grenouilles, les limaçons, les œufs, le lait d'ânesse, celui de jument.

Nous ne devons pas oublier le riz, le gruau , l'orge, l'avoine , dont les préparations font fi recommandée & fi utiles dans le traitement des maladies de la poitrine; nous les devons au règne végétal. M. AM.

EXPOSITION, Situation parrapport aux vues & aux divers aspects du foleil. Chaque arbre, chaque plante l'exige pour prospérer. Si on les porte d'un pays chaud dans un pays froid, quoique placés au nord dans le premier, ils ne pourront subsister sous la même exposition dans le second, parce que les circonstances ne sont plus les mêmes : il faut donc alors chercher le degré de température. Il en est ainsi des plantes du nord transportées vers le midi, & des plantes des hautes montagnes cultivées dans les plaines, où leur végétation est presque toujours languissante, & leur durée fort caluelle.

Pour connoître exactement l'exposition qui convient à tel arbre, à telle plante, il est indispensable de favoir dans quel pays, & fur quelle espèce de terrain il croît spontanément, de quel endroit il a été apporté, &c.; sans ces connoissances préliminaires , la culture est fausse. Ce n'est pas encore tout, chacun doit étudier quels sont les mauvais vents du pays qu'il habite, parce que la direction des vents change fuivant les abris; & fouvent une, deux ou trois aires de vent font de la plus grande conféquence. Il existe cependant des généralités fur ce point : par exemple, en général tous les arbres foreftiers fitués au nord, don-

nent un mauvais bois pour la charpente & même pour le feu. Il en est ainfi lor (qu'ils croissent sur un sol humide, goutteux, &c.; plus ces arbres forestiers approcheront du midi, plus leurs fibres feront ferrées, leur bois compacte, & meilleurs ils feront pour la charpente. Les vignes, toutes circonstances égales, aiment le premier foleil du matin, celui du midi & du foir, & d'être bien abritées. Si le soleil donne tard. fes rayons trop chauds brûlent fouvent les vignes, la graduation insenfible de la chaleur leur convient beaucoup mieux; les pommiers, les poiriers, en général, se plaisent sur les lieux élevés, où ils réuffiffent beaucoup mieux que dans les plaines des pays chauds; les cerifiers font dans le même cas. Le pêcher, l'abricotier, au contraire, aiment l'exposition du midi , du couchant , & même du levant, lorsque les vents n'y mettent point d'obstacles. C'est que la vigne, le pêcher, l'abricotier font originaires des pays chauds, & les autres, des pays froids; ils ont par conféquent besoin de beaucoup plus de chaleur que ceux-ci.

On doit encore considérer l'exposition relativement aux rosées; les endroits bas sont plus sujets au confson, (voyez ce mot) que les coteaux; les fruits, les raisins de ceux - ci sont très-supérieurs en qualité aux autres, & si ce sont des fruits d'hiver, ils se confervent bien plus long temps.

Tout propriétaire qui vent bâtir ou faire l'acquisition d'un demaine, fon premier tointera d'examiner l'exposition. S'il bâtit, qu'il cherche, dans les provinces méridionales, à placer la mailon sur un site exposé d'un côté au nord, & de l'autre au-

midi. En l:iver, il aura plus chaud, & jouira d'une espèce de printemps, & en été, le courant d'air rafraîchira ses appartemens. S'il est voisin de la mer, qu'il tâche de mettre le bâtiment à couvert des vents qui en viennent;ils entraînent avec eux une si grande humidité, qu'elle pourrit les meubles & pénètre jusque dans les armoires & les placards. Dans les provinces du nord du royaume. l'exposition au soleil levant & à celui du midi est la plus saine; & dans les unes comme dans les autres, celle du foleil, depuis deux heurcs jusqu'à fon coucher, est fatigante par son excessive chaleur. Dans tous les cas possibles, suyez comme la peste le voifinage des marais, des étangs & de toute espèce d'eau stagnance, ainsi que les bas-fonds , l'air y est malfain . & le ferein abondant & funeste.

EXTENSION, MÉDECINE VÉ-TÉRINAIRE. C'est l'action par laquelle on étend, en tirant à foi, une partie luxée ou fracturée, pour remettre les os dans leur situation naturelle.

Quantà la maxime de faire l'extension & la contre-extension, voy. FRACTURE, LUXATION, M. T.

EXTENSION DU TENDON FLÉ-CHISSEUR DU PIED. Médecine vitétinaire. L'extension du tendon sièchisseur du pied & des ligamens, est after fréquente dans le cheval. Elle vient de la même cause que la compression de la fose charule, c'est-àdire, de l'esser de l'os de la couronne sur le tendon ou sur les ligamens.

Cet accident arrive 1°. lorsque le maréchal pare trop la sourchette, & que les éponges se trouvent trop fortes & armées de crampons ; alors le point d'appui étant éloigné de terre, l'os de la couronne pèse sur le tendon, & de là son alongement jusqu'à ce que la sourchette air atteint le sol.

2°. Loríque le pied du cheval porte fur un corps élevé, le pied étant obligé de renverfer, & l'os de la couronne pefant alors fur le tendon, celui-cieft obligé de fervir de point d'appui au corps du cheval, & de-là fa diftention.

En un mot, il est prouvé que l'extension des ligamens vient des grands essorts & des mouvemens sorcés de l'os de la couronne.

Des signes de l'extension. L'extenfion du tendon se manifeste par un gonflement qui règne depuis le genou jusque dans le paturon, par la douleur que le cheval ressent lorsqu'on lui touche la partie, & sur-tout par la claudication qui cst des plus grandes. On s'apperçon encore mieux de cette maladie au bout de douze ou quinze jours, par une groffeur arrondie que nous appellons ganglion . voyer GANGLION ) qui le trouve fur le tendon . & qui forme par la fuite une tumeur squirreuse. Il ne faut pas confondre cette maladie avec la nerferure. (V. NERFERURE).

Curation. On doit commencer par deflotr le cheval; (voyet/DESO-LURE) après quoi, il faut appliquer le long du tendon, des cats priouveter crois fois le jour, & de le haumedier de temps en temps avec do la décodtion émolliente. Si au bout de quinze ou vingt jours de ce traitement, on s'apperçoit d'un apartion limité au tendon, il faut y appliquer le feu en pointe, & faire fuppurer la partie. Certains auteurs confeillent de faire promener le cheval quatre jours après l'application du feu, & de le faire travailler une quinzaine de jours de fuite: cette méthode eft trop peu physiologique pour devoir la prescrite à nos lecteurs. M. T.

EXTRAIT, fignific en gónóral un principe quelconque, féparé par le moyen d'un mendrue, d'un autre principe. L'uíage a restreint le mot currait, à désigner une substance particulière retireé de certains végétaux par le moyen de l'eau.

Pour faire l'extrait d'une substance végate, on la fair insuser ou bouillir, suvant sa nature, dans une sufficie quantité d'eau, afin d'en extraire ceux de ses principes que ce menstrue est canable de dissoudre.

Si la matière végétale eft fucculente, aqueuté par elle -même, il fuifit d'en exprimer le fue, de le faire évaporer à fau lant ou au kais-marie, juiqu'à ceque les matières foient réduires à une confiftance plusoumoins molleç eft fextuit mou; fi elle évapore juiqu'à ficcité, on la nomme extrait (ic. On prépare ainfi l'extrait d'abfunthe, d'aloès, de cigué, de fumetre, de basse de genièvre, &c.

EXTRÉMITÉ DES POUSSES M. l'abbé Roger de Schabol fait une réflexion bien judicieuse à ce sujet, & il s'exprime ainfi : « Ce terme est non suffisamment connu ni entendu dans le jardinage. On appelle de ce nom toute branche qui a pouffé du dernier œil de la branche taillée. L'usage est d'abattre cette branche & meme les autres qui font au-deffous, & de tailler fur celle qui a pouffé au dernier œil d'en-has. Par ce moven, l'arbre a poussé à faux & en pure perte pour lui, toutes les branches supérieures dont on le dépouille; en outre, au lieu de croître, de s'allonger, de donner du fruit, il reste toujours circonscrit, avorton & stérile. Mais, qu'au contraire, on taille longue la branche qui a pouffé à l'extrémité de la coupe précédente, on a en peu d'années des arbres immenfes, fructueux au possible, groffiffant de la tige à proportion, & voilà ce qu'on ne connoît pas dans le jardinage.

» On suppose ici que ces extrémités des pousses sont telles qu'elles doivent être dans un arbre bien conforme; car dans le cas où les extrémités des pousses seroient suettes, il faut se garder de leur donner trop d'alongement. »

#### FAI

FAI

L'AIM-VALE, MÉDECINE VÉTÉ-RINAIRE. Cette maladie est extrâmement rare, elle n'attaque ordinairement que le cheval.

Signes. A peine cet animal est - il échausté par la marche, que tout-àcoup il s'arrête, & malgré les coups & les autres mauvais traitemens, il ne peut ni avancer, ni reculer; fon corps est immobile, & jusqu'à ce qu'il ait mangé, il ne change point de sitution. Lorsqu'il a fatisfait son appétit, le spasme subit se diffipe, & l'animal continue son chemin.

Les auteurs d'où nous avons extrait les symptômes de cette maladie ne s'accordent pas sur les moyens de la guérir : les uns foutiennent qu'elle est incurable , les autres prefcrivent l'usage des apéritifs, tels que l'acier & le foie d'antimoine : ceuxci n'admettent pour principes que les vents contenus dans les premières voies; ceux - là la font dépendre d'une grande fenfibilité des tuniques de l'estomac, ou de la dépravation du suc gastrique. Nous nous garderons bien de rien avancer ici de certain fur les causes de cette maladie, & fur les remèdes qui lui font propres, n'ayant pas encore, dans le cours de nos travaux, trouvé l'occasion de l'observer dans aucun animal, M. T.

## FAINE. ( Voyez Hêtre ).

FAISAN, FAISANDERIE. M. vonlineń homne le faifan phafantanonlioné dome le faifan phafantanono iórau des bords du l'Phafe, Creft une efpèce de con Jauvage qui fe tient dans les bois, se nourrit de glands, se de baire, de grains, de femenca de d'infeches, La femelle se nome Paufa Faifano Ur Faifanda. Le fina 'accouple avec nos poules ordinaires. Les Arganaures, après leur expédicion à Colchos, rapportèrent cet oifean en Greco

# SECTION PREMIÈRE

Du Genre & des Espèces de Faisans\* Du genre, L'extrémité inférieure

despattes est garnie de quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derrière, tous séparés environ jufqu'à leur origine; les jambes convertes de plumes jufqu'au talon; le bec en cône courbé, la tête dénuée de membranes charnues, les pieds nuds, la queue longue.

Des espèces. 1. Faifan ordinaire... Phasianus vulgaris, Lin. Il est à peu près de la groffeur d'un chapon. Les vieux faifans ont le bec blanchâtre. avec une membrane charnue, élevée des deux côtés, couvrant, pour ainsi dire, les narines. Les yeux ont l'iris jaune; l'œil est entouré d'une large pièce couleur d'écarlatte, mouchetée de petites taches noires fur le devant de la tête, & à la base de la mâchoire du bec; les plumes font noires avec une espèce de lustre pourpré : le desfus de la tête & le dessous du cou font ornés d'un vert obscur & reluifant comme de la foie ; le dessus de la tête est plus clair; autour des oreilles, des plumes s'avancent en dehors; les plumes du cou & celles de la gorge font d'un pourpre luifant ; fous le menton & au coin de la bouche il v a des plumes noires bordécs de vert ; le reste du cou audessous du vert est de même couleur que la poitrine ; les épaules , le milieu du dos & les côtés, au - deffous des ailes, sont converts de belles plumes, dont les bouts font noirs, & les bords teints d'une belle couleur qui paroît être noire ou pourprée, felon les rayons de lumière. Immédiatement après le pourpre de, chaque plume, on diftingue en travers, une ligne ou une couche d'or : audeffous de l'or est un jaune brillant qui s'étend aussi bas que le fond noir; la couleur d'or ne se trouve pas immédiatement près du jaune : elle est séparée par une ligne ciroite & intermédiaire d'une espèce de

pourpre

pourpre buífant; au bas du cou & tir le 60té, on voit aux extrémités des plumes, une tache noire en forme de parabole : les dards ou fléches de toutes les plumes font d'un jaune luintan. L'oifeau est entirement bigarré de ces couleurs, tantôt plus chires. Les jambes, les pieds, les doigs, les ferres, font de couleur de doigs, les ferres, font de couleur de couleur de couleur de la couleur de c

Le plumage de la femelle reffemble à celui de la perdrix; elle est moins grosse que le mâle.

l es faifans fe perchent pendant la nuit dans les hautes-futaies, & pendant le jour dans les taillis; la femelle fait fon nid à terre dans le fourré des builfons.

2. Faifur rouge & Chine. C'eft le plus beau de tous les faitans; il eft huppé, fon p'umage doré, eiron, couleur d'écarlate, d'émeraude, bleu célefte, brun, jaune; toutes ees couleurs qui tranchent les unes métaires aures, font un rès-agréable mélánge; il porte une belle & longue queue. La femélle eft plus petite que le mêlé & fon plumage moins riehement varié.

15. Le faifan Hanc de Chine eft plassing sog que le faifan commun; le lommet de la tête eft couvert de longues plumes noires, ayant un luftre de pourpre; elles pendent au-defins du col & forment une elpece de huppe; celles du dos, du croupion de la couverture des aifes, du defins de la queue & des colves du col, font variées de trois à quatre fignes; la gorge, la partie inférieure

Tome IV.

du col, la poirrine, le ventre, les ecciés, les convertures du décotés, les convertures du décotés, les convertures du décotés, les convertures du des aiux de la queue, font d'un noir ayant au nultire de pourpre, les plus des aites & celles de la queue font ablanches & rayvées obliquement en noir. La femelle est plus petite; les plumes du col, de la poirrine, de la pourire, de la pour de dos, du croupion, de la couverture des aites, du deffis de la queue d'd'un brun tirant fur le roux; le refle coniusiment de brun, & varié de bandes transferefales poires.

4. le faifan couronné des Indes. Il est presque aussi gros qu'un paon ; la tête, le col, le ventre, la poitrine, les côtés, les jambes & les couvertures du desfus de la queue sont d'un cendré bleu. La tête est orace d'une belle huppe de la même couleur; le dos, le croupion, les couvertures du deffus de la queue, & les plumes seapulaires font d'un cendré foncé, môlé d'un peu de marron pourpré à la partie supérieure du dos, & aux plumesscaputaires. Lesplumes del'aîle iont d'un cendré bleu foncé & noirâtre; celles de la queue de la même couleur; mais leur bout est d'un ceudré plus elair; il y a de chaque eôté de la tête, une tache noire oblongue dans laquelle l'œil eft placé.

Il existe encoré pluseurs autres efpèces de fastans; mais comme on ne les elève pas en Eu rope, il est inutile d'en parler : on peut à ce sujet confuter l'Histoire naturelle de M, de Busson,

SECTION II.

De la Faifanderie.

Le faifan autrefois fi rare dans nos H h h provinces septentrionales, y est devenu très commun; les forêts commencent à en être peuplées. & on en trouve dans presque tous les parcs des grands feigneurs; bientôt ils fe-. ront aussi nombreux que les lièvres & les perdrix. Par quelle fatalité faut il que la sensnalité & les plaifirs des grands foient onérenx à leurs vaffaux! s'ils deviennent plus nombreux, il fera inutile d'enfemencer les terres. La perdrix se contente de couper les premières feuilles du blé loriqu'il pousse; mais le faisan arrache le grain & le mange, & les champs voifins des bois font bientôt dévaffés. Il ne manquoit plus que cette calamité pour mettre le comble à la mifère des habitans des terres limitrophes de celles des grands feigneurs.

Je n'ai jamais élevé de faifans, il faut donc parler d'après les antres.

« La failanderie, ( Didionn Encyclop. ) oft un lien où l'on élève familièrement des faifans; elle doit être un enclos de murs affez hauts pour n'être pas infultés par les renards, & d'une étendue proportionnée à la quantité de gibier qu'on doit élever : dix arpens juffient pour en contentr le nombre dont un faifandier pent prendre foin; mais plus une faifanderie est spaziense, meilleure elle est; il est nécessaire que les bandes du jeune gibier qu'on élève foient affez éloignées les unes des autres pour que les âges ne puillent le contondre. Le voifinage de cenx qui font forts est dangerenx pour ceux qui tont foibles : cet espace doit être d'ailleurs disposé de manière que l'herbe y croiffe dans la plus grande partie, & qu'il y ait un affez grand nombre de petits buiffons épais & fourrés pour que chaque bande en ait un à portée d'elle; ce fecours leur est nécessaire pendant le temps de la grande chaleur. »

Si on défire travailler moins en grand, on peut former par des murs ou avec un treillage en fil de fer . un quarré de trente à cinquante pieds fur toutes les faces, & tout le tour du bas de cette enceinte, fera garni en dedans de petites loges, chacune d'un pied & demi en tout fens, féparées les unes des autres par des cloifons, & fermées d'un treillis de fil de fer on de filets de pêcheurs, ou simplement de bâtons gros d'un doigt, éloignés d'un pouce & demi; chaque loge aura les deux augets pour la mangeaille & l'eau de la faifane qu'on y mettra pour pondre & y conver. Les loges doivent être à l'abri des injures de l'air, par une bonne planche ou antre converture. Les nids doivent être garnis de bonne paille ou de foin.

Pour peupler la faifanderie, il fauer prendre de jeunes faifans de l'anner jus s'apprivoilem bien mieux que les vieux jes choig gross & bien emplunés, bie néveillés ju mallé fuffit pour deux femelles, ése ne len ombre qu'on voudra les mettre dans, la voilier; en les y point laiffer manquer de nourriture, & les viitier fouvent s'ân de les accounter à être moins farouches. La futane ne fait qu'un ponte para a, curviron de vingt acafs.

( Maifon ruftique. )

(MAI) on rayrque. )
Dans les endroits exposés aux chats, aux sonines, &c. on couvre les parquets d'un filet : dans les autres, on se contente d'éjointer les faisans pour les retenir. Ejointer, c'est enserver le touet même d'une aile, en server le soute de la contract de la co

rant fortement la jointureavec un fij il fant que ce qui fait (éparation entre deux parquets, foit affez épais pour que les faifans de l'un ne voient pas ceux de l'autre; on peut à cet effet employer des rofeaux ou de la paille de foigle; la rivalité troubleront les coas, s'îls fe voyoient. Oa nourrit ci affans dans un parquet, comme les poules, dans une bufle-cour, avec du blé, de forçe, &Ce.

# SECTION III.

De l'éducation des Faifans.

Cet article va être pris dans le Journal Economique du mois de Novembre 1771.

- « I. Objet de la ponte. Au premier mars ou le 15 au plus tard, il faut s'occuper de mettre à part les poules que l'on deffine pour pondre; celles de deux ans sont préferables à celles qui n'en ont qu'un : on peut les garder jusqu'à trois ou quatre années dans l'intention de faire couver chaque année les œuts; mais passé ce tensissait donger à en avoir d'autres.
- » On a foin de choisir pour la ponte, celles qui sont en meilleur état; ce qui se connoît à leurs plumes bien lisses & à la vivacité de l'œil.
- n On donne depuis cinq juiqu'à fept poules au même coq; ( & non pas feulement deux, comme il eft dit plus haut;) celui qui eft le plus foible de corps, peurvu qu'il foit bien portant & l'œil vif, eft toujours préférable.
- » On obfervera, lorfqu'une fois les poules font avec le coq, de ne point le laisser communiquer avec les poules d'un autre parquet : les faisans avant le premier mars, sont tous ensemble dans la faisanderie.

II. Nouvriture pour échauffer les poules, " Dès qu'elles sont mises dans le parquet où l'on veut qu'elles pondent. il faut, pour les échauffer, jubitituer le ble à l'orge qu'on leur donnoit pour nourriture; fi on yeut les hâter ncore davantage, on donnera un peu de chenevis & même quelques œuts durs hachés; il faut cependant prendre garde de ne pas donner trop de chenevis, une poignée tout au plus tous les jours, fusfit à chaque parquet. » (Cette précaution démontre que nos provinces feptentrionales font un peu trop froides pour les faifans, & qu'ils réuffiroient beaucoup mieux dans celles du midi: en Corte le faifan multiplie très bien dans les bois, fans qu'il foit necelfaire de veiller à sa nourriture ). ( Note de l' Editour. )

III. De la ponte, « Environ du 15 au 20 avril, les poules commencent à pondre ; matin & soir on a foin de lever leurs œufs: l'heure de la ponte la plus forte est vers les deux heures après midi; il fant avoir soin de ne pas les troubler, & qu'il n'y ait que celui qui les foigne qui en approche pendant ce temps; une poule pond quelquefois deux jours de fuite, mais ordinairement de deux jnurs l'un. Loriqu'elle est dans le fort de sa ponte qui peut aller de douze à feize œuts, & qui dure environ un mois, il y a une reponte, c'est à dire, qu'une poule, après avoir pondu fon premier nombre d'œufs, huit ou dix jours après, pond encore quatre ou cing œufs, & quelquefois plus.

a On observera, à mesure que l'on ramassera les œuts, de les mettre dans un baquet ou autre vaisseu rempli de son, & que le lieu ne soit ni trop bumide ni trop sec.

H hh a

» Si l'on voit le coq s'acharner plus particulièrement, comme il arrive quelquefois à une poule, & qu'elle vienne à avoir le croupion écorché, il fair frotter la plaie avec un peu de baurre, & prendre pett linge auonel l'on fera deux oil vertures, par lesquelles passerons ses ailse; le reste du linge tombera de le croupion, il faut qu'il le dépasse d'un hon pouce. »

IV. Choix des couveufes, « Plus une poule est lécère, meilleure elle est pour la sûreté des œuts qu'on lui confie: le nombre peut aller de douze à quinze, fuivant qu'on voit qu'elle les tient facilement : il faut avoir foin de prendre des poules qui ne faffent que commencer à vouloir couver, ce qui se voit à l'état de leur ventre. On doit encore avoir attention de choifir les plus douces; une bonne poule doit tenir ses œuss, se laisser approcher, & si on la touche, donner son bec sans le lever; son cri doit être fourd & enroué, ce qu'on appelle g'ouffer; un cri aigu marque une poule qui n'a pas la volonté de couver. .

V. Couverie, « Ce lieu doit être retiré, tel qu'une écurie, ni trop chand ni trop froid; il fant en clorre les fenêtres; plus y fait fombre, plus les poules y restent tranquilles. Il faut, un jour ou deux avant de donner les œuss des faisans aux couveuses, les établir dans la couverie, & leur donner trois ou quatre œufs de poules, que l'on met dans leurs paniers, fur un bon lit de paille broyée; le foin, à moins qu'il ne foit très - sec & bien vieux, s'échauffe, & c'est même nuisible aux eouveuses; alors le jour destiné, à mesure que l'on lève les poules

pour les faire manger, (ce qui doit étre vers les deux heures de l'après midi, l'air étant plus égal à cet inftant) on fublitue les œufs de faifans à ceux des poules, & l'on repofe fa poule doucement, obfervant fi elle prend bien les œufs qu'on lui a fublitués.

VI. Soins prodant que les poulce couvert. s. Si non à doute couveules, on peut en faire manger quarte à la fois, ayant quatre mues (Eparées; fi le nombre ell plut grand, avec plus de mues l'on en fatt manger également un plus grand nombre à la fois, ce qui épargie de l'embarras : on obleveres de remettre exadlement chaque poule fur fon même prinér; chaque poule four fon même prinér; chaque poule forton même prinér; de de l'embarre de l'embarre de principal en d'elles se vident; l'eur nourriture doit être le blé pur tandis qu'elles couvent.

" Ilfaut beaucoup de propreté; vil fe cedfe quelques œufs, les ôter à deaque fais qu'on lève les poules pour les faire manger; ce qui l'oit de faire avec l'intention de gliffer les mains lègérement fous le ventre et mains lègérement fous le ventre pour veir fi élèxie no deprint qu'eque œufs entre leurs ailles é, leurs partes; if faut les effluyer avec un linge & un peu d'eau fiècle; fi la paille eft trop mal-propre, colever le deflus & en remettre de fraiche.

» On doit aufi prendre garde fi les poux ne gagnent quelques poules; des qu'on s'en apperçoit il est néceffaire de donner une autre cou-

yeuse.

" Comme l'on ne peut guères se flatter d'éviter qu'il n'arrive d'accidens à quelques poules couveuses, il seroit très-avantageux de se pré-

cautionner, douze ou treize jours après celui où l'on a mis un nombre d'œus couver, d'un nombre de poules presque égal à celui de celles qui couvent; c'est à peu près à cette époque que les accidens peuvent commencer.

» Ces nouvelles poules ou relais se placerout for des paniers dans la converie. On facrifie , nour les entretenir à couver, quatre on cinq œufs de poule fous chacune d'elles : voici l'avantage de cette méthode; l'accident le plus à craindre est qu'une poule vienne à perdre la chaleur, d'où il rétulte un très grand danger pour les œuts qu'elle couve. C'est à celui qui les foigne à juger (lorfou'il les leve pour les faire manger fous les niucs ) fi les œnfs font à un bon degré de chaleur : la crête indique, d'une manière certaine, l'état de la poule; tant que sa crête reste d'un rouge trais, il n'y a rien à craindre; mais des qu'elle blanchit trop, c'est une marque que la poule languit; il faut auffitôt avoir recours à son relais de poule & choisir la plus donce que l'on met fur les œuts de faifans, à la place de la malade, qu'il ne faut point cependant encore abandonner, puisqu'elle sera employée au moment d'éclorre, comme ou le dira bientôt.

» Elle demande, au contraire, plus de foins, on la hilfera fe tartaichir, lui donnant la liberté dans la baficour pendant une journée; enfuite, (car ces poules font fouvent plus attachées à leuis south gou d'autres) on la renettra fur le panier où étoit celle qu'on lui a fubdituée, & pour la rétablir entirement, à chaque fois qu'on la fera manger, au lieu temps ordinaire, on la laiffera du temps ordinaire, on la laiffera

une ou deux heures für la mue, n Si on n'eft pas daes le cas d'employer toutes les poules de re ais, il ne faut pas pour cela les regarder comme inutiles, puilque celles qu'on n'a point employées, ambient des poulets pour l'uiage de votre baffecour.

VII. Du moment eu les œufs éclofent.
« L'œuf de failan va depuis vungttrois jufqu'à vingt-fept jours avant d'éclore; ainfi dès que le vingt-troifième jour commence, il faut redoubler de foins.

» On pent prévoir fi les œufs viendront à bien, lorfqu'à et te époque, en paffant légèrement la main deffus, ils rendent un fon temblable à celui des noix pleines.

» Dis qu'on apperçoit dans un panier quelques couis becqués, c'eft le moment, ( fi on a été dans le cas, pour ce panier ou pour d'autres, d'avoir recours any poules de reliai, d'avoir recours any poules de reliai, de faire utage des premières poules qu'on varechercher, & qui faiquiées, de impaientes d'avoir des poniers, ont le foin & la tendreffe des bonnes concre achevé le temp de concre achevé le temp de concreta ment le rique qu'elles n'écouff d'ent les poirs à mefure qu'ils fortiroient des coufs,

a II n'est pas besons de dire que les cons', avant des mis en même tents, tous les paniers partent prefqu'au même moment; il faut donc de vigilance, regarder d'heure en heure à chaque panier, and de de barraffer les petits, qui, déa écos, pourroient s'étouffer, comme il arrive touvent toffqu'ils fourrent la tête dans la coquille dont la viennent de fortir. On jette les lis viennent de fortir. On jette les

coquilles à mesure hors des paniers, » Lorsque tout est éclos, il faut

les laisser lous 'eur mère encore vingtquatre heures dans le panier; la chaleur de la poule, pour les ressuyer leur est plus necessaire que la nourriture : on fera feulement attention qu'il ne s'en étouffe, ou que les plus éveillés, gravissant tous les ailes de la mère, ne se jettent hors du panier : on pare à cet inconvénient, en ienant le deffus du panier exactement fermé; le deffus do t être d'ofier à claire voie.

» Environ après vingt - quatre heures, qu'on peut cependant prolonger pour gagner l'houre de midi, on chaiera de préfenter aux pet ts des œuts de fourmis & un peu de jaune d'œuf émietté; & comme il s'en trouve toujours de forts, on peut, après avoir tenté ce premier repas, faire choix des plus vigoureux & les mettre quinze enfemble fous une même mere dans les boîtes destinées à cet usage. La bonne manière est de mettre deux de ces boîtes. l'une au bout de l'autre. pendant les cinq ou fix premiers jours : les petits ont plus d'espace pour se promener & vont d'une mère à l'autre, observant de couvrir de claies fines, ou d'un petit filet, la partie des boîtes qui est découverte, de crainte que les petits ne s'élancent par-deflus ... Revenons aux plus toibles; il faut les laisser passer encore une nuit fous leurs mères. & attendre au lendemain pour les mettre au même régime que les

V 111, Nouriture & foins des élèves, « La nourr: ure doit, dans les premiers temps, être l'œuf de fourmi, & le jaune d'œuf haché très-menu avec fon blanc, joint à un peu de mie de pain ; l'avoine on l'orge s ffit alors aux meres.

 On a foin tous les jours de lever un moment les poules hors de la boîte, pour la nettoyer des fientes qui faroient tort & abimeroient les petits.

" Au bout de douze ou quinze jours, si le temps est beau. l'on peut défusir les boîtes & laisser, par ce moyen, la liberté aux petits de courir fur un gazon ou dans une i zerne, s'il y en a dans le parc ; il faut aufli tou ours mettre les boîtes à l'expolition du levant, & les tourner à mesure que le soleil avance: on observera dans les commencemens, s'il y avoit le matin une trop grande rofée, d'attendre un peu plus tard à ouvrir la boîte; on observera austi que, si le soleil ét it trop ardent, il faudroit approcher les boîtes d'une charmille , d'un ombrage; un foleil trop vif leur feroit nuifible Dès qu'ils fe fortifient, les foins diminuent & le plaifir augmente: la nourriture ne varie que par l'augmentation du chenevis & du blé qu'on leur donne également en grain, quand on s'apperçoit qu'ils peuvent le prendre.

» L'œuf de fourmi, base essentielle de leur nourriture, ne doit jamais être épargné, fans néanmoins en donner trop ; l'excès en deviendroit dangereux; fi l'on crovoit leur appétit, ils en mangeroient toujours; si cependant on en manquoit, on pourroit y substituer le ver blanc de charogne, dont la préparation fera détaillée ci-après. Il est encore une chose très-analogue à leur goût : c'est l'orge que l'on peut se procurer aicément, en femant de manière qu'on puiffe toujours en avoir de verte du premier juillet au premier feptembre; on coupe tous les jours de perities gerbes de cette orge verte, qu'on met devant eux; ils fejettent avec plaifr deffis & épiquent ce grain tendre, renipli d'un lait qui leur est très-bon.

» On observera de laisser aux petits, à meture qu'ils se forrisent, une pleine liberté; la mère, toujours demeurante à la boîte, les empêche de trops s'éloigner; au moindre signal de l'heure des repas, on les voir accourir jusqu'à ses pieds.

» A deux mois ils pourront abfolument se passer de mère; on peut ainfi supprimer l'œuf de fourmi; le blé, l'orge & le sarrafin suffitent alors. Cependant, à l'égard de la mère, plus on la tient captive, moins les petits deviennent fauvages, s'éloignant peu du lieu où elle demeure, & fe branchant pour la nuit, fur les arbres voiuns du lieu où est la boîte. Ce n'est qu'à la fin d'octobre qu'ils commencent à s'éloigner un pen, & à battie le pays; mais avec un peu de grains qu'on observe de conterver dans le premier lieu de leur éducation, on est tur de les retenir, & fideles au téjour de leur enfance, ils ne manqueront pas d'y faire leur ponte au printemps fuivant, préserablement à tout autre lieu, »

IX. Objivation particulières, o Ceux qui ne vondroient point avoir l'embarras de conterver, pendant l'hiver, ters pode conterver, pendant l'hiver, de l'année fuivante, peuvent, vers la fin de février, en rattraper dans le parc ou bois où elles iont plus adonnées, le nombre qu'ils veulent; cela té fait aifément en mettant le cela té fait aifément en mettant le

blé ou l'orge qu'on leur donne, fous de grandes mues qu'on abat par le fecours d'un cordeau qui fe tient à la main, reflant caché derrière un arbre à quelque diflance.

» Il est sensible que ceux qui voudroient se procurer des faifandeaux plus hâtifs, peuvent gagner le mois que dure la ponte, en formant auflitôt une couvée particulière des premiers œufs que donnent les poules; mais quand il s'agit de peupler un canton, & qu'on projette un élève un peu nombreux, il est beaucoup plus simple de diminuer les embarras que demanderoit certe même fu te d'opérations, s'il falloit, pendant le mois que dure la ponte, mettre, d'un jour à l'aurre, des œuss couver ; le meilleur parti est donc de fa re couver en deux temps; fi on attendoit que la ponte fût entièrement finie, il se trouveroit des œufs pondus depuis un mois, ce qui feroit un terme un peu long pour la sureté du germe de l'œut; ainfi, prenant un juste milieu, au bout de quinze jours de ponte, on peut mettre convertout à la fois les œus pondus pendant ce terme; & à la fin de l'autre quinzaine, on fera une seconde couvée de tous les œufs pondus depuis : ce parti est le plus sage . & donne le temps de trouver plus à son aife de bonnes couveules.

» La maladie la plus à craindre pour ces aminaux, est ledévoiement; ce qui leur arrive lortqu'il furvient du froid & des orages qui répandent une grande humidité dans l'air; il est difficile d'y remédier; cependant leur état demande plus de foins, le plus sûr est de s'écharde plus de l'on porte, avec une ou deux mêres, s'eleur nombre ou deux mêres, s'eleur nombre

l'exige, à une distance suffisante ; pour qu'ils ne puissent pas communiquer avec les autres. On leur donne un peu plus de jaune d'œut & de chenevis pour tâcher de les fortifier; il faut aussi mettre un peu de fel & de mâchefer dans l'eau, on ce qui oft encore plus actif, p'onger un fer rouge dans l'eau qui dout fervir à rempir les tertines. On ne fauroit trop porter d'attention, dans le commencement, à la propreté one demindent ces petits animaux. nettoyer evactement chaque jour les boîtes, & lor(qu'on a commence l'ufage de l'eau, la renouveller deux fois par jour, crainte qu'elle ne s'échauffe trop; ce font des foins par lefauels on préviendroit la maladie qui, une fois établie, ravage sans laiffer presque d'espérance d'arrêter la contagion, »

» Perfonne n'ignore que le faifan fe plait particultèrement dans les bois les plus fourrés & un peu montueux; il leur faut aufi roujours de l'eau: des mares, pourvu qu'elles ne tariffent jamais, fufficht.

Do Quand dans une terre l'on a ces avantages, & qu'on y joint le foin de femer quelques arpens de farrafin en différentes places, en observant de le laisser mourir sur pied , l'on pent se flatter de les fixer aisement. S'il y a des vignes aux environs, on tire un grand avantage du marc du raifin, que l'on jette en différentes places du bois; fi pendant l'hiver, il tombe beaucoup de neige, les gardes ont foin de la balayer de deffus le mare; les faifans l'aiment prodigieuf. ment , & l'on peut même être fur que s'il en vient des environs, ils ne s'en é oignent plus quand une fois ils en ont fait connoissance.

a Au défaut de marc de raifin, fi on s'apperçoit que le farrafin mort fur pied ne fuffit pas, & qu'il y ait une gran le abondance de neige, il latt y fuppléer en y jettaut un peu d'orge ou du mais, vulgairement noumé béé de Turquie, gros miller. a l'Il faut encore ajouter au nombre des chofes qui leur conviennent les carottes, les pommes de terre, les

nomme & de Turquie, gros millern ll flattencore agoster au nombre
des closes qui leur conviennent les
carottes, les pommes de terre, les
choux pommés, l'ofeille, les laitues,
le perfil & les panais : les deux
dermiers légumes pariculièrement
font, par leur qualité echauffanie,
rés-bons à douner aux poules faifaines, pour avancer la ponte, &
chame pendant qu'elle dure; is mangent trus-bien artifi, les pois, les
tives, & la graine que donne l'aubèpine; on du même le gland.

J'ajouteral à ce mémoire très-dé-

taillé, que, pour prévenir le dévoiement au -uel ces oifeaux font trèsfujets pendant les temps humides, le marc de rainn, duquel ils font fi avides, feroit un excellent reméde; néamoins il me paroit tel, qu'il avanceroit la pone, el sef, aifé de fenir fur quelle base portent ces

deux affertions.

FALUN, HISTOIRE NATURELLE, ECONOME SUDARÉ. ON dome ce non à un amas très-condidende de dubris maris réduirs en possibler, que l'ontrouve dans la Tournine, province de France. Les endrois creufs pour extraire le fahin, fe nomment primaires. Petroduc de terraire de rouge ce dépôt, eft d'environ trois beses 5t dome de longueur, fur une longueur moins confidêral le; il eft avai que l'on en a pas encore fixé au jufile les limites. L'épailfoir de cette couche n'e flaps aimux connec extre couche n'e flaps aimux connec extre couche n'e flaps aimux connec

la plus grande profondeur où l'on air cruté, jujou'à prétent, de fa-lunières, etl de vingt pieds : on n'a pas été plus avant, à cauté de l'eau qui y fource de rous côrés. Quelle immenée quantité de cognilles l'quel dépôt l'ajoutons auffi quel rréfor l'act l'indutris l'unimaire a fu en ries parit, & ces déposilles marines deviennent rous les jours un exclusion par l'indutris les jours un exclus pour les terres qui les recouvrent.

L'origine de cet amas de débris de coquilles presque réduites en ponsfière, formant une masse de plus de vingt pieds d'épaisseur sur plus de trois licues de longueur, éloigné de la mer de plus de trente fix lieues. n'est pas austi facile à donner qu'on le pense: l'attribuer tout simplement à un courant de mer, qui, retenu & brifé par les collines voifines, a laissé déposer ces fragmens qu'il rouloit avec fes eaux, c'est donner une explication simple de ce fait singulier & peut-être unique d'histoire naturelle. Abandonnons-la aux phyficiens qui s'occupent de la nature en grand, & confidérons les falunières par rapport à leur exploitation & à leur utilité. Les observations suivantes serviront pour les pays où l'on viendra à en rencontrer de pareilles.

Loríqu'un payían de ce canton veu jáluara le terre, il examine d'abord fi dans fon diffrid il fe trouve des indices de falun. Cette fubflance fe montre quelquefois à la furface, mais ordinairement elle eft recouvered dune counche de terre de quelques pieds d'épaifleur. Les endroits bas, aquatiques, peu couverts d'her-bes, promettent du falun proche de la furface de la furface de la terre; il tonde, &

dès que la couche de terre a plus de neuf à dix pieds, il n'en fait pas la fouille, parce que la dépense deviendroit trop confidérable. Lorsqu'on est assuré de la présence du falun, on raffemble un grand nombre d'ouvriers; il est rare qu'on en emploie moins de quatre-vingts à la fois, & quelquefois le nombre va à plus de cent cinquante. On ouvre des trous quarrés, à peu près de trois à quatre toiles de longueur; la première couche de terre enlevée, & le premier salun tiré & jete sur les bords du trou, le travail se partage; une partie des travailleurs creule, tandis que l'autre épuise l'eau.

Comme la plaine cù se trouve le falun est basse, que la masse ellemême de falun est comme une éponge, il n'est pas étonnant qu'elle foit perpétuellement imbibée d'eau qui coule par-tout do elle trouve une issue, Pour être moins satigué par l'afficence des eaux, on ouvre communément les falunières vers le commencement d'odobre.

On creuse les trous en forme de gradins; c'est là-dessus que se placent les ouvriers, depuis l'orifice du trou julqu'à son fond. Pendant que les uns avec des seaux puisent & étanchent l'eau, les autres enlèvent le falun : pour aller plus vîte . l'eau dans les feaux, & le falun dans des corbeilles montent de main en main julqu'à l'ouverture, à peuprès comme l'on voit les macons ou les couvreurs distribués sur une echelle, depuis le bas d'une maifon jusqu'à fon faite, se paffer de main en main la tuile ou l'ardoife. L'eau est jerée d'un côté du trou , & le falun d'un autre; on ne met tant de célérité dans ce travail, que parce que l'eau

Tome IV.

fource fort vîte, & auroit bientôt inondé tout l'ouvrage; austi commence-t on le travail de très - grand matin, & est-on obligé de l'abandonner vers les trois ou quatre heures de l'aptès-midi. Un trou une fois abandonné, on n'y revient plus; il est moins pénible & plus avantageux d'en percer un fecond, que d'épuifer le premier. L'eau filtrée à travers ces debris de coquilles est claire, limpide & fans mauvais goût; cela vient fans doute de ce que la maffe de falun n'est composée absolument que de coquilles fans fable, ni pierre, ni terre.

La mafie de falun néceffaire reixrée du trou, épouttée de déféchée, e'étend dans les champs comme la marne. Comme les terres de ce cantifé de falun néceffaire pour chaque tête de falun néceffaire pour chaque terre n'eft pas la méme; il y a des terres qui en demandent jufqu'à terné à trenet-cinq charteckes par arpent; tandis que dans d'autres, quinze ou vingt foffient.

La nature du falun bien reconnue pour n'être qu'un dépôt de coquilles & de madrépores, en un mot, de productions marines, il est facile de voir qu'il differe effentiellement de la marce, qu'n'est qu'une terre calcaire mêlée de fable & d'argile. Aussi les terres que féconde la marne, ne le sont elles pas par le salun; ou, pour parler plus juste, le falun ne doit pas être confidéré positivement comme un engrais dont les fels & les huiles animale & végétale fourniffent abondamment le principe favonneux aux plantes, mais plurôt comme un corps maigre & fec, qui, difféminé à travers les molécules de la terre, les tient écartées & affez

éloignées les unes des autres pour laisser un jeu libre aux combinaisons qui doivent se former dans le sein de la terre, & porter la vie dans les racines de chaque plante. Cet amendement artificiel donne à la terre où on l'emploie, la qualité de ne conferver que la quantité d'eau convenable à la végétation, de ne pas s'affaiffer par les pluies d'orage, & de fournir par la décomposition une certaine portion d'air fixe & de terre foluble, qui font si effentiels aux plantes. Pour remplir ccs trois objets, il faut que le falun foit extrêmement divité, foit naturellement à fa fortie du trou, foit par fon fejour & fon mélange avec la terre végetale. Ausli son effet est moins senfible les premières années que les suivantes; alors le falun se trouve, par les labours & la culture, divifé, atténue & répandu uniformément (Voyez les mots AMENDEMENT, CRAIE, CULTURE & ENGRAIS ). M. M.

FANAGE, FENAISON. ( Foyer Foin).

FANE. Terme de jardinage, qui fignifie les feuilles d'une plante.

FANER, Ce mot a deux acceptions cangriculture; par la premion can tions cangriculture; par la premion can on entend tourner & retourner. Plerbe d'un pré fauché pour la feconde, on disprache de l'étar d'une plante coupée ou disprachée de terre lorfqu'elle commence à fe fiktir, ou bien lorfque commence à fe fiktir, ou bien lorfque commence même plante reflant fur pied, ne retouve pas dans la terre l'humélien deceffaire à fa végétation, qu'elle nôterflaire à fa végétation, qu'elle nôterflaire à fa végétation qu'elle footfre decette privation, qu'elle footfre decette privation, qu'elle tion du folci. Sans la combination des des élémens entr'eux, fans leur action & leur réaction fur le végétal, il périt Trop d'humidité le fait pourir, trop de chaleur fans humidité il fe deffeche, fans air il eft étouffe, &c.

FAR. Espèce de blé en grante réputation chez les romains, & celui gu'lls ont le plus anciennement culnué. Pour le diffinguer des autres blés, ils le nommoient far adoram, le la faiotien roitir, le broyoient avec des pilons & en faisoient de la bouillie, parce qu'ils ne comonificient pas alors l'usiga du pain. Pline & tous les Auteurs anciens's accordent à dire que le far feit de tous les blés, celui qui réflioit le mieux à la rigueur des hivers.

On le femoit en automne, dans les fois humides, arquieux, craya & également fur les fois fees, arides, & dans des expositions chaudes; en, un mot, il convenoit à toutes fortes de terrains & n'exigeoit pas beaucoup de culture : il cotoi même prefque impossible de lui en donner une bonne, atrendu le peu d'action de leurs instrumens aratoires. (Poyet le mot Chargatus).

Les romains diffinguoient quatre espèces de sar; celui de clussum étoit le plus blanc; le venunculum album; le venunculum rubrum; l'alicastrum ou trémois; ce dernier l'emportoit sur les trois premières espèces, en poids &c en bonté.

Le far, suivant Pline & Columelle, avoitune tige composée de six nœuds, le grain ne pouvoit être séparé de sa balle qu'en le faisant rôtir.

Cetteespèce de bléseroit-elle celle connue aujourd'hui sous le nom d'épeaure ? Il est impossible de décider cettequestion d'après les descriptions

données par les anciens. & comparées à celles des blés que nous cultivons. L'épeautre, comme le far, réfiste, il est vrai, aux plus grands froids. & réuffit dans les torrains humides & fecs , & le fléau ne ditache pas la balle qui enveloppe le grain, mais l'épeautre étoit connue & très - bien diftinguée par les anciens, fous le nom de Zea; il reste done toujours une confusion insurmontable. On peut croire que la culture du froment & du seigle sait infenfib!ement abandonner celle du far . & que cette espèce de blé s'est perdue. Les romains ont connu le froment & le feigle.

Le far iero t-il l'orge que nous appellons secourgeon ou écourgeon? Ce sentiment est préférable au premier, (Voyez le mot ORGE).

FARCIN, MÉDECINE VÉTÉRI-NATRE. C'est une maladie cutanée, à laquelle les chevaux de rivière sont forts fujets. Elle fe manifeste toujours par une éruption de boutons : les uns fe répandent indistinctement sur tontes les parties quelconques du corps du cheval; d'autres n'occupent que le dessous du ventre, ou le dos, & ne font répandus qu'en petit nombre fur l'encolure & fur la tête; leur volume n'est pas confidérable, ils abcèdent quelquefois; lesuns se dessèchent & s'évanouissent. d'autres se reproduisent & reparoisfent ; il en est qui sont si rapprochés , qu'ils offrent des espèces de tumeurs prolongées, fortement adhérentes & immobiles, avec des éminences trèsdures à leurs extrémités & dans leur milieu : lorsqu'elles suppurent , elles fournissent une matière blanchâtre & bourbeuse.

Iii 2

Souvent auffi ces mêmes immeus prolongées fuivent & accompagnent exactement quelques-unes des principales amifications vénentés, teles que les juquiàres, les athlères, les maxillaires, les humérales, les céphaliques, les aurales, les faphènes; & des fortes de nœuds qui coupent, d'épace en efpace, ces efpcies de cordes dépénérant en ulcères, dont les bords calleus femblent ferefferre & fe reteuir, donnent un pus ichoreux, faineux de fuide.

Il arrive encore que les ufecires fraçineux tiennent de la nature des ufeires fraçineux intennent de la nature des ufeires fraçineux intenneux, des ufeires fects, des ufeires fects des ufeires fects de l'est des boutons qui furviennent d'abord près du talon ou fur le derrière du boulet, dans les extrémités pofférieures. Ces extrémités exhalent d'abord une odeur infupportable, elles deviennent d'un volume monfrineux, & font en quelque façon clichantiafes.

Enfin, les symptômes font quelquios unis à l'engorgement des glandes maxillaires & tiblinguales, à un flux par les nafeux, d'une natüre jaundire, verdâtre, fanquino-lene & très-differente de celle qui s'écoule par la même voie, à l'occation de quelques boutons etté dans les cavités nafales, & d'une d'éve dans les cavités nafales, & d'une d'éve dans les cavités nafales, & d'une printiaire; à une grande foibléfle au marcfine & à tous les figness qui indiquent un dépériflement total & prochain.

C'eft, fans doute, à toutes ces variations & àtoutes ces différences fenfibles, que nous devons cette foule de noms imaginés pour défigner plu-

fieurs fortes de farcin, tels que le volant, le cordé, le cul-de-poule, le chancreux, l'intérieur, le taupin, le biurque, &C., celles ont auffi figgéré le pronofite que l'on a porté relativement au farcin qui attaque la tête, les épaules, le dos, le pointail, & qui a paru tres facile à vaincre, tandis que celui qui occupe les, train de derirère, qui préfente un appareil d'ulcères (ordides, a été déclar très-ribelle, & mem incurable, lorsqu'il et accompagné d'écoulement par les nafesux.

Les causes évidentes de cette maladie font des exercices trop violens dans les grandes chaleurs, une nourriture trop abondante donnée à des chevaux maigres & échauffés, ou qui ne font que très-peu d'exercice ; des alimens tels que le foin nouveau, l'avoine nouvelle, le foin rafé, une quantité confidérable de grains, l'impression d'un air froid, humide, chargé de vapeurs nuifibles, l'obftruction, le resserrement des pores cutanés, &c. tout ce qui peut accumuler dans les premières voies des crudités acides, falines & visqueuses, changer l'état du sang, y porter de nouvelles particules hétérogènes, peu propres à s'affimiler & à se dépurer dans les couloirs & dont l'abord continuel & successif augmentera de plus en plus l'épaississement, l'acrimonie & la dépravation des humeurs. Tout ce qui embarrassera la circulation, tout ce qui foulevera la maffe, tout ce qui influera fur le ton de la peau & s'opposera à l'excrétion de la matière perspirale, fera donc capable de produire tous les phénomènes dont nous avons parlé, selon le degré d'épaissifissement & d'acrimonie : ils feront plus ou

moins effrayans. Des boutons simplement épars ça & là, ou rassemblés fur une partie des tumeurs prolongées qui ne s'étendront pas confidérablement, une suppuration louable . caractériferont le farcin benin : mais des tumenrs fuivies, réfultantes du plus grand engorgement des canaux lymphatiques des duretés trèséminentes qui marqueront , pour ainsi dire, chacun des nœuds ou chacune des dilatations valvulaires de ces mêmes vaisseaux, & dont la terminaison annoncera des sucs extrêmement acres, plus ou moins difficiles à délayer, à corriger, à emporter, défigneront un farcin dont la malignité est redoutable, & qui provoque, s'il n'est arrêté dans ses progrès, & fi l'on ne remédie à la perversion primitive , la ténacité , la viscosité , la coagulation de toute la maffe du fang & des humeurs, l'anéantifiement du principe spiritueux, des fucs vitaux, l'impossibilité des secrétions & des excrétions falutaires. & conduira inévitablement l'animal

La preuve de la corruption putride des liqueurs fe tire non-feulement de tous les ravages dont un farcin, fur-tout de ce genre & de ce caractère nous rend les témoins, mais de sa fétidité & de la facilité avec laquelle il se répand d'un corps à l'autre, de proche en proche, par l'attouchement immédiat, & même quelquefois à une cerraine distance; ausii, le danger de cette communication fait qu'on le place au nombre des maladies épizootiques, toutes les fois qu'un certain nombre de e chevaux d'un même endroit en font attaqués en même-temps, ( voyez EPIZOOTIE) & qu'on éloigne le

à la mort.

cheval qui est atteint d'un farcin qui a de la malignité . & qu'on le fépare de ceux qui sont fains ; & la crainte d'une réproduction continuelle du levain dans un cheval qui auroit la faculté de lécher lui-même la matiere ichorense, fordide, fanieuse, corrosive, qui échappe de ces ulcères, nous oblige à profiter des movens que nous offre le chapelet pour l'en priver. Nous appelons de ce nom, l'affemblage de plufieurs bâtons taillés en forme d'échelon, à peu près également espacés, parallèles entr'eux dans le fens de la longueur de l'encolure. & attachés à chacune de leurs extrémités, au moven d'une corde & des encoches faites pour affermir la ligature: nous les placons & les fixons fur le cou de l'animal, de manière qu'en contre-buttant du poitrail & des épaules à la mâchoire, il s'oppose aux mouvemens de flexion de cette partie.

Quant au traitement de cette maladie, dont on ne donne ici que des idées très-générales, on doit fe propoler d'atténuer, d'inciler, de fondre les humeurs tenaces & vifqueuses, de les délayer, de les évacuer, d'adoucir leurs fels, de corriger leur acrimonie, de faciliter la circulation des fluides dans les vaiffeaux les plus déliés, &c. On débutera par la faignée, on tiendra l'animal à un régime très-doux, au ion, à l'eau blanchie; on lui administrera des lavemens émolliens, des breuvages purgatifs dans lefquels on n'oubliera point de faire entrer l'aquita alb : quelques diaphorétiques, à l'usage desquels on le mettra, acheveront de dissiper les boutons & les tumeurs qui se montrent dans le farcin benin, & d'amener à un desféchement total ceux qui auront sup-

Le farcia invétéré & malin est infiniment plus opinidire; il importe alors de multip ier les faignées, les lavemens émolliens : de mé-er à la boidon ordinaire de l'animal, quelques pintes d'une décochion de mauve, guimauve, pariétaire, &c. d'humecter le fon qu'on lui denne . avec une tifanne apéritive, rafraîchiffante, faite avec les racines de patience, d'aunée, de fcorfonère, de burdane, de fraifier, & de chicorce fanyage; de le maintenir longtemps à ce régime; de ne pas recourir trop tôt à des évacuans capables d'irriter encore davantage les folides, d'agirer la maffe, & d'angmenter l'acreté; de faire fuccéder aux purgatifs administrés, les délayans & les relâchans qui les auront précédés; de ne pas réltérer coup fur coup ces purgatifs, d'ordonner avant de les prescrire, une saignée selon le besoin, ensuite de ces évacuations dont le nombre doit être fivé par les circonstances; & après le régime humectant & rafraichiffant observé pendant un certain intervalle de temps on prescrira la tisanne des bois. & on mouillera tous les matins le son que l'on donnera à l'animal; fi les boutons ne s'éteignent point, si les tumeurs prolongées ont la même adhérence, & la même immobilité, on recourra de nouveau à la faignée, aux lavemens, aux purgatifs, pour en revenir à propos à la même tifane, & pour paffer de-là aux préparations mercurielles, telles que l'éthiops minéral, le cinabre, &c. dont l'énergie & la vertu font fenfibles dans toutes les maladies cutanées.

Tous ces ren èdes intérieurs sont d'une merveilleuse efficacité, & opèrent le plus fouvent la guérifon de l'animal, loriqu'is tort administrés felon l'art & avec methode; on est néanmoins quelquetois obligé d'emp'oyer des méd camens externes ; les plus convenables, dans le cas de la dureté & de l'immobilité des tumours, font d'abord l'onguent d'althea, &, s'il y a des bourons qui ne viennent point à fuppuration & que l animal ait été fuffitamment évacué, on pourra, en mant de la plus grande circonfpetten, les frotter légèreme it avec l'onguent napolitain.

Les lotions adoutifilaires, faites avec les décections des plantes mucilaginentes, font indiquées dubt les récoroflances fune fur paration que l'on aidera par des remeles onctueux & réfineux, & tels que l'origient de bafficient & valit d'as cé l'os aura attenion de s'Eblichair de tous remeles defineuit la vollet d'as c'é l'os aura attenion des Eblichair de tous remeles defineuit le régiuit y sum des remeles defineuits de régiuit y sum de remeles defineuits de régiuit y sum de régiuit par les ulcares avec du vin chaud, dans lequel on délayera du miel commun.

Des ulcères du gene de cux que nous nommos seminas, demanderont un liniment fait avec de l'one once, le baume d'arceus à la doté d'une once, le baume d'arceus à la doté deminonce; le faphifaigre & Paid fuicotrin, à la doté d'une drachme; la myrthe, à la doté d'une drachme; la myrthe, à la doté d'une d'archme; le tout dans fuifiant et quaintie d'huil d'àbhite; ec liniment eff non fœulement capable de dérruir et d'huil d'àbhite; ex cliniment le value d'abhite; ex l'one de l'erger de fondre les callofités, & l'on y ajoutera le baume de Fjoragent, if l'ulcère eff

véritablement disposé à la corrup-

L'ulun calciné, môlé avec de l'appyriac, ou d'autres cathérètiques prypiac, ou d'autres cathérètiques cères qui tiennent du carolèter de cères qui tiennent du carolèter de ulcères chaucreux; on pourra même memployerle cautere adue, mais par les nafeaux, de quelque comprudence, & quant à l'écoulement par les nafeaux, de quelque consiparaires nafeaux, de quelque consiparaires nafeaux, de quelque consiparaires nafeaux, de quelque consiparaires nafeaux en men e, dans laquelle on aux afint bouillir légèrement de l'orge en grain & diffourfre du miel.

Il est encore très-utile de garantir les jambes élèphantiafées des impreffions de l'air; & l'on doit d'autant moins s'en dilpenfer, qu'il n'est pas difficile d'affigettir fur cette partie un linge groffier propre à la couvrir.

J'ai objervé très-louvent, au moment de la diffipation de tous les fymptomes du forcin, une suppuration dans les pieds de l'animal, &c quelquefois dans les quatre pieds enfemble : on dost alors faire ouverture à l'en troit d'où elle femble partir . v jeter . lorique le mal est à découvert, de la teinture de myrrhe & d'aloès, & yplacer des plumaceaux mouillés & baignés de cette même teinture. l'ai remarqué encore plufieurs fois dans l'intérieur de l'ongle, entre la fole & lesparties qu'elle nous dérobe, un vide confidérable annoncé par le son que rend le sabot, lorsqu'on le hourte; j'ai rempli cotte cavité, de l'existence de laquelle je me fuis affuré, loriqu'elle n'a pas éré une fuite de la fuppuration, par le moyen du boutoir, avec des bourdonnets chargés d'un digeflif dans lequel j'ai fait entrer l'huile d'hypéricum, la thérébenthine en réfine, les jaunes d'œuss & une suffisante quantité d'eau-de-vie.

Perfonne n'ignore, an furplus, l'utilité de la poudre de vipère, par laquelle on doit terminer la cure de la maladie qui fait l'objet de cet arricle; & comme on ne peut douter des faltutaires effets d'un exercice modeiré, il et limpofible qu'on ne fe rende pas à la nécefité d'y folliciter regulierment l'animal pendant le traitement, & lorique le virus montrera moins d'activité.

Il ne faut de plus mettre le cheval guéri du farcin à fa nourriture & à fon régime ordinaire, que peu à peu, & que dans la circonstance d'un rétablissement entier & parsait, M. BRA.

FARDIER. (Voyez VOITURE).

FARINE. ( Voyez PAIN ).

FAROS, Pomme. (Voyez ce mot).

FAUCHER, FAUCHEUR. Faucher, c'est couper l'herbe des près on les tiges des grains avec un inferument nommé faux : faucheur est l'ouvrier qui fauche. ( Vayer le mot FAUX & le mot PRAIRIE).

FAUCILLE, FAUCILLON. Inferrence in First A couper les blé & qui con fle en une lame d'acier courbée en demicercele, dont la bafe. eti emanchée dans un morceau de bois elle «Teployée ou rivée à l'extrémité du manche en bois , ou adiquettre par une vrole. Dans pluficurs de nos provinces, la lame de la fauille eff armée depetires du fauille eff armée de petites des font très-fines; dans d'autres, la faucille faires, comme une fcie, & elles font très-fines; dans d'autres, la faucille et fautres, la faucille et fautres de la fautre de la faut

fimplementarmée d'unbon tranchant que l'ouvrier aiguite fouvent avec une petite pierre de grès; la forme varie également ; ici , la lame décrit un demi-cercle exact; là, le demicercle s'elargit à ses deux extrémisés: ailleurs, la faucille est perpendiculaire au manche, & dans d'autres endroits elle fait un pet t angle avec lui, de manière que l'ouvrier a moins besoin de se baitler & coupe la paille plus près de terre. La largeur & la longueur de la lame varient beaucoup faivant les cantons : dans enclques-uns l'ouverture entre la pointe de la lame & l'extrémué funérieure du manche, n'excède pes huit à dix p. nces, & l'épailleur de la lame est proportionnée ainsi que le diamètre du demi-cercle; dans d'autres, son onverture est de quinze à dix huit pouc. s. & la largeur de la lame proportionnée d'une ligne par pouce ; fon épaisseur est d'une bonne ligne du côté du dos; l'onverture du demicercle est plus évasée proportion gardée, que ceile dont on vient de parler. V. la gravure du mot INSTRU-MENT D'AGRICULTURE où ces différentes faucilles sont représentées. Voyer l'article suivant pour connoître les bonnes lames, & quelle doit être la manière de les aignifer.

Le faucillon est fait en forme de faucille, & sert à conper les mênus bois taillis.

FAULXouFAUX. Instrument tranchant dont on se ser pour comper l'herbe des prés, les avoines, &c.

SECTION PREMIÈRE.

Des differentes espèces de Faux.

I. La faux la plus anciennement connue, confifte en une grande lame d'acier, large de trois doigts ou environ, un peu courbée & emmanchée au bout d'un bâton de quatre pieds de longueur, garni dans fonmilieu d'une main en bois. Dans la gravure du mot INSTRUMENT D'A-GRICULTURE, cette faux tera repréfentue ai: fi que celle dont il me refle à parler. On v diffingue l'arête qui est la partie opposée au tranchant, & qui tert à fortafier la faux fur tonte fa longueur; le couart qui est la partie la plus large de la faux; il fert à la monter fur son manche par le moyen d'un talon qui empêche le conart de tortir de la donille où il estreçu & arrêté par un coin de bois.

It. La faux deffinée à couper les feigles, les avoines, est en tont semblable, quant a la lame, à la première, mais elle en differe par l'addition faite au manche. Suppotez le manche étendu fur terre, & par conféquent la lame diagonalement inclinée , & le tranchant contre terre : à l'extrémité du manche où la lame est fixée. on implante en cet endroit, par le 3 moyen d'une mortoile, un morceau de bois léger, haut d'un pied environ, épais à peu pres d'un pouce, & il se trouve place perpendiculairement sur le manche de ce bois : à distance égale avec la lame, partent deux baguettes de bois léger & fec, auxquelles on a donné la même courbure que celle de la faux, &c qui s'étendent aux deux tiers de fa longueur, Pour donner plus de 10li ité au bois qui soutient ces deux baguettes, on ménage une autre mortoise sur le manche, à un pied de dittance de la première; dans cette mortoile est fixée une des extrémités d'un morceau de bois, & l'autre ya s'adapter dans la mortoife

placée '

placée au fommer du bois qui supporte les deux baguettes. Sans cette addition, le feigle, l'avoine, &c. tomberoient & le coucheroient par terre en tout fens, au lieu que ces baguettes, dans quelques endoits l'iges & les couches exadlement les unes à côté des autres; de manière que le manessique qui doit former les gerbes, a très-peu de peine à les former.

III. En plufieurs endroits de la Flandre autrichienne, la faux destinée à couper les trèfles, diffère des deux premières; la lame est plus courte, plus large; cette lame est emmanchée perpendiculairement relativement à son plat, à un morceau de bois long d'un pied à quinze pouces. L'ouvrier tient ce manche de la main droite, frappe contre le pied du trèfle, & le coupe trèsbas; dans la gauche, il tient un morceau de bois, long d'un pied, & armé d'un crochet en fer, long de fix pouces; avec ce crochet, il courbe le trèfle & frappe de l'autre en même temps : à mefure qu'il avance, le crochet lui fert à ramasser & botteler le foin; ainfi, lorfqu'il a coupé environ une toile de longueur fur un pied de largeur, tout le trèfle abattu le trouve rassemblé en un monceau. Cette opération supprime celle de râteler, à laquelle on emploie communément les femmes & les enfans. On appelle cette opération piquer le foin , piquer le trèfle.

IV. P\u00e1i vu pr\u00e9s de Zuphten en Hollande, une faux un peu dif\u00e9rente de celle que j'avois obferv\u00e9d dans le Brabant. \u00e8 que je viens de d\u00e9crite; elle diff\u00e9re de la premi\u00e9re, par \u00edon manche de deux pieds \u00e8c

Tome IV.

demi, à trois pieds de longueur; à l'extrémité supérieure de ce manche est un morceau de bois un peu incliné; long environ de huit pouces & large de trois ou quatre. L'ouvrier place sa main droite au sommet du manche au-dessous de l'endroit recourbé . & tendant le bras pour frapper, le morceau de bois ajouté à ce manche, se joint contre son avant-bras, & lui fert de point d'appui : la lame de la faux est semblable aux nôtres. Cette manière de faucher m'a paru fort expéditive, & l'ouvrier beaucoup moins fatigué que celui de nos provinces. Son bras feul agit, tandis que le fervice de la faux ordinaire tient tout le corps dans un mouvement perpétuel.

V. Entre Árnhem & Zuphten, la faux dont on vient de parler, varie dans le haut de fon manche, le haut du manche eft coudé de manière que lamain de l'ouvrier faifit entièrement ce coude, & fon pouce appuie fur le manche proprement dit. A l'extrémié fupérieure du coude, il de faux que l'on vient de décirie. Poyt la gravure du moi INSTRU-MENT D'AGRICULTURE.

Il fe peut fort-bien qu'il exifte dutres faux, outre celles que j'ai décrites; mais je ne les connois pas. S'il y en a de plus utiles, je prie de m'en communiquer le dessin, & j'en ferai part au public.

#### SECTION II.

Observations publiées par M. Duhamel dans ses Elémens d'Agriculture, sur la manière de saucher les blés, les avoines, &c. avec la faux.

Comme cette méthode est seule-K k k

ment connue dans peu de provinces du royaume, j'ai penfé que ceux qui n'ont pas les ouvrages de M. Duhamel, seroient peut être charmés de l'adopter, attendu qu'elle est trèsexpéditive & très-économique:

l'auteur va parler.

La posture des saucheurs est un article important à remarquer; en fauchant les prés & les avoines, le faucheur chemine & trace deux lignes parallèles avec fes pieds, qu'il traine alternativement à chaque coup de faux. Dans le fauchage du blé, le chemin du faucheur ne doit être tracé que par une fimple ligne, parce que le faucheur doit porter un pied l'un devant l'autre, de façon qu'à chaque coup de faux, le pied gauche, qui reste en arrière, chasse en avant le pied droit, posture assez femblable à celle que l'on prend, lorfque, le fleuret à la main, on va commencer un exercice d'armes. Cette manière de porter fon corps est indispensable lorsqu'on se sert de cette faux ; l'ouvrage en va plus vîte. & la manière ordinaire de faucher auroit bientôt excédé l'ouvrier & ancanti fes forces.

Voilà le mécanisme de cette opération fur les blés , supposés droits , c'est-à-dire, dans les années les plus favorables; il faut ajouter, que le faucheur doit avoir l'attention de s'orienter pour son travail, de saçon qu'il ait le vent à sa gauche, parce qu'alors le blé se trouve naturellement incliné fur la faux, & qu'on peut le couper plus près de terre : la réfistance du vent, toute légère qu'elle foit, appuie fur le playon, le blé qui vient d'être coupé , & la fauchée en cft mieux & plus promptement portée fur le ble qui est en-

FAU core debout, d'où elle doit être enle-

vée par le ramaffeur.

Le vent derrière le faucheur n'est pas un obstacle à faucheur près; mais la fauchée ne fauroit être exactement réunie par le playon, il s'éparpille quelques épis, & le plus grand inconvénient est que la fauchée qui est déposée sur le blé encore sur pied, perd fon appui & qu'il est fouvent jeté à terre par le vent, ce qui rend l'opération du ramasseur plus difficile & plus lente, & occasionne plus de glanures.

Le vent en face ne vaut rien; il occasionne une perte du chaume, & une grande dispersion des épis. Enfin, le vent à droite fait la plus mauvaile de toutes les befognes : alors le chaume reste long, & le champ se trouve jonché d'une quantité de glanures, fi prodigieuse, qu'on ne croiroit pas qu'il eût été récolté.

Lorsque les blés sont coudés, le faucheur les doit prendre dans le fens que lui préfente leur courbure de gauche à droite ; ce qui fait le même effet . lorsque le temps est calme . que si le vent venoit de sa gauche.

Lorfque les blés font verfés, il n'est pas facile de faucher en dedans, parce que le ramaffeur se trouveroit fans cesse embarrassé par le mélange de fa javelle avec le blé non-fauché: le coup-d'œil d'un bon faucheur jeté fur une pièce, le décide fur la façon de s'orienter; quand le vent peut être favorable, il en profite. La méthode la plus ordinaire est celle de prendre le blé dans le fens de sa courbure, & de le jeter en ondain : l'ouvrage en est plus propre; on ne voit après le faucheur aucun reste de chanme; & le champ ne femble plus être qu'une prairie.

On ne peut propofer aucume méhode pour faucher les blés foudrés; on entend fous ce nom des blés verfés par couches, sé qui e recouvrent les uns les autres en fens différens y on doit les prendre indifférens peut de la compara de la conpréfiente; n'ais toujours dans leur courbure, éé comme fi le faucheur ava et le vent derricer lai; as moyen ava et le vent derricer lai; as moyen chaume qu'on en perd dans les blés verfés,

Les avantages de cette méthode, font de rendre moins pénible aux ouvriers un travail qui fe fait dans une faifon très fatigante par l'exces des chaleurs. Lorfque les blés font les plus faciles à scier, un bon moissonneur à la faucille parvient à peine à abattre un demi-arpent par jour, aulieu qu'un faucheur expédie proportionnellement au degré de sa dextérité, un arpent & même un arpent & demi; (voyez ce mot) mais peu d'ouvriers parviennent à faucher un arpent & demi fans boufiller. Il est vrai qu'il n'a pas la peine de former la javelle, parce que le ramaffeur qui le fuit, fait cette besogne; mais ausli ce faucheur est obligé d'affiler sa faux très-fréquemment, & plus fouvent, lorsque les blés ne sont pas épais. Enfin, il est obligé de revenir du bout du champ, lorsque sa fauchée est finie , à l'autre bout de ce même champ, pour reprendre une nouvelle fauchée dans le même fens qu'il a commencé la précédente. Tout cela prend un temps qui peut compenser celui que le moissonneur à la faucille emploie à déposer sa poignée pour former la javelle; & je ne pense pas que l'on puisse contester, par cette comparaison des deux tâches, que l'ouvrage ne soit de trois cinquièmes moins pénible: à cette preuve se joindra celle qui résulte de la posture du moissonneur comparée à celle du faucheur.

Uu fecond inconvénient, dont cete méthode garanti l'ouvrier, est celui des plaies que causent aux mains des moissonneurs, les chardons, les épines & plusseurs herbes dont la rencontre est très dangereuse.

Il réfulte encore de cette opération, 19, que l'on se procure plus de paille , 2° que l'herbe , dans les champs fauchés, se reproduit & donne un excellent pâturage après la moifion ; 3%, que la pâture , dans les champs ainfi moiffonnés, est plus facile à faisir par les vaches & par les troupeaux : car on éprouve tous les ans que les vaches tariffent de lait pendant les premières femaines qu'elles pâturent les chaumes de froment, parce que le chaume entre dans les nafeaux, les pique, & les force de parcourir tout le champ, afin de chercher quelques places où elles puissent prendre l'herbe fans rencontrer cette incommodité. »

On pourra objecter contre les obfervations de M. Duhamel, que la faux égraine les blés, les feigles, les avoines : cette objection n'est point fondée, l'expérience prouve le contraire. Le faucheur à la faucille est obligé de faifir avec la main gauche une certaine quantité d'épis, fa main devient le centre de l'espace circulaire formé par la base des tiges qu'il tient; il tend le bras droit armé de la faucille, & forme un cercle avec la faucille en la ramenant vers lui : de manière que les tiges les plus éloignées, sont coupées plus près de terre que les autres. Le coup de la

K k k 2

faucille est donc inégal, car les dernières tiges font plutôt brifées que coupées. & même gnelquefois arrachées, pour peu que l'ouvrier ne soit pas bien expert: dans cette circonftance, les épis éprouvent donc une fecousse malgré la main qui les tient réunies & la main en même temps. On fait que les avoines, (voyez ce mot) s'égrainent facilement; cependant, dans presque toute la Flandre françoife, la Picardie, &c. on les moiffonne tontes avec la faux , & on s'en tronve bien. Si on confidère la longueur du manche de la faux, & de la faux elle-même, ainfi que la pofée du corps du faucheur, & la vîtesse avec laquelle la faux parcourt l'efpace nécessaire, on verra qu'ilamène de loin son coup, & que ce coup ne frappe pas directement contre les tiges mais en gliffant fur elle , & en les sciant sans secousses. La preuve en est qu'elles retombent sur ellesmêmes, & ensuite sur celles ani ne font pas encore abattues. On ne peut pas aller contre l'expérience.

Si on fe fert de la faux, No. 2, à la vérité un peu plus pesante que la première, le faucheur n'aura pas befoin d'un ramaffeur qui le fuive pas à pas. Lorsque le blé est coupé il s'incline fur les baguettes, & le même coup de faux le porte, le couche, l'étend & le range sur terre du côté opposé à celui qui reste fur pied. De cette manière, plufieurs & tous les faucheurs peuvent travailler ensemble; il suffit pour cela que le premier dévance de quelques pas le second, celui-ci le troisième, & ainfi de fuite, afin d'éviter que la pointe de la faux ne porte contre les jambes du voilin. Il ne faut plus que le même nombre de lieutes de FAU

gerbes comme dans les moissons à la

Cette expérience n'est pas bien difficile à répéter, & chacun est à même de se convaincre de ses avantages. Pour cet effet, il faut s'affurer de plufieurs f..ucheurs de bonne volonté. leur promettre une récompense honnête, & àl'infendes faucheurs à la faucille; enfin, chercher tous les moyens de vaincre chez eux le préjugé de la terrible contume. Si une fois vous êtes parvenu à former trois ou quatre faucheurs, donnez à prix fait le travail des moissons, les saucheurs d'un côté, les faucilleurs de l'autre; mais observez que ces derniers laifferont les chaumes trop longs & beaucoup d'épis sur pied, afin d'accélerer leur travail.

#### SECTION III.

De la manière de connoître les bonnes Faux , & de les affiler.

Il est étonnant qu'aucun ouvrier en France ne s'occupe à la fabrication des faux, & qu'on soit obligé de les tirer d'Allemagne ou du moins en très grande partie. Cette branche d'industric & d'objet de première nécessité, mériteroit d'être prise en confidération par le gouvernement & par les fociétés qui s'occupent de l'encouragement des arts utiles. Nous fommes obligés de les acheter des merciers, telles qu'on les envoie, & fur une douzaine, il est rare d'en trouver une bonne. Les défectuofités proviennent & de la qualité de l'acier, du fer, & de la manière dont elles ont été trempées : en sorte qu'une partie de la faux est très dure & l'autre très-molle ; parce que le fer a été mal mélangé avec

l'acier, & le fer domine en une place & l'acier dans une autre. Afin de reconnoître l'inégalité du mélange', ou fon identité, prenez un couteau, & avec le tranchant frappez de petits coups contre celui de la faux, & on jugera de chaque partie par l'impression que le couteau y laissera. Les marchands se prêteront difficilement à cette expérience. Au défaut du couteau, on peut se servir d'une petite lime douce & la promener lentement fur différentes parties du coupant. On remarquera alors les endroi soù elle mord plus ou moins; enfin, s'il faut la rejeter ou l'acheter. La pierre à aignifer démontre également les défauts.

Lor(qu'on a acheté me faux fans avoir pu reconnoître les endroits mons ou durs, le premier foin et de lesrechercheravant des enfervir, par un des trois moyens donocés: deditus, écuri-out par un des des échetius, écur-out par un des des échetius, écur-out par un des des indiffuncies points fur la larne les endroits mois x8 les endroits durs, Je no parlerai pas ici du marteua de la petite enclume, qui fervent à actre les faux; ils font troo connuis.

Lorqu'il s'agira d'établir le tranchant des endroits mous, on les mouillers avec de l'eau froide, ainfi que le marteau & l'enclume, jufqu'à ce que le tranchant foit établi; & au contraire, le tout fera fec lorqu'il s'agira de l'établir dans les endroits durs. A fec, les coups detrempent un peu la lame, & l'adouciffent; l'eau froide lui donne une

trempe plus dure.
Peu de personnes favent battreles
faux, & un très grand nombre les
abyment. De là ces lamcs sessonées,
& à tranchant inégal: il faut battre

également par-tout, & toujours en proportion de la qualité du fer dans l'endroit où l'on bat,

Le tranchant d'une faux deflinée à couper des herbes fortes, relles que la luzerne, lesprairies à gros foin, &c. doit être courr, & long & bien aplati, fi l'on doit faucher des herbes fines. On doit avoir la même attention lorfqu'on aiguife la lame avec la pierre.

FAUSSET. Petite brochette de bois, scrvant à boucher le trottque l'on fait à un tonneau pour goûter le vin ou la liqueur qu'il renferme. On doit choifir un bois très dur , tels que le buis, le cornouiller ou tel autre bois . & Fien fee, Il doit être taillé en pyramide arrondie & bien liffe, afin que, chaffé dans le trou avec le marteau, il bouche exactement. Les bois blancs, tels que le faule, le peuplier, le noifetier, &c. ne méritent pas d'être employés, ils font trop (popeicux, Pendant les vents dit fud, & dans les faifons où le vin travaille, il transflude à travers les pores des bois blanes, & il perd beaucoup de son spiritueux. On voit une écume vincufe & épaiffe recouvrir la tête du fauffet, qui prouve clairement cette tranfludation.

FAUX - AUBER R. BOTANIQUE. Cette maladie des arbres est affete rare, &c ne le rencontre que dans ceux qui ont éprowvé, fuivant MM. Duhamel & Bullon, les rigueurs d'un très grand froid. Elle el encore plus ou moins commune fuivant les différents terrains & les différents finations. Dans les terres fortes, dans le touffiu des forêts elle eft plus rare & moins confidérable que dans

les clairières & dans les terres légères. On en fent aitément la railon, fi la geléeen eft la caufe, Mais avant que de raifonner fur cette caufe, nous allons en détailler les fymptômes & les caraflères.

Sil'on cici un tronc d'arbre attaqué de cettemalarile, on apperçoir deux couchest aubrer, mais téparées l'une de l'autre par une couche de bon bois; en forte que l'on voit alternativement une couronne d'aubier; enfin, le cœubois parlait; enfuite une féconde couronne d'aubier; enfin, le cœude l'arbre ou le bois parlait & la moelle. La couleur & le tiffu liche & tendre de ce faux-aubier annouer que, par une caufe particulière, il n'a pu devenir bois parfait.

MM. de buffon & Duhamel out cru reconnoître, par le nombre de couches de vrais bois interpofées entre les deux couronnes d'aubier, que cette altération étoit due au grand froid de 1709. Le très-grand troid de cette année avant altéré. fuivant eux, la féve, & par conféquent les parties de l'arbre qui encontiennent le plus, il n'est pas étonnant que l'aubier des arbres qui ont éprouvé l'effet , a été tellement affecté, qu'il n'a jamais pu devenir bois parfait. Les feuillets de l'écorce reproduifant les années fuivantes un nouvel aubier, puis un nouveau bois , il s'est forme trois différentes zones ou couronnes.

Ces favans fe font affurés que ce faux – aubier étoit abfolument de mauvaife qualité, en le foumettant auxmémes expériences qu'ils avoient fournites l'aubier & le bois, M. de Buffon en fit faire plusfeurs petits foliveaux de deux pieds de longueur, fur neuf à dix lignes d'équarrisage,

& les comparant avec de pareils de véritable aubier, il fit rompre les uns & les autres en les chargeant dans leur milieu. Ceux de faux-aubier rompirent toujours fous un n'ointre poids que ceux de véritable aubier.

La nature & la mauvaile qualité du fitux - aubier bien connue ; il feroit bien important d'en connolire la véritable caufe. Quoique l'autorité de MM. Dahamel & de Buffon foit d'un très-grandpoils, qu'il nous foit permis de douter de leur explication; les faits qui, comme les expériences, font des bafes (iters d'après lequelles on peut établir une opinion, dépofent contr'eux.

1º Nous révoquons en doute, que d'après le nombre de couches ligneuses on puisse calculer l'âge d'un arbre:nousen avons établiles raisons au mot Couche Ligneuse: & comme il est presque démontré, au moins pour nous, qu'il ne fe produit pas de nouvelles couches ligneufes; mais qu'il se développe fimplement celles qui existoient de jà. qui deviennent seulement plus apparentes par la dilatation & l'accroiffement, nous ne pouvons croire à la réproduction des nouvelles couronnes de bois parfait & d'aubier pardeffus les anciennes.

2º. Il faudroit prouver dans leur viftême, que tous les arbresattaqués du faux-aubier ne le font que depuis l'époque des gelées de 17903 que tous les arbres expofés à leur rigeur contiennent du faux-aubier; ce qui feroit d'autant plus difficile que cette maladie n'eft point du tout particulière aux arbres gelés.

3°. Il est de fait que les arbres qui gèlent s'entr'ouvrent perpendiculairement, & ceux quin'en périssent pas . ne contiennent point pour cela de

faux - aubier.

4°. Enfin, que de jeunes arbres peuvent être attaqués de cette maladie, quoique les hivers qu'ils ont éprouvés depuis leur naissance n'aient pas été affez rigoureux pour les geler.

Il nous paroît bien plus naturel d'attribuer cette maladie à la mauvaife qualité des fucs que les racines ont fucé dans le temps que cette partie de l'arbre étoit plus près de la circonférence. Ces fucs n'étant pas fains, n'ont pu nourrir les couches de l'aubier, ou ils ont déposé dans les vaisseaux une substance qui n'a pu fe convertir en bois. (V. Accross-SEMENT). Cette explication donne très-aifement la folution des différens phénomènes que présente le faux-aubier; par exemple, pourquoi il se trouve plus ou moins près de l'aubier ou de la mœlle ; pourquoi quelquefois il est tellement contigu à l'aubier, qu'il n'y a point de couche de bois parfait entre ; pourquoi de jeunes arbres en font attaqués auffibien que de vieux; pour quoi tel arbre en est attaqué, tandis que ses voifins le confervent très fains, quoique dans la même direction; pourquoi, enfin, un arbre dans le cœur de la forêt, en est austi-bien atraqué que celui de la lisière ou à la tête du bois, &c. &c. M.M.

FAUX-BOIS. Branches menues, chiffonnes, confuses & hors d'état de devenir belles, fortes & bien nourries. Quelques jardiniers défignent fous ce nom les bois gourmands. (voyez ce mot) & ils ont tort; ils font la ruine des arbres ou leurs réparateurs, fuivant la main qui les dirige.

FAUX-BOURGEON. ( Voyer le mot BOURGEON).

FAUSSE-FLEUR. Les jardiniers appellent ainfi les fleurs quine nouent pas; telles font les fleurs uniquement mâles, féparées des fleurs femelles, ou fur le même pied, comme dans les courges, les melons, &c. ou fur des pieds différens, comme le chanvre, le piflachier; &c. (voyez ces mots) ces prétendues fausses-fleurs sont auffi utiles que les autres, & fans elles les fleurs femelles ne feroient point fécondées. ( Voyez le mot FLEUR ). Les jardiniers ont le plus grand tort de les supprimer, ils croyent en favoir plus que la nature qui ne produit aucun individu, aucune partie dans une plante fans fuivre la loi la plus admirable.

FÉBRIFUGE , MÉDECINE RU-RALE. On appelle médicamens fébrifuges, ceux qui font appropriés à combattre les fièvres.

On peut ranger parmi les fébrifuges, les stomachiques chauds, les stimulans, & plusieurs diurétiques chauds; mais le véritable fébrifuge, qu'on peut appeler spécifique, est le quinquina; la cafcarille est aussi un fébrifuge assuré, qui a toujours bien reuffi.

Le règne végétal en fournit plufieurs autres, tels que les racines de quinte-feuille, de gentiane, la ferpentaire de Virginie, les feuilles de la grande & perite ablinthe, de la petite centaurée, le petit chêne, &c.

On emploie ces médicamens, quand on veut guérir les différentes espèces de fièvre ; il faut néanmoins prendre garde de ne pas les administrer trop tôt, sur-tout dans les

fièvres inflammatoires, & les putrides; dans les premières, ils ne peuvent être d'aucune utilité; au contraire, ils peuvent beaucoup nuire; dans les putrides, il faut plutôt évacuer les premières voies, & les donner fur la fin pour arrêter & intercepter l'ordre des mouvemens febriles. Les fébrifuges , le quinquina. fur-tout, font, pour ainfi dire, confacrés au traitement des fièvres intermittentes; mais ils ne conviennent pas dans les cas où il y a un érétisme dans les folides, des ardeurs d'urine, des obstructions dans les différens viscères du bas-ventre ; il faut , avant leur emploi, diminuer cette tenfion. détruire les embarras qui embourbent les viscères; & si, après avoir enlevé tous ces obstacles, la sièvre perfifte, alors on donnera le quinquina seul, ou combiné avec d'autres fébrifuges, pour la fixer.

Je dois faire observer que le défaut de réuffite, dans le traitement des sièvres intermittentes, dépend très souvent des petites doses sous lesquelles on administre certains sébrifuges: en général il faut les donner à une dose affez forte pour qu'ils puisfent agir avec effecatié. M. AME.

FÉCONDATION, BOTANIQUE. Terme employé en botanique pour défigner l'art par lequel les plantes conçoivent & se reproduisent.

Tous les êtres animés font fortis des mains de l'auteur de la nature, avec la propriéré fingulière de foperpéruer. Chaque individu, doud de cette portion de puisflance créatrice, tantôt en jouit indépendamment d'un autre individu, tantôt, ne pouvant se fuffire à lui-même, il retrouve,dans un autre de lon espèce,

tout ce qui est nécessaire pour remplir les vues du souverain confervateur. Ains, la multiplicité des individus assure la conservation des espèces. Combien souvent le mélange d'espèces différentes n'en a-t-il pas fait voir de nouvelles!

La génération animale & la fécondation végétale ont de tous temps piqué la curiofité de tous ceux qui, non-contens d'admirer les merveilles de la nature, ofent entrer dans fon fanctuaire & ne craignent point de l'y interroger. Mais julqu'à présent la nature a paru se refuser à nos recherches: on a bien découvert à peu près par quel moyen elle rempliffoit cette importante opération. On a fait, julqu'à un certain point, l'anatomie parfaite des organes qui sont employés dans les deux règnes; mais ce qui annonce que nous n'avons pas découvert encore & faisi le vrai point, c'est le grand nombre de systemes qui ont été imaginés pour expliquer le mystère de la génération animale & végétale : presque tous vraisemblables, ils semblent rendre raison de la plus grande quantité des phénomènes : mais combien de fois la nature fi féconde & fi variée n'échappe-t-elle pas à nos folutions & n'offre-t-elle pas des faits constans qui démentent les théories les plus ingénieuses. Nous ne nous occuperons ici que de la fécondation botanique.

### TRAVAIL fur le mot FÉCONDATION.

5. I. Les deux fexes reconnus dans les plantes. 5. II. Defeription des Anthères ou parties

máles.
§ 111. Description des parties semelles.
§ 1V. Différens. Systèmes imaginés sur la Fécondation végétale.

S. V.

5. V. L'embryon existe dans l'ovaire avant la Fécondation ; Preuves. S. VI. La Fécondation végétale se fait par flimulation.

#### S. I. Les deux fexes reconnus dans les plantes.

Au mot ARBRE nous avons établi la différence des sexes dans le règne végétal, & depuis très-long-temps l'on avoit découvert que les plantes jouilloient d'une faculté de se reproduire, analogue à celle des animaux. Pline même & Théophraste avoient obfervé qu'il falloit le concours du palmier mâle pour féconder le palmier femelle. Les botaniftes modernes ont fait grand nombre d'observations fur cet objet. Dès le seizième siècle, un botaniste polonois, nommé Zaluzianski , avoit très-bien distingué le fexe dans les végétaux, & reconnu que dans les uns il fe trouvoit réuni, tandis qu'ils étoit féparé dans les autres tur deux individus; & l'exemple du les parties de la génération des vépalmier mâle & du palmier femelle fert de preuve & de démonstration à l'explication qu'il donne de la fécondation végétale. Camerarius, vers la fin du dix-septième siècle, sut encore plus loin a car il reconnut que les graines du mûrier, de la mercuriale, du mais, ne mûrissoient point lorfqu'on avoit foigneusement enlevé les étamines ; ce qui ne lui avoit pas réuffi fur le chanvre ; enfin , il parle des étamines comme des parties femelles de la plante. Cette précieule découverte n'eur pas d'abord les vaisseaux spermatiques ; les antout le fuccès qu'elle méritoit , & MM. Tournefort, Grew & Malpi- fécondante la liqueur féminale; tanghi ne virent dans ces mêmes éta- dis que le pistil devient la partie semines que des vaisseaux excrétoires, melle, dont le stigmate est la vulve, propres à travailler & épurer les le ftyle le vagin, & le germe est l'ofucs qui devoient fervir de nourri- vaire, Tome IV.

ture au jeune fruit. Ce n'a été qu'au commencement de ce siècle que MM. Geoffroy, Vaillant, & fur-tout le Chevalier von-Linné, ont reconnu pleinement le véritable usage des étamines & du pistil, & ce dernier a même établi son fameux système des plantes fur la disposition de ces parties mâles & femelles qui paroiffent absolument nécessaires pour la fécondation. Depuis ces favans obfervateurs, les expériences & les travaux des Gléditsch, de Jussieu, Bonnct, & Duhamel, n'ont fait que les confirmer. C'est une vérité fondamentale de botanique, qu'en général, dans toutes les plantes, l'organe de la réproduction réside dans le pistil & les étamines.

La description détaillée de ces partles devient donc absolument nécesfaire pour l'intelligence de tout ce que nous allons dire; & le rapport fingulier que l'on remarque entre gétaux & celles des animaux, nous frappera d'autant plus, que leur mécanisme nous sera mieux connu. L'imagination même foutenue & animée par les brillans phénomènes de la nature, ne voit plus dans l'acte de la fécondation que l'hymenée des plantes; la corolle s'arrondit & forme un palais où se célèbre les noces, tandis que le calice est le lit conjugal, dans le fein duquel ya fe paffer le grand mystère ; les étamines sont les parties mâles dont les filets font thères, les testicules, & la poussière

L11

6. II. Description des parties mâles. L'anthère ou sommet de l'étamine,

est, comme nous l'avons vu à ce mot, une petite bourfe dans laquelle flamme d'une bougie, comme une réest renfermée la poussière sécondance. sinc. Si on en écrase une certaine quan-Que l'on jette les yeux sur la gravure tité dans un morceau de papier , il qui l'accompagne , & l'on en remar- en fera bientôt imbibé comme d'une quera facilement la forme, fur-tout dans les fig. 7 & 8, où l'on peut diftinguer les grains de la pouflière fécondante; chacun de ces grains est lui-même une petite boîte qui renferme dans une espèce de vapeur ou chose que la poussière des étamines, de liqueur extrêmement subtile, & qui paroît huileufe, un nombre pro- fleurs. digieux de grains, d'une petitesse extrême, qui paroissent être les vrais agens de la fécondation. M. Needham a prouvé que ces petites boîtes font organifées de manière que lorfqu'elles viennent à être humectées, moins ingénieuse, & peut servir elles s'ouvrent par un mouvement beaucoup pour nous conduire dans en quelque forte spontané, & dar- le labyrinthe où nous allons entrer. dent au loin les grains avec la va- Voyez au mot PISTIL , les deslins peur dans laquelle ils sont renfermés, que nous en donnons, & comme les M. Duhamel a foupconné qu'elles détails lui appartiennent naturelleétoient adhérentes, d'abord dans l'in- ment, nous y renvoyons, en nous térieur des anthères, par de très-courts contentant seulement de saire obserpédicules ou cordons ombilicaux, si ver ici que le pistil est un tube plus déliés, que le microscope n'a pu en- ou moins élevé, surmonté d'un stigcore les découvrir ; dans le temps mate qui représente exactement la de la fécondation ces pédicules se vulve, puisqu'il est susceptible de brisoient & laissoient les grains de s'entr'ouvrir, & laisser un passage à la pouffière fécondante en liberté. la pouffière fécondante, qui , ren-M. Bonne va encore plus loin, & contrant cette ouverture toute ford'après son ingénieux système de mée au moment de la sécondation, l'emboitement des germes , il foup- ou l'obligeant de se déveloper en conne que chacun des petits grains titillant & irritant les fibres végétales en contient d'autres plus petits, qui qui composent le stigmate, pénètre en renferment encore de plus tenus. à travers, descend dans la cavité du Nous aurons lieu de revenir fur cette tube, qui fait alors l'office des trompes idée.

à découvrir de quelle nature étoit la pouflière fécondante, & d'après plufieurs tentatives, il paroît réfulter qu'elle est de nature huileuse ou inflammable, puifqu'elle brûle à la véritable huile. L'esprit de vin en tire une teinture légère, mais il ne la diffout pas ; enfin , la nature de la cire le prouve très-bien, & l'on fait que la cire brute n'est rien autre que l'abeille ramasse sur différentes

#### 5. III. Description des parties femelles.

La structure du pistil n'est pas de fallope, & va féconder le germe. Plusieurs favans se sont occupés Il est affez facile d'observer ces dis-

férentes parties : prenez une fleur de lis ou même de tulipe , tout y S. IV. Divers Systèmes sur la Féconest plus apparent ; détachez les pétales & les étamines, afin d'isoler abfolument le pistil; si vous le conquerez qu'il est surmonté d'un corps de forme triangulaire dans le lis, qui ressemble, à la loupe, un morceau d'éponge. Cependant ce stigmate renferme une ouverture a tantôt trianoffrir l'évalement d'un entonnoir. Si depuis son orifice jusqu'à l'autre extrémité du piftil, & l'on peut re- condation animale. marquer qu'elle porte fur l'embryon placé dans l'ovaire.

Lorsque le pistil est trop petit, il est très-difficile de découvrir & la nature a imaginé dans ces cas, le poulet existe dans l'œuf, indépenun moyen de propager l'action de la damment du mâle ; de même l'emanalogue à celle par laquelle elle fé- damment des étamines. conde les embryons de certaines plance que c'est que la poussière sécon- poussière sécondante des étamines . dante & le piftil.

dation vegetale.

D'après la connoissance & la desfidérez attentivement, vous remar- cription des organes mâles & femelles des plantes, on a imaginé différens systèmes sur la sécondation. On peut en général . les ranger sous trois classes. Les uns veulent que les embryons préexistent dans l'ovaire ; gulaire, tantôt ronde, tantôt linéaire. d'autres, qu'ils résident & appartien-Enfoncez au milieu une épingle & nent à la poussière sécondante : & vous verrez bientôt l'ouverture se les troisièmes, enfin, qu'ils s'engendévelopper sous vos yeux, & vous drent dans l'ovaire, par le concours des principes fécondans mâles & fe-L'on coupe longitudinalement le pif- melles. On fent facilement que ces til, on peut suivre cette ouverture tros systèmes sont nés des trois systèmes principaux discutés pour la fé-

Dans le premier , on confidère l'embryon comme existant tout formé dans l'ovaire de la femelle, mais dans un état d'engourdissement, de soml'ouverture & la cavité intérieure. meil & même de mort , qui attend , Il est cependant de fait que quelques pour vivre, que la liqueur séminale, pistils, même assez gros, ne parois- ou la poussière sécondante du mâle fent point tubulés , comme l'a très- vienne le stimuler , le réveiller , & bien observé M. Adanson. Sans doute lui inspirer le souffle de la vie. Ainsi poussière sécondante jusqu'au germe; bryon, le germe végétal existe dans peut-être encore cette action est-elle l'ovaire à la base du pistil, indépen-

C'est tout le contraire dans le setes indépendamment des étamines, cond fystème. Le mâle seul jouit de Au mot PISTIL, nous ferons obser- la faculté productrice, & la femelle ver les variétés que les piftils offrent n'est que le moule dans lequel le pour leur forme & leur fituation; germe se saçonne & reçoit les prenous n'en avons pas besoin ici , il miers élémens de la vie ; c'est alors fuffit que nous fachions, en général, la liqueur féminale des mâles, & la qui renferment les individus qui vonc naître.

Le troisième système naît de la L 11 2

réunion de tous les deux, & le mâle approchant pendant la fleuraifon un à la fécondation commune. Ce système le plus ancien & le plus admis ferme aux loix simples de la nature, les molécules organiques n'ont pas est vrai que l'existence de ces moléformer un animal ou une plante, long - temps cette preuve fi féduifante.

#### 5. V. L'embryon existe dans l'ovaire avant la fecondation ; preuves.

Les fécondations naturelles étoient un fait démontré aux yeux des ob-

& la femelle concourent également arbre de thérébinthe mâle. Qui ignore que M. Gleditsch, voyant dans le jardin royal de Berlin un palmier fejusqu'à présent, croit que le fœtus melle, que l'on y élevoit dépuis plus est le résultat de la combinaison des de quatre-vingts ans , & qui n'avoit liqueurs féminales du mâle & de la jamais porté de fruit, parce qu'il n'y femelle. & que de cette espèce d'a- avoit point de palmier mâle, ne poumalgame l'animal est produit. Dans vant se procurer l'arbre lui-même, les plantes pareillement, on suppose imagina de faire venir une certaine que le pistil ou plutôt l'ovaire ren- quantité de la poussière de ces étaferme un principe, qui combiné & mines, & la fema fur les fleurs femélangé avec celui de la pouffière melles de ce palmier. Le succès coufécondante, forme un mixte, un ronna cet essai; & quoique la poufembryon. Ce fameux fystème qui pa- sière qu'il employa eut été neuf jours roît, au premier abord, le plus con- en route, les fleurs fécondées produifirent des fleurs qui donnèrent a eu de très-grands défenseurs , & des semences sécondes. Mais la manière dont ces fécondations s'opépeu contribué à le faire valoir. Il roient, n'en étoit pas moins enveloppée d'un voile épais. M. l'Abbé cules organiques mâles & femelles, Spallanzani un des plus fameux obqui s'accrochoient dans l'utérus pour fervateurs de ce siècle, cherchant quelques vérités à travers les obsn'ayant pas été démontrée avec affer curités que ceux qui l'avoient précédé d'évidence on a abandonné depuis avoient semées dans cette carrière. a éclairci jusqu'à un certain point ce grand mystère . & a fait connoître où & dans quel temps se formoit l'embryon. Nous ne nous attacherons qu'à ses recherches qui regardent le règne végétal. Un des moyens les plus certains qui devoient le conduire à la vérité, étoit d'examiner soigneusement servateurs les moins accoutumés aux l'état de l'ovaire des plantes avant la phénomènes de la nature. Mille fécondation, lorsque les fleurs sont observations confirmèrent cette vé- encore fermées; dans le moment où rité . & démontrèrent enfuite la pos- elle s'exécute , lorsque la corolle est sibilité des fécondations artificielles, ouverte, & après cette époque, lors-On connoît l'observation de MM, de que les pétales sont tombés. Et en Justieu & Duhamel, sur un arbre de effet, s'il est prouvé que l'embryon térébinthe femelle, qui ne pro- existe dans l'ovaire avant la sécondaduilit pendant long-temps que des le- tion, il sera également démontré qu'il mences infecondes, & qu'ils parvin- appartient à la femelle, & qu'il n'a rent à faire fructifier utilement en besoin que d'un stimulant pour vivre.

& un observateur aussi exact, aussi scrupuleux qu'accoutumé à bien voir, nemment de toutes ces qualités.

Ce favant fit fes premières observations fur une plante de cette efpèce de genêt que Linné a nommé corps contenu dans la cavité étoit spartium junceum, genêt d'Espagne, plus grand, moins diaphane, moins En examinant les boutons long-temps gélatineux, mais nulle apparence enavant qu'ils foient épanouis, on dif- core d'organisation. Ce ne sut qu'au tingue les pétales repliés fur eux- quarantième que le petit corps pamêmes, & recouvrant les organes rut enveloppé d'une membrane fubde la génération ; les anthères font à tile, un peu visqueuse ; il remplifla vérité gamis de la pouflière fé- foit toute la cavité, & on pourroit condante, mais elle n'est pas à son le diviser facilement en deux porétat de maturité. A la base du pistil tions, qu'on reconnoissoit pour être est une espèce de silique, qui est les lobes, & entr'eux on appecevoit proprement l'ovaire, & qui n'a en- la plantule; enfin, ces lobes & leur viron qu' de ligne de longueur, membrane subtile étoient entourés Cette silique est remplie de petits d'une espèce de peau qui formoit la grains ronds, logés dans autant d'en- partie extérieure de la femence. foncemens particuliers, & retenus par une espèce de pédicule ; ce font bé Spallanzani, on voit , 1º, « que les les femences futures, mais elles ne » femences du genet d'Epagne exifcontiennent ni enveloppe extérieure » tent dans l'ovaire plufieurs jours ni lobes intérieurs; ce n'est qu'une » avant la fécondation; 2º. qu'elles substance spongieuse semblable à une » restent quelque temps sans appagelée un peu raffermie. Voilà donc » rence d'organisation , puisqu'il se les femences existantes long-temps » forme dans leur intérieur une cavité avant la fécondation.

ment, toutes les parties sexuelles » dans cette cavité un petit corps font plus groffes & plus aifées à dif- » attaché à ses parois , qui groffit tinguer; mais les petites femences » tous les jours, & enfin montre ne font pas plus avancées; & elles » les deux lobes & la plantule; 4° enn'offrent ni les lobes ni la plantule. » fin, que la femence parvenue à la Ce ne fut qu'après la chute des pé- » maturité est composée de ces deux tales, qu'elles commencèrent à pren- » lobes, enveloppée d'une membrane

Si, au contraire, il ne paroît qu'à l'é- dre la forme d'un cœur, & à offrir poque de la fécondation ou même une petite cavité pleine d'une goutre après, il y aura tout lieu de croire de liqueur mobile. Au vingt-unième qu'il appartient au mâle, ou du moins jour cette cavité avoit pris beauqu'il doit son existence aux deux coup d'accroissement, & s'étois avanprincipes réunis. Ces recherches de- cée vers la base du cœur; au vingtmandoient des expériences délicates cinquième, elle étoit plus grande encore & montroit un petit corps bleu, gélatineux, à demi-transparent, & M l'Abbé Spallanzani jouit émi- attaché par ses deux bouts aux parois de la cavité; au trentième, la femence n'avoit plus la forme d'un cœur, mais celle d'un rein; le petit

D'après ces observations de M. l'ab-» pleine de liquide; 3°. qu'après la · Peu de temps avant l'épanouisse- » fécondation , l'on voit paroître » fubtile, laquelle est recouverte par

» une furpeau ».

Les embryons ne se manifestent par conféquent après la fécondation, quoique les petites femences, ou pour roiffent affez long-temps auparavant.

Il faut avoir grand foin dans tout ceci, de ne pas confondre l'embryon M. Spallanzani, de s'affurer de la & la femence; la femence est l'en-préexistence des embryons à la sé-

bryon.

féquent la meme conclusion.

lement la préexistence des semences séquence, il a fait des expériences à la fécondation, car suivant lui, sur des fleurs de trois genres difféles semençes sont sécondées dans l'in- rens; 1°. plantes, fleurs, étamines &

Povaire.

fécondation, &, à s'en rapporter aux rées, mais fur différens individus, apparences, M. Spallanzani pouvoit dante, ne lui offrirent absolument poque de leur épanouissement. Aussi

rien de fatisfaifant, & il ne trouva rien à l'extériour des globules des étamines qui ressemblat à ce qu'il donc qu'après la chute des fleurs, & cherchoit; & dans leur intérieur, il ne diftingua que cette vapeur oléagineufe, que tous les naturalistes conmieux dire, leurs enveloppes, appa- noissent, & dont nous avons parlé

plus haut. Il ne restoit plus qu'un moyen à veloppe, l'œuf qui renferme l'em- condation; c'étoit de s'assurer si des fleurs que l'on empêcheroit d'être Les fleurs des féves, des pois, des fécondées par le retranchement des haricots, celles du raifort, du pois anthères, présenteroient également chiche, de la citrouille & de quan- des embryons développés dans l'otité d'autres, ont offert le même vaire; car il est évident que, si ce ordre de développement, & par con- développement avoit lieu, les embryons n'appartiennent alors qu'à M. Duhamel avoit reconnu pareil- l'ovaire & non aux étamines. En contérieur des poires, c'est-à-dire, dans le pistil unis ensemble ; 2º. fleurs dont les parties mâles & femelles font Il fémbloit donc démontré que féparées fous un même individu ; l'embryon ne paroiffoit qu'après la 36, fleurs dont les parties sont sépa-

1º. Il choifit , pour la première conclure que ces embryons ne s'é- classe, le petit basilic, & il coupa tant jamais montrés dans l'ovaire toutes les anthères des étamines ; & qu'après l'action de la poussière des quoiqu'il n'y eût aucune fleur de étamines, ils dépendoient directe- cette espèce dans tout le voisinage, ment de cette action, & que préexif- les semences des fleurs mutilées se tans dans cette pouffière, ils s'infi- développèrent & murirent à l'ordinuoient dans l'ovaire au moment de naire, comme si elles avoient été séla fécondation, & alloient se placer condées. Ce succès singulier sit craindans la femence. Cette conclusion, en dre à M. Spallanzani, qu'au moment apparence si naturelle, si elle étoit où il avoit coupé les anthères, il ne vraie, devoit être confirmée par l'ana- se fût répandu quelques grains de lyse de cette poussière, dans laquelle poussière sur le pistil; il répéta l'exon auroit du trouver les embryons ; périence , & fit l'amputation des an-· mais les recherches les plus exactes thères fur quatre - vingt - deux boude cet auteur fur la pouffière fécon- tons de fleurs , affez éloignés de l'é-

que néanmoins elle n'est ni le véhycule ni l'auteur de ces embryons.

eucurbita melopepo frudu elypeiformi, lui servirent de sujet d'expériences Il fema de la graine de ces plantes, à mesure que les fleurs mâles paroiffoient il les coupa, & ne laiffa fur chaque pied que deux fleurs femelles ; malgré cette précaution ces fleurs se développèrent très-bien, les fruits groffirent & mûrirent dans embryons; il n'en est pas de même le temps ordinaire ; les femences de la mercuriale : M. Spallanzani bien constituées & bien conformées. mifes en terre, germèrent, & qui plus est, fournirent des plantes qui fécondation de cette espèce de donnèrent à leur tour des semences plante. aussi fécondes que les premières. Voità laquelle il est bien sûr que la frucde l'espèce de courge commune nomration exacte des fleurs mâles. .

le réfultat fut-il un peu différent ; l'épinard des jardins , & la mercupresque un tiers de ces boutons mu- riale, furent essayées parcillement. tilés périrent avant la maturité des Camerarius avoit dejà observé que femences : dans d'autres , elles ref- le chanvre femelle , quoiqu'abfolutèrent petites & mal conformées, ment isolé du chanvre male, poril n'y eut guères que vingt-cinq toit des semences sécondes; M. Spalboutons dont les semences acqui- lanzani, pour écarter absolument rent le volume & la maturité ordi- tout doute, sema des grains de channaires. On y reconnut les lobes & la vre au mois de novembre, foigna plantule, mais quand on les fema en pendant tout l'hiver les plantes qui terre, elles n'y germèrent point. On en provinrent, & au printemps, les pourroit tirer de là cette conséquence plaça sur sa fenêtre où elles contidirecte, que le fuccès du dévelop- nuèrent à croître. Il jeta les indipement des embryons, dépend en vidus mâles à mesure qu'il les regrande partie de l'action fécondatrice connut ; les fleurs femelles s'épade la poussière des étamines; mais nouirent plus d'un mois avant que le chanvre femé dans les campagnes ne fleurît; ainfi, il n'y avoit point à 2°. Les fleurs de la courge, du craindre qu'il pût arriver des poufsières d'étamines étrangères qui jetaffent du doute fur les réfultats ; pour les plantes de la seconde classe, cependant ces fleurs produisirent des femences fécondes. Les épinards des jardins présentèrent les mêmes phénomènes : voilà donc deux efpèces de plantes qui n'ont pas béfoin du secours de la poussière des étamines pour le développement des observa que la poussière des étamines est absolument nécessaire pour la

De toutes ces expériences, ce donc une espèce de plante dans savant observateur conclut que, malgré les phénomènes que presente la tification ne dépend aucunement de mercuriale & quelques autres plan-la poussière sécondante. Les sleurs tes, on doit regarder comme une vérifé affurée, que dans un grand mée encurbica trutlus, se trouvèrent nombre de plantes les embryons se également fécondes malgré l'ampu- développent , & les femences fe forment sans la participation de la 3°. Les plantes à individus mâles poussière des étamines ; & comme . & à individus femelles , le chanvre , il n'y a point de véritable généra-

tion dans les regnes organiques, que VI. La fecondation se fait par tout ce qui est, préexistoit au déve-Toppement , il faut croire que les plantes dont les femences ne se for-

grands animaux,

Simulation & nutrition.

Il est clairement démontré, d'ament pas sans la participation de près tout ce que nous avons rapla poussière des étamines, ne restent porté de M. Spallanzani, que l'emficules que parce qu'il leur manque bryon existe dans l'ovaire dans les la condition néculaire pour le déve- trois classes de plantes ; que cet loppement des embryons; de même embryon reçoit une vie, qu'il fe que les œufs non fécondés restent développe, forme la semence, & stériles , quoique préexistans dans devient en état de se reproduire l'ovaire. Une autre conséquence de lui-même en donnant naissance à ces faits, c'est que les embryons une plante séconde. Nous avons vu n'appartiennent point à la poussière que pour certaines plantes, & peutdes étamines; ils appartiennent donc être le plus grand nombre, l'action à l'oyaire qui est leur siège naturel, de la poussière sécondante étoit né-Enfin , une troisième conséquence , cessaire à ce développement , tandis non moins importante, c'est que que dans quelques - unes elle n'est l'embryon n'est pas le réfultat de nullement nécessaire ; mais comment deux principes, l'un dépendant de s'opère ce mystère ? Nous ne poula pouffière des étamines , l'autre vons pas affurer que l'on l'ait dédes pistils ; car une multitude de couvert ; les preuves que nous avons femences font fécondes malgré l'am- données que l'embryon existe dans putation des parties sexuelles mâles. Povaire avant la sécondation, sont Ces conclusions sont d'autent plus déjà un grand pas fait dans ce labyrinjustes , qu'elles font en rapport avec the , & les conjectures de M. Bonnet celle que MM. Bonnet & Spallanzani nous paroissent si vraisemblables, que ont tirées des très nombreuses ob- nous ne craignons pas de les adopter servations qu'ils ont faites sur le règne ici , sur-tout pour les plantes qui animal, où ils ont remarqué que le ont besoin du concours de la pousfortus préexiste à la sécondation, sière sécondante. Cette poussière con-Une grande ressemblance que l'on tient un fluide séminal, un vrai prinretrouve encore entre ces deux rè- cipe de vie, végétal, qui doit animer gnes à ce sujet, c'est que quelques le germe rensermé dans l'ovaire. On plantes se fécondent par le secours peut se représenter ce germe & toutes des étamines , tandis que d'autres les parties qui doivent un jour se font fécondes par elles-mêmes; il y a développer, comme extrêmement de même parmi les animaux, des her- concentrés, pliés & repliés fur euxmaphrodites au fens le plus étroit, mêmes, & entrelacés les uns dans puisqu'ils se suffisent à eux-mêmes, les autres avec un art infini. Dans comme les pucerons, les polypes, cette idée, la fécondation ne formeles animalcules des infusions; & ra rien, mais elle occasionnera le déd'autres qui ont besoin du secours veloppement de tout ce qui étoit déjà des deux fexes, comme tous les forme. Pour cela, il ne faut que deux chofes , l'une qui donne une

vement à toutes ses parties , & qui l'animal ) si , comme l'observe trèspar conféquent ait une force ex- bien M. Bonnet, cette force constipansive affez considérable pour sur- tue chez lui, comme chez l'animal, monter la réfiftance qu'oppose l'iner- la puissance vitale, le fluide subtiltie ; l'autre , que ce même principe de la poussière des étamines proexpansif puisse être lui-même un duiroit dans le germe du végétal les principe d'accroissement & de nutri- mêmes effets essentiels que la liqueur tion. Or . le fluide séminal renfermé spermatique dans le germe de l'anidans la poussière sécondante réunit mal; il y exciteroit & y accroîtroit ces deux objets : la nature le rap- l'irritabilité , & par elle l'impulsion proche, comme nous l'avons vu, des liqueurs, dont réfulteroit en derde la matière inflammable, & dès- nier ressort l'évolution complète du lors il contient un principe très-actif tout organique, & d'une énergie singulière : il doit donc agir avec une très-grande force. dation par stimulation & nutrition. D'un autre côté, l'accroissement & peut paroître vraisemblable dans les la nutrition, ( voyez ces mots ) ne plantes où la poussière des étamines s'opèrent que par le dépôt des par- femble concourir directement ; mais ties propres ; le fluide féminal doit nous l'avouons il paroît difficile produire le même effet par son in- de l'appliquer à celles dont les seterpolition entre les mailles des par- mences le développent & deviennent ties de l'embryon. D'après cela, voici fécondes sans seur ministère. Les comme on peut concevoir la fécon- connoissances que l'on a acquises sur dation. L'embryon est dans l'ovaire, ces objets, ne sont pas encore assez dans une espèce d'inertie totale & étaudues pour ofer prononcer. Ce-privé de son mouvement vital, mais pendant dans cets mêmes plantes il a tout ce qu'il saut pour jouir embryon préexitée dans l'ovaire; de ce mouvement ; le fluide fémi- quel fera le principe de fon évolunal , parvenu jusqu'à lui à travers le tion ? où réside-t-il ? & quand agitpistil , lui imprime une première il sur lui ? Suivant Spallanzani , il impulsion qui détruit son état d'iner- ne seroit pas impossible qu'il le fût tie; pénétrant ensuite dans l'intérieur par quelque principe séminal qui même de l'embryon, il en écarte résideroit dans le pistil même. Il toutes les parties; ce second mou- rapporte que ce soupçon doit son vement en tout fens le dispose à origine à l'observation qu'il a faite receyoir la nourriture moins subtile d'une espèce de poussière qui siégeoit & moins élaborée que la plante va dur le stigmate du pistil de quelques plantes étoient douées d'une certaine périences ultérieures. Qu'il seroit Tome IV

première impulsion, un premier mou- irritabilité; (ce principe qui anime

Cette explication de la féconlui fournir ; le fluide féminal lui- plantes , avant que celle des étamême fe fixe dans les mailles de mines eût fa maturité. M. Kœlventer l'intérieur de l'embryon , & devient l'avoit aussi apperçu , & croyoit fon principe de vie , foit par fa 's'être affuré que cette pouffière avoit nature, foit par le mouvement qu'il un caractère analogue à celle des lui a communiqué. Si par hafard les étamines; mais il n'a point fait d'ex-

Mmm

intéressant qu'on en sit de suivies sur sière des étamines seroit inutile! Cela répandroit le plus grand jour fur ce elles se séparent & restent suspenmystere.

On peut féconder artificiellement comme on le voit en F. une plante en répandant sur son pistil, la poussière de ses étamines ; mais par leur base ; elles sont deux sois on peut encore répandre sur son ailées; les folioles simples, ailées, pissil la poussière des étamines d'une linéaires, comme cylindriques terautre plante, ou de son espèce ou minées en pointe. d'une espèce différente, & alors, quand la fécondation a lieu, il naît cylindrique, presque blanche. une nouvelle plante à laquelle on a BRIDE, de cette fécondation singu- sur les tiges, lière, de la manière de la faire, de

exposé ni à une grande chaleur ni à pendant tout l'été, l'humidité. ( Voyez FOIN ).

Planche IV , pag. 412) M. Tourneombelle, dont le calice se change en stomachique, sudorifique. deux petites femences oblongues . & la pentandrie digynie.

calice à peine visible.

Fruit E, ovale, composé de deux toutes les plantes auxquelles la pouf- semences G, convexes, cannelées d'un côté, & aplaties de l'autre; dues aux deux divisions du pédicule.

Feuilles. Elles embrassent la tige

Racine A . en forme de fuseau .

Port. Tiges de la hauteur d'un donné le nom d'hybride, qui affez homme & fouvent plus droites, fouvent tient des deux. La plante cylindryques, cannelées, noueuses, hybride est dans le règne végétal , lisses. L'ombelle naît au sommet , ce que le mulet est dans le règne composée de plusieurs rayons ; les animal. Nous parlerons, au mot Hy- feuilles font ordinairement placées

Lieu. Les terrains pierreux , les fes effets & des observations qui y vignes des pays méridionaux de ont rapport. (V. Hybride ). M. M. France; cultivé dans les jardins au nord de la France. La plante est FENIERE FENIL, Lieux destinés bienne si on la laisse fleurir . & subà ferrer les foins. On doit les conf- fiste autant de temps qu'on lui emtruire de manière que le foin ne foit pêche de fleurir & grainer ; fleurit

Propriétés. Les feuilles ont une odeur aromatique, douce, une faveur FENOUIL COMMUN. ( Voyez légérement âcre : les semences sont plus acres, & la racine est comme fort le classe dans la seconde section les seuilles. Toute la plante est résodes herbes à fleurs en rose & en lutive , carminative , diurétique ,

Ulages. L'eau distillée des semences il l'appelle faniculum dulce majore & & des feuilles , jouit bien foiblement albo semine. M. von-Linné le nomne de leurs propriétés. L'huile tirée par aneshum faniculum, & le classe dans expression des semences a les mêmes propriétés que les huiles d'olives, Fleur D, composée de cinq pétales de noisettes, & rien de plus. L'huile C, recourbés; de cinq étamines & de effentielle à petite dose, & unie avec deux pistils. Les étamines environ- du sucre, échausse beaucoup & apnent l'embryon B, contenu dans un paife rarement les coliques venteules. En onction elle accroît les forces fibilité, La semence de senouil est sévrier ; aujord'hui on le sème en placée parmi les quatre femences avril en Italie, & en mars dans le

chaudes majeures.

Jardinage. On cultive dans les jardins des provinces du nord du le faire blanchir comme les céleris, royaume, le fenouil commun & le les cardons, on le séme en mai ou fenouil doux, autrement dit de Flo- au commencement de juin. Lorsque rence, dont la tige s'élève moins haut les pieds sont affez forts, on les reque celle du premier, dont les graines pique dans une terre bien préparée. sont plus grolles & d'une odeur plus de la même manière que les céleris, douce. C'est le fæniculum dulce officinarum de Bauhin. Est-ce une espèce tout sens ; enfin , lorsqu'il a une jardinière, (voyer ce mot ) bien dé- groffeur convenable, on le butte', terminée & féparée de la première? & il blanchit. Cette plante exige Je n'oferois prononcer, & je crois d'être fouvent arrofée : ainsi prépaqu'on doit attribuer ses changemens rée, elle devient délicieuse dans les à la culture & sur-tout à la diver- environs de Rome & de Naples. fité du climat. En effet , la graine de ce second fenouil, même tirée des pays les plus renommés pour cette plante, comme des côtes d'Afrique ou d'Italie, y dégénère promptement. En l'admettant, à la rigueur, comme espèce jardinière, elle ne peut être rangée au nombre des espèces botaniques. L'auteur de l'Ecole du jar- espèces de fentes ; dans le premier din potager, dit qu'on en cultive beaucoup en Languedoc : cela peut être, mais je ne l'y ai jamais vu. Son plus grand usage seroit dans la lessive des olives , & pour laquelle on emploie dont il est question à l'art. Dégel. tout uniment le fenouil commun , ( voyez ce mot ) parce que celles-ci malheureusement trop multiplié dans sont occasionnées par le froid. nos vignes. Il y a plus, ce même fenouil doux des italiens, finocchio peau se déchire, se divise en deux, dolce, réuffit rarement dans nos pro- & fuit communément la perpendivinces méridionales . & conferve cularité de l'arbre l' à moins qu'il ne peu de temps son épithète de dolce. se trouve sur sa route des nœuds for-La chaleur de ces provinces n'est més par l'origine des branches qui peut-être pas suffisante pour lui con- ont été précédemment coupées ferver sa qualité, & le senouil doux & dont l'écorce a dans la suite red'Italie, au rapport des voyageurs, couvert la plaie. Afors la fente se est beaucoup moins doux que celui détourne pour l'ordinaire, fait un des Açores. Les auteurs de l'ancienne contour, & très-souvent reprend

musculaires, & quelquesois la sen- Rome conseilloient de le semer en

nord de la France.

Si on cultive le fenouil doux pour à 15 ou 16 pouces de distance en

FENOUILLETTE, Pomme. ( Voyez ce mot ).

FENTE DES ARBRES. Les fentes ont lieu fur les arbres fains & vigoureux, & fur les arbres abattus lorfqu'ils commencent à fécher, Deux principes oppofés produifent ces cas la fente est dans l'écorce, & dans le second, elle divise l'écorce & pénètre dans la substance du bois. Il faut distinguer ces fentes de celles

1º. Des fentes des arbres sains. La

M mm 2

au-dessus du nœud sa direction pernaire, aux arbres que l'on taille ( l'oyez le mot CHANCRE ). dans l'été , & à ceux qui font ex- II. Des fentes des arbres abattus. plus foible que l'impulsion de la féve, arbres. est force d'éclater dans l'endroit le foumife à fon action. La cicatrice de qu'elles renferment. l'écorce en sera plus prompte, & à la longue les deux bords de la plaie, après avoir formé le bourrelet, s'éà faire corps enfemble.

La texture du bois une sois attaquée, ne se régénère pas ; mais comme cette portion parvient, à la mot GREFFE. longue à être recouverte par l'écorce & par conféquent mife à l'abri du pourrit plus.

Ces fentes sont plus préjudiciables pendiculaire. La sente suppose de aux arbres à fruits à noyaux, qu'à toute nécessité une végétation vi- tous autres : il s'établit le long de goureuse dans l'arbre, & l'écorce la fente, des amas de gomme, qui de celui qui n'a pas affez de nour- ne sont autre chose qu'une séve exriture précisément dont il a besoin, travasée, & dont la partie aqueuse n'éclate jamais pendant la belle sai- s'est évaporée ; d'où il résulte une fon. Elles furviennent , pour l'ordi- multitude de chancres très-pernicieux.

pofés à de trop continuels arrofe- Elles font en raifon de la qualité mens. Dans l'un & l'autre cas il y intrinsèque de l'arbre. Moins l'arbre a furabondance de féve ; l'ascendante renferme d'humidité, plus il travaille ne peut dissiper son superflu par en séchant, toutes circonstances les branches, par les seuilles, &c. égales; ainsi, un chêne des provinces au moyen de la transpiration; méridionales, venu dans un terrain (voyez ce mot ) & l'absorbation de sec & au midi , se fendra plus que l'humidité de l'air, faite la nuit par celui qui aura pris fa croissance dans les feuilles, augmente encore ce une expolition au nord, ou un terrain volume de séve lorsqu'elle redescend humide quoique dans le même pays. aux racifies, depuis que le foleil est Cette comparaison a également lieu couché jusqu'à ce qu'il se relève. pour les chênes du midi & du nord La réfistance de l'écorce se trouvant du royaume; il en est ainsi des autres

Lorfqu'un arbre est abattu . il plus aminci & le plus délicat. Aussi- se dessèche, diminue de volume, & tôt qu'on apperçoit ces fentes, à mesure qu'il se resserre, les sentes que l'aubier est à découvert, il faut paroissent & augmentent en raison se hâter de les remplir avec l'onguens de la séparation des fibres ligneuses, de St. Fiacre; ( voyez ce mot ) parce toujours proportionnée au plus ou que l'air agit sur le bois comme sur moins de rigidité, & cette rigidité une plaie du corps humain qui reste tient au plus ou au moins d'humidité

Si l'arbre abattu reste exposé au gros foleil, fi la defliccation est rapide, les gerçures ou fentes feront tendront, parviendront à s'unir & plus grandes que si le même arbre s'étoit desséché lentement.

FENTE. (Greffer en) Voyez le

FER A CHEVAL, C'est une sorte contact de l'air , la partie affectée ne de semelle qui consiste communément, eu égard au cheval, en une bande

large & courbée fur son épaisseur, d'en altérer les bonnes qualités par de manière qu'elle représente un un trop fort degré de chaleur.

croiffant alongé.

fer à employer, du fer aigre, mou; à dans le fer du cheval deux faces . quoi on le distingue. On parvient à & plusieurs parties. connoître les différentes qualités du\* fer , à la cassure de la barre , pour directement sur le terrain. peu qu'on fe forme l'habitude d'en considérer & d'en distinguer le grain; diatement le dessous du fabot, dont tout fer caffant, c'eft-à-dire, qu'on le fer suit exactement le contour. ne fauroit plier & déplier à froid, sans le désunir, n'est pas propre à intérieure, répondant à la rive exla ferrure d'un cheval ni des autres térieure en pince & de cette même animaux , il doit être rejetté : il en rive aux mamelles ; on nomme ainsi est de même de celui qu'on plie, cette portion de ser, attendu sa & qu'on déplie trop facilement ; l'un courbure , qui est semblable à l'arc est trop aigre. l'autre est trop mou. d'une voûte. Une multitude de facettes brillantes. fensiblement grandes & planes, quoique d'un contour très-irréguller, ou des grains d'un blanc brillant , réfultans d'une infinité de petites facettes qui ne different de celles-ci que par leur petitesse, décèlent le premier à la caffure ; tandis que l'abfence de ces mêmes facettes, & de ces grains, & un nombre de fibres d'une finesse extrême . & très-noires , pareilles à celles qu'on rencontre dans de certains bois, décèlent le second; tel est par exemple, le fer de Suède.

Le fer le meilleur & le plus convenable à l'objet dont il s'agit, est celui qui présente dans toute son Frendue, une quantité confidérable de grains, non de la finesse de ceux que nous offre la fracture de l'acier, mais d'un volume au-dessus, la furface fracturée de ce ser étant d'ailleurs entre coupée de quelques veines fibreuses; tel est celui, par exemple, à la voûte. que l'on trouve à Paris, & qui y est connu fous le nom de fer de roche; de l'une & de l'autre branche, cette

plus ou moins aplatie, plus ou moins mais le maréchal doit prendre garde

II. Des parties à considerer dans I. Qualites bonnes ou mauvaises du le fer du cheval. On peut considérer

La face inférieure porte & repole La face supérieure touche immé-

·La voûte est précisément la rive

La pince répond précifément à la pince du pied, les mamelles aux parties latérales de cette même pince. les branches aux quartiers ; celles-ci règnent depuis la voête jufqu'aux éponges.

Les éponges répondent aux talons & font proprement les extré-

mités de chaque branche.

Les étampures sont les trous dont le ser est percé, pour livrer passage aux clous dont nous avons déjà parlé à l'article estampure ; ( voyez

ESTAMPURE ).

III. Du fer ordinaire pour les pieds antérieurs, & proportions relatives des parties entrelles. Le fer ordinaire pour les pieds antérieurs du cheval doit être tel, que sa longueur totale ait quatre fois la longueur de la pince ; mesurée de sa rive antérieure entre les deux premières étampures, à fa rive postérieure ou

La distance de la rive externe

mesure prise entre les deux premières à quatre sois la longueur de la pince. la juste dimension de la couverture demie cette même mesure. des éponges à leur extrémité la plus étampures en pince, devant perdre de la branche de dehors. par une diminution imperceptible de devant en arrière , jusqu'à l'extrémité de l'éponge, la moitié de sa largeur qui, par conféquent, est à son extrémité antérieure, le double de celle de l'éponge.

Un quart de la longueur de la pince, fixe l'épaisseur qui doit régner dans toute l'étendue du fer.

Une fois & demie cette même mefure, plus l'épaisseur du fer, égalera la distance de l'angle externe de l'éponge au bord postérieur de la première contre-perçuee, foit de la branche de dedans, foit de la branche du dehors.

La moitié de la longueur de la pince, plus l'épaisseur du fer, sera la juste mesure du centre d'une étampure, au centre d'une autre . & c'est ainsi que le maréchal doit compasser toutes les étampures.

La moitié de la longueur des l'on destine au cheval. éponges désignera l'intervalle de la rive extérieure du fer, au centre des étampures de la branche externe ; mais cette dimension feroit un peu trop forte pour les étampures de la branche interne qui doivent être toujours légérement plus maigres que celles de la branche à adapter au quartier du dehors.

IV. Du fer ordinaire pour les pieds poslérieurs : des proportions relatives des parties entrelles. Celui-ci répond, de l'enclume, en l'y présentatant par comme le précédent, par sa longueur sa face supérieure, la partie qui doit

étampures en talons, aura trois fois & par fa partie la plus large, qui & demie cette longueur, & la moi- se rencontre au droit de la seconde tice de cette même longueur donnera étampure, en talons, à trois fois &

Le tiers de la longueur de la pince reculée : chaque branche, à compter donne l'épaisseur que peut avoir sette de sa partie antérieure, qui se trouve partie, ainsi que la largeur des éponges précisément entre les deux premières tant de la branche de dedans, que

Le tiers de la largeur de la branche donne l'épaisseur de cette même branche.

Le tiers de la largeur de l'éponge, fixe également l'épaisseur du fer dans ce même lieu : ainsi le tiers de la largeur du fer, dans quelque portion de fon étendue que cette mesure puisse être prise, indiquera toujours l'épaisseur que ce même fer doit avoir dans le lieu mesuré.

Les étampures seront compassées de manière qu'elles diviferont le fer en neuf parties parfaitement égales : la première sera aussi distante de l'extrémité de l'éponge, que la seconde le sera de la première, la troisième de la feconde , & ainfi de fuite jufqu'à la dernière : du refte nous obferverons ici que ces mesures sont les mêmes pour tous les fers que

V. De l'ajufture du fer du cheval; manière de l'ajuster. Nous entendons par ajusture, le plus ou moins de concavité que le maréchal donne à la face supérieure du fer ; il le faisit avec les tenailles , s'il est destiné à un des deux pieds du montoir, entre l'éponge & la première ou la feconde étampure de la branche forgée la première i il en appuie sur le bras rond ou fur le bord postérieur de la table

garnir la pince, & en plaçant la main des sers appellés affez communément des tenailles plus bas que n'est cette dans les boutiques, sers quarrés, meme partie fur laquelle il frappe, elle -reçoit un commencement d'a- étranger à notre objet , d'entreprenjusture; il retourne ensuite le ser de dre la description de nombres d'autres dessous en dessus; il prend l'autre sers, tant anciens que modernes, branche avec les tenailles, & le fer proferits par la faine pratique : nous polé sur la table de l'enclume, il entrerons seulement dans le détail frappe du serretier à plat entre les des sers des bœufs, dans la section deux rives , à commencer de la pince, relative à la manière de ferrer les jusqu'à l'éponge . & ainsi successive- animaux, dans l'article ferrure. ( l'over ment d'une branche à l'autre. Plus FERRURE). M. T. la main de la tenaille élève les éponges, plus le fer acquiert de concavité au moyen des coups du ferretier, qui doivent s'accorder parfaitement avec les mouvemens variés de cette main . & qu'il faut adresser . non sur la partie de ce même ser qui · porte fur la table, mais fur les parties qui l'avoilinent, en observant de frapper toujours près à près sur chacune d'elles , & de manière que l'effet de tous les coups portés & dirigés ainsi, soit uniforme dans toute l'étendue de la branche ; après quoi , il bigorne l'une & l'autre branche ajuftées , ainsi que la pince , sur l'un & intestin & spe ant qui détruit l'orga-l'autre bras de l'enclume , tous les nifation des ps & les dispose à de coups de ferretier devant être adreffés fur l'arête inférieure & extérieure un autre compose & des propriétes toutes du fer. à l'effet de parer à ce que cette differentes. Cette définition s'applimême arête ne perde l'aplomb de l'aréte supérieure

en sont plus longues & débordent bes desséchées, des foins, &c. communément le fabot ; il est encore pour les mulets de charrettes, tail sur les fermentations en général,

Il feroit fans doute superflu &

FER DE BÈCHE, Par les termes, épailleur d'un fer de beche , les jardiniers veulent dire travailler la terre à la prosondeur de huit à dix pouces, & retourner la partie de dellus en delfous & ramener celle de desfous en desfus : opération qui s'exécute naturellement avec la teche ( V. ce mot ).

FERME OU MÉTAIRIE. ( Poyez les mots Bail a FERME & MÉTAIRIE ).

FERMENTATION. MM. les chimistes de l'Académie de Dijon la definissent ainsi. C'est un mouvement nouvelles combinaisons, doù il résulte que à toutes les substances qui renferment dans elles une humidité fuf-VI. De la différence du fer du che- fisante ; car sans humidité & sans val de celui du mulet. Nous appelons chaleur, il n'y a point de fermendu nom de planche & de florentine, les tation, & les corps restent inaltérafers qui font particuliers aux mulets; bles. Le grain des fromentacées, par ils diffèrent de ceux du cheval, at- exemple, une sois parfaitement sec, cendu la structure & la forme de leurs ne se décompose pas, à moins qu'il pieds : le vuide de ces sers est moins ne s'imprègne d'une nouvelle hularge pour l'ordinaire, les branches midité; il en est de même des her-

Je n'entrerai ici dans aucun dé-

ni fur toutes les causes qui les pro- futaille ; (chacun suivant son espèce) j'écris, il faut donc parler leur langage, & employer le moins qu'il est poslible, les mots scientifiques, cependant plusieurs de ces mots ne peuvent être suppléés par d'autres ; mais ceux dont ie me fervirai sont dejà ou seront définis dans le cours de cet ouvrage. Si le cultivateur ne faisit pas bien la marche de la fermentation , il est impossible qu'il falle constamment du bon vin, & du vin susceptible d'être conservé pendant nombre d'années. Je vais donc m'attacher à traiter uniquement de la fermentation vineufe.

On a donné le nom de vin à toute espèce de boisson, qui a subi la fermentation spiritueuse, telles sont les liqueurs appellées eidre , poirée , bière &c. ( voyez ces mots ) le feul vin tiré du raifin , doit nous occuper en ce moment ; & appelle fer-mentation vineuse ou rittueuse l'altération des principes sucrès, salins, mucilagineux du raifin, lorfqu'ils font étendus dans une certaine quantité de fluide , de laquelle altiration il réfulte , par le secours de l'air , de la chaleur & du mouvement, la conversion de ces principes en une liqueur spiritueufe , dont le dernier produit eft une liqueur unique en fon espèce, ensièrement inflammable & miscible à leau dans toutes fes proportions.

Pour que le fuc exprimé du raisin, vulgairement appelé molt ou mouft, foit vin parfait, il doit auparavant éprouver la fermentation tumultueuse, ou dans la cuve ou dans la SECT. III. De la chaleur.

duisent, ni sur les mattes ou sur-com- & ensuite la sermentation insensible posés qui en résultent. Ces digres- dans la sutaille ou dans les bouteilles. fions tiennent à la haute chimie, & Celle - ci n'est pas une sermentation seroient peu à la portée des culti- distincte de la première, mais sa convateurs. Comme c'est pour eux que tinuation d'une manière moins senfible jufqu'à la décomposition du vin. Je ne crois même pas que dans la nature, aucune des liqueurs vineuses foient géométriquement les mêmes pendant vingt-quatre heures de fuite, parce qu'elles tendent toujours & insensiblement à leur décomposition, à moins que des circonstances particulières l'accélèrent.

Le moût, avant de parvenir à ce point, fubit fuccessivement trois fermentations ; la vineuse , qui est cello dont on vient de parler ; l'acéteuse ou du vinaigre qui est une recombinaifon de l'esprit ardent avec le tartie, roy. les mots EAU-DE-VIE & TARTRE & la partie aqueuse contenue dans le vin ; cette combinaifon s'exécute par l'absorption de l'air atmosphérique : ( voyer les mots VIN ET VINAIGRE ) la troisième est la fermentation putride, qui est la disgrégation des premiers principes, occasionnée par l'évaporation d'une partie de leur air de combinaison ou air fixe, (voyez ce mot) qui les confervoit auparavant dans leur équilibre.

#### PLAN du travail fur la FERMEN-TATION.

#### PREMIÈRE PARTIE.

De la fermentation vineuse, page 468 CHAPITRE PREMIER. Des agens de la Fermentation tumultueufe, SECTION PREMIÈRE. De la fluidice, ibid. SECTION II. Du concours de l'air aimofphérique, 469

SECT. IV.

SECT. IV. Du mouvemene SECT. V. Du dégagement de l'air fixe du raifin, & de la pénétration réciproque des Substances , CHAP. II. Des conditions effentielles pour établir une bonne fermentation tumul-

SECTION PREMIÈRE. Du jour de la Vendange,

S. I. De l'état du Raifin , S. II. Du choix du jour de la cueillette , 479

SECT. II.D: la nécessité de faire sermenter en grande maffe, SECT. III. De l'Egrainage ou Egrapage, & du Foulage

SECT. IV. De la formation du chapeau fur la cure , SECT. V. Du couverele sur les cuves, 486

SECT. VI. De l'addition du moût bouillant, fuivant les années, ou d'un corps fucré. fuivant le peu de qualité du Raifin, 491 9. 1. De l'addition du moût bouillant, & de la manière dont on doit le verser dans la

S. II. Dans quelles proportions doie être faite l'addition du mout bouilli . S. III. De l'addition d'un corps fucre, fuivant la qualité du Raisin,

CHAP. III. De la manière fensible dont la Fermentation s'exicute , SECTION PREMIÈRE. Des fignes acceffoires qui concourent à indiquer le cemps auquel il faut tirer le vin de la cuve ,

Sact. II. Des fignes regardes comme décififs pour le décuvage du vin, 506 CHAP. IV. De la fermentation infensible .

DEUXIÈME PARTIE De la fermentation acèteufe,

TROISIÈME PARTIE.

De la Fermentation putride,

Avant d'entrer dans aucun détail fur la fermentation vineuse, il convient de parler fommairement du principe qui est la base de la sermen-

rend vineuse. Les corps muqueux, tels que les

Tome IV.

mentation; les autres principes qui leur font unis, comme les fels effentiels, &c. n'en font pas susceptibles; mais par fon grand travail ils fe dissolvent dans la partie phlegmatique & se combinent avec elle. Ces substances muqueuses sont dans la nature les seules nourissantes & les feules fermentescibles.

De pareilles substances ne produi-

fent jamais du vin, parce qu'elles ne contiennent aucun principe sucré, & paffent tout de fuite à la fermentation putride ; mais le principe sucré uni au mucilage, étendu dans une quantité proportionnée de fluide, & soumis à un degré de chaleur capable d'exciter la fermentation, donne une liqueur spiritueuse, un vrai vin , dont on retire de l'esprit ardent par la diffillation. ( Voyez ce mot ).

La germination du blé, de l'orge, de l'épeautre, &c. développe le principe sucré qu'ils contiennent ; la fermentation furvient, parce que le principe sucré est uni au mucilage. & par une fuite de manipulations . on obtient la bière , ( voyez ce mot) & de cette bière une eau de-vie appelée de grains.

Le même phénomène auroit lieu. si , à la gomme de cerisier , d'abricotier, &c. on ajoutoit du fucre &c de l'eau dans les proportions convenables ; & fi ce composé suivoit les loix d'une bonne fermentation . son dernier produit seroit de l'esprit ardent. Règle générale, tout corps muqueux uni à un principe fucré tation en général, & de celui qui la & a l'eau est dans le cas d'éprouver la fermentation vineuse.

Le raisin parvenu au point de sa gommes, les mucilages, &c. font les masurité, contient ces deux princifeules fubstances fusceptibles de fer- pes par excellence, & plusieurs autres dont l'existence sera démontrée au dité se manifeste beaucoup plus mot Raifin. Ce n'est pas le cas d'en promptement , parce qu'on n'a point parler ici, puisqu'ils ne sont pas la ajouté de principe sucré. La concause efficiente de la sermentation ; clusion à tirer de cette expérience . parmi eux, l'air est le seul qui y con- est qu'un vin tiré du raisin où le

Chaque raifin, fuivant fon espèce, fuivant fa maturité, le fol & l'expofition de la vigne, renferme un muqueux dont les propriétés font difféprincipe fucré, & la quantité plus ou moins forte d'eau de végétation; la qualité du vin.

mais fa manière d'être ; fon dévelor pement feul fubit différentes modimuqueux contenu dans le raifin; il acquiert, fuivant les circonstances, des tra-sitions très-marquées & trèsnombreuses, qu'on peut réduire à quatre générales, d'où dépendent toutes les autres. Le muqueux est, 1°. fade ou insipide , 2°. acide ou uigre , 3°. auftere o't apre , 4°. doux ou fuere : tous les quatre 'unis au principe fucré, fournissent un vin,

comment ils se comportent. I. I.e muqueux fade , abstraction faite de son union au principe sucré, ( comme les gommes ) placé dans la position la plus avantageuse à la fermentation ; c'est - à - dire , étendu dans une affez grande quantité d'eau, exposé à l'air libre & à un degré de chaleur convenable, éprouve la fermentation acide, & bientôt après pourrit. Si, dans le commencement, on ajoute à cette liqueur , l'esprit ar-

muqueux fade domine, est très-sujet à pouffer , ou pour mieux dire à

pourrir.

II. Le muqueux acide, comme le fuc de groseille, de citron, &c. mis rentes, ainsi que la proportion du dans les mêmes circonstances que le précédent, se soutient pendant quelque temps dans fon acidité, & paffe cependant, c'est de la combination plus lentement à la putridité que le exacte de ces substances que dépend muqueux sade, parce qu'on ne connoît point de substances végétales Le principe sucré ne change ja- acides, qui ne contiennent plus ou moins en même temps du muqueux doux ou principe sucré, seul réservoir fications. Il n'en est pas ainsi du corps d'où la nature tire les esprits ardens. Lorfque ce muqueux acide a fubi la fermentation , il donne peu d'esprit ardent , & il est démontré que plus une liqueur ( parvenue à l'acidité par le fecond degré de fermentation dont on a parlé) a contenu d'esprit ardent par le premier, plus elle se soutient long-temps dans ce fecond état, & passe moins promptement à la sermentation putride. Par exemple, le vinaigre chacun à leur manière voyons fe conferve plus long-temps que le jus de citron; parce que le vin changé en vinaigre contenoit plus de muqueux doux avant cette nouvelle métamorphose, & par conséquent plus d'esprit ardent.

III. Le muqueux apre, lorsqu'il a fubi la première fermentation, produit un vin qui contient du muqueux doux ; mais il est dur, austère, astringent : en un mot, il garde toutes les nuances du corps muqueux qui l'a produit. Le genre d'alteration auguel ce vin est dent en plus grande quantité que n'en sujet, est l'acidité, la pousse ; si le fourniroit le meilleur vin , son aci- corps muqueux doux y domine, l'acidité s'y formera, mais affez lente- l'art doit venir au secours de la nacet état fans pourrir. Lorfqu'au con- fuite. traire le muqueux âcre y furabonde, dans les vins poussés, les distingue de vue.

des vins pourris.

qui soit parfaitement susceptible de la plète maturité, n'est jamais entièrefermentation vineuse ou spiritueuse, ment sade; quoique plusieurs espèces Le sucre est, par excellence, de cette le soient beaucoup par elles mêmes, classe; ainsi, plus un raisin contient & encore plus dans les années plude principe sucré, & plus le vin vieuses à cause de la pourriture ; le qu'on en retire est généreux, plus grand point est de connoître ces esdifficilement il passe à la fermenta- pèces, d'en saire un vin à part, & tion acide & à la fermentation pu- de conferver celles qui contiennent tride. Si ce principe sucré est en ex- le plus de principe sucré, & sur tout cès, c'est-à-dire, si, après que le raisin le principe aromatique. Ce n'est pas a été écralé & pressé, il en sort une assez qu'un vin soit généreux, il faut liqueur très-épaisse & très-visqueuse, encore qu'il soit arromatisé, qu'il ait la fermentation commencera à être un bouquet , un parfum. Ce dernier fensible lorsque la plus grande partie tient toujours à l'espèce de raisin, des substances grossières se sera pré- & souvent il est plus développe par cipitée au fond du vaisseau qui la la qualité du sol dans lequel la vigne contient, & encore la fermentation est plantée: la preuve en est frappante fera foible, & le vin restera toujours dans le plant de vigne cultivée aux liquoreux : tels font les vins de Mal- environs de Paris ou en Bourgogne, voisie, les vins muscats, &c. Si le &c. ce que nous développerons daraisin qui produit ces vins est pré- vantage au mot VIN. paré comme les raisins appellés de On doit conclure que la fermencarème ou de Calabre, il se formera, tation & le vin qui en est le résultat, après son exsiccation, de petits cris- sont toujours en raison du principe taux d'une couleur blanche, & d'une dominant de l'espèce de railin : & confistance peu solide : ils sont un j'ajoute que le plus ou moins d'acvrai sucre. Le raisin contient donc tivité dans la fermentation vineuse deux principes falins, l'un fucré, & & tumultueuse, dépend beaucoup l'autre acide ou le tartre.

fertions, est que, lorsque le principe gage pendant la sermentation, ce qui fucré est peu abondant dans le raisin, sera bientôt prouvé.

ment, & il restera long-temps dans ture, ce qui sera expliqué dans la

A ces quatre classes de muqueux . il passe promptement à l'état de vin, se rapporte naturellement le suc de pouffé ou tourné, sans passer à celui toutes les espèces de raisins, dont la d'acide. C'est pourquoi l'on retire de qualité est presque toujours suborl'esprit ardent des vins poussés, & donnée ou à des causes inhérentes que l'on n'en obtient point de vins à l'espèce, ou à l'année, ou au sol; aigris; l'existence de l'esprit ardent objets qu'il ne saut jamais perdre

Le raisin, depuis le moment de sa IV. Le muqueux doux, est le seul fleuraison jusqu'au point de sa com-

de la quantité d'air contenu dans cha-La conséquence à tirer de ces as- que espèce de raisin, & qui se dé-

N nn 2

#### PREMIÈRE PARTIE.

#### DE LA FERMENTATION VINEUSE.

L'eau qui bout dans un vase placé mage de la grande fermentation du 3 raisin après qu'il a resté quetque temps dans la cuve ( Voyez ce mot ). qui s'entrechoquent, se brisent les le raisin. uns contre les autres, se divisent, se réunissent, forment de nouveaux agens les uns sur les autres & sur tourbillons, &c.; & cette eau oc- la masse fermentante, il résulte une cupe un espace plus considérable masse de chaleur qui n'est point égale, que dans fon état de froideur; enfin, suivant les différentes élévations de elle communique sa chaleur aux 16- la vendange dans la cuve. gumes, aux viandes, &c.; petit à petit les pénètre, chasse une grande partie de leur air de combinaison , & si l'ébullition est long-temps soutenue, elle détruit leur organisation, & va au point de les réduire à la fluidité. Les mêmes phénomènes, les mêmes fermentation ; sans elle, point de brifemens & divisions de principes, dissolution du mucilage, des sels, &c.; ont lieu dans la fermentation, avec fans elle aucun corps ne peut s'unir cette différence cependant que le de- avec un autre fuivant les loix de gré de chaleur de l'eau bouillante ne s'y l'affinité, c'est-à-dire, la tendance rencontre pas, puisque la masse ser- qu'ont certains corps à s'unir enmentante éprouve très-rarement au- tr'eux de présérence à d'autres corps, delà de 26 à 28 degrés de chaleur, ou qui ne s'unissent point sans le Le développement de l'air fixe, (voyez secours d'un troisième. L'eau, par ce mot ) ou air de végétation , oc- exemple , s'unit tellement au vin , casionné par une chaleur de dix à l'esprit ardent , &c. qu'elle ne fait degrés & au-delà, fait naître les plus qu'un seul corps avec eux; mais chocs, les tourbillons, les cou- l'eau pure ne se mêle jamais avec rans, &c. qu'on apperçoit dans le l'huile sans l'intermède d'un sel; ainsi Mais par quelles loix , par quels l'huile & l'eau. agens la fermentation est-elle excitée Comme le raisin est composé d'un dans la substance muqueuse plus ou principe acide, d'un principe sucré, moins sucrée? Et quelles sont les d'une portion huileuse, d'un muci-

conditions effentielles pour obtenig une bonne fermentation tumultueuse c'est ce qu'il faut examiner.

#### CHAPITRE PREMIER.

fur le feu , est en quelque forte l'i- Des agens de la Fermentation tumulsueufe.

J'en reconnois cinq : la fluidité. Dans cette ébullition on voit l'eau, le concours de l'air atmosphérique, agitée dans tous les sens, former des la chaleur, le mouvement & le déespèces de tourbillons, de courans gagement de l'air fixe contenu dans

De l'action réciproque de ces

# SECTION PREMIÈRE.

## De la Fluidité.

Elle est le premier mobile de la fluide d'une cuve qui fermente, il n'y a aucune affinice réelle entre

lage, d'une terre, &c. ( voyez le tement toutes les parties aqueuses mot RAISIN ) il est donc nécessaire & sucrées. que ces corps nagent dans un fluide, s'y diffolvent, & que de leurs diffolutions fuccessives, opérées les unes par les autres, naissent des combi- la cuve, afin d'établir une fluidité naisons capables de sormer l'esprit convenable. Si cette fluidité est trop ardent qui est l'ame du vin.

tion vineuse; les robs, les extraits, tablira difficilement; dans le second, les firops en font la preuve. Dans il y aura plutôt une fimple & inces préparations le principe muqueux complète dissolution que bonne serdoux est trop rapproché, le fluide mentation. n'est pas assez abondant ; mais ajoutez à ce sirop , à cet extrait , &c.

une fuffisante quantité d'eau, ils fermenteront & produiront un vin-

Le raisin, la poire, la pomme, &c.; fur l'arbre, ou cueillis & tenus fé- exemple, sous le récipient de la parément, contiennent en eux tous machine pneumatique, & si on y les principes du vin, du cidre, &c. place du raifin ou du moût, le raicependant ils éprouvent une fer- fin se conservera dans sa fraîcheur mentation intestine qui les conduit pendant des années entières, & le insensiblement à la pourriture, sans moût ne sermentera pas. Exposez qu'ils subiffent la fermentation vineuse, ensuite ce raisin & ce mout à l'imparce que le principe sucré, contenu pression de l'air, le raisin se slétrira. dans leurs cellules , n'est pas dissous noircira , pourrira très - promptedans une suffisante quantité d'eau ment, & le mout passera à la ferraffemblée en maffe. Mais écrafez mentation acide, & très-prompteces fruits, il y aura fluidité, & ment à la putridité. Il n'y a donc bientôt après fermentation vineuse point de fermentation vineuse sans & tumultueuse.

même raison, ne sermente pas. Jetez- cule & le conducteur de tous les le dans un verre rempli d'eau, il s'y autres; fans air, point de diffolution. précipitera , s'y dissoudra , & la par- point d'incinération , point de comtie supérieure de cette eau ne fera bustion, &c. point fucrée; mais abandonnez à lui-même ce verre pendant quelques multueule qui doit s'opérer dans la jours, & vous trouverez alors la cuve, & cette affertion ne détruit partie supérieure de l'eau aussi sucrée point le conseil que je donnerai que celle de la base, 1º. à cause de bientôt de couvrir les cuves jusqu'à la dissolution complète du sucre, un certain point. 2° parce que le mouvement pro- La fermentation même infensible.

La conféquence à tirer, est que l'on doit brifer le plus qu'on le peut le grain du raifin avant de le jeter dans bornée ou trop confidérable, dans Sans fluidité, point de fermenta- le premier cas, la fermentation s'é-

#### SECTION II.

Du concours de l'air atmosphérique.

Si on fait le vide parfait , par le concours de l'air atmosphérique, Un morceau de fucre, par la parce que cet élément est le vehi-

Il s'agit ici de la fermentation tu-

duit par la dissolution a mélé exac- n'auroit pas lieu dans les tonneaux ,

s'il n'y restoit point d'air, & c'est ment vin que lorsque cet air atmosd'après ce principe qu'on les rem- phérique a été absorbé par le fluide plit le plus exactement que l'on à mesure qu'il a fermenté, & que peut, afin que l'air contenu dans le cet air a été remplacé dans le vailvin ne trouve pas affez d'espace pour seau par l'air fixe qui s'est dégagé fe débander, & c'est encore la rai- du moût lors de la fermentation. fon qui invite à les mutter. ( Voyez

ce mot ).

470

fes, soit en remplissant soit en bou- nécessaire à la conversion du moût chant le tonneau, il y entre ou il en vin; mais leur plus forte objecy reste toujours de l'air; & d'ailleurs tion contre ce principe prouve au ce sluide élastique pénètre, s'insinue moins qu'il est de la plus grande dans tous les corps, passe à travers utilité. Nous examinerons ailleurs les pores des douves , & vient oc- l'avantage résultant pour la consercuper l'espace vide que forme peu vation du vin, de l'air fixe qui à peu l'évaporation du vin dans le occupe l'espace vide entre le vin & vaisseau le mieux bouché.

C'est cet air fluide & élastique qui l'objet présent. facilite la fortie de l'air contenu dans le raisin, connu sous le nom de gas ou air fixe, & qui se combine avec lui. Ainfi, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas dire que quoique les vaisseaux soient bouchés, il n'y a point d'air. Le liège lui- queurs, &c. pénétrés par le froid, même ne soustrait que jusqu'à un & geles, sont inaltérables tant qu'ils certain point à l'action de cet air, restent dans cet état, parce qu'ils le vin contenu dans les bouteilles, n'éprouvent point de fermentation Il s'y fait une évaporation, petite à chacun dans leur genre, & parce la vérité, du fluide qu'elles renfer- que l'air, ce lien d'adhélion de leurs ment, & il est impossible qu'il y ait parties, est rendu inactif par les enune évaporation, fans le concours traves qu'il ne peut furmonter. Si la de l'air,

fans le fecours apparent de l'air, tations s'accélèrent, & la putréfaction Je réponds, 1º, qu'un tel vin ou les suit de près. plutôt un tel moût reste souvent plus atmosphérique; 3°. qu'il n'est vrai- dans le fluide; le mouvement, de son

Je veux supposer, avec quelques auteurs, que le concours de l'air Malgré toutes les précautions pri- atmosphérique n'est pas effentiellement la futaille ; cette digression écarteroit

### SECTION III.

#### De la chaleur.

Les viandes, les fruits, les lichaleur succède au froid, cet air On m'objectera l'exemple du vin reprend toute sa vigueur, se débande force, ( voyez ce mot ) qui fermente avec une facilité extrême, les fermen-

La chaleur dilate l'air pendant la d'une année avant qu'il ait éprouvé fermentation tumultucuse, l'air oula fermentation complète qui doit le vre les pores du fluide, du grain changer en vin; 2º, que le vaisseau de raisse, comme on le voit dans ne doit être rempli qu'aux deux l'eau qui bout ; l'échappement de tiers, & l'autre tiers n'est pas l'air cet air occasionne le mouvement

côté, augmente la chaleur, & par degrés de chaleur différente . une conféquent la fermentation.

tion quelconque; mais trop de cha- chaleur moyenne est au-dessous de leur accélère fa rapidité , la pouffe fix degrés , la fermentation , avant trop vite , & au lieu de triturer d'être fensible restera jusqu'à ce qu'il uniformément les parties consti- se soit établi dans la masse une chatuantes du raifin & du fluide dans leur de dix degrés. lequel elles nagent, les brife plutôt qu'elle ne les divife. Dans ce cas l'air reconnu & fait connoître fixe & le phlogiftique (vover ce mot) duelle; ce vin aigrira facilement.

quelconque pour qu'une maffe de royaume, & en 1769, des gelées raifin fermente; mais on doit diffin- affez vives, précédées de pluies, furguer deux genres de chaleur, celle prirent le raisin sur le cep dès le de l'atmosphère & celle inhérente à commencement d'octobre ; plusieurs la masse mise à fermenter. Ces de- particuliers se haterent de vendanger grés de chaleur ne font pas les mêmes, & de porter dans la cuve les raifins quoiqu'aux mêmes époques, ni les couverts de glaçons : la fermenta-

la vendange dans la cuve.

le raisin cueilli à ces époques sera dans un mouvement intestin dans la venfuivant la réverbération à laquelle dans toutes les années froides. Si il aura été exposé; à 4 ou 5 heures au contraire, la chaleur de la masse du foir la chaleur du raifin fera est toute de 12 à 15 degrés au mopresque égale à celle de midi. Il résul- ment qu'on la jette dans la cuve, la tera communément de ces trois fermentation est sensible peu d'houres

chaleur moyenne dans la maife au-Sans chaleur, point de fermenta- dessus de dix degrés; mais si cette

Je crois être le premier qui ait progression dans la marche de la ou proncipe inflammable se dégagent fermentation. Je ne veux pas dire avec impétuofité, & la liqueur pro- pour cela, qu'il n'y a point de ferduite par cette fermentation turbu- mentation avant l'apparition de ce lente, n'est pas susceptible de se con- degré chaleur; mais elle n'a pas ferver aussi longtemps que si la fer- été sensible, par ce qu'on appelle chulmentation avoit été modérée & gra- lition ou degagement de l'air , ou fifflement. Par exemple, en 1740, année il faut donc un degré de chaleur calamiteuse pour tous les vins du mêmes sur les différentes hauteurs de tion ne commença à être sensible que lorfque la maffe eut enfin acquis le Supposons qu'un thermomètre (voyez degré dix de chaleur; & dans plu-ce mot ) placé à l'air extérieur, fieurs endroits il s'écoula un mois marque à huit heures du matin depuis le jour de la vendange jusqu'à fix degrés au-dessus de la glace, à cette époque. Ainsi, du point de la midi 12, & 8 à cinq heures du foir ; glace jusqu'au degré dix, il y a eu la matinée à quatre ou cinq degrès au- dange; cette vendange s'est mise peu desfus de zéro, à cause de la fraîcheur à peu à la température de l'atmosqu'il a éprouvée pendant la nuit ; à phère & du lieu ou elle étoit renmidi , si le temps est clair & serein , fermée ; enfin , la chaleur progressive fa chaleur égalera celle de l'atmof- a amené celle de dix degrés. J'ai phère, & meme elle sera plus forte constamment observé ce phénomène

vient promptement tumultueuse si la fluidité est dans la proportion convenable; on la verra même commencer dans les bannes ou comportes, pour peu qu'elles aient été expofées a l'ardeur du foleil.

La chaleur de la masse, une fois jetée dans la cuve, ne suit que jusqu'à un certain point, celle de l'atmosphère & non dans une progrefion exacte; cette dernière, fuppofée être forte, accélère celle de la cuve; & celle de la cuve, une fois bien en train, varie très-peu, relativement à celle de l'atmosphère, à moins que la cuve ne soit exposée au grand air, ce qui dérange fingulièrement la simultanéité de la sermentation, ( objet effentiel ) & augmente beaucoup la diffipation de l'air fixe, & de l'air inflammable ou phlogistique contenu dans le mout & dans le grain des raisins.

La conclusion à tirer, est qu'il faut par art accélérer le degré dix de chaleur : lorsque la nature s'y oppose dans une fermentation trop lente ou trop turbulente, on perd une grande partie des principes conservateurs du vin.

SECTION IV. Du mouvement.

Il n'y a point de dissolution ni de fermentation fans chaleur, ni de chaleur fans mouvement. Nous avons déià dit que l'eau bouillante étoit l'image de la fermentation tumultueufe, & la dissolution du sucre, de la fermentation infensible. S'il n'existoit aucun mouvement dans la maffe de la vendange, fa chaleur

après qu'elle al été remplie, & de- riations que celles de l'atmosphère, quoique d'une manière moins marquée; parce qu'une grande masse acquiert, conferve ou perd de fa chaleur par une progression relative à son volume & à sa capacité, &c. mais plus lente que celle de l'atmofphère qui varie à chaque instant.

Il suffit d'avoir des yeux & d'examiner une cuve, lorfqu'on enlève la croûte supérieure ou chapeau, pour voir la liqueur, agitée en tous les fens, fe mouvoir par tourbillons, & entraîner avec eux les grains, les pepins, les débris du parenchyme, les pellicules des raisins, &c.; & de ces mouvemens fans cesse renouvelés, fans cesse multipliés, de ces froissemens de toutes les parties les unes contre les autres, naissent la chaleur & une plus grande fluidité; & à raifon de leur augmentation , les mouvemens deviennent plus rapides, plus forts & plus foutenus, & chaque particule plus atténuée & mieux dissoute.

Mais quelle est la cause réelle de ce mouvement, de cette augmentation de chalcur pendant la fermentation ? C'est le dégagement de l'air fixe des raifins & la pénétration des substances, les unes dans les autres, tant que dure la fermentation tumultueule.

#### SECTION V.

Du dégagement de l'air fixe du raifin, & de la pénétration réciproque des fubftances.

La chaleur de l'atmosphère est feulement la caufe acceffoire & non efficiente de la fermentation, ainfi qu'il a déjà été dit ; le dégagement éprouveroit seulement les mêmes va- de l'air fixe, & la pénétration des **fubstance** 

fubstances lors de leur dissolution, cutent & absorbent l'autre partie de de leur combinaifon & de leur recom- l'air fixe. binaison, sont les causes réelles, quoique

blement. la pénétration d'une substance dans le même lieu que l'eau destinée à velles, & les recombinaisons s'exé- une fumée noire & épaisse, de Tome IV.

FER

Ces phénomènes font connus de la première y concoure plus fenfi- tous les chimistes; mais il faut parler aux cultivateurs & les instruire par La fluidité permet les dissolutions; des exemples. Prenez de l'esprit de les diffolutions, l'exercice des loix de vin, tenu depuis quelques jours dans une autre; la pénétration, l'aug- l'expérience; ces fluides féparés aumentation de chaleur : l'augmen- ront tous deux le même degré de tation de chaleur, la dilatation des chaleur du lieu, à très-peu de chose corps; enfin, cette dilatation, la cha- près, rempliffez de cette eau la moitié leur, &c. & l'expulsion d'une partie d'un grand verre, plongez la bouche de l'air fixe qu'ils contiennent. L'autre de votre thermomètre dans cette partie de cet air se recombine de eau, afin de vous affurer de Ton nouveau dans la masse fermentante; degré de température; retirez le à mesure que les combinaisons des thermomètre, & ajoutez aussi-tôt principes s'exécutent, cet air dégagé un quart, un tiers, ou moitié de son des cellules qui l'emprisonnoient , volume de l'esprit ardent , & vous s'échappe sous forme de globules, verrez monter la liqueur dans le tube parce qu'il est obligé de traverser un du thermomètre. Cette pénétration fluide, ce qui le rend, pour ainfi dire, des deux fluides a donc produit une vilible, car autrement il se méleroit chaleur qui n'existoit pas auparavant avec l'air atmosphérique, & échap- dans cette eau. Il en est en quelque peroit à la vue. Si le fluide étoit pur, forte ainsi dans la cuve, à mesure par exemple, comme l'eau d'une fon- que l'air fixe se distipe; parce que le taine, les globules éclateroient à fa mouvement & la pénétration augfurface; mais dans la cuve, le fluide mentent en raifon de leur progression. eft mucilagineux, & semblable au Si on veut un exemple plus en grand favon dissous dans l'eau, il retient des effets d'une pénétration rapide, l'air & lui conserve sa forme de prenez un grand verre à pied, jettez globule : jusqu'à ce que sa dilatation dedans trois gros d'huile de téré-le fasse éclater; cet air rassemblé en benthine nouvelle; dans un autre globules plus légers que le fluide, verre emmanché à une longue baimprime le mouvement à tout ce guette, mettez un gros de bon csprit qu'il rencontre fur sa route; & de nitre, & autant d'huile de vitriol comme la masse totale est parsémée, bien concentrée; videz dans le precriblée & remplie de ces globules mier verre, à plusieurs reprises & ascendans, elle reçoit un mouve- à peu d'intervalle l'une de l'autre, ment total dans ses parties, d'où il le niélange contenu dans le second réfulte entr'elles une plus grande , verre ; il s'établira aufli-tôt une vioune plus prompte, une plus entière lente pénétration, un dégagement pénétration, pendant que les décom- confidérable d'air; les liqueurs bouilpolitions, les combinaisons nou-lonneront, il fortira, par tourbillons,

fans l'enlever de la cuve, elle ne certain point. confervera par la fuite que la fimple vement, ni fifflement, &c.

n'ai jamais vu la chaleur de la fer- tanéité d'action. mentation vineuse monter à plus de vingt-sept à vingt-huit degrés, tandis que celle de l'eau bouillante est au moins de quatre - vingt degrés; il n'y a donc aucune comparaison à une bonne Fermentation tumultueuse. faire relativement à la chaleur de

laquelle la flamme s'elèvera fouvent d'eau bouillante, cette dernière nejufqu'à la hauteur d'un pied & fera pas entendre un bruit, un fifflement comparable à celui de la Ces exemples de la pénétration première, parce que l'air qui s'éfimple. & de la pénétration ex- chappe de l'eau fimple n'est pas trême, démontrent qu'à melure que invilqué par un mucilage, & parce l'esprit ardent se sorme dans le mout, qu'il s'en dégage sans effort, & se il pénètre & s'unit à l'eau de ce combine tout de suite avec l'air mout : que de cette union résulte la atmosphérique ; au lieu que, sur la chaleur, le mouvement, le déga- furface de la cuve & contre les gement de l'air. Aussi, plus la fer- douves, on voit un amas de grosses mentation approche de fon terme, bulles, qui s'y accumulent & fe plus la chaleur de la masse est con- dissipent très-difficilement. L'air est sidérable, ainsi que le mouvement emprisonné par le gluten du mucitumultueux & le fifflement de l'air, lage; à melure que la fermentation bruyant. Lorfque cette fermentation gagne en force, ces bulles groffiffent est arrivée à son maximum, c'est - à- davantage, parce que le mucilage est dire, à fon plus haut point, l'intensité rendu plus fluide, & par conféquent, de la chaleur diminue, &c. & si on il offre moins de résistance à l'air, dès laisse subsister la masse de vendange que le globule est ballonné jusqu'à un

On ne peut présenter le tableau chaleur atmosphérique du lieu qui des idées, que par une marche prola renferme; il n'y aura plus ni mou- gressive; c'est pour cela que j'ai été obligé de considérer comme des êtres Le fifflement qui annonce le plus à part, la chaleur, le mouvement, le ou moindre degré de la fermenta- dégagement de l'air, &c. & de les tion, est uniquement du à l'air fixe saire agir comme des principes isolés; qui s'échappe, & dont les globules mais ou doit bien fentir que leur acse brisent à la surface de la cuve; tion réciproque tient à celle de tous car il ne faut pas croire que le vin les trois ensemble, & que chacun prêdans la cuve, bouille aussi tumul- tant du secours à l'autre, le résultat tueusement que l'eau dans un vaisseau de leur opération est une opération place fur un grand seu, puisque je commune à tous; enfin, une simul-

#### CHAPITRE II.

Des conditions effentielles pour établir

La bonne fermentation depend l'une & de l'autre; cependant, en sup- d'une multitude de combinations posant une cuve d'un volume égal heureuses, & la principale est la à celui de la cuve qui contient la maturité entière du raisin , qui dévendange, & la supposant pleine veloppe le muqueux doux; les autres tiennent aux loix effentielles de la ce point, on est assuré d'avoir du duire à fix, ces conditions; le choix incomplète. du jour de la vendange, la fermendu chapeau fur la cuve, le couvercle de la cuve, l'addition du moût chaud ou d'un principe sucré, si le peu de qualité du raisin l'exige.

# SECTION PREMIÈRE.

Du jour de la vendange.

Il ne s'agit pas ici des exceptions particulières, mais des généralités; ainsi, deux objets à examiner; l'état du raisin & le choix du jour destiné à atténuée, plus travaillée par les fi-

fa cueillette.

plus de durée. Dans quel état se plus fluide, la plaie s'est sermée, le trouva alors le raisin ? La grappe principe sucré a été plus rapproché, avoit perdu sa couleur verte, & elle & ce fruit sera & paroitra plus doux, s'étoit métamorphofée en un brun plus aromatifé que ceux qui font fur rougeatre, c'est-à-dire, de la couleur le même arbre: voilà pour la dimidu farment, lorsque le bois est mur. nution du fluide aqueux. Tordez la Ce changement de couleur ne fut pas queue de la grappe d'un raisin sur aussi complet dans les vignobles du son cep, & laissez sur le même cep nord du royaume, que dans ceux un autre raisin livré à lui-même; de l'intérieur ou du midi ; mais dans attendez qu'ils approchent de leur les uns comme dans les autres, le maturité parfaite; goutez plusieurs railin parvint à une matière calière, jours après, & comparez la faveur chacun fuivant fon climat. Il y eut de l'un & de l'autre, vous donnerez même quelques provinces où cette nécessairement la préférence au pregrappe fut desséchée. Il est donc na- mier : voilà pour le resserrement turel de conclure, après l'exemple des filières & la discontinuité de la fourni par ces deux années, que communication d'une féve trop lorsque la couleur de la grappe, aqueuse. Enfin, examinez & goutez toute circonstance égale, parvient à un chasselas, ailleurs appelé moinain,

FER nature : fi l'homme les contrarie , il très-bon vin, & plus elle s'en éloigne, dérange le mécanisme de la fermen- plus cette liqueur est médiocre ou tation, & il en est puni par le peu mauvaile; ce qui est également déde qualité de son vin. On peut ré- montré par les années de maturité

La théorie de la végétation est tation en grande masse, l'égrainage entièrement conforme à ces principes, ou foulage du raifin , la formation & le raifonnement est confirmé par

l'expérience.

Tant que la grappe est verte, herbacée, c'est un signe évident qu'une féve aqueufe, abondante & pas affez élaborée, se porte du cep au raisin; il est alors trop aqueux & pas affez fucré, & il ne se change en véritable muqueux doux, que lorsque les filières par où passe la féve ont été plus resserrées, & ne kiffent monter qu'une partie plus lières & en plus petite quantité. 5. I. De l'état du raisin. Les années Veut-on des preuves palpables? choi-1753 & 1762 ont été généralement fiffez fur un cerifier, un guignier, &c. reconnues pour être celles qui ont une cerife qui ait été becquetée par fourni le vin le plus parfait & le un oiseau; il en a pompé le suc le

0 002

laissé sur le cep, enveloppé d'un sac- saner le raisin sur le cep; il en est cheu. Revenons à notre objet.

ressemblent presqu'à ce sirop, ce le cep. qui rend leur fermentation molle, & cile.

s'est déterminée à Arbois, à Château perflue, & à rapprocher & à faire Châlons, en franche - Comté, à con- développer le muqueux doux. Ici l'art ferver le raisin sur le cep, souvent imite les procédes de la nature dans jusqu'en décembre & quelquesois jus- les années de pleine maturité; car dans celui d'Arbois. A Rivefaltes, on laisse quelques circonstances

de papier, aufii-long temps que la ainli en plufieurs cantons d'Espagne, faison le permet; comparez-le avec dans les iles de Candie, de Chypre, un chasselas du même cep, cueilli en &c. C'est encore d'après cette théooctobre, la différence sera énorme, rie, qu'on fait en Lorraine & ailleurs foit pour le goût, foit pour la fraî- le vin nommé de paille; l'opération consiste à cueillir les raisins par un A mesure que les conduits séveux tems sec & au gros soleil, de les de la grappe s'oblitèrent, il monte étendre sur des claies de paille ou moins d'eau de végétation, & la d'ofier fans qu'ils se touchent; d'exchaleur du jour failant transpirer & poser ces claies au soleil & de les évaporer une grande partie de cette renfermer dès qu'il est passé; tous séve, le principe sucré est plus rap- les deux ou trois jours d'enlever les proché; aussi, les espèces de raisins, grains qui pourrissent, sans attaquer naturellement les plus fucrées, font ni bleffer leurs voilins; enfin, lorsque moins juteules & plus craquantes; les railins font bien fanés, & qu'une les autres, au contraire, sont plus partie de leur eau de végétation est molles & plus fondantes. (Il y a diflipée, on les presse & on en fait quelques exceptions à cette loi ). Du du vin. Dans quelques endroits on fucre nové dans l'eau se convertit en tort la grappe du raisin sur le cep, firop par l'ébullition, & il acquiert un ou bien on supprime, chaque jour, gout différent de celui que la mixtion un certain nombre de feuilles, afin avoit auparavant. Il en de même du que dans la journée, il monte moins railin, & jamais son aromat n'est de séve des racines aux railins, & plus exalté dans le vin, que lorsque pour empêcher que pendant la nuis le principe sucré est plus rapproché, ces seuilles n'absorbent l'humidité Dans les années de pleine maturité, de l'atmosphère, & ne rassemblent les vins muscats, même du royaume, une plus grande masse d'aquosité dans

Ces exemples, ces manipulations leur éclaircissement long & diffi- prouvent donc que pour avoir des vins meilleurs, on cherche à dé-C'est d'après cette théorie qu'on pouiller le raisin de son aquosité suqu'à noël. C'est par la même raison, les vignobles du nord du royaume, qu'à Condrieux, si renommé par ses il est excessivement rare que la vins blancs, on ne vendange qu'à la grappe avant la vendange prenne la fête des faints, quoique son vignoble couleur dn bois de farment, lorsqu'il foit parfaitement exposé au foleil du est mûr, & bien plus rare encore que midi, abrité par des montagnes & le raifin se sane de lui-même sur le de trois degrés plus méridional que cep fans y pourrir; à moins que Dans le nord, deux raisons s'y opposent; le peu d'intensité de chaleur & la fréquence des pluies; de manière que le de sa qualité. raifin y pourrit plutôt que de venir à ce point si désiré.

Je ne prétends pas dire pour cela, qu'il foit indispensable d'attendre ce mens les plus suivis. Mange-t-on des changement de couleur pour cueillir raifins plus parfumés, plus exquis que le raifin; la récolte entière feroit ceux oublies cans les vignes lors de presque toujours pourrie ou perdue la cueillette, & que l'on trouve après dans le nord du royaume: je dis que les feuilles font tombées? Examifeulement que ce point indique la nez les chaffelas déjà cités & envelop- \* plus parfaite maturité, & que plus pés de leur fac de papier. Dans les la grappe en approche, meilleur est terrains terreux, dans les provinces le vin, parce que le principe sucré où il pleut souvent, on ne trouvera est uni à une quantité suffisante d'eau à cette époque que des raisses pourris : & non au - delà.

ces affertions, que les vins à cette fuivant les circonflances, ne détruit époque seront trop liquoreux, & qu'ils conferveront toujours cette liqueur tablis. comme les vins d'Espagne, les vins · muscats, les blanquettes, les malvoi- le commencement de la maturité, la sies. &c., je parle des vins rouges, de saison n'est pas entrecoupée de plujes ceux qu'on fait fermenter dans la cuve; & de jours fereins, le raifin gagne à ils ne reffembleront jamais aux premiers, & s'ils font plus long-temps à perdre leur liqueur que les vins des années ordinaires, ils feront meilleurs, fera en raifon de la quantité du principe sucré, étendu dans un véhicule aqueux convenable. Le principe fucré & l'eau ne sont pas les deux seuls principes du vin; il en existe d'autres. dont il n'est pas encore temps de par-

La vraie conclusion à tirer de ce oui vient d'être dit, est qu'on ne doit vendanger, fi les circonstances le perturité fera indiquée par le changeloi est générale; le raisin ne sera pas moins bien, qu'il est plus sujet à pour-

naires ne concourent à ce phénomène, trop mûr quoique bien des gens fe le persuadent, en disant que, passé un certain point de maturité, il perd

Avant de leur répondre, il convient de citer quelques exemples; ils démontrent mieux que les raisonneil y a un terme à tout, j'en conviens; Il ne faut pas conclure encore de mais ce terme, reculé ou rapproché pas la généralité du principe que j'é-

Si la chaleur se soutient, si depuis rester sur le cep. Si, au contraire, la terre du vignoble est substancielle, humide, si ce vignoble est dans un bas-fond, ou ménie dans une plaine, plus riches en esprits, & leur durée si les journées sont froides, le raisin. paffé un certain point de maturité, (fans être complète) diminue de qualité & très-fouvent pourrit avant d'avoir atteint ce période.

Si on ne s'en rapporte pas à ce que j'avance, quoique j'aie ferupuleufement fuivi la marche de la maturité du raifin pendant une longue fuite d'années, je prie le lecteur de s'occuper des mêmes observations, & mettent, que lorsque la pleine ma- de remarquer que si les vents du sud règnent à l'époque de la maturité, ment de couleur de la grappe. Cette quoique très-chauds, le raisin mûrie

rir & à passer, que par les vents du voifinage, entraînent avec eux beau-· du bois, il monte moins d'eau de vé- pays. En général, tous les cepages tomne chaude & feche, le raifin ne espèces qui exigeoient moins de châpourrit pas, il achève & complète fa leur pour leur maturité, & on a avec maturité; mais s'il y a intermittence raison abandonné la culture des esfréquente, plus la pourriture fera assure la quantité & la qualité du vin, prompte & complète. Aquosité sura- on a planté indistincrement les espèces bondante & chaleur font les deux précoces & les tardives, de magrands accélérateurs de la corruption nière que les raifins y font mûrs dès & de la putridité. Ouoique les circonstances ne puissent

pas être les mêmes, par exemple, en Languedoc, en Provence, &c. relativement à la sérénité de l'air & à la chaleur, comparées avec les climats de Lorraine, des environs de Paris, déperdition tient encore à plusieurs &c. cependant ma propolition reste autres causes; ce n'est pas le cas d'en dans son intégrité; c'est-à-dire, qu'on parler ici. doit cueillir le raifin lorfqu'il est parvenu à fa maturité complète quand la faison, la chaleur & le climat le la boisson de mes gens, & du vin permettent. Heureux les vignerons, s'ils voient souvent la couleur verte de la grappe de leurs raisins, acquérir qui, année courante, fournit le plus la couleur brune!

Ces généralités exigent plusieurs nord. La raifon en est fimple; les modifications relatives aux espèces vents du sud, relativement à l'inté- des raisins & à la qualité du sol. Par rieur des terres, & les vents de mer exemple, si dans nos provinces du pour les vignobles qui font dans fon nord, on cultivoit les mêmes espèces de raifins que dans celles du midi, coup d'humidité, relâchent les fibres elles n'y muriroient jamais; au condu cep, du farment, &c. & il monte traire, le plant du vrai pineau que plus d'eau dans le raifin qu'il ne peut j'ai tiré de Bourgogne, & cultivé en perdre par la transpiration. Les dans le bas-Languedoc, y a acquis sa vents du nord au contraire, font secs, maturité complète plus d'un mois avant hâtent l'évaporation, resserrent les fibres le sarres, raisin très-commun dans ce gétation, enfin, le raifin murit mieux, cultivés dans le nord, font plus pré-Il n'est donc pas étonnant qu'il ait coces que ceux du sud; & dans les plus de goût & plus de parfum. Jus- environs de Paris, on vendange beauqu'aux fleurs mêmes sont plus odo- coup plutôt qu'en Languedoc, en rantes. & chacun connoît l'action de Provence, &c. D'où provient cette ces vents jusque sur le vin vieux ren- espèce de contradiction apparente? sermé dans des caves. Dans une au- c'est que dans le nord on a choisi les de pluie & de beau temps, le raisin pèces tardives. Dans le midi, au conpourrit, & plus l'intermittence sera traire, où la nature & non pas l'art le commencement de septembre, & que d'autres le sont tout au plus au\* milieu du mois d'octobre; malgré cela, le vin y est presque toujours généreux; & chez beaucoup de particuliers, il ne se conserve pas. Cette

Un propriétaire intelligent dira: Il faut du vin pour ma table, pour pour vendre. S'il habite les environs de Paris, il recherchera le cepage de raisins, pour peu qu'ils murissent,

Octobre 1782.

Pag. 479

| Étévation de la liqueux du<br>thermomètre au-detent de Zero<br>dans l'atmosphère. |                               |                 | CUVE<br>A.                                                 | ÇUVE<br>B.                                                                   |                    |                | observations.                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantiéme<br>du<br>Moit,                                                          | u du de                       |                 | DÉGRÉS DE CHALEUR<br>au centre de la masse<br>fermentante, | DÉGRÉS DE CHALEUR,<br>auivant les differentes pro-<br>fondeurs dans la Cuve. |                    |                | (a) Cens Cuve rem-<br>plie, le centre a donné<br>11 dégrés.                                                                                                        |
|                                                                                   | i .                           |                 |                                                            | à s pied.                                                                    | i 3 pieds          | 16 pieds       | (b) Forcé de m'ablen-<br>ker, je n'ai pu observer<br>aux deux autres époquer<br>le la journée.                                                                     |
| 11                                                                                | 7 du m.<br>midi<br>7 du foir. | 10<br>14 -      | 11                                                         |                                                                              |                    |                |                                                                                                                                                                    |
| 12                                                                                | / du m-<br>midi<br>/ du foit- | 1 f<br>15<br>10 | · 10                                                       |                                                                              | (a)                |                | (s) Gelée blanche al<br>l'extérieur.                                                                                                                               |
| 13                                                                                | / du m<br>midi<br>/ du foir-  | 8<br>15<br>10   | 11<br>17                                                   | 111                                                                          | 11  <br>11  <br>13 | 11 1           | (d) Cette Cuve a été<br>cirée à huit heures du ma-<br>cin. Lorsque tout le vin a<br>en coulé, le Thermomètre                                                       |
| 14                                                                                | 7 du m                        | \$              | 11                                                         | 11.                                                                          | 13. ‡              | 22 7           | Supérieur marquoit sa dé-<br>rrés, le mitoyen 19, ca-                                                                                                              |
| 15                                                                                | 7 du m<br>midi<br>7 du foir   | 3<br>16<br>14   | 7 i }<br>15<br>13                                          | 13 ¦<br>13<br>14 i                                                           | 15<br>15<br>16     | 15<br>15       | décuration, l'ait fire étoit<br>réi-fealible, & ce l'étoit<br>pas auparavan.<br>(s) Cette Cuve a été<br>citée à 9 beures du matin,<br>cans air fire bien fensible. |
| 16                                                                                | 7 du m<br>midi<br>7 du foir   | 111             | 74<br>74 2<br>14 7                                         | 15 1                                                                         | 16 1               | 15<br>13<br>15 |                                                                                                                                                                    |
| 17                                                                                | 7 du m<br>midi<br>7 du foir   | 111             | (c) 15 %<br>25 ½<br>15 ½                                   | 17 £<br>18<br>18 }                                                           | 17<br>17<br>17.1   | 16             |                                                                                                                                                                    |
| ,,                                                                                | 7 du m<br>midi<br>7 du fois   | 13'             | 16 }<br>16 }<br>17                                         | 10 i<br>11<br>11                                                             | 18<br>18<br>13     | 17             |                                                                                                                                                                    |
| 19                                                                                | 7 du m<br>midi<br>7 du foi    | 14              | 18 ;<br>18 <u>\$</u> .<br>18 [                             | (d)                                                                          | 19                 | 18             |                                                                                                                                                                    |
| 24                                                                                | ) du m                        | 28              | "                                                          |                                                                              | 1                  |                |                                                                                                                                                                    |

fur les lieux, que ceux de la feconde du jour, & il faut obéir à la loi imclasse de Bourgogne ou de Cham- périeuse du moment. Il n'en est pas pagne, & du montant de la vente ainsi pour celui qui veut faire du bon il en fera venir du meilleur pour fon vin, ou qu'il destine à garder pour ufage & qui lui coûtera moins. Ail- fa confommation, ou à vendre un bon leuts. ce propriétaire, en faifant plan- prix. La qualité du vin, plus que fa ter fes vignes, choifira le cepage re- quantité, fait la richesse de tous les connu pour fournir le meilleur vin, pays des vignobles renommés du le placera dans une exposition la plus royaume; dans ce cas, il est de la abritée & la plus pierreule, & la plus grande importance de porter juf-feconde qualité de fes vignes fera qu'au ferupule le choix du jour & plantée en ceps dont le raifin murit de l'heure à laquelle doit commencer tout à la fois. Si dans ce canton, le la cueillette. Le Tableau ci-centre prix du vin destiné à la vente, dé- prouve la diversité frappante dans les pend de sa qualité, c'est essentielle- résultats de la fermentation. ment le cas de recourir à l'art, lorsque la nature s'oppose à la pleine ma- leur de la cuve A, est montée seuleturité. Plus on approche du midi, ment à dix neuf degrés, & celle plus la séparation des espèces devient de la cuve B, à vingt-quatre; 2º. que nécessaire, attendu leur multiplicité cette dernière a resté deux jours de & la distance entre leur pleine ma- moins à compléter sa sermentation. turité. Sans cette précaution, il est & j'osc assurer que le vin de la cuve impossible d'obtenir une bonne ser- B, est de beaucoup supérieur à celui mentation.

l'été & l'automne n'ont pas été fecs; fertile. ce fol retient trop l'eau, le cep est différences frappantés.

parce qu'il vend fon vin plus cher le mot BAN) il n'y a plus de choix

Ce tableau prouve 10. que la chade la première, quoique produit Il est bien rare de voir, dans les par des raisins de vignes de dix à terres fortes & substantielles, cette douze ans, & d'un cepage, en génématurité pleine fans être devancée ral, plus commun que l'autre, & planté par la pourriture, fur-tout lorsque dans un sol moins abrité & plus

Il avoit plu le dix octobre; il plut trop nourri, & le raifin trop aqueux: même un peu dans la matinée du elle est beaucoup plus fréquente dans onze, & la vendange fut cueillie enles terrains pierreux, fablonneux, core imbibée de l'eau de la pluie. caillouteux, &c. Si on compare les Vers les trois heures de l'après-midi. effets de la fermentation dans la ven- le ciel fe découvrit & le beau temps dange produite par ces terrains op- revint, fuivi d'un courant d'air affez. pofés en qualité, on y trouvera des fort. Si on me demande pourquoi, d'après mes principes, je ne différai 5. II. Du choix destiné à la cueillete. pas l'époque de la cueillette, je ré-Lorfque les circonstances locales pondrai, que dans les provinces voiforcent à vendanger, la pluie, par fines de la mer, lorsque la pluie exemple, la pourriture, ou la récolte furvient vers l'équinoxe, elle est toud'une très-grande quantité de vignes, jours copieuse & de longue durée, ensin le ban de vendange, (Voyez & par conféquent les raisins, près de bas, n'importe la qualité. Tant que fut rapide. la guerre de mer dure, il est assez qualité.

nons à notre objet.

curent repris leur cours ordinaire, soleil pendant toute la journée, &

leur maturité complète, pourrissent une nouvelle séve ne put s'infinuer au point que l'on perd un grande dans le raisin, & la chaleur du foleil partie de la récolte, & que le vin fit évaporer l'eau superflue qu'il n'a point de qualité; 2°, que dans contenoit, & concentra davantage ces provinces les vignobles y font le principe sucré dans une moindre fi multipliés que le vin bon ou quantité de fluide, Huit, dix ou mauvais vin est vendu au même prix, douze jours de retard pour la cueilà peu de chose près; 3°. que si on lette, produisirent cette heureuse réeit force de le céder aux bouilleurs volution; le vin fut excellent, & on d'eau-de-vie, le prix est encore plus doit bien penser que sa fermentation

Il faut, autant que faire se peut, inutile de fonger à faire du vin de attendre que le vent du nord ait régné depuis quelque temps, & On pourroit conclure qu'on seroit choisir un jour clair & serein. Dans à l'abri, dans les provinces méri- la faison des vendanges, les nuits dionales, des triftes fuites des équi- font communément fraîches & les noxes, si on y cultivoit des plants rosées très-fortes. Le premier point plus précoces; mais on y vise plus effentiel est de n'entrér dans la vigne à la quantité qu'à la qualité. Reve- que lorsque la rosce est entièrement dislipée, & le raisin échauffé par les L'exemple déjà cité de la ven- rayons du soleil: (je parle des raidance de 1769, pendant ou austi-tôt sins qui doivent fermenter en masse). après la gelée, prouve que la bonne On a vu que la fermentation comfermentation dépend en grande par- mençoit seulement à être sensible tie du jour de la cueillette, puisque le dans la cuve au degré dix de chamoût resta, à cette époque, près d'un leur. Or, si le raisin cueilli dans la mois dans la cuve, avant de mani- matinée n'a pas ce degré, la fermenfester les premiers signes de la fermen- tation sera languissante, trainante, mentation. Tout le monde se sou- & il s'échappera une plus grande vient de leur mesquine qualité, & quantité d'air fixe & de phlogifique; combien ils aigrirent ou pourrirent enfin, elle s'accomplira foiblement. dans les mois de juillet & d'août Dès que le foleil commence à être fuivans. Il faut aussi ajouter que les élevé sur l'horizon, ses rayons moins vignobles bien fitués, & dont les obliques acquièrent de la chaleur. faisins approchoient de la maturité dissipent la rosée & la fraîcheur de complète à l'époque des gélées, la nuit & du raifin; mais ce n'est furent de beaucoup supérieurs à ce guère qu'à neuf ou dix heures du qu'ils auroient été fans elle. Le froid matin que le raifin commence à avoir arrêta le mouvement de la féve, le la chaleur requise. Si on le cueille suspendit, & sur-tout oblitéra les ca. avant cette heure, on doit le laisser naux féveux, de manière qu'après que dans des bannes, comportes, (Voyez les deux jours de frimats furent passés, ces mots) ou autres vaisseaux peu pro-& que la chaleur & le beau temps fonds expofés à la groffe ardeur du

le jeter le dernier dans la cuve. La une cuve avec les précautions indila main qui le touche; mais si on vigne, à différentes reprises, & vous deur de quelques pouces, on trou- plutôt faite; 2º. que son degré de pénérrer jusqu'au centre de la masse, servera plus long-temps. Le grand point est que l'homo- Si la cuve est placée simplement généité de chaleur se trouve dans sous un hangar, ou exposée à l'air,

que la cuve foir remplie dans le beaucoup la chaleur de la maffe. L'air tation s'établira dans les 14 heures, les fluides cherchent à se mettre en j'en ai la preuve.

pas comme l'expérience. Remplissez celle-ci s'y refuse. Tome IV.

superficie du raisin dont le vaisseau quées, Remplissez-en une aurre avec est rempli, paroît rrès-échaussée à les mêmes raisins & de la même enlève cette vendange à la profon- verrez, 1°, que la première fera vera l'intérieur froid, parce que la chaleur sera plus considérable, 3° que chaleur de cette faison n'a pas la le vin que l'on en retirera sera plus force & l'activité suffisantes pour aimable, mieux fait, & qu'il se con-

toute la masse qu'on doit jeter dans comme on le voit chez plusieurs particuliers des provinces méridio-La seconde condition effentielle est nales, la fraîcheur des nuits diminue même jour. Si on a fuivi la marche de l'atmosphère, beaucoup plus froid indiquée, il est clair que la fermen- qu'elle, la foutire, parce que tous même avant, & qu'elle sera très-sen- équilibre, & le grand courant d'air sible. On ne doit pas craindre dans la dissipe. Celles placées dans les cuves nos climats qu'elle soit trop rurbu- n'éprouvent presque pas les bienfaits lente. Une fois commencée, elle ne de la chaleur du jour. Comme il faut, doit pas être interrompue sous quel- autant qu'il est possible, enrretenir que prétexte que ce foit. C'est dé- une chaleur égale dans le cellier, ranger la crise opérée par la nature, (voyez ce mot) il convient d'ouvrir & on ne la dérange jamais impuné- portes & fenêtres tant que le soleil ment. Or, si dès le lendemain, ou est sur l'horizon, atin d'échausser dans les jours fuivans, on jetre de l'air de fon atmosphère, & les renouveaux raifins dont la chaleur foit fermer exactement lorsque le soleil inégale, il est clair, & l'expérience est couché : que si, malgré ces préprouve que la fermentarion est sui- caurions, l'air atmosphérique du celpendue, & qu'elle est obligée de lier n'est pas assez échausté, & si la recommencer presque sur de nou- fermentation traîne trop en longueur, veatux frais. Si le nouveau raisin est comme en 1740 & en 1769, il est plus chaud que le premier, il donne prudent d'établir des feux dans le tout à la fois une trop forte im- cellier même, afin de remettre l'air pulsion à la fermentation qui doit au même point de chaleur qu'il a fuivre une marche constante, uni- communément. Ces précautions paforme & toujours soutenue; s'il est roîtront minutieuses à tous les viégalement chaud que l'autre, sa fer- gnerons, mais elles ne font point mentation ne feta jamais au pair : telles , l'expérience démontre leur utilité, & il est dans l'ordre que l'art Tous les raisonnemens ne prouvent suive la marche de la nature lossque SECTION II.

De la nécessité de faire fermenter en grande maffe.

Dans toutes les pratiques d'agriculture on doit juger par compa- gue durée. raifon : c'est la meilleure & la seule manière de s'instruire. Supposons qu'on ait à sa disposition le nombte de vendangeuts necessaire, ainsi que les vaisseaux vinaires destinés à transporter la récolte, à la recevoir : fupposons encore que tous les raisins égrapper le raisin? (Voyer ce qui a cueillis dans la même journée soient déjà été dit au mot EGRAINER ). entr'eux égaux en qualité, en espèces & produits pat un sol égal & par des tion, ainsi qu'il a été dit; l'égrainage vignes du même âge; enfin, sup- & le foulage ( voyer ces mots ) proles; je dis, 1º. que la cuve qui con- La manière la plus simple, la plus tiendra, par exemple, douze muids, économique & la plus expéditive, fera faite plus tatd que celle qui en est indiquée au mot Egrainer. Cette contiendra dix-huit; & celle-ci plus méthode, il est vrai, dépouille seutard que celle de vingt-quatre, & lement la grappe de ses grains, & ainsi de suite; 2°. que la chaleur de ils ne sont point assez brisés pour étala fermentation fera en raison de la blir la fluidité convenable. masse fermentante, ainsi que la qua- Le foulage ( voyer Fouler, Foulité du vin ; 3°. que le vin de ces 101RE) est indispensable. Plus la venderniètes se conservera plus long- dange est foulée, plus il résulte de temps que le vin des premières cu-fluidiré; par conféquent, plus de vées, qu'il fera mieux coloré, & disfolutions des principes du raisin, enfin , qu'il fournira plus d'esprit de chocs plus sotts , des brisemens , ardent si on le soumet à la distilla- des divisions des parties contenues tion. Ce font autant de points de & invisquées dans le mucilage, & fait que chaque propriétaire est à par conséquent, plus de chaleur jusmême de vérifier.

l'air fixe, le mouvement, font tou- rigoureux augmente la fluidité, & la jours en raison du volume de la masse, plus grande sluidité permet l'explodans l'expérience proposée. Il y aura fion, si je puis m'exprimer ainsi, de donc plus de chocs, plus de colli- toutes les loix de la fermentation. sions, plus d'atténuation des prin- Lorsque le principe mucilagineux est cipes, plus de dissolutions, de com- étendu dans un plus grand véhicule, binaifons & de recombinaifons, & le principe sucré se trouve plus à par conféquent, un mélange plus in- nu, & plus susceptible, de dissolu-

time des principes qui concourent à métamorphofer le moût en vin. De cette exacte combination & diffolution réfulte une plus belle couleur, plus d'amiabilité dans la liqueut, plus d'esprit ardent, & une plus lon-

SECTION III

De l'égrainage ou égrappage, & du foulage,

Est - il nécessaire d'égrainer qu

Sans fluidité, point de fermentaposons toutes les circonstances éga- duisent cette fluidité si nécessaire.

qu'à un certain point, & plus d'ac-La fluidité, le développement de tion dans la fermentation. Le foulage

tion; l'action des fels est plus vive, ce qu'ils appellent barrer, barrayer & plus forre fur les parties huileuses; la cuve; au mor Fouler, on entrera & l'esprit de vin, à mesure qu'il se dans de plus grands détails. Ces opéforme une action de combination rations sont detestables & absolument plus directe sur rous les principes du contraires à tous les principes; chamoût, & de la partie colorante de que fois qu'on renouvelle l'agitation la pellicule du raifin. On ne doit pas dans la masse de vendange, on inoublier que toutes circonstances étant terrompt & on dérange la fermentaégales, une cuvée dont la vendange tion qui doit être une, pour érre ofera mife dans la cuve avec la grappe bonne; on facilite la fortie d'une & les grains mal foulés, fermentera très-grande quantité d'air fixe & du plus fensiblement que celle dont le phlogistique, qui font l'un, l'ame railin aura été foule & separé de sa du vin, & l'autre son conservateur, grappe, c'est-à-dire, que le bouil- & que l'on doit par conséquent lonnement fera plus sensible : la cherchet à retenir & à y concentrer partie colorante en sera moins dis- autant que les citconstances le perfoute , parce que l'esprit , &c. ne mettent.

que séparé de la grappe.

peut avoir prife fur elle tant que le Le foulage rigoureux produit engrain n'est pas écrasé, sut-tout lors- core un effet excellent, relativement qu'il tient encore à la grappe, & à certaines provinces du royaume, & son action est rrès-foible, ou presque sur-tour aux maririmes. Les érrangers nulle si le grain est resté entier quoi- qui achètenr les vins & les embarquent, présèrent les vins bien Je regarde le foulage rigortreux, colorés à ceux qui le font moins, comme un des points les plus im- quoique de qualité supérieure, parce portans, & fans lequel il ne s'établit ja- qu'ils font dans la ferme perfuasion mais une bonne fermentation. Moins qu'ils foutiennent mieux la mer. J'adla vendange est mûre, plus il est mettrai, s'ils le venlent, leur prinrigoureusement indispensable. Mais cipe, mais à une condition, qui est quand doit-on fouler? Au moment que cette intenfité de couleur soit même qu'on jetre le raifin dans la plutôt due au foul-ge rigoureux, cuve, & il ne doit pas y tomber sans qu'à une fermentation tumultueuse l'être exactement. Dans plusieurs de trop longuement sourenue. Plus on nos provinces, on fuit des coutumes foule la vendange, plus la partie colodifférentes; dans quelques-unes on se rante, contenue sous la pellicule, est contente de faire entrer des hommes à découvert . & plus l'esprit ardent dans la cuve dès qu'elle est rem- à mesure qu'il se forme, aidé par les plie, & ils piérinent la vendange fels & par la chaleur, a de facilité à pendant une heure environ; dans la dissoudre. Si on doute de ce point quelqu'aurres, ils enrrenr chaque jour de fait, supposons toutes les cirdans la cuve, jusqu'au moment qu'on constances dans le choix des raisins, la tite, & lorsque l'air fixe, qui s'en de la cueillette, de la fermentation échappe, ne leur permet pas d'y &cc.; que l'on rempliffe une cuve avec entrer, ils exécurent cette opération des raisins rigoureusement foulés, avec de longues perches de bois ; une feconde dont la moitie foit simdeviendta plat.

ce qui facilite leur précipitation,

CHAPITRE IV. De la formation du chapeau sur la cuve.

plement foulée, & la troisième, fectueuse quant à la fermentation. point du tout ou presque point, Dans celles,où l'on égtaine avant le & on verra la même progression foulage, & où la cuve est remplie dans la nuance de la couleur du fans addition de grappes, le chapeau vin , non-feulement lorsqu'on le se forme de lui-même; & plus la tirera de la cuve, mais encore un fermentation augmente, & plus il s'éou deux ans après: &c. Si au con- paissit & se durcit : c'est la meilleure ttaire, l'intensité de couleur est due de toutes les méthodes. Ne voit-on à une trop longue fermentation, pas que les grappes ne peuvent jamoins ce vin vieillira, & plus il mais se réunir aussi intimement que les grains ; & les grains entiers . On doit observet que les pepins moins que lorsqu'ils sont écrafés ? furnagent le fluide avant la fermen- Alors leurs pellicules sans cesse pouftation; qu'ils font environnés de mu- fées vers la furface de l'air qui chetcilage; que ce mucilage est détruit che à s'évaporer, & pressur par leux par la fermentation, & qu'ils de- pefanteut spécifique & par le poids viennent alors spécifiquement plus de l'air supérieur, se collent les unes pefans que la liqueur, & se préci- contre les autres, & forment une pitent au fond. A cette époque la croûte dute, épaisse & bombée dans liqueur est moins pareuse, plus stuide, le milieu, semblable à une calotte. ( voyez ce mot ) La forme de la cuve contribue beaucoup à cet artangement : la cuve doit êtte nécessairement plus étroite par le haut que par le bas : l'effort de la fermentation se fait de bas en haut ; le milieu, Dans les provinces où la mé- offrant moins de rélistance que les thode d'egrainer est inconnue, & douves des côtés, les pellicules sont c'est le plus grand nombre, le fou- repoussées & accumulées vers le milage s'exécute de gros en gros, ainsi lieu, partie la plus foible & où tous qu'il a été dit. Dans quelques-unes les points de la circonférence viennent on écrase avec les mains une por- aboutir pour formet une voûte, une tion des tàifins de la fuperficie; en- calotte dont les parties les plus basses fuite, avec une pelle ou un autre inf- font les extremités. Il est inutile de trument, on frappe fur cette fuper- dire qu'avant cette opération, on ficie; voilà ce qu'on appelle former doit avoir également étendu le marc le chapeau : cette opétation ne pro- dans le fluide, afin que des endroits duit aucun effet utile, elle n'empêche ne foient pas tout occupés par le ni l'évaporation du spiritueux, ni moût, & les autres par le marc; on ne force une partie de l'ait fixe à fera même très-bien, lotfque toure fe recombinet dans la masse fermen- la vendange sera foulée, d'agiter la tante. Dans les provinces où l'on masse entiète, de ramener le dessous foule le grain & la grappe, & où dessus, & le dessus dessous, afin que l'on jette le tout ensemble dans la si une partie est plus chaude que cuve, la manipulation est moins dé- l'autre, la chaleur se communique

égale dans tous les points.

la croûte dont il est question retient lumière jusqu'à deux ou trois pouces l'air fixe & le spiritueux, il suffit de de la masse fermentante, elle ne s'éla percer lorsqu'elle est bien établie, teignoit pas, & cet air n'a commencé de présenter une lumière sur cette à être vraiment sensible que pendant ouverture, & on verra à quelle dif- le tirage du vin par la canelle; il l'a tance elle s'éteindra. Si on approche été beaucoup plus dans le décuyage de le visage du trou, on sent aussi-tôt la cuve B, & auparavant il éteignoit une odeur forte, piquante, vineuse; une lumière à trois ou quatre pouces fi on respire l'air qui en sort, il af- au-dessus. fecte douloureusement la respiration, Cette différence a-t-elle été pro-& peut allet au point de causer une duite par la lenteur avec laquelse le véritable asphyxie. ( Voyex ce mot ). chapeau s'est formé naturellement Je ne veux pas dire que cette croûte dans la cuve A, ou bien, la plus empêche complérement l'évaporation grande chaleur de la cuve B du gas & du spiritueux; la chose la plus prompte sermentation sontest impossible; mais elle en retient elles la cause du plus grand débeaucoup & infiniment plus que les veloppement de l'air fixe? &c. Il eft autres chapeaux formés par des grains constant que le chapeau de la cuve B mal écrafés ou par des pellicules réu- étoit moins compacte que celui de nies aux grappes.

lièrement, lorsque l'on compare les premier coup d'œil, ne l'est cependifférentes manières d'être de la fer- dant pas autant qu'on se l'imagine, mentation, suivant les années & sui- elle rient à une suite d'expériences dont vant la distance des lieux & la dif- je publierai le réfustat au mor vin, parité des espèces. Qui croiroit, par trouve entr'eux.

de proche en proche, & qu'elle foir La cuve A a resté dix jours à completter fa fermentation, & tant qu'elle Si on veut juger jusqu'à quel point a duré, j'avois beau approcher une

la cuve A. La folution de ce pro-La sphère des idées s'étend singu- bleme, qui paroit si aisé à donner au

Après avoir rempli mes cuves. exemple, que dans le bas-Languedoc il resta une quantité de vendange. où je réside actuellement; lorsque le que dans la crainte de la pluie je fis raisin a éré égrainé, foulé, la cuve cueillir le 13 octobre. Transportée remplie dans une seule journée, ainsi dans le cellier, & égrainée, elle resta que je l'ai dit, le chapeau fustit, pour dans les futailles, dans des comainfi dire, tout feul, retenir l'air portes, &c. parce que je n'avois fixe & le spiritueux? Voilà trois années plus de cuve pout la recevoir. Le dixconfécutives que j'observe le même neuf elle sut mise dans le fouloire. phénomène avec la plus scrupuleuse & jetée dans une cuve qui contient arrention, & que je le suis, pour environ douze barriques de Bourainsi dire, pas à pas. Je pourrois, si gogne : la fermentation étoit déjà je voulois, rapporter le tableau de très-fensible dans les futailles; elle fermentation des deux récoltes pré- fut interrompue, mais elle reconcédentes; mais celui de la dernière mença bientôt dans la cuve, & defuffit, à cause de l'analogie qui se vint promptement tumultueuse; le chapeau fe forma mal, l'air fixe m'y attendois.

quelle utiliré est le chapeau.

Je ne prétends pas compater ces trois fermentations à celles qui s'exé- parle feulement de la fermentation cutent dans les vignobles du centre, du vin de raisin, car dans la fermenni de l'extrémité du royaume, parce 'tation de la bière, par exemple, ce que je sais que celles de l'intérieur sont chapeau peurcompacte en comparaison beaucoup plus aériennes, & même du premier, doir être enlevé avec foin celles du Nord, lorsque la maturité parce qu'il pourrit, &c. du raisin est pleine & entière : j'en parle ici feulement pour montrer la nécessité du chapeau, & afin de faire connoître la valeur intrinsèque de ces méthodes générales qu'on publie fur la manière de faire le vin.

vient de parler.

mentation, je perfitte à dire que la qui peut se flatter de connoître toutes

s'échappa avec violence & éteignit la fotmation du chapeau est très-avanlumière à plus d'un pied & demi de tageuse, soit pour accelérer la ferhauteur. Le vin qui en est résulté a mentation, soit pour conserver le été plat, très-coloré & fans feu ; je gas ou air fixe, foit pout tetenir le spiritueux dans le vin, ainsi que sa Ces trois exemples démontrent de partie aromatique, d'ailleurs très-

On doir se rappeller ici, que je

## SECTION V.

Du couvercle fur les cuyes.

L'effer des couvercles est d'empecher, autant qu'il est possible, l'éva-Les cultivateurs de l'intérieur du poration de la chaleur de la maile royaume, feront encore bien plus fermentante, & de retenit une plus furpris lorsque je leur dirai que les grande quantité d'air fixe & du spivins de mon voilinage, faits d'après fitueux. Dans toure aurre circonfles principes indiqués jusqu'à ce mo- tance, l'air fixe, plus pesant que l'air ment, & décuvés au point conve- armosphérique, se dissipe lentement, nable, ne dégorgent presque point ou plutôt se dissout & se combine dans les ronneaux, qu'ils poussent très- avec lui ; mais ici, l'air fixe est poussé peu de lie au-dehors, & que ce dé- dans le haut par la chaleur qui s'exgorgement n'est pas seulement com- hale perpéruellement de la cuve, & parable de moitié à celui des vins de je lui zi vu, dans plusieurs cantons Côte rôtie, du Lyonnois, du Beau- de ce royaume, éteindre les lumières jolois, &c.; voilà ce que j'ai observé à plus de trois pieds au-dessous de sa pendant trois années. Au mot VIN, furface, & non pas se répandre unicentrerai dans de plus longs détails, quement par les côtés à cause de sa J'ajourerai sculement ici que j'ai pesanteur specifique, ainsi que l'a fait décuver du vin avant le point annoncé un des derniers écrivains convenable, au point convenable, emologistes. Si cela étoit, il éteinlong-temps après ce point, & que droit aussi-bien les lumières contre dans aucune de ces trois circonstances la partie supérieure des douves, que le vin n'a pas beaucoup dégorgé, & il fur la cuve elle-même; ce que je a moins de lie que les vins dont on n'ai jamais vu, quoique j'aie bien cherché à le voir; cependant je ne Malgré cette différence dans la fer- nie pas le fait; car, quel est l'homme

rentes fermentations dans le royaume? qu'elles débordent la cuve de deux Plus on voit & plus on est dans le cas à trois pouces, suffisent. Si ce coude finendre son jugement; en un vercle, quoique très simple & peu difmot, il ne m'a jamais paru que l'air s'échappat de la cuve comme l'eau jeter quelques traverses en bois sur dans un vaisseau trop plein.

les meilleurs, & il est absurde de autant qu'on le peut, l'air fixe qui s'est fonger à fermer la surface d'une cuve dégagé à travers le chapeau. Si cet ait comme on bouche une bouteille, dilaté par la chaleur est trop fort, il à moins qu'elle ne foit remplie feu- foulèvera au befoin le couvercle en lement à moitié. & encore ne vou- bois, & la portion impétueuse une drois-je pas en répondre suivant la na- fois dissipée, il reprendra sa première ture de la vendange de certains can- place, & on ne craindra aucune extons. Cette affertion demande une plosion. La couverture de laine n'offre

explication.

En général, les écrivains fur l'agriculture prennent toujours les productions de leur canton, les movens peur être confervée; mais elle conde les obtenir & le réfultat de leur ferve toujours de leur ait fixe & manipulation, pour les modèles à fui- beaucoup mieux la chaleur que le vre dans tout le royaume, & ils sont bois : plus la faison est froide & le dans l'erreur. La fermentation vario taisin éloigné de sa maturité, plus d'un lieu & d'une année à une autre, ces couvercles deviennent nécef-Avant donc d'établir une loi générale, faires. il faudroit constatér que les espèces de raisins cultivées, par exemple, en différentes formes de couvercles, les Champagne, en Bourgogne, &c. contiennent la même quantité d'air fixe que ceux de Bordeaux, de Mont- dans son mémoire couronné par la pellier, de Marfeille, &c.; observer société de Montpellier, n'avoit imaquelle est la masse de cet air suivant giné un couvercle à double fond; les années, le fol & la maturité; car ce couvercle est décrit au mot Cuva, il est de fait que les efforts du vin fer- p. 613, & il est représenté Figure 5, mentant contre le couvercle de la cuve Pl. 17 du tome III; il faut relire cet & ses parois, tiennent singulièrement article pour mieux saisir ce que je à l'état du raisin, à l'espèce & au cli- vais dire. mat; ce sont autant de points à déde la masse en fermentation.

les nuances & tous les effets des diffé- feuillures, & coupées de manière pendieux, l'est encore trop, on peut la cuve & étendre par dessus des cou-Les couvercles les plus simples sont vertures de laine. Il suffit de retenit. pas la même réfiftance à l'air; les iffues qui fe trouvent dans fon tiffu, facilitent la fortie de la partie qui ne

> Plusieurs œnologistes ont décrit unes plus, les autres moins compliquées. Personne, avant M. Berthelon,

Le but de l'anteur est de retenir. terminer avant de génétaliser les mé- par le couvercle supérieur, le gas ou thodes, & de prescrire le vide à air fixe dans la cuve, & par l'inférieur, laisser entre le couvercle & la surface d'assujettir les grappes, les grains de raifins, leurs pellicules, &c. de ma-Je dis donc que quelques planches nière qu'ils foient toujours submergés affujetties, retenues ensemble par des sous le fluide vineux; parce que ces

LEGERE surnageroient bientôt la li- quintal. queur, & s'aigriroient en se desséchant

l'auteut s'explique. dans le pays où l'auteur est censé vée égrainée. écrire. Il y a bien loin de cette épaif-

seur à une croûte légère.

qui paroît séduisant dans le cabinet, de l'air; cet air est dilaté par la chaétoit d'une exécution impossible dans leur; la peau du grain se distend & la pratique; c'est ce qu'il faut de- augmente, en général, du quart de son montrer.

supérieur. Tout homme qui a suivi à petit toute la masse est soulevée, le cours de physique dans un collège, comme la planche & les poids le a vu sitrement répéter des expérien- sont à l'aide des vessies. Or, si un jeuno ces fut la force de la dilatation de homme est capable, avec son souffle, l'air, & en particulier, celle-ci. On de surmonter la résistance offerte par prend une tube d'étain ou de fer blanc, un poids de cinquante ou de cent à une des extrémités duquel font fou- livres, quelle doit être la fotce d'une dés d'autres petits tubes, au nombre masse de six à sept pieds de hauteur, de quatre à six, d'égal diamètre, sur cinq à six de largeur, qui fait & seulement de quelques pouces de jouer tout à la fois des milliards de longueur : on attache & on lie for- petites vessies, dont la force de dilatatement à ces petits tubes, le col d'une tion augmente en taison de la chavessie molle & vide d'air; cet appa- leur manifeste pendant la fermenreil est placé sur une table pout plus ration. autre extrémité, l'air passe dans les tous les grains soient réduits en pulpe,

corps reunis formant une CROUTE qui quelquefois exhausse plus d'un

M. Bertholon écrit dans un pays par le contact de l'air, & communique- où la coutume la plus adopte n'eft roient ensuite au vin la mauvaise qualite pas d'égrainet le raifin, & meine où qu'ils ont contradée, comme le levain on le jette pele-mele dans la cuve aigrit toute la masse. C'est ainsi que avec la grappe, & on se contente de la fouler lorsqu'elle est pleine. Il faudroit favoir ce que l'auteur Tout le monde fait, & des yeux entend par ces mots une croûte légère; fuffisent pour se convaincre que le j'ai roujours vu le chapeau d'une marc d'une cuvée non égrainée, épaisseur presque d'un pied, & plus monte beaucoup plus haut pendant dur que le reste de la masse, même la fermentation, que celui d'une cu-

Ici, tout est parfaitement analogue à l'expérience citée. Chaque grain de J'ai dit que ce couvercle double, raisin tenant à sa grappe, renferme volume. Chaque grain fait l'office de 1°. De l'impossibilité du couverele levier; de proche en proche & petit

de commodité, & on met par-dessus Si le raisin est égrainé, la tépulsion une planche que l'on charge avec contre le couvercle sera moins forte, des poids; l'enfant fouffle avec force j'en conviens, mais elle fera encore dans le grand tube, bouché à son prodigieuse. Il n'est pas possible que tubes latéraux, pénètre dans les & que leurs pellicules foient complévessies, les ballone, & la planche & tement déchirées, divisées & déles poids font foulevés fuivant la truites. Le piétinement fur la fouforce & la vigueur de l'infufflation, loite, aplatit cette peau, expulse une comme toute la masse fermente à la du bas-Languedoc a placé, sur la foi fois, l'air se niche heureusement dans de l'auteur, entre ce couvercle supéles pellicules, les distend comme si rieut & une poutre du toit du celelles n'avoient point été aplaties, lier, une pièce de bois perpendicules ballonne; le fluide & le mucilage laire. Il a vu cette poutre être foules remplissent, & elles agissent pref- levée petit à petit, & déranger les que ayec la même force que celles chevrons de la charpente & les tuiles qui n'ont pas été foulées. Si on doute du toit qu'ils supportoient. Pour rede ces faits, on s'en convaincra en médier à cet accident, susceptible de levant le chapeau de la cuve au mo- devenir plus grave encote, il fit acment où l'on va tirer le vin, & l'on cumuler des blocs de pierre fur ce verra l'état où se trouvent ces grains premier couvercle; le tout en vain; & ces pellicules. Lorfqu'on les porte il fallut bientôt jeter les blocs, abatfur le pressoir, plusieurs conservent tre le pied droit, & laisser à la ferencore cette bourfoufflure, cette du- mentation une pleine liberté, sans reté, & ceux qui ont été le plus ri- quoi la toiture autoit été renverfée. goureusement triturés par le fou- La consequence est aifée à tirer, même lage, s'aplatissent par la simple loi relativement aux vins des provinces de pression, à mesure que le vin coule méridionales, dont la fermentation par la canelle.

fement dans ces pellicules, & je fuis rieures du royaume. persuadé que ce sont elles qui re- 2°. De l'inutilité du couvercle infétiennent la plus grande partie de l'air rieur. L'auteur le destine à deux fixe dans la masse fermentante, & usages; 1°. à l'égrainage du raisin; que sans leur secours il s'en échap- 2°. à contenir toute la masse de venperoit une plus grande masse pendant dange assujetrie contre le fond de la la fermentation. En effer, si on se- cuve, asin que le fluide la furnage pare rigoureusement les pellicules du toujours. moût qui doit éptouver la fermenta- Si les trous dont ce fond est suption tumultueuse dans la cuve, l'ex- posé criblé, sont assez larges pour périence apprendra que le vin qui en laisser passer les pellicules des rairéfultera après la fermentation, fera, fins lorsqu'on foule la vendange, moins riche en esprit ardent & en air quoique seur forme soit plus évalée fixe. Il fe formera fur la furface une dans le bas que par le haut, ils feront éconne visqueuse de couleur vineuse- donc assez larges pour laisser remonfale, cette écume deviendra petir à ter ces mêmes pellicules, lorfque l'acpetit une ctoûte légère, qui fera fans tivité de la fermentation & la processe brisée, précipitée & renouvelée, digieuse dilatation de l'air commenrant que durera la fermentation; mais ceront à agir. On fait que la pefanelle ne fera pas capable de retenir le teur spécifique de ces pellicules, de spiritueux ni l'ait fixe.

nent à la démonstration, les faits sont du fluide qui les contient; or, ces Tome 1V.

partie de la pulpe, & l'autre y reste; encore plus persuasifs. Un particulier tumultueuse est moins violente que J'ai dit que l'air se nichoit heureu- celle des vins des provinces inté-

ces grains des pepins environnes de Quoique ces raifonnemens tien- leur mucilage, est moindre que celle deux causes réunies ne permettront ment pas du vinaigre; mais vous aujamais aux pellicules de rester en- rez un vin tendu acidule par la quansevelies dans le fluide dont la visco- tité d'air fixe que ce chapeau aura firé diminue d'intenfité à mesure retenu; il sera dans son genre, ce que la fermentation s'établit, & qui que font les eaux aériennes de Spa, finit par être vraiment fluide, un peu de Pyrmont, de Seltz, &c. Si dans louche cependant lorsque la fermen- la suite vous distillez ce vin, vous tation est à fon point.

servir de fouloire, ainsi que l'auteur tenu, par le pressoir, du reste de le prérend, ou du moins ce fera une ce marc. fouloire très-incommode, puifqu'il faudra à chaque instant soulever une la signification du mot aigre & du ou deux pièces de bois qui le com- mot acidule, acide aérien. Le vin posent pour faciliter la projection, mousseux de Champagne qui pétille dans la cuve de la vendange qui n'a & écume dans le verre, possède en pas pu gliffer par les rrous. Ces trous petit l'odeur que le chapeau possède même feront bientôt engorgés mal- en grand; de l'un & de l'autre s'égré leut évafement par le bas, & il lève un acide aérien piquant & vif; faudra à chaque instant les nettoyer, mais ce n'est ni dans l'un ni dans les déboucher, Cet inconvénient ar- l'antre l'odeur d'aigre, Il faut, au conrive même aux fouloires simplement traire, conserver précieusement ce formées par des planches rapprochées chapeau, ne le défunir en aucune fur toute leur longueur à quarre ou manière pendant le temps de la fercinq lignes près.

& inutile appareil? C'est d'empêcher que c'est un réservoir immense d'air que les pellicules pe surnagent le fluide fixe & de spiritueux pour le vin qu'on pendant la fermentation; qu'elles n'ai- doit pressurer. grissent en se séchant sur la surfoce de la cuvée, & semblables aux levains ne Seconde Partie, fermentation acide) communiquent ensuite à toute la masse puisque le moût ne peut se changer des qualités nuifibles. Il convient de en vinaigre, tant que dure la fermenrépondre à de telles affertions par tation tumultueuse, & puisque le vin des faits & par des expériences : en fait ne se convertit en vinaigre que voici un bien fimple.

de la cuve par la canelle, & qu'on le tartre & l'esprir ardent que ce sera au moment de porter le vin contenoit. vin qui en fortira, il ne sera sure- ou par celui du gaz ou air fixe? Le

en tetirerez plus d'esprir ardent que Ce couvercle intérieut ne peut pas de celui forti par la canelle, ou ob-

Il y a une grande différence entre mentation & lorsque l'on rire le Quel est le but supposé de ce grand vin par la canelle de la cuve, parce

Ce n'est point un vinaigre, (voyez par l'absorption de l'air atnuosphé-Lorsqu'on aura tiré rour le vin rique qui se combine avec le phlegme,

marc fur le pressoir, faites enlever En supposant avec l'auteur, que le ce chapeau que l'on suppose con- suc conrenu dans ce chapeau soit renir un levain dangereux, mettez- aigre, je lui demande par quel conle sur le pressoir & faites donner ract d'espèce d'air il le devient? Estquelques coups de ferre. Goutez le ce par celui de l'air atmosphérique

FER premier est impossible; tous les phyficiens savent que l'air fixe est spécifiquement plus pefant que l'autte, & par conféquent la superficie de la cuve est toujours garantie de contact de l'air atmosphérique par la couche de l'air fixe qui, malgré fa dissolution dans l'air atmosphérique,

duire cet effet, ce sera donc l'air il devient alors très-apte à subir la fixe qui s'échappe de la fermenta- fermentation spiritueuse, & par la tion; mais jamais cet air n'a com- même cause qui accélère cette fermuniqué le goût aigre, ni changé de mentation, il passe rapidement à l'avin en vinaigre. Il a rendu le cha- céreuse, à moins que des soins partipeau acidele, comme il rend acidule culiers ne fuspendent cette conde toutes les eaux aériennes; en un mot, fermentation. il lui a communiqué une odeur forte.

ils connoissent très-bien les suites.

des auteurs, quoique très-recom- qu'un goût fade, légèrement fucré. mandables n'ont pas faisi cette dif- Le muqueux doux y est uni à une tinction si importante du mot aigre si grande quantiré de muqueux fade, vinaigre?

## SECTION VI.

De l'addition du moût bouillant suivant les années, ou d'un corps fucré fuivant le peu de qualité du raifin.

Il a été prouvé que le corps muse renouvelle sans cesse durant la queux doux est la seule substance suffermentation. Les vignerons appellent ceptible de la fermentation vineuse, cet air mauvais; ils favent également & qu'il rend plus lente cette fermenqu'il enveloppe tout le haut de la ration, lorsqu'il est dissous dans une cuve, & il n'est point d'année, trop petite quantité de fluide. L'expéqu'une lumière à la main ils ne me- rience démontre également, que lorfsurent cette couche d'air mortel dont que le principe sucré & mucilagineux se trouve nové dans une quan-Si l'air atmosphérique ne peut pro- tité suffisante d'eau de végétation,

Il arrive très - fouvent dans nos piquanre, acidule & volatile, & rien provinces du nord, & fur-tout dans les automnes pluvieuses, que le moût J'ai insusté sur cet objet, parce que provenu d'un raisin trop aqueux, n'a ou acide; d'ailleurs, si le chapeau & l'un & l'autre sont étendus dans étoit aigre & fon suc vinaigre ou le- une si grande quantité de véhicule vain, comment feroit-il possible que aqueux, que ces parties isolées & napar la distillation on en rerirât de l'ef- geantes dans la liqueur, se renconprit ardent, puisqu'il est démontre par tretont & se heurteront rarement des expériences mille fois répétées, pendant la fermentation, qu'elles que cet esprit s'est tellement recom- s'arrireront difficilement-& se combiné ou detruit dans la formation du binetont par peu de points de convinaigre, que par la distillation on tact, d'une façon lâche & à peine n'en retire pas une seule goutte, si mixtive. Si la liqueur qui en est le le vin a été parfaitement converti en réfulrat, a quelque goût ou saveur « vineuse, c'est celle du tartre, de l'extrair du fruit qui est dissous, de la partie colorante de la pellicule du

formé y tient en diffolution; de l'air tout s'il juge par comparaison avec combiné qui, dans le même état que les vins des années précédentes. Afin celui des eaux minérales aériennes, de prononcer avec connoiffance de communique aux uns & aurres un caufe, il examinera l'âge & la quamontant, un piquant que l'on ap- lité des plants de sa vigne, (une jeune pelle vineux.

pas mûrs; ils contiennent dans cet sa fermentation dans la cuve. état moins de corps muqueux fucrés. Il se forme donc, pendant leur fer- on parvient à supprimer une patrie mentation, encore moins d'esprit de de l'aquosire du mout, on opérera vin. Ce vin fera foible, petit & plar, ce que la pleine maturité autoir fait & il agira facilement; mais le plus dans une année plus favorable, c'est-àmauvais vin, fans contredit, fera dire, que l'on concentrera davancelui qui proviendra d'un raisin âpre, tage la matière sucrée & mucilagidont le muqueux dejà de si mauvaise neuse par l'opération de l'eau suraqualité, nagera dans beaucoup d'a- bondante; dès-lors la fermentarion quosire & où le muqueux doux sera sera plus forre en raison de la conpeu femble. Le vin n'auroit point en centrarion des principes dans une ces défauts, si le rallin sut parvenu proportion convenable. Si certe conau point de la maturiré capable de centration éroit trop forte, la ferchanger le muqueux auftère en mu- mentation feroit presque nulle ou queux doux.

comme je viens de le dire, que le par arr d'imiter les procédés de la piquant donné par la présence de l'air nature. combiné, développé par la fermentarion, & qui adhère foiblement aux il réfulre trois points effentiels; 1º, le parties de la liqueur dont il est le bouillant excité la fermentation, lui aux moindres mouvemens de la li- quant promptement à la masse de vendurée des Vents du sud; des qu'il commençoit à être sensible. & que s'est échappé, la liqueur prend un la lenreur avec laquelle s'exécute la goût fide, légèrement tartareux, fermentation, devient une perre elle devient trouble, aigrit ou pouffe, réelle du plus de spiritueux & d'air enfin donne peu d'esprit ardent.

Le vigneton le moins inftruit, ou

raisin, que le peu d'esprit ardent déjà le muqueux dont on a parlé, survigne donne toujours un vin aqueux) Ce que je viens de dire des vins le goûr du raisin, du moût, sa viscoformés par des railins mûrs, & trop firé, la chaleur de l'année, du jour remplis d'eau de végération, s'ap- de la vendange, l'espace de temps plique de même à ceux qui ne sont qu'il reste ordinairement à completer

Il réfulre de ces principes, que si très-lente, comme on le voir dans Un vin de cette espèce n'a presque, les vins appellés de liqueur. Tâchons

Du moût bouillant ou qui a bouilli. lien d'union. Aussi cet air s'echappe donne le premier branle en communiqueur ou des alternarives du chand dange une chaleur de dix degrés envi-& du froid, & fur-tout pendant la ton : nous avons dir qu'à ce degré elle

2°. Le moût bouilli jufqu'à une le particulier peur aifement prévoir certaine confiftance, a perdu environ les mauvais effets d'un vin fait avec le tiets de son eau de végétation; ttouvant rapproché fous un plus pe- tenue, les parties les plus gtoffières tit volume, est obligé, pour opérer se séparent de la liqueur, montent à fa disfolution, d'absorber & de s'ap- la surface & on les écume rigoureuproprier une certaine quantité de vé- fement. Si l'ébullition est trop active. hicule aqueux de la masse, ce qui le elles se confondent bientôt avec la diminue d'autant.

la maturité du raisin & la qualité du dans la cuve. cepage qui l'a produit. Passons 4-

tuellement à la pratique.

conformation du bois.

nager le feu; lorsque le moût com- conserve du plus au moins cette mence à bouillir, le phlègme s'éva- qualité qui masque en partie le goût

par conféquent le muqueux fucré se pore par une ébullition légère & souliqueur, & ne reparoiffent plus ou 3°. Ce moût bouilli, femblable au presque plus sur cette surface. Petit sucre nové dans l'eau & converti à petit le moût cuit à la manière des en sfrop, a recu par la culsson un sitops, & lotsque la liqueur est régout, une odeur, une saveur qu'il duite à un quart, un tiers ou à n'avoir point auparavant, & plus ou moitié, suivant le besoin, on la transmoins flatteufe & agréable, fuivant vafe dans de vaiffeaux, & on la jette

J'ai dir qu'il falloit prendre du moût tité ptomptement du raifin, S. I. De l'addition du moût bouil- & non pas du moût qui auta déjà lant ou bouilli, & de la manière subi un commencement de fermendont on doit le verser dans la cuve, tation, ou sa fermentation complète La manière d'être du raisin & de pat le spiritueux sera déjà développée, l'espèce, décide en quelle quantité bu au moins en parrie, & l'ébuillition on doit faire cuire le moût, & juf- foutenue le diffiperoit complérequ'à quel point on doit le faire cuire. ment, de manière qu'il ne resteroit Le procéde est simple; austi-tôt que plus dans cette liqueur que le mule raisin arrive de la vigne, on le queux sucré. Ce moût ainsi préparé jette fur le pressoir, on donne quel- & ajouté à la masse, fait paroître la ques coups de ferre, la liqueur coule liqueur, qu'on en setire après la ferdans un tamis de crin ou à mailles mentation, plus corfée, plus amiable, affez ferrées, afin que les pepins, les plus favoureufe, plus moelleufe. On grains, &c. foient separés & ne se peut comparer-les vins sans addition melent pas à la liqueur, car le pepin du moût cuit, aux liqueurs simplement bouilli avec elle lui communique son faites pat le mélange de l'esprit arapreré; enfin, on le traverse dans dent, du sucre, d'un ou de plusieurs les chaudières, dont le nombre & le aromates; & ceux où il y a addition volume font proportionnés aux be- de moût cuit, aux liqueurs nommées foins. Les chaudières décrites au huiles, dont le fucre a bouilli dans 'mot Alambic, environnées par des l'eau jusqu'à confistance de fitop. tuyaux en spirale pout conduite la La comparaison setoit presqu'entièrechileur, économiseront beaucoup la ment existe, si le moût avoit été réduit à cette confiftance & s'il n'a-Si par la même opération on veut voit pas été ajouté à une trop grande remplir deux objets à la fois, il faut, masse aqueuse. Malgré la quantité dès que la chaudière est pleine, mé- de phlegme & du mélange, le vin

âpre, austère ou vetr. J'ai vu dans placer dans un autre endroit, on des cantons où l'on ne connoissoit vide de nouveau & ainsi de suite; point l'usage du moût bojulli, jeter on peut, si l'on veut, ne pratiquer dans les futailles lorfqu'on les rem- qu'une senle ouverture dans le milieu. pliffoit de vin nouveau, quelques & 9 verser toute la liqueur. Si le tailins presque dessechés à une douce tuyau est entièrement ouvett par le chaleur du four, & ces raifins com- bas, on court le risque de l'engorger muniquer à la liqueur un goût très- en le plongeant dans la cuve; mais approchant de celui donné pour l'ad- on évitera cet inconvénient en le

dition du moût cuit. pouces ou à un pied près, on plus, à peu près fut l'étendue de douze à fuivant fa grandeut, fuivant l'année, dix-huit pouces : on doit, austi-tôt le climat, &c.; lorsque le chapeau après l'opération, reboucher exacteest forme, ausant qu'il est possible ment tous les trous faits au chapeau. de l'établir par arr dans ce moment, La totalité de la chaleur factice se on jette le mont bouillant; si la cuve communique de proche en proche & étoit remplie jusqu'à son bord, on gagne roure la masse, parce que l'esset perdroit beaucoup de vin, & la ven- de la chaleur est de tendre toujours dange fortiroit de la cuve, parce que vers le haut. Mais en quelle quantité la fermentation & la chaleur dilarent faut-il jeter du mont bouillant? je toute la masse, & hui font occuper ne puis le prescrire, puisque j'ignore un beaucoup plus grand volume, à quel degré de chaleur se trouve la L'espace vide que j'indique à laisser, masse de la vendange. Si on en sera quelquesois insuffisant & quel- jette jusqu'à ce que la superficie ait quefois trop fort; cela dépend de la acquis le degré dix, il est constant nature de la vendange, &c.: chacun que la partie inférieure aura au moins doit à peu près connoître la portée vingt à trente degrés : dès-lors il n'y de la fermentation de fon pays, & aura plus de proportion, & la feril n'est pas possible de fixer l'étendue de mentation, au lieu d'ette simplement cet espace, quand on parle en géneral. & graduellement tumultueuse. de-

si on répand le moût bouillant sur la aura manqué le but que l'on se prosuperficie de la cuve, la chaleur posoit. On parle ici seulement d'une s'évaposera promptement, & ne pro- manière isolée de la chaleur propte duira presqu'aucun effet sur la masse à établit une bonne sermentation, & qui doit fermenter. Il convient donc il ne s'agit pas de donner de la qualité d'avoit un grand tuyau de fer blanc au vin. Lorsque le fond de la cuvée . on de bois, de deux à trois pouces à la hauteur d'un pied à un pied & de diamètre, garni à fon fommet d'un demi, aufa également reçu une chavaste entonnoit; ce tuyau doir des- leut de dix à douze degres, j'estime cendre jusqu'au fond de la cuve : qu'elle ost suffisante, que la fermenon l'enfonce à travers le chapeau, ration ne tardera pas à s'y établit, on vide une certaine quantité de moût & qu'elle produita bientôt le même bouillant; on retire le tuyau pour le degré à toute la maffe.

perçant d'un grand nombre de trous, Lorsque la cuve est pleine à huit sur les côtés de sa partie inférieure. On doit concevoir fans peine, que viendra dans peu turbulente, & l'on

Le grand art est d'excirer une bonne qu'autant qu'il approche le plus de fermentarion, & non pas de la ren- la qualité de celui des pays qui nous dre turbulente; il faut que la pre- ont fourni la vigne. Malgré les chassisse mière défunisse & combine les diffé- les ferres, les couches, &c, l'ananas, rentes fubflances contenues dans le les oranges n'auront jamais le même raisin; qu'elle les brise & les arténue, goût, le même parsum qu'en Améau point de leur faire éprouver des rique, la nature y rravaille librement, chocs, des collisions, des frottemens chaque plante y fuir La loi; mais en en tous fens, afin qu'elles s'usent paf- France, fur-tout au nord, elle est fant près les unes des autres, pour contraire, & la vigne s'y voir à ainsi dire, comme la lime sur le fer : regrer, plantée en dépit de Bacchus; enfin, que la fermentation crée ou de- dès-lors peu de principe fucré dans veloppe le principe spiritueux, ré- le raisin, beaucoup d'aquosiré, de fultat du mélange parfait des prin- verdeur, d'apreré, &c. : mauvaise cipes & du grand travail de la nature. fermentarion, vin détestable, & que Si la chaleur efetrop forte, il y aura, l'on y trouve bon cependant, parce il est vrai, de très-grandes divisions, qu'on n'en connoît pas d'autre. Il de très-grandes atténuations, mais est donc d'une nécessiré indispensable très-peu de combinaifons & de re- de recourir à l'art lorsque la nature combinaisons, parce que le principe est en défaut. fpiritueux très-fugace se dissipe malgré Cette correction par le moût, est qu'on prendroir pour le retenir; d'ail- vinces méridionales, à moins que leurs il ne peur s'échapper fans entraî- l'année n'ait été très-froide, la ven-

exprime de son fruit n'est patfait tes; mais il augmenteroit trop leur

fuivant les circonftances.

le chapeau & malgré tous les moyens rarement nécessaire dans nos proner avec lui une grande quanrité de dange mauvaise, &c. : le raisiu (à gaz ou air fixe, & je ne cefferai de ré- l'exception de quelques espèces) péter, que le premier est l'ame du vin, ne pèche pas par la non-marurité; & le fecond fon confervateur; ainfi, mais le vin, par la mauvaise manière l'addirion du moût bouillant peut donc de le faire & le peu de foins qu'on être ou rrès-urile ou très-préjudiciable lui donne; cependant, ceux qui ont des vignobles considérables, plantés & II. Dans quelles proportions doit en especes tardives, & uniquement être faite l'addition du moût bouilli? La dans la vue de se procurer beaucoup vigne est originaire des pays chauds, de vin, retireront des avantages & dans le climat qui l'a vu naître, il est marqués de cette addition, ménagée inurile de recourir aux moyens fecon- avec prudence. Les autres vins de daires, ou de l'art, pour donner de la qualire n'en onr aucun besoin; ce qualité à fon produit; mais transpor- n'est ni le spiritueux, ni la partie tée du midi au nord, elle y est érran- fucrée qui leur manque, ils n'en ont gère; dès-lors, la nécessiré des abris, souvent & presque toujours que le choix dans les espèces, les atten- trop; c'est la partie aromatique & tions nombreuses avant, pendant & amiable dont ils sont dépourvus. Je après la fermentation, ces foins, ces conviens que le moût bouilli les précautions démontrent que le fuc tendroit, à la rigueut, plus velou-

par la Société d'Agriculture de Li- porter à fon fol ce qui rend le plus, moges, j'avois indiqué ce correctif; & c'est dans l'ordre. mais M. Maupin lui a donné la pu- Il arrive par fois que les vins pro-

douceur & elle se conserveroit trop ration. Il ne faut pas croire que l'ébullition crée au un des principes L'usage du moût bouillant pour du vin, elle les développe seulement accéléter la fermentation est ancien en mettant leurs parties plus à nu. Soudans quelques cantons du royaume: vent, dans nos provinces du nord, il a été employé avec fuccès en 1740, la maturité du raifin est quelquefois & dans les années froides, celui du si complète, qu'une partie des grains moût bouilli est plus rare, ou du de la même grappe a change de coumoins il le paroît davantage, patce leur, qu'elle paroît mûre, randis que que les vignerons ont toujours eu l'autre est encore verte; que l'on y grand foin de s'en fervir en cacherre, trouve une grappe mûre, & l'autre artendu que ces bonnes gens appe- qui ne l'est pas du tout. Il est donc \* loient cette manipulation frelater le clair que le vin à retirer de ces raifins vin. En Corfe, dans plusieurs endroits . ne peut jamais être de qualité, & d'Italie, en Grèce, & l'usage y est qu'il vaudroit mieux que le sol eût établi de temps immémorial, & même été chargé d'épis que couvert de dans certains endroirs on fait cuire vignes : mais il faut du vin, & malgré tout le moût. Dans un mémoire en- fon peu de qualité, il est toujours voyé en 1-66, au concours proposé fort cher; alors le propriétaire fait

blicité qu'il métitoit, & il est enfin venus de ces raisins verts ou très-inpatvenu à faire adopter cette méthode complèrement mûrs, & chargés de dans plusieurs provinces où elle étoit moût bouilli, sont plus agréables, inconnue ou trop négligée. On lui plus moelleux, & même en général doit de la reconnoissance pour le fer- beaucoup meilleurs que ceux du canvice qu'il a rendu. Dans le commen- ton, si on les goûte avant noël & cement, cet auteut se contentoit de avant pâques; mais j'en ai vu pluproposet quelques chaudronnées de sieurs qui ont absinthise, c'est à dire, mout bouilli & bouillant pour cha- qui ont pris un gout très-fort d'amerque cuvée; perit à petit l'expérience tume lorsqu'ils ont éprouvé les chalui a appris qu'on pourroit faire leurs de l'été. Ces exceptions, peutbouillir un vingtième, un dixième, être dépendantes de causes difféun fixième & même jufqu'i un cin- rentes, ne doivent pas empêcher l'uquième fans nuire à la qualité du vin, fage du vin bouilli. M. Maupin ne & même que cette addition augmen- fe contente pas de le louer avec raison; toit la qualité relativement au plus ou il recommande encore « de faire au moins de maturiré du raifin. Il » bouillir une certaine quantité avec est constant que les vins de nos pro- » le most, environ la trentième & vinces du nord doivent gagner beau- » quelquefois la quarantième partie coup par l'addition de ce moût cuit, » de ce que la totalité de la cuve puisque le principe sucre est plus » pourra rendre en vin, c'est-à-dire, rapproché, & que l'aquosité sura- » un seau de raisin bouillant pour bondante est évaporée par l'opé- » ttente ou quarante de vin. Dans lçs

les années de grande verdeur ou propriétaire à faire la balance exacte lorsque les raisins auront gelé sur de la dépense & de la recette, & le cep, il ajoure « qu'on fera bien de se déterminer ensuite à la culture » d'y en verfer un vingtième ou un la plus avantageuse, en prenant un » vingt-quatrième, ou autrement dit, terme moyen fur les récoltes de dix » un cinquième ou un fixième du années. » quart qui fersen vin..... La quantité » portés de la vigne, à grappe sèche, circonstance, » & fans être aucunement écrafés. » les mains ou autrement, quand on auroit eu si la maturité avoit éré » voudra en faire usage : on ne se- complète; enfin, qu'il ne peut pas » parera point le marc d'avec le se conserver, parce que, de la souf-» moût : mais on les fera bouillie traction du principe fucré, il réfulte » enfemble. » Les pays de vignobles nécessairement la diminution du spi-

croîtroit des bleds superbes; les ré- de rapprocher, de développer la coltes en seroient au moins assurées, partie sucrée qui existe, de dissiper peut-être il y auroit du profit, parce une aquofité furabondante; mais on que la culture des vignes s'y prarique n'ajoute rien à la masse du principe entièrement à bras d'homme, & que fucré, & on n'augmente pas le fptles échalas sont fort chers. C'est au ritueux. Cetre opération, très-bonne Tome 1V.

S. III. De l'addition d'un corps fu-

» de raisin bouillant sera propot- cré suivant la qualité du raisin. Per-» tionnellement d'autant plus forte sonne n'est plus que moi ennemi de » que la cuve contiendra moins de tout mélange, de toute espèce de \* vendange, enforte que si, par sup- mixtion dans les vins; & Pon sait » position, on mer un trentième à quel point est portée, je ne dis pas, » en raisins bouillans dans une cuve la charlatanerie, mais l'indécence & » qui contient ou doit rendte douze le danger des sophistications dans les » muids, il faudra en mettre environ villes où le tarif des droits d'entrée » un vingt-feptième dans une cuve double le prix du vin, & dans les » qui n'en contiendra que fix : on pays où la température du climat » en mertra aussi d'autant plus ou devient une prohibition absolue de » moins que la vendange par elle- la culture des vignes. Il existe ce-» même, ou par les circonstances, pendant des moyens innocens, nul-» paroîtra plus ou moins disposée à lement insalubres, sans le plus » fermenter. Les raifins que l'on def- léger inconvénient, & qu'on peut » tinera aux chaudronnées, feront employer lorsque la faison & la » pris, autant qu'il sera possible, qualité du taisin l'exigent; moyens, » parmi les plus murs; ils feront ap- plus que superflus dans toute autre

Il est démontré que le vin est » afin qu'ils ne s'échauffent point, plat, perir, qu'il a peu de qualité » & on les mettra en réferve pour lorsque le moût est privé de la plus » être bien égrappés & foulés avec grande partie du principe fucré qu'il oil ces pratiques font habituellement ritueux qui lui doit fon existence toute indispensables du plus au moins, sont entière, & non à aucune des autres

bien à plaindre; mais on y a la fu-reur d'y planter des vignes où il Par l'ébullition, on fe c Par l'ébullition, on se contente en elle-même, est longue & coîteuse bonne, &c.; mais du miel commun, la cinquième partie des raisins.

cipe fricté est identique dans routes time qu'une livre suffit pour la venles substances qui le contiennent, & dange qui donnera cent bouteilles il n'affecte différemment les organes de vin, mesure de Paris; de sorte de nos palais; que par les fubftances que le prix d'une barrique de deux avec lesquelles il se trouve combiné cents pintes sera augmenté de seize dans les différentes plantes. Le fucre à vingt fols. Voilà la dépense, j'en d'érable, celui de la canne à fucre, conviens : la vente du vin, après du raifin, du chiendent employé dans cette addition, ne la couvre-t-elle les boutiques, du bled, de l'orge, pas? C'est ce qu'il falloit prouver. lorsqu'ils ont getiné, celui que le Lorsque je désigne le poids d'une célèbre Bergman a tetiré des carot- livre, c'est comme terme moyen & tes, des cardes-poirées, &c. font non pas abfolu; le feul ptopriéidentiquement les mêmes, quant au taire du vignoble peut en décider : principe, & s'ils différent entre quand il lui en coûteroit un petit écu eux, c'est par des modifications ac- par barrique, je ne vois pas que la cessoires qui ne changent tien à leur dépense soit aussi excessive qu'on essence. Les sentimens des chimistes veut le dire. Au surplus, c'est un ne font pas partagés fur ce point, confeil qu'on peut fuivre, si on ne d'où on peut conclure que l'addi- fait pas bouillir la vendange, & il tion d'un muqueux fucté au vin qui est facile à tout propriétaire de en manque, lui rend la vie, l'exif- juger par comparation, auquel des tence, fi on peut s'exprimer ainfi, deux procédes il doit donner la puisqu'il l'enrichit du principe pre- préférence. mier dont il étoit dépourvu ou prefque dépourvu,

ferois presque dire, d'après cette dé- jette dans la cuve le raisin foulé, monstration rigoureuse, que je pro- on jette en même temps le mélange, polai en 1766, l'addition du miel Observant qu'il soit bien étendu sur commun, comme le corps doux toute la vendange & successivement préférable à tous les autres & même mélangé avec elle, jusqu'au moment au sucre, abstraction faite du prix de former le chapeau. Il faut que Cet avis a été critiqué par des le miel foit pur & non pas mélé œnologistes, non quant à la qualité avec des substances étrangères, & du miel; mais ils se sont récriés contre souvent avec de la farine qui le confon haut prix: il ne s'agit pas ici d'em- duit promptement à le fermentation ployet du miel de Mahon, de Nar- acide.

pur la conformation du bois, & du miel jaune, pourvu qu'il foit pur, diminue la quantité du vin, puif- & dont le prix, dans presque tour le qu'une partie de fon phlegme s'est royaume, est de huit à dix sols la évaporée, sur-rout dans les citcons-livre, & souvent moins; (abstractances où l'on fait bouillir jusqu'à tion faite des dtoits d'entrée dans les grandes villes; maisson n'y cueille Ce qui constitue l'essence du prin- pas du raisin pour faire du vin ). J'es-

La manipulation est facile, on délave le miel dans une suffisante quan-Ce fut d'après cette idée, & j'o- tité de moût, & à mesure qu'on

Je n'ai pas craint d'ajoutet dans le temps, qu'il réfultoit de ce mélange loix de la fermentation, se récrient un vin de beaucoup supérieur à aussi-tôt, & difent, un rel vin doit celui où cette addition n'avoit pas avoir le goût mielleux : ce raifonété faite; mais encore que l'agré- nement est faux, la fermentarion ment du goût & de la saveur n'é- fait perdre & anéantit l'ametrume de toient pas comparables, & que l'on l'aloès & de la coloquinte, comment retiroit d'un tel vin beaucoup plus ne détruira-t-elle donc pas le goût . de spiritueux que d'un autre : c'est mielleux? dans l'ordre de la nature, elle-même m'a indiqué fa marche, & je l'ai trompé & n'a-t-on pas pris de l'hyfuivie; voilà où fe réduit le procédé, dromel (voy, ce mot ) bien vieux pour Chacun fair que le principe fucré du bon vin d'Espagne? cependant ce crée le spiritueux. & que lorsque n'est que du miel ajouté & délavé le mucilage contient beaucoup d'air dans l'eau, jusqu'à ce qu'elle puille fixe & autant que le miel, il le com- fupporter un œuf; & le tout placé munique à la liqueur avec laquelle dans un lieu affez chaud pour qu'il fetil fermente. & cer air fixe de- mente. Il est impossible, après un cervient le lien commun de tous les tain nombre d'années, de reconnoître principes.

Si la force scule de la fermentamoût,

Ceux qui ne connoissent pas les

Combien de fois ne s'est-on pas le goût de miel dans l'hydromel.

Ce goût ne peut êrre fensible après la tion, expulse l'air fixe & beaucoup fermentation tumultueuse, & beaude spiritueux, au point que celui-ci coup moins encore après l'insensible frappe l'odorar, lorsqu'on entre dans qui perfectionne & taffine les méle cellier, & que celui-là éteint la lu- langes que la première a dégroffis; mière sur la cuve, il est donc clair 1º. parce qu'on travaille une plus granque par l'ébullirion il s'échappe beau- de quantiré de matériaux, que pour coup de cer air fixe, ce qui devient faire communément la barrique d'hyune perce réelle pour le vin. Si on dromel : 1°, parce que le moûr, même doute de cette fouftraction de l'air, miellé, est plus délayé & moins firurempliffez un vafe d'eau, qu'un autre peux que l'eau mielle qui donne vase rempli de la même eau soit l'hydroinel; 3°, parce que le raisin retiré du feu après qu'elle aura bouil- donne plus d'air que le miel, ce qui li; enfin, plongez deux pèse-liqueuts agite, échauffe & atténue davantage parfairement éganx dans ces deux les parties intégrantes de la matière; eaux, même après que la dernière 4º. parce que le véhicule dans l'hyfe fera refroidie, le pèfe-liqueur dromel est l'eau, tandis que dans l'oindiquera laquelle des deux est la pétation présente, c'est un composé plus pefante, ou celle qui contiendra de fubstances qui ont chacune leut le moins d'air; l'ébullirion a donc goût particulier, & que d'ailleurs le déjà privé le moût & le raifin bouilli, miel ne fait ici qu'une très-petite pard'une affez grande partie de son air tie de la matie. Je consens à dire fixe, tandis que la diffolution du que ces raifonnemens ne prouvent miel en ajoure de nouveau dans le rien, & qu'il faut recourir à l'expérience : elle est si facile à exécuter. Rrr 2

lui-méme,

## CHAPITRE III.

De la manière sensible dont la sermentation s'exécute.

Après avoir parlé en général des des lecteurs.

que chacun peut s'en convaincte par les endroits où l'air trouve plus de facilité pour s'échapper; le défaut de couleur vineuse vient de ce qu'il n'y a pas encore affez d'esprit ardent formé dans la cuve, ou que le peu qui y existe, n'est pas capable de dissoudre les parties colorantes du raifin.

Un petit fifflement fe fait entendre, caufes. & avoir raffemblé les maté- il est dû à l'air qui commence à s'ériaux de la fermentation ; après avoir chappet de la masse fermentante; un découvert les défauts qu'elle peut petit bouillonnement devient senavoir, indiqué les correctifs nécef- lible, c'est le bruit occasionné par faires afin de l'établir tumultueuse l'explosion des petits globules. A me-& bonne, actuellement ne quittons sure que la fermentation augmente, plus la cuve depuis qu'elle est rem- le sifficinent augmente, les globules plie & que le chapeau est formé, sont plus nombreux, plus gros, leur afin d'épier la nature & fuivre les explosion plus forte, & pat confémouvemens qui vont changer le quent le bruit qu'on appelle bouillonmoût en vin. Je ne confidérerai pas nement est plus fort. Moins le chaen chimiste, l'ordre des combinai- peau sera compacte, & plus l'un & fons, la matière dont les substances l'autre seront sensibles & tumultueux. agissent les unes sur les autres, ce A mesure que le bouillonnement seroit peumètre embrouiller les idées augmente, la masse fermentante s'édu cultivateur; il s'agit ici de parler lève graduellement, & la furface du plus à ses yeux & à son goût, qu'à chapeau se dessèche; c'est un esset, son esprit par une disgression scien- comme je l'ai déjà dit, de l'augmentifique. Au mot Raisin j'examinerai, tation de chaleur & du ballonned'une manière plus directe, la nature ment des grains non écrafés, ou des de chaque substance dont il est com- pellicules pleines de mucilage & figne certain que le moût n'est pas

pose; mais actuellement je dois sa- boursoufflées, & de la dilatation du crifier la petite gloriole de la science fluide. Tant que l'on voit la venà l'instruction de la classe commune dange s'élever dans la cuve, c'est un Suivant la manière d'être de la entièrement changé en vin. Lorsque faison, du jour de la vendange, &c. la cuve est dans son plus grand seu, & fur-tout suivant les espèces de pour me servir de l'expression techraifins, le premier figne de la fermen- nique, l'élévation du marc arrive à tation paroît plus ou moins promp- fon maximum; c'est-à-dire, à son plus tement. Ce premier signe est un amas haut point, ainsi que la fermentation; de petits globules très-peu colorés, & le bouillonnement est très-consiblanchâtres, preffes les uns contre dérable, & plus qu'il ne l'a encore les aurres, qui se logent les uns contre été. Suivant les années, fuivant les les parois de la partie supérieure de espèces de raisins, je ne fautois trop la cuve, & fur tout dans fes angles le répéter, le marc refte plus ou si elle est quatrée; c'est-à-dire, dans moins stationnaire dans son éléva-

rion extrême. J'ai vu cette élévation queur montera dans le tube en taifon se maintenir pendant plusieurs heures du degré de chaleur qui s'établira de suite, & quelquesois décliner après pendant la fermentation. (Consultez une demi-heure & même moins. On le Tableau précédent). On verra ne fauroit être trop attentif à ce point, 1°, que ce degré de chaleur se sou-(on en verra bientôt la raifon) ni tient pendant que le marc teste staveiller de trop près la cuvée, parce tionnaire; 2°, que la chaleur dimique souvent la fermentation marche nue lorsque le marc s'est affaissé; à pas de géant pendant les dernières 3°, qu'elle augmente de nouveau & heures qui précèdent son maximum, peu lors de la seconde ascension quoiqu'elle ait été quelquefois très- du marc, & ainfi de fuire pour la lente dans fes commencemens, fur- troisième, quatrième, &c. (si elles tout dans les vins de qualité médiocte; ont lieu); enfin, que la masse totale on diroit qu'ils réunissent & concen- du marc & du vin, après tous les trent tous leurs efforts pour le mo- affaissemens successifs, ne conserve ment de cette crise, & bientôt à l'épui- plus qu'une chaleur égale à celle fement de leurs forces, succède presque du cellier. Au mor VIN, je donnerai un anéantiffement total.

naire, s'affaitle infenfiblement, le lement fous les yeux n'ont pas été bouillonnement & le sifflement di- faits avec assez de précision. minuent; il descend plus bas que le La couleur du vin, Le moût avant point dont il est parti pour s'élever; la fermentation est une liqueur trouil y reste de nouveau stationnaire, ble, pâteuse, sans couleur distincte-Bientôt une nouvelle crise s'opète ment prononcée. A mesure que la dans la masse, on la voit remonter, sermentation s'établir, la couleur se & le sifflement & le bouillonnement décide : elle l'est quand la fermenfe tenouvelet; mais jamais avec la tation est arrivée à son maximum, le même violence que la première fois, moût est coulant, nullement pâteux. & le marc ne s'élève pas aussi haut. Si on attend que la masse soir parvenue Souvent il s'établit une troisième, à son premier affaissement, la couleur une quarrième crife & même plus, & aura beaucoup plus d'intenfité, à fon les symptômes où phénomènes sont second elle seta chargée, à son troitoujours très-inférieurs à ceux qui les sième plus que surchargée, &cc.

exercés peuvent fuivre exactement.

un tableau exact de la marche de Le marc, après avoir été flation- cette chaleut. Ceux que j'ai actuel-

ont précédés; enfin, la fermentation L'air fixe. Il en est de cet air fixe cesse d'être sensible, & le marc occupe comme de la couleur, mais en raison alors très-peu de place ainsi que le vin, inverse. C'est-à-dire, que la cuvée proportion gardée avec la première n'en foutnira jamais plus que lors de époque: rels font le commencement, la première afcention du marc, & les progrès & la fin de la fermentation à mesure qu'elle s'exécutera, & jamais tumultueuse, que les yeux les moins moins que lorsque ce marc sera parvenu à son point le plus bas ou de

Plusieurs objets méritent d'être descensum. On pontroit, en général, examinés: la chaleur. Si on plonge un se tromper dans ces derniers cas, si thermometre dans la cuvee, la li- on se servoir d'une lumière pour en fort rrès-peu.

juger de l'intenfité de cet air mortel, après l'affaissement du març & du de fait que chacun peut vérifier. vin; ils occupent un plus petir ef-

ce maximum, & lorsque le marc conf- de la maturité du raisin, &c. mence à s'affaiffer, les principes sont Lorsque la vendange a éré conves'éloigne du premier affaitlement,

Ces remarques tiennent à des points

Les traces de la fermentation dans la pace qu'auparavant, & cer espace est cave. A mesure que la fermentation rempli d'air fixe plus pesant que s'opère, le fluide suit l'ascension de celui de l'armosphère. Les douves de la masse, lorsqu'elle a été foulée. & la cuve l'empéchent en partie de s'é- même il la furnage dans le commenchapper, & il ne peut se dissoudre cement, & les bords de la cuve sont dans l'atmosphère, que par sa imbibés de ce fluide à quelques poupartie supérieure & par couches, ces au-dessus de sa surface. Dès que Ainfi, il y a donc réellement beau- le fifflement devient fenfible, cette coup d'air fixe dans la cuve, mais imbibition est dissipée par le courant il est accumulé, conservé & très-peu d'air qui s'établir, & les douves ne produit; puisque, si on ajoutoit à ce sont pas mouillées à deux ou quatre vin, à ce marc, du vin & du marc lignes au dessus du fluide; l'écume de même qualité, & de quoi remplir qui se manifeste pendant la fermenla cuye, la dissolution en seroit très- ration, suit le mouvement d'ascenprompte, parce que effectivement il sion de la masse & monte avec elle. Lorfque la fermentation diminue & Le goût du vin. Le moût n'offre lorsque le marc s'affaisse, une lisière jamais qu'une faveur douce, fade & d'écume reste collée contre les doucuelcuefois mèlée d'aftriction, de ves, au plus haut point où elle est verdeur. &c. fuivant les années & montée à fa seconde ascension, l'éles espèces de raisins. A mesure que cume en bien perite quantité remonte la fermentation se developpe, cette & marque encore le point de cette faveur devient piquante, odorante, seconde élévation & ainsi des autres; ce qui est dû au degagement de l'air mais les dernières sont très-peu écufixe; moins douce, moins fade, le- meufes & fouvent point du tour; de gèrement vineuse. Lorsque la fer- sorte que, si on a laisse la vendange mentarion approche de son maximum, refroidir enrièrement dans la cove, le goût fade se dislipe, le gost sucré & après l'en avoir retirée, on voit se confond en grande partie avec celui autant de zones tout autour de la vineux; mais on fent que le mélange cuve, qu'il y a eu d'ascension & de n'est pas affez parfait pour que la descension successives. L'intensité de liqueur soit un vrai vin; parvenue à l'écume suit celle de la fermentation,

combinés, le palais ne distingue plus nablement foulée, &c. le chapeau des principes, pour ainsi dire, isolés, le excède la superficie du fluide, il la goût fucre est vraiment change en vi- comprime autant qu'il le peut, & le neux piquant; si on arrend jusqu'à la fin fluide monte moins haut que st la du premier affaissement, le vin est vendange a été seulement foulée de moins piquant, plus plat, plus mat, & gros en gros ou point du rout, ce cesqualités augmentent à mesure qu'on qui est encore plus sensible pour l'écume.

# SECTION PREMIÈRE.

Des signes accessoires qui concourent à indiquer le temps auquel il faut tirer le vin de la cuve.

Je prie très-fort d'observer que je ne donne pas ces fignes comme cer- d'air. tains, comme démonstratifs, mais moment préfixe de décuver.

sieurs fois cette expérience aux diffé- donc plus agir comme dans les comrentes époques de la fermentation, on mencemens de la fermentation.

feront mains long-temps à se difsiper; enfin, lorsque la fermentation fera à son tetme, la nouvelle liqueur filtrée aura la couleur vineuse bien prononcée; la partie supérieure le sera autant que celle du fond, ce qui n'existoit pas auparavant, & il ne paroitra plus de bulles

D'après ce qui a été dit, il est comme des moyens qui aident & aifé de connoîrre la caufe de ces difmettent fur la voie de distinguer le férentes maniètes d'être. Jusqu'à ce que la fermentation foit sensible, les I. Nous avons déjà parlé de la substances colorantes sont plutôt couleur, mais il faut revenir à cet étendues dans le fluide que diffoutes; objet, & le confidérer fous un autre mais à mesuse qu'elle s'établit, l'eau point de vue. Aux différentes épo- dissout les extraits gommeux, mucilaques de la fermentation, tirez par gineux, favonneux; & l'esprit ardent le fausset de la cuve, du vin; ayez qui se forme, les extraits raisineux un grand verre à pied, couvtez-le qui fournillent la partie colorante. d'un filtre de papier gris; videz le (Voyez le mot RAISIN), Lorsque la vin fur le filtre, & pour l'examiner, fermentation est à son terme, les arrendez qu'il foit passe une cer- combinations sont faites. L'air sixe, taine quantité, un demi-vette, par jusque-là disséminé dans le fluide. ne concourroir pas encore à maintenit La liqueur filtrée fera claire, parce les combinations dans leur équilibre; que le mucilage aura resté sur le & comme son interposition entre les filtre. Je ne dis pas qu'elle sera lim- molécules étoit lâche, il s'échappoit pide, car cela n'est pas. Tout aurour & n'étoit resenu que par la portion du verre & sur la surface du fluide, mucilagineuse passée avec le fluide à vous verrez les bulles pressées les rravers le filtre. Mais, du moment que unes contre les autres, & très-petites. les combinaisons sont achevées, l'ait La couleur fera gris de lin fur la fur- devient plus intimement uni avec les face, & paroîtra plus ou moins fon- substances combinées; il ne fait plus cée dans le milieu & à sa base, rela- corps avec elles & n'a plus une tentivement à l'année, à la maturité & dance aussi forte à s'échapper; en aux espèces dominantes de raisin; outre, malgré les plus grandes précette couleur indique que le vin est cautions, il s'en est perdu beaucoup éloigné d'être fait. Si on répète plu- pendant la fermentation, il ne peut

verra que la couleur deviendra de Dans la fermentation non achievée, plus en plus transparente, plus fon- on voit encore autout du vette, oucée, plus décidée dans toutes ses rre les bulles d'air, un cercle formé parties, & que les bulles d'air par une espèce de mucor particulier,

de moififute qui n'existe plus lors- Quantième de que le vin est fait. Ces fignes, aux yeux du connoisseur & de l'observateur, font autant d'indicateurs fi- 13 delles de la proximité du complément de la fermentation; mais je le répère, il faut être accoutumé à opérer souvent sur le vin de la même vigne, parce qu'ils varient fingulièrement fuivant les années, &c. Plus on attendra après le premier affaiffement, plus la couleur sera chargée & transparente, & si on attend jusqu'à la fin de la fermentation, la couleur fera claire.

II. Le bruit, le sifflement, le bouiltive à l'année, à la maturité, à l'espèce pas, puisque l'on avoit resté trois du raisin, au jour de la vendange, &c.: jours à remplir cette cuve, & par conce font autant de réflexions à faire. séquent la partie inférieure avoit com-Plus le bouillonnement augmente, plété sa fermentation avant que & plus la fermentation approche de celle de la supérieure fût à son point. son complément : le grand bruit, le Le bruit de l'effervescence étoit donc grand fifflement indiquent de se tenir le résultat de deux fermentations fur ses gardes pour saisir l'instant pré- distinctes, autrement il faudroit supfixe du décuvage. Souvent, lorsque la poser que la première ou intérieure, fermentation commence à décroître, avoit entièrement cessé pour se conon entend le même bouillonnement fondre avec la seconde, & marcher qu'auparavant. Dès-lors, si on se ré- ensemble du même pas, ce que je gloit fur le bruit pour le décuvage, ne crois guère, mais ce qu'un autre on passeroit l'époque nécessaire, le thermomètre, plongé au fond de cette vin sesoit plat, mat, peu spiritueux cuve, autoit peut-etre indiqué. & très-coloré.

en voici une de M. Poitevin, de la nos fens, par exemple, en plongeant dans le volume de l'Académie Royale vin, parce que la modification qu'on des Sciences de Paris, année 1770, éprouve, rient à une infinité de circonf-& a fini d'être remplie le six,

Chalcur de Signe de la cuve, on la Cure. effervescence + h. du m. vers midi.

g b. du fr. Le matin.

13 Le foir. IA Le foir. 15 Le foit. 21 . . . L'effervescence pavin affez coloré. Cette cuve a été vidée le feize au mutio : le thermomètre plonsé dans un tonneau

qu'on venoit de remplir, s'est arrêté au bout d'une

beure à 11 degrés }.

Il auroit été bien difficile de se lonnement, font des fignes qui indi- régler par le figne de l'effervescence. quent que la fermentation vineuse ou bruit, ou sifflement, parce que le commence, s'opère & s'avance; leur vin d'une partie de la cuve étoit réelintenfité est, comme la couleur, rela-lement fait, & que l'autre ne l'étoit

III. La chaleur. Je ne parle par de Veux t-on juger par l'expérience? la chaleur groffièrement jugée par Société Royale de Montpellier, inférée le bras dans la cuve, ou en goûtant le La cuve a été remplie le trois octobre, tances qui doivent la faire nécessaitement varier; d'ailleurs nos sens ne sont pas affez parfaits pour nous faire diftinguer l'augmentation de chaleur d'un

505

thermomètre est excellent à cet effet.

la masse, c'est une preuve, en gé- avoit déjà eu un affaissement sensible, néral, que la fermentation n'est pas ainsi cet exemple ne peut pas servir à fon plus haut période; lorsqu'elle de règle, parce qu'il n'y a pas eu fe soutient au même degré, c'est une simultanéité dans la fermentation. preuve qu'elle y est arrivée; mais J'ose dire que ce vin décuvé le seize, d'après quelle hauteur dans la cuve a été beaucoup plus mat, & qu'il doit-on juger ce degré de chaleur, s'est conferve moins long-temps due puisqu'à la base, au centre & au si la fermentation n'avoit pas été infommet, ces degrés different entre terrompue, & que fi, dans cette fupeux; voyez le tableau précédent qui position, il avoit été decuvé au vingtindique au complément de la fer- fixième degré de chaleur. mentation, vingt-quatre pour le fommet, dix-neuf pout le centre, & en trouve un second, & du meme médix-huit pour la base. Je n'avance moire, pris sur une cuve commencée pas que chaque année on aura la à remplir le premier Oct. & finie à être même différence; le tableau de la remplie le quitorze du meme mois, fermentation que je dressaien 1781, est enfin tirée le vingt-sept au soir. trop incorrect pour le comparer avec celui de 1782 très-exact. Au mot VIN je rapporteraj celui des prochaines fermentarions, & s'il s'accorde quant à la marche, avec celui de 1781, on aura quelque chose de décide à ce sujet y il en est ainsi, je pense, de la couleur, ce qui seta vérifié à cette époque. Si je présente aujourd'hui ce tableau, c'est uniquement pour engager les amateurs à répéter ces expériences, en faifant que la euve foit remplie le même jour, la vendange égrappée, & rigoureusement foulée, le raisin

cueilli par un beau jour, & celui cueilli dans la matinée, laissé exposé au gros foleil, afin que toute la masse de vendange ait, à très peu de chose près, le même degré de chaleur; ils observeront encore que le maximum de cette chaleur est dépendant des 27 lieux, de l'année, &cc.

Tome IV.

Si on avoit pris le maximum de fent mieux les impressions reçues; le qu'il indiquoir le moment du décuvage, la cuvée auroit dû être tirée Tant que la chaleur augmente dans le onze à midi; car certainement il

A la fuite de ce premier tableau on

Quantième du Chaleur de

| Oftobre. |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | {Le matin.<br>Vers midi.<br>Ee foir. | 18 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16       | Le matin.<br>Vers midi.<br>Le foir.  | 18 1 0 très-forte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| @7       | {Vers midi.<br>Le foir.              | 28<br>27 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18       | Le matin.                            | 27 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19       | {Le foir.                            | 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30       |                                      | 26 4 [fenfiblement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21       |                                      | 25 décroillante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       |                                      | 24 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23       |                                      | 23   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14       |                                      | 2.3 pare fielt ferime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 25     |                                      | 13 i Slie sieft ranimier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26       |                                      | 35 4 des extraperes de la constant de l |
|          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sss

chaleur, les mêmes réflexions que fois artentif à la métamorphofe qui sur l'effervescence; mais je ne pense va s'opérer; tu es à l'instant de jouir pas, comme M. Poitevin, que le re- de tes travaux; tes foins vont être nouvellement de chaleut de près de récompenses, & tu vas bientôt détrois degrés, le vingr-fix octobre, de- cuver ton vin; le moment critique pende eisenriellement de la manière approche, sache le saisir. d'etre de l'atmosphère, & du vent du nord qui a fuccédé au fud-est pluvieux pendant les jours précedens. Des signes regardés comme décisifs pour Deux raisons dérerminent mon dire négatif : la rempérature du cellier a simplement varié du vingr-deux au différence d'un degré.

manière d'erre du vent, on fait que feroir une erreur, & très-grande de les liqueurs spiritueuses travaillent juger de la méthode d'une province, plus lors des venrs du midi que du par celle d'une autré province; les nord, même dans les tonneaux bien circonstances ne sont pas les mêmes, bouchés.

ie me rrompe,

chaleur en général de la fermen- fermentation est une opération de tation, on doir conclure qu'elle in- la nature, elle suit par-tour la même dique seulement sa progression as- marche, quant au fonds; mais elle

On peut faire ici, relarivement à la cendente; qu'elle dit au propriétaire :

### SECTION II.

le décuyage du vin.

Voilà le point délicat de l'art ; c'est vingr-fix octobre, du douzième au une grande question de savoir s'il rreizième degré de chaleur, & le est possible de donner un signe caracvingt-fix elle éroir de douze degrés téristique qui puisse être utile à rout & demi; il est probable que la masse le royaume, & faisi par les personnes fermentanre n'a pas dù souffrir une les plus instruites, & par les moins révolution de près de trois degrés de clairvoyantes. Les anciens œnolochaleur, randis que celle de l'atmof- giftes se sont peu occupés de ce point phère du cellier n'a éprouvé que la important, & les modernes ne font pas d'accord entr'eux; il est bon de Si c'est relativement à la simple connoître leur manière de voir. Ce & l'on raisonneroir à faux, si on J'ose donc dire que cette différence disoir, par exemple, à Bordeaux fensible de trois degrés dans la cha- l'on fair d'excellenr vin, à Nuirs, à leur de la fermentarion, ainfi que les Beaune, &c. à Rheims, à Aï, &c.; marques d'ébullition, annonçoient il faut adopter la même méthode. une des crises successives du rehauf. Les espèces de raifins sont différentes. fement de la masse, après le premier ainsi que le fol & le climat ; l'analogie affaissement dont j'ai parlé plus haut, est donc derruite : il y a plus ; les Je puis me rromper dans ma manière espèces de raisins, rransportées d'un de voir, & loin d'avoir envie de lieu éloigné dans un autre, ne fuicritiquer l'opinion de M. Poitevin, vent pas strictement la meme marche je le prie de répéter la même expé- dans la fermentation, j'en ai la riente & de me faire connoître si preuve. Comment est-il donc possible d'établir une loi fixe pour les vignobles De ce qui vient d'etre dir fur la de tout le royaume? cependant la

varie dans fes modifications, fuivant mais comme l'intenfité de couleur

& le vin clair & limpide, autant qu'il du décuvage. peut l'être dans ce moment. Il est La seule réponse que l'on donne riennes, aux vins de Champagne, les premiers," de Bourgogne, &c. Si M. Poitevin de la chaleut, le vin auroit été vage, & il s'explique ainfiencere plus plat & plus coloré,

les années, les espèces & les climats, dépend, & de Pannée & des espèces Chacun peut juger de ces différences, de tailins, par la même, ce principe & fans forrit de fon cellier, il verra est trop genéral. La limpidité ou que la fermentation diffère d'une clarté dans le vin, suppose, de toute année à l'autre; de-là que de con- nécessiré, une trop grande termenféquences à rirer, loriqu'on veur tation, & trop long temps foutenue; généralifer des principes, ou du le vin est nécessairement dur & mat, moins avec quelle réserve on doit & a les mêmes défauts que les précédens. Ces deux méthodes ne postent La méthode la plus fuivie, (au fur aucun principe décidé, & tiennent moins dans les provinces méri- trop à l'arbitraire; car le plus ou dionales) pour le décuvage des vins, moins d'inrensité dans la couleur & est d'arrendre que le marc foit af- la clarté du vin, ne sauroient erre faissé complétement dans la cuve, des signes caractéristiques du moment

aise de concevoir combien est faux communément, & qui semble aule principe d'après lequel on se dé- toriser cet usage, est que si le vin cide. Le second tableau de M. Poitevin n'éroit pas bien coloré on ne le fait connoître la diminution graduelle vendroit pas. Les parisiens, il est vrai, de la chaleur pendant dix jours au les Hollandois, les marchands & moins, & par conféquent; la perte achereurs du nord les veulent tels, considérable du spiritueux & de l'air & comme ce sont eux qui assurent fixe, rous deux les conservateurs du le débouché, on est obligé de se convin. Dans ces provinces, les vins former à leur goût; ils ne vendent font fi riches en esprit qu'on n'y re- pas ces vins très colorés & spirirueux. garde pas de fi près; mais on devroit tels qu'ils les achèrent, ils s'en fervent, observer que ces vins se détériorent au contraire, pour les couper avec aisement; qu'ils passent promptement des vins peu cories & peu vineux. à l'acidité & à la pousse; qu'ils font qu'ils achètent dans nos autres protoujours plats, quoique fumenx & vinces : mais je dirai aux languefpiritueux, & qu'ils ne supportent dociens, aux provençaux, &c. pas l'eau, parte que, privés en grande ayez des espèces de railins narurelparrie de leur air fixe, l'air qui seur lement plus colorés que les vorres. reste n'est pas capable d'aiguiser l'eau, qui le sont en général très-peu, alors de lui donner du montant, comme laissez moins cuver, & vous aurez cela arrive eaux minérales aé- des vins encore plus recherchés que

M. Maupin fixe une époque qu'il avoit attendu la diminution totale regarde comme décifive pour le cu-

" Le vœu & le bur de la nature Dans d'autres endroits on attend » dans la fermentarion du moût est » que le vin foit bien coloré & clair; » de faire du vin : les moyens qu'elle

FFR » emploie, peuvent se réduire à cinq » qu'ils n'ont absolument aucune » principaux : la diffolution, l'ébul- » connoissance en cette matière, &

» lition produite par le mouvement » qu'ils se conduisent, & quelquefois » & la dilatation interne de l'air non » les autres, au hafatd, » combiné, l'arrénuation produite par l'ébullition, la décomposition » où, par la nature particulière des » du moût, & enfin, la recompo- » circonstances, on ne puisse êtro » fition, ou plurôt la parfaite com- » forcé de tirer les vins de la cuve

» polition du nouveau mixte, ou » avant qu'ils foient parfaitement autrement dit, du vin. » Si on décuve le vin dans un » habiles qui font dans cet usage, » des quatre premiers degrés ou pé- » & je les honore trop pout les en » riodes, le vin pourra être com- » blamer; mais cenx qui en font un » mencé; mais il ne sera pas fait; » principe, & prétendent le géné-» la nature n'aura encore que préparé » ralifer, n'en ont pas moins tott,

peut-être fair quelques parties » que j'ai lieu de croire qu'ils con-» vineuses, mais tout le teste sera à » noissent ma manipulation, & s'ils n faire.

" mais parfaite, autrement on trou- " tour,

» bleroit l'ordre de la nature, & le » vin ne scroit pas de garde, ou le » quand je publierai le problème » feroit beaucoup moins.

" & ce seroit bien surement troubler " mes principes,

» avant qu'elle l'eût acheyée.

» dans cet usage; mais leurs raisons, » du moût, quand il aura entièrement » que je discuterai ailleurs, sont » perdu sa douceut, sa saveur sucrée " oppofées aux vrais principes, & " ou de moût, & qu'il fera vin bien

39 Ce n'est pas qu'il y ait des cas, » faits; je connois des hommes très-» ou ébauché son ouvrage; elle aura » & leur tort est d'autant plus grand, » la connoissent, ils doivent favoir

» Il ne faut donc, en génétal, » que les raisons qu'ils donnent, outre » tirer le vin qu'aptès le cinquième » qu'elles sont mauvaises, portent » degré, qu'après que la recom- » absolument à faux, pat rapport à » polition fera, non pas avancée, » ma manipulation qui pourvoit à

» J'éclaiteirai toutes ces difficultés . » dont celui-ci n'est que l'extrait, » Ainsi on ne tirera le vin que » & j'y donnerai aussi plusieurs in-» lorsque la vapeur méphitique de la » dications ; aujoutd'hui je me botne " fermentation, connue sous différens " à la plus simple, & à celle qui » nons, & entre autres, sous celui , me semble la plus facile à saisir & » de gas, fera encore fenfible. La » en même-temps celle qui me paroît » nature en ce moment doit êtte » la plus généralement suivie par les » cenfée n'en êste encore qu'à la dé- » quatre ou cinq mille personnes » composition plus ou moins avancée; » qui faconnent leurs vins d'après

» fon opération, souvent l'arrêtet » Indication générale pour le dé-» ensièrement, que de décuvet le vin » cuvage du vin. Conformément aux » principes que je viens d'établit, » Je n'ignore pas les raisons qu'en » on décuvera le vin lorsqu'il sera » donnent les personnes qui sont » fait, quand le moût ne sera plus » prouvent, àl'égard de quelques-uns, » caractérisé & patfaitement vin.

» Dans les années de maturité, & dique qu'il fant tirer le vin de la » qui auront été molles ou pluvieuses, même cuve, & enfuite recouvrir la " il vaudroit mieux, quand on le cuve; il me paroît que cette opé-"» peut, tiret le vin quelques heures tation doit déranger la fimultanéité " plutôt, que quelques heures plus de la fermentation.

» que quelques heures plurôt.

» qu'il paroît fait.

" En général, dans les pays chauds » cuvage.

» première fois, douze heures avant tivateurs des vignes. " de décuver le vin , & toujours avant » avant le décuvage.

 rorzième de la cuvée, c'est-à-dire, de ces deux sens réunis. » à raifon d'un feau fur douze on

Procédé pour la manipulation & fer- tinction : tout homme organise. mentation des vins, M. Maupin in- comme le commun des hommes, dif-

Je ne me permettrai aucune ré-» Dans les années sèches & de flexion fur l'extrait ou apperçu que » pleine maturité, on fera mieux de M. Maupin donne relativement à "le tirer quelques heures plus tard, l'instant du décuvage, puisqu'il promer de plus grands détails, je no " Dans les années où les raisins ont manquerai pas de les faire connoître

» de la verdeur, & fut-tout beaucoup au mot Vin, fi leur publication pré-» de verdeur, on ne rifque rien cède celle de la fin de ce cours. C'est » de titer le vin douze heures plus en compatant les fentimens des dif-» tard que l'indication, quoiqu'on férens auteurs, & en répérant leurs » puisse le tirer au moment même expériences que l'on peut parvenit à la conviction.

Le mémoire sur le décuvage des " & dans les vendanges chaudés, il vins, par Dom le Gentil, Prieur de s vaut toujours mieux tirer le vin Fontenet, & membre de plusieurs » un peu plutôt qu'un peu plus tard. Académies, offre des observations » En général, il ne faut le tirer de importantes; je ne penfe pas qu'il » la cuve que quand il est fait : il ne ait encore paru aucun ouvrage plus \* faut pas non plus le laisser refroidir, parfait en ce genre; il décèle le chi-» & encore moins l'y laisser refroidir miste & le phylicien le mieux instruir, » entièrement, principalement dans le praticien le plus éclairé, & l'ob-" les pays & les vendanges dont je servateur le plus exact; je n'e puis » viens de parler. Les vins délicats trop le remercier publiquement, en » font ceux qui exigent moins de reconnoissance du plaisir que an'a fait la lecture de son ouvrage, & de » On arrofera le marc, pour la l'utilité dont il fera à tous les cul-

" La faveur, dit Dom le Gentil, " qu'il foit vin fait, & pour la leconde est une qualité qui est l'objet du goût, » fois, deux heures ou une heure & ce fens ne peut se tromper entre la faveur vineuse & la saveur sucrée; » J'estime que dans l'une & dans & comme l'odeut vineuse accom-» l'autre de ces opérations, on doit pagne toujours la faveur vineuse. » artofer d'un douzième ou qua- il est impossible d'errer sur le rapport

» Il ne faut pas fuppofer ces fens bien fins, bien exquis, ni un grand Dans une auere brochute intitulée, discernement pour en faire la difringuera la faveur vineufe de la faveur nous nous appercevons de la disparition le besoin de repos. de cette faveur fucrée; cette faveur,

l'aide d'un faullet, on tite le vin point inquiet. Si quelquefois j'ai pour le goûter. visité ma cuve, & considéré la fer-

» La première dégustation doit se fucree, avec autant de facilité qu'il faire lorsque l'effervescence se rend pourroir distinguer la couleur rouge, sensible : dès qu'on commence à s'apde la couleur verte..... La marque percevoir d'une diminurion marquée déterminée & infaillible qui défigne de la faveur fucrée, & d'une augd'une manière invariable, le moment mentation dans la saveur vineuse, où la fermentation dans la cuve est qui sont inséparables; alors il ne faut parvenue au degré précis auquel la plus pas s'éloigner pour long-temps de la grande perfection du vin est attachée, cuve; il faut goûter fréquemment, le moment auquel le vin n'est pas affez & avoir tous les vaisseaux prêts à fait, & après lequel il devient rude, recevoir la liqueur; & si le signal. groffier, & fent le mare, est le moment vient à paroître dans la nuit, ne point même où après plusieurs dégustations remettre au jour l'opération du tirage successives, dans lesquelles nous avons & du transvalement; cette nuit affure fenti l'affoiblissement de la saveur sucrée, une récompense qui doit faire oublier

» Ce signe commun, on le voit, après s'être affoiblie par nuances, est à la portée de tous les culrivateurs; disparoit subitement; alors son ab- il est encore identique & invariable fence est un fignal précis, fixe & pour un moût d'excellente qualité, affuré auquel on doit tirer le vin comme de la plus médiocre; pour de la cuve : c'est un ordre irrévocable faire un vin précieux, comme pour que la natute prescrit à l'art, & qui ceux que l'on destine à la boisson du marque le moment fatal auquel est peuple ; pour une grande cuvée , attachée la perfection de cette liqueur, comme pour une petite; pour une qui doit faire les délices ou les tour- grande masse, pour une cuvée de mens des palais délicats, dépérir en cinquante pièces, comme pour un peu de temps, ou se conserver nombre quartaut; pour un moût pur, pour

la première goutte du raifin, comme "On petce la cuve a fa circon- pour la vendange, & même pour férence, & par le moyen d'un trou une petite qu'antité de moût mélé de fausset ou d'un robinet, on tire du à une grande quantité de marc.... vin dans un verre pour en faire la Quelques phénomènes que la ferdégustation. Ce robinet doit être mentation ait produits, qu'elle ait été placé au milieu de la hauteur de la vive, forte, rumultueule, prompre, cuve, si elle est pleine, ou pour mieux foible, lente, &c.; que le corps mu-m'exprimer, à moirié de la haureur queux ait éprouyé le plus grand degré de la vendange, avant la fermentation; de chaleur, dont il est naturellement de manière que dans une cuve qui a fusceptible; que son mouvement ait huir pieds de hauteur depuis le fond été de la plus grande promptitude, iufqu'à fes bords supérieurs, si on a de la plus grande rapidité, ou que mis fix pieds de vendange, on perce cette chaleur & ce mouvement aient la cuve à trois pieds de fonds, & à été presque insensibles, je n'en suis

mentation, ce n'est pas dans l'ap- vin, l'effervescences'affoiblit, le maxipréhension qu'il se soit diffipé trop mum cesse, & la fermentation décroisde gas & d'esprit, dans la lenteur fante annonce qu'une moindre quan-& la longue durée d'une foible effer- tité de corps muqueux se convertit vescence, ou dans, la chaleur, & le en vin, & souvent cette moindre mouvement rapide d'une efferves- quantité est trop petite pour faire sencence prompte & ardente; mais bien tir fa faveur, ce qui est décidément par la raison que le signe que prouve par l'expérience; mais après l'attends & que je cherche, doit pa- le maximum, le figne paroît plutôt roître beaucoup plutôt, après une ou plus rard, à raison du degré de la vive effervescence, qu'i la fuite chaleut de la liqueur fermentante d'une foible; cette effervescence dans son maximum; il paroît plutôt m'indique si je dois m'éloigner de si l'effervescence a été grande, si ce la cuve, & à peu près combien de maximum a été par exemple, de 24 temps.7....

figne est affuré, ou ce qui est la mêne vé que vingt, & ainsi toujours relachofe, qu'il est impossible qu'il ne tivement, paroiffe pas : cette affertion peut être » Jamais ce figne n'a paru que bien regardée comme un axiome, & n'a des heures après le maximum, lorfbesoin d'aucunes preuves.... Il se- que la cuvée a été remplie de raisins roit encore superflu de prouver que écrasés, qu'ils ont été soulés plusieurs ce signe ne peut paroître avant le fois de la circonférence au centre de maximum de la fermentation, c'est-à- la cuve, dans le commencement de dire, dans fon accroiffement ni dans la fermentation, & que par cette fon maximum, à moins qu'il n'y air raison l'accroissement & le maximum des effets sans cause, à moins que de la fermentation ont été d'une la fermentation spiritueuse ne puisse grande chaleur; austi, je ne puis trop se faire fans moût, sans matière su- recommander ces deux operations

crée, ce qui est impossible. » Depuis le commencement de la trionaux, & dans les climats où la sensible, mais une fois convertie en forte teinture à la couleur (1), ces

degrés de chaleur, & il paroît plus » Il est inutile de prottyer que ce tard dans la cuyée, qui n'en a éprou-

aux cultivateurs dans les pays septen-

fermentation on a fenti la faveur fu- peau du raisin donne naturellement crée; elle diminue toujours jufqu'au peu de couleur, ainsi que dans les anmaximum. où elle se fait sentir en- nées où le raisin noir n'a pas acquis une core, mais foiblement, Ce maximum, parfaite maturité, & dans les cuvées cette grande chaleur, cette vive ef- où il est entré beaucoup de raisins fervescence, n'est produite que par blancs. Dans les pays méridionaux une grande maffe de corps muqueux du royaume & dans les climats & qui se convertit en vin; en ce mo- terroirs où la peau du raisin est ment la faveur fucrée est encore moins épaisse, & donne naturellement une

<sup>(1)</sup> Note de l'Editeur. Penser que les espèces de raisins cultivées dans la basse Provence & le bas-Languedoc, &c. contiennent naturellement, & en proportion, plus de parties colorantes que celles des pays plus septentrionaux, n'est pas exact. En général, les

deux opétations ne sont pas néces- conversion du sucré en vineux, pafaires pour la produire, mais elles roît indubitablement dans chaque font indispensables, & sur-tout la cuvée, quelles que soient les circons-

marquet ici que ceux qui ont re- des années, de la masse, de l'état cours à une longue fermentation, des railins ou de la vendange en ferà une longue réfidence de la ven- mentation. Ces causes influent seuledange dans la cuve, pour donner ment fur la fermentation, parce que une couleur ou veloutée, ou plus les raisins sont plus ou moins sucrés, couverte à leur vin, emploient en plus ou moins acides, & l'air de l'atcela le moyen le plus pernicieux qu'il mosphère est plus ou moins chaud y ait, puisqu'il les prive de l'esprit dans le temps de la cueillette, dans & du gas, & qu'il porte dans cette celui de la fermentation, &c.; mais liqueut les matières acides, austères, es causes ne diminuent & ne chanastringentes, gommeuses, &c. tandis gent pas l'essence du signe. » qu'il y-a un moyen simple, indiqué » Ce signe est encore un témoin par la connoillance de la matière irréprochable fur lequel on peut colorante. Nous favons qu'elle réfide compter, & il est encore plus ou dans la peau du grain de raifin; nous moins fenfible, à raifon des faveurs favons aussi par l'expérience, qu'un qui l'accompagnent; sans cela, il nous grain de raifin, tant qu'il est entier, ne induiroit en erreur. Prenons pour peut subir la fermentation, qu'il ne exemple la saveur acide dans le moût leut dans cet état; nous fommes en- fait moins fentir que dans un moût core certains, que les grains écrafés privé de cerre faveur, & qui n'a & macérés dans la fermentation, sont d'autre qualité que d'être sucré. Il les seuls qui donnent cette couleur, est certain que dans le dernier, la Or, si la moitié de la vendange est saveur sucrée ne disparoîtra que lorsécrafée, & qu'elle mendonne une qu'une grande quantité de sucre chancouleur qui foit à peu près à moitié gée en vin, melera fa faveur vineuse à de l'intenfiré que je defire, il me sa saveur sucrée & couvrira cette detfemble que le bon fens me dicte que nière faveur, au lieu que, dans le prefi l'autre moitié eût été écrafée de mier cas la favent fucrée étant moins même, l'aurois la couleur desirée : sensible par la présence de sa saveur acije ne dois donc pas recourir à un de, il ne faudra qu'une moindre quanmoyen dangereux, qui prive le vin tité de sucre changé en vin pour faire de ses qualités précieuses. » » Le figne, c'est-à-dire, la parfaite ctée; & cette quantité sera bien

première pour donnet à la fermen- tances qui l'accélèrent ou le retardent. tation les qualités dont on vient de Il se manifeste plus ou moins promptement en raifon des différens tet-» Scroit-il hors de ptopos de re- rains, des différentes températures

peut par conféquent donnes sa cou- qui a la qualité acide, les suc s'y disparoître totalement la saveur su-

espèces y sont moins colorées, & les vins doivent leur couleur foncée à une sermentation trop long-temps continuée, ce qui les reod incapables de porter l'eau. Une autre caule y concourt, dont je parlerai au mot VIH.

moindre pour produire que cet effet, que j'aurois été nécessiré à faire recelle qui nous a désobé la saveur su- paroître les mêmes raisonnemens, crée? dans l'aurre exemple tout cela lorsque je parlerai du signe que j'aest vrai; mais un vin acide ne peut vois indiqué à l'occasion du décufaire des perres, quelques petites vage des vins; d'ailleurs le morceau qu'elles puissenr être, sans être sensi- suivant est si bien fair, que je ne puis blement détérioré. Plus il a d'acide, me refuser au plaisir de le transcrire. le dulcifier, plus it à besoin de cer plus grand degré de la fermentation, esprir & de gas pour sa conservation. ce maximum, ce detniet terme de son Or, plus il cuvera au-delà du figne, accroiffement & fon complétement, plus il perdra au-delà de l'un & de son degré principal & essentiel, causé l'autre, moins il y aura dans cette li- par la décomposition de la plus queur de corps muqueux lors du ti- grande partie dit corps muqueux furage de la cuve; moins il y aura de cré, n'est pas assez fair, parce que gas, plus il fera expose à l'entreprise c'est dans ce remps seulement que de l'ait extérieur dans le tirage, trans- ce corps, de fermentescible qu'il port, transvalement, &c. moins il se étoit, reste fermenté, & qu'il acquiert formera d'esprit & de gas dans le ron- les propriétés vineuses par une déneau, plus le vin sera acide & flat. composition plus complète, & la Nous devons donc conferver cet ef- combination plus intime des prinprit, & par conféquent riter le vin au cipes qui le constituent liqueur spifigne. Il nous avertit toujouts à propos ritueule. C'est après cette espèce de qu'il ne reste plus qu'une certaines tourmenre, que l'esprit ardent paquantiré de sucre (indérerminée à la roît & se fait sentir fortement à la vérité), mais il n'est pas nécessaire place de la faveur sucrée : avant cequ'elle foir parfaitement connue. Dans terme, ce n'étoir qu'un mélange le premier temple cité, j'aurois un d'eau, d'esprit, de corps muqueux vin acide, foit que je le tire tôt, foit fucré & d'une matière colorante; & que je le tire tard; mais si je le tire à la soustraction de cette eau en eur fait l'indication, je n'aurai qu'un vin acide, un vin de liqueur; c'est dans ge & si je le tire dans us temps plus ou remps où le mouvement & la chaleur moins éloigné de ce terme, l'aurai sont portés au plus haur degré où un vin encore plus foible, plus acide ils aient pu atteindre dans de parcilles & groffier, qui tournera plus ou circonstances, que la liqueur prend moins promptement à l'aigre. Dans le une belle couleur, une couleur dufecond exemple, comme dans le pre- rable, parce qu'à ce degré, les dimier, si je tire mon vin à l'indica- vers dissolvans ont plus d'action & tion, j'aurai un vin aussi parfair qu'il plus de prise sur les matières colopuisse l'ètre avec un pareil mour; rantes; parce que là, dans le choc mais il aura d'autant moins de qualité des divers corps flottans, dans la colque je l'aurai tiré dans un temps plus lision de leurs parties, le gas & l'eféloigné de ce tetme. »

du mémoire de dom le Gentil, parce se combinent intimement avec lui, Tome 1V.

plus il a besoin d'esprir ardenr pour « Tout vin qui n'a pas éprouvé le . prit développés & emportés avec Je vais continuer à faire l'extrais violence dans le principe aqueux,

le sel essentiel acide. Là, tous les prin- pas assez fait s'il n'a pas subi ce maxicipes du vin, en se combinant érroi- mum.... rement, le rendent homogène en toures ses parties; c'est le moment paru & a fait place totalement à la où la matière colorante, disposée peu saveur vineuse, le vin devient grosà peu, mais de plus en plus, depuis fier, finon immédiatement, au moins le commencement de l'effervescence, quelque remps après; car on ne peut à se laisser extraire de la pellicule où disconvenir qu'alors la plus grande elle réfide, se fond, se dissout enfin partie de la substance sucrée est condans les différens menstrues; l'esprit vertie en vin; mais comme elle seule ardent s'empare du résino-extractif, peut éprouver la fermentation spiril'eau des savonneux & extrado-ré- tueuse, comme ses aurres substances fino-gommeux, &c; (au mot Raisin qui s'y trouvent ne l'éprouvent on trouvera l'explication de ces avec elle, & ne se combinent avec mots ac'est en ce temps qu'une partie elle qu'à cause d'elle, on doit penser du sel effentiel acide, avive, exalte qu'ayant subi seule cette fermentapar sa presence, ces couleurs, randis tion, les autres ont éré entraînées qu'à la faveur de ce mouvement, de comme par force dans son tourbillon, cette chaleur, l'autre partie s'empare maleré leur peu de dispositions; des matières huileuses, terreuses, al- comme d'ailleurs il est reconnu qu'elcalines, se neutralise en quelque sorte, les retardent la fermentation par leur en dépurant la liqueur de ces marières inapritude à fermenter, on doit conqui l'épaississent, la furchargent & la clure que dans ce moment il y a gatent, & se dispose, se prépare par- beaucoup plus de substance sucrée, là à une moins grande dissolubilité, convertie en esprit, qu'il n'y a d'au-& par confequent à une précipita- tres matières combinées avec lui. tion prochaine, fous la forme & avec la qualité du tartre. C'est en ce remps peu de sucre dans la liqueur, la fermenque les matières gommeuses se son- tation continue cependant en déctoisdent, s'étendent, se divisent à l'in- sant, & sa chaleur, qui est grande, ne fini, en liant tous ces principes si doit pas être togardée comme l'effet différens, & qui doivent constituer de la fermentation de cette petite une liqueur vive, légère, transpa- partie sucrée, mais bien comme cotente & durable; c'eft en ce temps lui de la fermentation vive & tuque la liqueur passe de la couleur multueuse qui s'est passée dans la rose à l'incarnat pour briller d'une cuve. Cette chaleur embrasse donc couleur vermeille & charmante dans à la fois la partie sucrée, la gomme, le repos & l'éloignement des ma- routes les matières extracto-raifineutières étrangères, qui la ternissent. ses, savonneuses, resino-extractives, De quelque qualité que foir la ven- colorantes ou non colorantes, routes dange, de quelque espèce de raisins les matières astringenres, produits dont elle foit composce, de quelque des pepins, des tasses, des enveterrain qu'elle provienne, quelque loppes du grain, l'eau, l'esprit, le sel température qu'ait éprouvé l'année, essentiel : routes substances confon-

ainsi qu'avec la partie colorante & on peut être certain que le vin n'est

» Après que la faveur fucrée a dif-

» Or, dans ce moment wail n'y a que

dues forment un cahos, & dans tout de vins rouges, que l'on trouve les le cours de cette chaleur & de ce vins groffiers, parce qu'ils ont monvement importun, il n'y a ce- fermenté en cuve avec l'enveloppe pendant de toutes ces matières, que & les pepins des grains de raisins, la petite partie sucrée qui doive le souvent même avec les rafles, & changer en esprit. Or, certe chaleur c'est dans la classe de ceux qui & ce mouvement étant beaucoup ont une couleut plus foncée, plus trop forts, causeront l'évaporation rembrunie, que se trouvent d'ordu gas & de l'esprit, qui quittera dinaire les plus grossiers. Un vin alors la matière réfino-extractive co- couvert ne peut être fin, délicat & lorante qui se précipitera. C'est ce- coulant. Les terroits qui produisent pendant à cette teinture que le vin un raisin dont le grain a la peau doit cette robe éclatante, vive & épaisse & charnue, & les raisins qui la brillante, si agréable aux yeux, plus doivent à leur espèce, auxquels on belle & plus solide que les savon- a fait subir une songue & violente neules & les extractives que l'eau tient fermentation, donnent un vin trèsen dissolution.

de beaucoup trop supérieurs aux vin des dernières tailles, & par la besoins actuels de cette liqueur, & tafle dont l'acide austère rembrunit à ceux de cerre petite partie sucrée, fe- le rouge de la matière colorante. Or, ront bientôt passer cette petite partie la délicatesse & la finesse de la coufucrée, de la fermentation spirituense leur & de la saveut, sont incompaà la fermentation acide ; le vin formé tibles avec ces matières, & le tartre avant elle s'aigrira, passera à cette grossier dont ces vins abondent : l'un dernière fermentation, ou s'y dispo- donne l'exclusion à l'autre. fera; l'eau diffoudra de plus en plus " » Le vin aqueux est celui qu'un les substances gommeuses, les savon- peu d'eau affoiblit; on le trouve comneuses, les astringentes, &c. & toutes munément parmi les vins qui ont ces matières seront en dissolution trop fermenté. Les vins généreux & chacune par les diffolyans qui leur vineux portent la même quantité font propres. Comme elles ne peu- d'eau, sans s'affoiblir; on en trouve vent subir que la fermentation acé- rarement de pareils parmi les vins qui reuse & la putride, elles y serone ont trop cuvé, si ce n'est dans des par-là très-disposées, pendant que le pays méridionaux. Les vins qui ont fel essentiel acide se neutralisera avec peu d'esprit & de gas, & où l'eau dol'huile & les matières terreuses & mine, sont des vins plats : lorsque ces alcalines, & que l'esprit & le gas vices ne sont pas dus à l'espèce de s'évaporeront. Si les acides & les ma- raisins, ou à des raisins produits dans tiètes acerbes, astringentes, dominent, des terroirs humides, dans une année le vin tournera à l'aigre. Si les gommes pluvieuse & froide, ils sont toujours & la matière colorante extractives pré- dus à une trop longue fermentation valent, il tournera à la moififfure, en cuve à l'air libre, parce que, quel-

" C'est toujours dans les espèces pareil cas, l'eau y domine toujours

couvert; cette couleur augmente en-20 Cette chaleur & ce mouvement core pat la ferre, & fur-tout par le

Quel vin que celui qui se présente! que qualité que la vendange ait en

par la perte que ce vin a faite de son n'abandonne pas encore mon idée; esprit & de son gas.... Le vin austète je crois que mon signe du décuvage, & dur est celui où les matières colo- mis en concurrence avec celui anrantes & astringentes dominent. Ces noncé par dom Le Gentil, pourra vices sont dus quelquesois en pattie être de quelque secours. J'annonçai à l'espèce de raisin, au terroir, au alors pour signe certain le commenpeu de maturité; à ces exceptions cement de l'affaissement du chapeau près, ils font toujours dus aux pepins, de la cuve, & la plus grande élévation à la rafle, à l'enveloppe des grains de la chaleur de la liqueur du thermode raisins. Ces vices sont encore at- mètre plongé dans la cuve. J'avois tachés aux vins qui ont cuvé long- pour moi l'expérience : depuis l'entemps à l'air libre, fur-tout avec les fance j'avois vu faire le vin dans un râtles, &c. à ceux qui ont éprouvé canton limitrophe de Côte-Rôtie : une trop grande chaleur dans la fer-depuis l'âge de vingt-deux ans l'avois mentation, ou une fermentation trop été chargé de le faite, & après une long-temps continuée, quoiqu'avec longue fuite d'observations, je me une chaleur modérée. Ainfi, quand déterminai à donner ce figne pour le raifin a toutes les qualités requifes certain. J'avoue avec franchife que pour faire du bon vin, on peut être famais il n'a été en défaut dans ce assuré que la fermentation peut le pays où le vin est assez précieux pour rendre austère, plat, dur & aqueux. " que l'on veille l'instant du décuvage

Gentil, que le moment décisif de cuvage de trop, après ce signe, dérirer le vin de la cuve, est celui où tériorent & dégradent singulièrement la partie sucrée est métamorphosée ce vin. Je me suis servi de ce même en substance vineuse; qu'avant l'ap- point d'affaissement dans différentes parition de ce figne, le vin n'est pas provinces du royaume, avec un fait, & qu'à mesure qu'on s'eloigne succès marqué: aujourd'hui même en de cette apparition, il devient de plus Languedoc, je le prends pour règle, en plus plat, groffier, aqueux, & & je m'en trouve bien. Mon vin est enfin, qu'il est moins susceptible d'être assez coloré, il n'est ni plar ni dur, confervé aussi long-temps qu'un vin & supporte l'eau beaucoup mieux que

de l'avantage, de la fimplicité & de premier figne d'affaillement. Je dois l'utilité du procédé de dom Le Gentil : à la vérité ce témoignage, fi Je raisin je le félicite de bon cœur d'avoir a été égrappé, & le grain exactement trouvé un signe plus sidèle que celui foulé, le marc monte beaucoup moins que je me contentai d'indiquer en dans la cuve, & le premier mou-1766, dans mon Mémoire sur la fa- vement de l'affaissement est moins brication des eaux-de-vie, & que je prompt, moins caractétife que celui développai bien plus au long, en d'une cuvée où le raifin a été égrainé 1770, dans un autre Mémoire sur & mal foulé: celui d'une cuvée dont

les vins de Provence. Cependant, je la raffe n'a pas été enlevée, & le grain

Il réfulte des excellens détails & avec la plus scrupuleuse attention, des preuves données par dom Le parce que deux ou trois heures de ceux de mes voifins. Je décuve au Je conviens, dans tous les points, moment même que j'apperçois le

mal foulé, est encore moins prompt paroît la détruire, ou du moins dimique les deux premiers, & ainfi fuc- nuer fingulièrement fa valeur. L'Aucessivement en raison de la consis- teut cite le passage suivant de mon tance du chapeau. Je n'avois pas fait Mémoire. Une preuve aifee à faifir, & ces observations dans le temps que plus sensible aux yeux les moins atj'éctivois ; je les ai reptifes sous- tentifs & les moins faits pour observer. œuvre, depuis mon séjour en Lan- est l'affaissement de la vendange dans guedoc, & elles présentent les diffé- la cuve, quand il est comparé avec la rences que je viens d'énoncer. Ces plus grande élévation de la liqueur dans mêmes variétés dans les effets, sont le thermomètre, sur-tout quand elle s'y & feront-elles toujours les mêmes est maintenue pendant quelque temps. dans tout le royaume? je crois que Ces deux signes forment ensemble une oui, à en juger par analogie; ce- règle tertaine pour tirer le vin de la pendant, c'est à l'experience à pro- cuve. J'aurois pense de même, ajoute noncet. Il paroît plus que probable dom Le Gentil; mais les expériences que le feul air fixe ou gas est la cause me forcent à rejeter cette preuve. de ces différences du commencement. Dans ma huitième expérience, le 18 de l'affatssement du chapeau. Plus il y octobre à huit heutes du matin, la a de grappes, de grains non écrafes, liqueur du thermomètre placé dans & plus cer air rrouve d'issues pour la masse fermentante, est montée à s'échapper. Il n'en est pas ainsi lorsque vingt-quatre degrés; à neuf heures, le chapeau se forme lentement, lors- à 22 ; à dix heures trente-cinq mique la fermentation n'est pas préci- nures, à 211; à onze heures trentepitée, lorsque la cuve est garnie de cinq minutes, à 21 1; à midi, à 21. fon couvercle, &c. parce que ce La chaleur de la liqueur fermentante chapeau laisse feulement échapper a donc diminué; ainsi, quoique la l'air qu'it lui est impossible de recenie, chaleur de Pair extérieur eur augstrictement & à la rigueur un signe chaleur, il n'étoit qu'à treize degrés) exclusif. Cependant, je persiste à dire on ne peut doutet du décroissement que le commencement de l'affaif- spontané de cette chaleur : cependant sement est un signe certain, lorsque je n'ai apperçu qu'une petite dimitions nécessaires.

Pour faire voir combien peu je entièrement affaissé. cherche à faire prévaloir mon opinion Avant de paffer à la feconde expésur cel'e des autres, je vais rapporter rience de dom Le Gentil, il convient une expérience de dom Le Gentil qui de remarquer que la première a été

Dès-lors le plus prompt affaissement menté d'un seul degré, (car il étoit de l'un & le retard de l'autre : donc à quatorze degrés, & quand la liqueur le figne que j'ai indiqué, n'est pas sermentante étoit à son de imum de la vendange n'a pas été égrappée, & nution dans le gonflement, à dix lés grains peu ou mal foules; que heutes trente-cinq minutes du marin, pour un homme accoutumé à voir, & le marc ne s'est jamais abaissé par à observet, à faire du vin, & sur-tout lui-même; il a fallu employer la chaque année le même vin, il peut force depuis ce moment, & d'heure s'y tenit en observant les modifica- en heure, pendant environ onze à douze heures, jusqu'à ce qu'il fût

faire sur un muid (si je ne me trompe, j'ai au contraire toujours affirmé il contient en Bourgogne, cinq cents que plus on s'éloigneroit du moment pintes mesure de Paris ) de railins préfixe, plus le vin sera plat & sans seu. blancs nommés albane & fromenteau, espèces dont le vin est considéré dans continue dom Le Gentil, la cuve qui le pays; ils étoient très-murs, & contenoir environ onze muids de furent cueillis par un temps sec & liqueur, & le marc de quatorze muids. chaud. Les trois quarts & demi furent mais fam rafles, pour imirer en quelégrappés, & moitié de la totalité fut que sorte la vendange des années où écrasee. Ce muid étoit pose sur son il y a beaucoup de raisins secs & peu fond, le fond supérieur entièrement de suc, nous avons vu le marc montet. ouvert, comme le font ordinairement depuis cinq degrés de la jauge jusles cuves. A dix heures treme-cinq qu'au dixième degré de la jauge où minutes, la faveur sutrée étoir déjà il est resté constamment depuis le forte; à onze heures trenre-cinq mi- maximum de la fermentation de 22 nutes, elle étoir ferme & un peu degrés de chaleur jusqu'au 18 dans son dure, ce qui a roujours augmenté; decroissement, c'est-à-dire, depuis le ainfi, deputs neuf heures jusqu'à onze 4 octobre à neuf heures du foir jusheures trente-cinq minutes, c'est-à- qu'au 8 à midi, pendant quatre vingte dire, en deux heures & demie de sept heures; cependant je n'ai riré ce remps, le vin a pris de la dureté & de vin que deux heures après l'appala groffereté. Tel est le résultar de rition de notre signe, ou, si l'on yeur, son expérience..... Je dis qu'on ne deux heures après que la saveur sucrée peur rien ou presque rien statuer sur a dispara pour donner encore plus de la prompte décroissance de la chaleur temps à mes observations sur l'affaisdans une si petite cuvée. J'ai tou- sement du marc, & mon vin a été jours observé que plus la cuve étoit un peu forcé de cuve. » petite, plus elle diminuoit promp- Il ne s'agit pas ici du decroissement rement après son maximum. Les deux parvenu à un certain point, mais du tableaux M. Poitevin prouvent commencement ou premier point de une dégradation de chaleur infiniment ce décroissement; c'étoit sur quoi il plus lente, lorsqu'on rravaille en falloit prononcer définirivement. grande maffe, & je puis dire avec « Ces deux marques, (l'élévation vérité, que je n'ai jamais vu dans pa- de la liqueur dans le thermomètre, reille circonstance une révolution & le décroissement du chapeau), approchante de celle dont parle dom ajoute dom Le Gentil, ne vont pas Le Gentil. Il auroit été essentiel de toffjours de compagnie, mais je juger par comparaison de ce degré conviens qu'elles se suivent quelde chaleur avec le commencement quefois d'affez près, & j'ai remarqué de l'affaissement du chapeau; car j'ai qu'alors seulement elles se trouvent roujours indiqué comme le point quelquefois à peu de distance de préfix , la diminution du gonflement notre figne (la conversion de la partie ou le commencement & non l'af- fucrée en vineuse). La plus grande faissement au quart, à demi ou élévation de la liqueur dans le therentier, comme un figne certain; momètre, le précède toujours, mais il

« Dans la feconde expérience .

du marc, qui n'est souvent sensible momètre, ou pour mieux dire, si qu'après l'apparition de notre signe, depuis le plus haut degré d'élévation & quelquefois très-long-temps après, dans la vendange, on eût fait la dé-Mais, en admettant, contre l'expé- gustation du vin, on l'auroit tiré de rience, que l'affaissement du marc la cuve au moment où la saveur sucrée fuit toujours de très-près la plus auroit disparu; ce signe est à la portée grande élévation de la liqueur dans de tous les cultivateurs, & celui que le thermomètre, quand elle s'y est propose M. l'abbé Rozier, ne peut maintenue quelque temps, on ne peut être mis en usage que par des gens être assuré de ce moment critique, assez instruits pour pouvoir se servir qu'après que cet affaissement est de- de ces instrumens. » venu très-sensible : ( on le peut, dès Comme je n'atrache réellement le premier moment, fur-tout dans aucune importance à mes opinions, les cuves dont on n'a pas enlevé la qu'autant que je les crois utiles, j'ai rafle, &c.) Il faut encore qu'il air présenté le pour & le contre à mes été continué quelque temps, & que Lecteurs, sans rien déguiser, sans dila liqueur dans le thermomètre baiffe minuer les objections, & fur-tout, à l'unisson; mais comme l'air ex- l'ans vouloir lui en imposer dans ce térieur peut avoir influé par fa froi- que je dis avoir vu & avoir fair; ils deur, sur l'abaissement de la liqueur setont à même de juger & de trouver dans le thermomètre & l'affaissement la vérité. - Le très-estimable & trèsde la vendange, fur-tout dans les favant dom Le Gentil, convient que petites, & encore plus dans les très- les deux fignes par moi indiqués, se petites cuvées, il faut, pour le con- rapprochent beaucoup du fien; il fera noître, un autre rhermomètre placé donc naturel de se servir de tous les » hors de la cuve, exposé à l'air du trois : on aura une certifude de plus, lieu où la liqueur fermente; dont la une approximation, & plufieurs marche foir la même que celle du points donnés pour parvenir au même premier. S'il nous fait connoître but. Le lacédémonien Pædarcte, lorfquelques degrés de froid, il nous met qu'il cut appris qu'il n'avoit point dans l'incertitude, il nous jette dans affez de suffrages pour être admis l'irréfolution, nous hésiterons à tirer dans le confeil, s'en retourna joyeux notre vin; tout c.la prend un temps de ce qu'il s'étoit trouvé dans Sparte qui nous est bien précieux, sur-tout trois cents citoyens qui valoient mieux pour les vins fins & délicats; & que lui. Pénétré des mêmes fentilors même que la température de l'air mens, je me félicite de ce qu'un autre extérieur n'a point changé, on sent a découvert une roure plus sûre. & qu'il faur bien du temps & des re- fur-tout plus simple que celle que flexions depuis la plus grande élé- j'avois rracée. On dira en vain ( car

n'en est pas de même de l'affaissement élévation de la liqueur dans le ther-

vation dans le thermomètre, jusqu'à il faut dire quelque chose, lorsqu'on ce que l'affaissement continuel soit n'est pas de bonne soi) que le goût très-sensible, & il doir arriver souvent oft un sens trompeur, il ne l'est pas que le vin cuve bien plus qu'il ne pour celui qui veur voir, observer, faudroit. Mais si depuis la plus grande résléchir. Je conviens que le gosser &c

le palais d'un gascon, d'un langue- verre dont l'ouverture étoit possée docien, d'un provençal, &c. charges directement sur le chapeau; lorsque du goût & de l'odeur de l'ail, ne peur la chaleur de la fermentation fut à pas aussi sainement discerner la saveur 18 f degrés, il s'éleva des gourrelerres sucrée ou vineuse, que celui de rout qui rapissèrent les parois inrérieures autre homme, & entore certe ref- & inférieures de la cloche, à la hautriction ne va-t-elle que jusqu'à un teur de cinq pouces; elles étoient certain point. Comme je dételle l'ail, diaphanes, claires, douces & fucrées, j'ai préféré de temr dans la bouche, & le haur de la cloche éroit sec. A la de l'affa fatida, & goûter le vin à chaleur de 10 degrés, les goutrelettes l'approche du complément de la fer- ont paru à plus de six pouces de haumentation : malgré cette faveur re- teur, & elles étoient douces & mielbutante, j'ose assurer que j'ai très-bien lées. La fermentation érant au vingtdiftingué la faveur purement fucrée, quatrième degré de chaleur, la cloche de la saveur vraiment vineuse; il est étoit remplie, depuis sa base jusqu'au clair que ces saveurs n'étoient pas aussi sommer, des mêmes goutrelertes claiprononcées que si l'assa fatida n'avoit res, transparentes. L'odeur qui sortoit pas infecté mon palais; mais je voulois de l'intérieur de cerre cloche, éroit juger par les grands effers', & faire agréable, & ressembloir à une soible raire toure répugnance. Ne m'en rap- odeur d'esprir-de-vin. Il posa dans un porrant pas à moi, parce que je me feau d'eau froide, cette cloche rendéfiois de ma prévention, j'ai fait versée, de manière que ses parois & approcher mainres fois des enfans fon fond à l'extérieur, touchoient près de la cuve, au moment du dé- cetre eau. Les goutrelettes rassemblées cuvage, & après leur avoir donné & condensées, s'écoulèrent au fond du vin non fait, je leur demandai quel de la cloche; il y en avoir quatre gour ils lui trouvoient : tous m'ont cuillerées à bouche. Leur faveur fut unanimement répondu, il est doux, trouvée assez semblable à celle de la pe-Lorsque je leur présentois du vin tire eau-de-vie qui précède l'eau-de-vie fait, ils disoienr : il est piquant, & dans la distillarion ordinaire du vin. En plufieurs jeunes filles faifoient la gri- l'avalant, & après l'avoir goûtée, cette mace & redemandoient du premier, faveur a disparu; l'Auteur pense avoir Des lecteurs sévères traireront cette pris l'odeur pour la saveur. épreuve de puériliré. Eh bien, je fuis ne la regarde pas comme relle.

très-utile à ceux qui favent réfléchir.

de dom Le Gentil, & dont j'ai parle de l'esprit de vin. Cette eau, goûtée plus haut, après avoir uni la furface par des personnes accoutumées à difdu chapeau, il a placé une cloche de tiller de l'eau-devie, avoit une odeur

Au décroiffement de la fermende leur avis, s'ils le veulent, mais je tation, & la chaleur étant encore de vingt degrés, la cloche qui étoit Avant de terminer cet arricle, je reftee pendant huir heures & demie crois devoir rapporter une jolie & fur la croûte, étoir couverre, dans fur-tout très - influctive expérience rout son intérieur, de gouttellettes sans que l'on doit à dom Le Genril. Elle sera nombre, plus abondantes encore que la dernière fois. L'odeur de l'intérieur Sur la cuve de la seconde expérience de la cloche, étoit semblable à celle agréable bouche.

se perd réellement beaucoup de spi- aqueux s'évapore en grande partie, ritueux, lorsque la fermentation ap- & il n'en reste pas assez pour mettre proche de son maximum, lotsqu'elle en action le principe sucré : ils sont y est parvenue, & lorsque l'on dé- alors dans le cas des bons sirops dont cuve, ( voyer les tableaux inférés, la partie fucrée prédomine de beau-Chap. 1, Settion 1, Paragraphe 1) & coup sur la partie aqueuse. C'est par conséquent, combien il est es- d'après cette théorie que l'on confentiel de l'y retenir.

pas due à l'huile essentielle du vin, sur du foin, parce que l'humidité du très-atténuée & vaporisée ? j'ose le fruit se communique au foin, le fait croire, mais je ne l'affirme pas. Tout le fermenter; il s'échauffe & fait fermonde connoît son acrimonie. On menter le fruit dont il hâte la putréobjectera que les huiles essentielles faction : cette fermentation est intérendent l'eau laireuse; troublent sa rieure & n'offre aucun symptôme à couleur, j'en conviens; mais dans ce la vue, finon que infensiblement moment, n'y auroit-il pas une ex- le fruit change de couleur, & ception à cette règle, cat les circonf- quelquefois conferve encore sa fraîtances ne sont pas égales : cet examen cheur à l'extérieur, quoiqu'il soit nous meneroit trop loin.

# SECTION IV.

## De la fermentation insensible.

Tous les corps qui contiennent en eux une certaine humidité, une cerraine quantité d'eau, sont susceptibles long temps, & ne se gâtetont que lorsde la fermentation infensible; tels qu'ils se setont appropriés une cerfont les grains, les fruits. On l'appelle taine quantité d'humidité de l'atmofinfensible, parce qu'elle s'exécute sans phère, capable de rétablir la fermenun mouvement apparent. Du ble tation insensible. On conçoit très-bien fermé dans un grenier, avant qu'il qu'il y a un terme à tout, que tous foit parfaitement sec, s'échauffe petit les êtres de la nature doivent à la Tome IV.

agréable, spiritueuse, & une légère à petit, s'ensle, pousse en - dehor; odeur d'esprit de vin; elle étoit claire, son humidité, ou peut-être dans ces transparente, & n'a paru avoir au- état attire-t-il celle de l'atmosphèrer cune saveur. Il faur remarquer qu'a- je le croitois assez, parce qu'il rend près avoir bu de cette eau, ces pet- à l'acidité, il germe, se moisit & sonnes ressentitent au palais, pendant pourrit. Le foin peu sec & amoncelé plusieurs heures, une acrimonie qu'on dans un grenier, s'échauffe & même peut comparer à celle qui précède s'enflamme. Un fruit bien mûr, par les aphtes, (voyer ce mot) ou petits exemple, les guignes, les cerifes, les ulcères superficiels qui viennent à la groseilles, le raisin, &c., si la saison est fort sèche, se dessèchent sur l'arbre. Cette expérience démontre qu'il parce que peu-à peu leur principe serve les fruits d'hiver sur des plan-Cette faveur âcre ne feroit - elle ches, de la paille, &c., mais jamais pourri dans le centre. Mais si on prive les grains de leur eau de végétation, si on fait évaporer par la desficcation au four ou au foleil, la plus grande partie de cette eau contenue dans un fruit, si on les tient ensuite dans un lieu sec, ils se conserveront trèsfeulement la durée.

aucune apparence de mouvement nables. mais il n'existe pas moins. Le sucre montre par ses oscillations, la con- éré liquoreux, & plus sa dégradation

longue se décomposer, qu'aucun n'est traction ou l'extension de ces liqueurs, éternel; ainsi l'exsiccation prolonge Le vin mis en bouteille se soutient beaucoup plus long-temps que dans Lorsqu'on a riré le vin de la cuve, le tonneau, parce qu'il y est en plus qu'il est vidé dans les futailles, il y petite masse, qu'il y a moins de moucontinue pendant quelque temps en- vement, & enfin l'air a moins de facicore sa fermentation tumultuense, à lité à se débander; mais si la liqueur moins qu'on ait décuvé lorsque toute touche le bouchon, on court grand la masse de la vendange a cesse de fet-risque de voir tout éclater, si le lieu menter, & lorfqu'elle a perdu toute qui les renferme n'a pas toutes les sa chaleur, de manière qu'elle est à qualités d'une bonne cave ; (voyez la température de celle du cellier; dans ce mot ). En supposant toutes ces ce cas, le vin est certainement très- qualités réunies, le vin éprouvera dur, très-plat, très-groffier. Dès que plus foiblement, il est vrai, le mouce dernier prolongement de la fer- vement de la fermentation infensible, mentation tumultueuse a cessé, com- mais à la fin il se décomposera · le mence l'infensible qui perfectionne ce grand point est d'éloigner, autant qu'il que l'autre a dégrossi. Si l'on consi- est au pouvoir de l'homme, cette sadire cette liqueur dans le tonneau, tale décomposition. Nous en indique dans une bouteille, on ne découvre rons, au mot Vin, les moyens conve-

Tant qu'a duré la fermentation tumis dans l'eau, & dejà cité pout multeuse dans la cuve, tous les efforts exomple, en est la preuve. Si on en se sont faits contre le haut, & on veut une plus convaincante, on peut pourroit les appeller précipitations en considérer les douves d'un tonneau haut, parce que tout étoit dans le bien bouché, lorsque les vents du trouble & dans la confusion, & que midi règnent avec force, ou bien au chaque partie, entraînée par le toutrenouvellement de la chaleur du prin- billon génétal, n'étoit pas alors spétemps, & dans sa seconde crise au cifiquement plus pesante que les mois d'août; pour peu que les douves autres, & l'air & la chaleut apilloient joignent, que le fausset soir de bois avec violence pour se dissiper. Dans spongieux, on voit la liqueur suinter, la fermentation insensible, les opéformer up mucilage dans ces endroits, rations font tranquilles, chaque Si le vent du nord s'élève, fi la chaleur corps y agit par sa gravité respective; diminue, tout reste dans l'ordre, le les plus grossiers se précipitent, ln. mucil-ge se dessèche & le fluide se sensiblement ils forment la lie dans concentre sur lui-même, Dans le les tonneaux, les dépôts dans les boupremier cas, il occupoit donc un plus teilles. La partie colorante s'attache grand espace; dans le second, il avoit contre leurs parois, elle devient indonc moins de volume : ces chan- dissoluble , elle s'en détache , la gemens n'ont pu arriver sans un mou- liqueur n'a plus sa belle couleur prevement intestin de routes les parties :, mière ; enfin ce vin rend insensiblela liqueur dans le thermomètre, de-, ment à se décomposer : plus il aura aura été lente & retatdée, patce que le principe fucré ne cesse jamais de former de nouvel esprit ardent, confetvateut du vin.

## SECONDE PARTIE.

## DE LA FERMENTATION ACÉTEUSE.

Cette fermentation est nommée acide ou acéteufe, parce que son produit est une liqueur acide ou vinaigre. peau étoit imprégné pendant la dutée Les seules substances végétales, mu- de la sermentation vineuse. queuses & sucrées sont susceptibles de produite un vinaigre, & il faut ceptibles de la fermentation acide, auparavant qu'elles aient éprouvé la (fi on excepte cependant les vins fermentation vineuse, sans quoi elles muscats) parce que tous contienpasseront tout de suite à la fermen- nent une quantité d'eau suffisanre, & de confervet, le plus qu'il est pof- avant qu'il ait fermenté. fible, le spiritueux qui s'échappe penles tonneaux sont descendus à la cave.

combinations : les principes du vin elle ne détruira jamais entièrement n'est plus mortel; l'esptir de vin n'est distillation. Ces patties sont dans un

plus fensible, on ne peut même le retirer par la distillation; les criftaux de tartre (1), fel essentiel du vin & de la vigne, ne tapissent plus les parois intérieures du tonneau; ce fel se recombine dans le fluide, la liqueut devient trouble, perd fa belle couleur, en prend une fausse; enfin, au lieu de respitet une odeur douce, fuave, aromatique, on fent une octur

vive, pénétrante, piquante & femblable à peu près à celle dont le cha-

Tous les vins de France sont suftation putride, à moins qu'on y fouvent bien au de-là; tels font les ajoute un esprit inflammable. On voit perits vins. L'abondance du spiritueux par - là pourquoi de très-petits vins éloigne cette seconde fermentation, passent presque subitement à l'acide, lorsque le vin ne contient pas beau-& pourquoi ceux qui sont un peu coup de tartre, parce que l'esprit est plus riches en esprit, y patviennent le pacificateur de la fermentation, un peu plus tard, d'où il réfulte une comme on peut s'en convaincre par nécessité expresse, un besoin essentiel l'addition de l'eau-de-vie au most,

Un vin quelconque contient toudant la fermentation, ou après que jours en lui-même des caufes de fa destruction. La fermentation tumul-Ici se présente un nouvel ordre de tueuse aura beau avoir été complète, disparoissent, il se prépare une nou- la partie de différens corps muqueux velle fermentation; l'ait qui s'échappe contenus dans le moût, comme la

<sup>(</sup>t) Je me suis abstenu, autant qu'il a été possible jusqu'à ce moment, de parler séparément de chaque principe constitutif du vin, ou qui entrent dans sa composition comme agens principaux, ou comme agens accessoires, parce que mon intention a été de metre le Lecteur dans le cas de juger des phénomènes de la fermentation par les sens de la vue, ce l'odorat & du gout, sans perdre de vue un seul instant la masse termentante. La descrip-tion de chaque principe isolé auroit formé des épisodes, ralenti la marche des isses, & les auroit brouillées. J'ai mieux aimé renvoyer au mot Rarsin ces descriptiops, qui deviennent alors effentielles : d'ailleurs j'ai eu plus en vue la pratique que la théorie.

mouvement continuel de combi- vent, mue pendant un certain espace naison & de décomposition, qui, de temps : dans ce second cas, il y portion avec les autres principes, vement continué, & peut-être à l'in-& change ainsi le vin en un acide plus tromission de l'air qui a pénétré à esant, moins volatil que l'eau & que travers le bouchon. l'esprit de vin, & une substance

dans la température propre à la fer- bien bouché.

diocres.

fuspendue aux ailes d'un moulin à térieur, furent l'objet de mes obser-

lorsque tout esptit ardent est formé, a apparence que la métamorphose en combine plus intimement une est due, au moins en partie, au mou-

FER

J'imprimai en 1766, que l'abnommée vinaigre ou acide acéteux, forption de l'air atmosphérique, par Le vin qui a contenu beaucopp de la liqueur renfermée dans un tonmuqueux fade, acide ou austère, subit neau, étoit au moins une des causes plus promptement la fermentation principales de la conversion du vin acide qu'un vin bien nourri par le en vinaigre, ou de la fermentation spiritueux & par la partie sucrée. Le acéteuse. Plus j'examine ce chanpremier passe à l'aigre sans tumulte, gement, & plus je me confirme dans & infenfiblement, comme feroient les cette idée, qui paroît au premier muqueux eux-mêmes, isolés d'autres coup d'œil un peu singulière, puisqu'il substances, tenus seulement à l'ait & s'agit d'un vin même dans un tonneau

mentation. On doit les appeler plutôt En parcourant différentes caves & acides que vinaigre; ils n'en ont ni celliers, j'étois singulièrement affecté l'odeut pénétrante ni l'acidité; ce de voir que certains tonneaux étoient n'est que long-remps après que le beaucoup plus secs que les autres; que peu d'esprit de vin qu'ils contiennent, le sable qui recouvroit leur bondon contracte une agrégation de mixtion étoit sec, pulvétent; que le bois du avec la liqueur acide : enfin, les plus tonneau n'étoit en aucune manière mauvais vins, fous ce point de vue, imprégné de l'espèce d'humidité dont fournissent encote de l'eau-de-vie, tous les bois se chargent à l'extérieur lorsque des vins beaucoup meilleurs & dans les caves; enfin, que ces ronqui ont subi les fermentations tumul- neaux étoient aussi secs ou presque tueuse & acéteuse, n'en donnent point, auss secs que ceux tenus dans un La chaleur un peu forte est essen- lieu aéré & non souterrain. J'en tielle pour faire du vinaigre en grande voyois d'autres recouverts par l'humasse; mais la simple chaleur atmos- midité de la cave, le sable autour phérique suffit pour opéret cette du bondon, humide; d'autres enfin, métamorphofe sur les petits vins, & dont il couloit imperceptiblement fouvent même dans des cuves mé- par la jointure des douves, une liqueur colorée, vineuse, qui s'éva-Pour que la fermentation acéteuse poroit, laissoit après elle un mucilage s'opère, il n'est pas essentiel que la épais & vineux; le sable placé auliqueur soit en contact direct avec tour du bondon étoit également pél'air atmosphérique, puisque le vin nétré de cette liqueur, coloré & aigrit dans le tonneau, même bien formoit une espèce de pare. Ces trois bouché, ainsi que dans une bouteille manières d'être des tonneaux, à l'exson air fixe, ou air de combinaison.

dans le premier cas sont-elles sèches, n'insiste pas davantage sur cette ferainsi que le sable réduit à l'état pul- mentation acéteuse; au mot Vin j'invérent? Ce ne peur pas être en raison diquerai les moyens de la prévenir; de l'atmosphère de la case, puisqu'elle mais il est bon d'observer qu'elle a est naturellemen humide, ce qui lieu plus promptement dans un petic est encore prouve par la superficie vaisseu que dans un grand, parce des tonneaux decond genre. Il qu'il lui est plus aise de se charger faut donc nécelfairement qu'un cou- d'air; si on veut la hâter, il suffir rant d'air du dehors en dedans, ou du de tenir le vaisseau débouché, encore dedans en dehors du ronneau, dissipe mieux, à moitié plein, & dans un cette humidité. Si c'est du dedans en lieu passablement chaud, ou en plein dehors, une vessie vide d'air, attachée air exposé au soleil. J'ai difficilement à un tube, & ce tube implanté & obtenu du vinaigre en me servant foude exactement dans un trou fait à de vaisseau de grès, à moins qu'ils la douve, & qui communique à l'in- ne fussent vernisses, & souvent le vin, térieur, se ballonnera par l'air qui sort loin de devenir vinaigre, s'est pourridu tonneau, & démonttera le courant d'air de l'intécieur à l'extérieur; mais TROISIEME PARTIE. il en est tout autrement. Prenez la même veffie, ballonnez-la d'air; im- DE LA FERMENTATION plantez son tube comme la première fois, & vous verrez bientôt l'air qu'elle contient, absorbé par le vin, & la vessie devenir stasque: il y a donc conduir à la putridité; leur manière

vations, & après plufieurs expé- un courant d'air de l'extérieur à l'inriences je vis clairement que le pre- térieur, qui dessèche les douves, le mier tendoir à l'acidité, que le second fable, &c. & cette absorption de se sourenoir dans son état de per- l'air concourt, si elle n'exécute pas, fection, & que le troisième s'ache- à la conversion du vin en vinaigre. minoit à la putridité. A cette époque, Chaque fois que cette vessie aura été la théorie de l'air fixe, ce ciment vidée d'air, goûtez le vin & vous le des corps, n'étoit pas encore bien trouverez de plus en plus vinaigre connue en France, & le premier Il est démontré & reconnu par tous ouvrage en ce genre qui m'ouvrit les chimistes, que tous les acides les yeux, fut celui de l'anglois absorbent l'ait, qu'ils se le com-M. Macbride. Il est inutile de rappor- binent; aussi le vin qui se convertit ter ici toutes les expériences que je fis, en vinaigre, absorbe non-seulement & dont il résulte cette démonstration : l'air atmosphérique , mais encore que le vin ne devient vinaigre que par celui contenu dans la lie qui, dans ce l'absorption de l'air atmosphérique; changement, est en beaucoup plus pequ'il ne soutient sa bonne qualité que tite quantité qu'auparavant, & celui par la conservation de l'air fixe; & des cristaux de tartre qu'on ne requ'il ne se putrésie que par la perte de trouve plus dans le vinaigre. Tous les acides cristallisés contiennent, en Pourquoi les douves du tonneau, général, le tiers de leur poids d'air. Je

P.UTRIDE.

La désorganisation des corps les

d'être est alors toute différente second. L'ait continue à jouer le ainsi que leur produit qui est un plus grand rôle dans cette opération, alcali volatil, (voyez ce mot) car du moment que le vin perd. une odent fade, dégoûtante, & fou- non-feulement l'air fixe furabondant, vent naufeabonde. Les fluides; loin qui lui éroit combiné, & relevoit de s'élever, s'abaillent, s'affaillent fon goût vineux, mais encore celui & occupent moins de volume qu'au- qui est combiné, dans les mixtes dont paravant. Les corps folides, par exem- il est forme, il pourrit, s'affaisse ple, comme les grains, les fruits deta- fur lui-même, & n'occupe plus le chés de l'arbre, cèdent à la plus même espace qu'auparavant, puillégère pression, commencent à for- qu'il est privé d'une certaine quanmer une espèce de pâte, & finissent rité d'air qui soutenoit & soulevoit par se réduire en eau, parce que dans ces parries. Cet air est élastique, il cet état ils absorbent une grande cherche à se débander; aussi, lorsquantité d'humidité de l'atmosphère, qu'un tonneau très bien bouché &c La chaleur & l'humidité sont les deux plein, perd du vin par les moindres grands agens de la fermentation pu- ouvertures, par le fausser, il est clair tride... Cette alrération des principes que l'ait intérieur, ne pouvant frandoit-elle être appelée fermentation? chir l'obstacle que lui présente le Les chimistes ne sont pas d'accord bois du tonneau, presse la liqueur fur certe denomination, parce qu'on avec force, & l'oblige de fortir du n'y découvre ni bouillonnement, ni ronneau où elle forme une moilissure; gonflement, ni aucun figne d'aug- dans ce cas, le sable placé autour mentarion de chaleur : si la concur- du bondon est visqueux, pâreux, rence de ces trois fignes elt nécessaire d'une confessaire le louche, & fent pour carachénfet la fermentation, l'a-mavais. Le deux phenomène arrive descript en metire donc pas ce nom, fouvent lorque e vailéau est bien puisque du vin devient vinsigre dans rempli, qu'il el que d'ans un lieu to nonneus fans bouillonnement, fans où l'action de la ref. est it fentir vigonslement, sans augmentarion de vement, & sur-tout pendant les chaleur, lotfque l'art n'aide pas la chaleurs, & tant que règne le vent nature. Quoiqu'il en foit, on con- du midi; mais la couleur dans ce cas ferve, en général, le nom de fet- est plus vive, & l'odeur n'est pas mentation à ce genre d'altération, défagréable. Comme on peut se Revenons à la fermentation putride tromper en ne considérant que ce du vin.

précédemment, les espèces de mu- qui ne laisse aucun doute : prenex queux qui, convertis en vin, font la même vessie huilée dont j'ai parlé les plus sujets à pourrit : mais quel plus haut, adaptez-la vide au haut est le signe extérieur qui indique & du tonneau; peu à peu elle se remplit annonce cette décompolition? Les de l'air qui s'échappe de ce vailleau; procédes de la nature dans ce troi- enfin, elle se ballonnera. Pour peu tième période, font tout opposés à que ce vin soit agrité, pour peu que senx des deux autres, & fur-tout au la chaleur augmente, qu'il y ait de

figne, à moins qu'on ne foir accou-J'ai indiqué dans ce qui a été dit tumé à bien observer, en voici un c'est un vin perdu & poutri. Si on presses d'eau fortement imprégnées le distille promptement, on en retire d'air fixe, ont sussi à la guérison de encore de l'eau-de-vie; particularité plusieurs vieux ulcères sanieux, & remarquable qui diftingue la fermen- même gangréneux, fans addition tation putride de l'acéteufe.

est, à mon avis, la cause première tation, & l'ulcère gangréneux, la pude la décomposition des corps, lors- tridité de la viande. Combien de fois qu'ils tendent à la putridité, & l'ab- de l'eau simple, chargée d'air fixe, & forption de l'air, la caufe, on du moins donnée en lavemens, n'a-t-elle arreté une des grandes caufes de leur con- & fait dispatoître les symptômes des version en vinaigre; je ne cesserai sièvres putrides! Je rapporte ces ' de répéter que cet air est le lien & exemples, uniquement dans la vue le ciment qui réunit les parties con- de prouver que l'ait fixe est le continuantes les unes aux autres, les ag- fervateur des cotps, & qu'ils ne glutine, les amalgame, leur donne se putréfient qu'autant qu'il s'en de la confistance & les conferve, échappe, Les viandes, les fruits pontrissent à cause de la perte de cet air, & si on le leur rend , ils reviennent en grande action méthodique de la main fur le partie du point dont ils sont partis. La belle expérience de M. Macbride en est une preuve décisive : il pris de la viande qui commençoit à se puttefiet, l'odeur l'annonçoit dejà telle, & il la plaça fur une cuve en fermentation; l'air fixe qui s'échappa de la cuve, en grande quantité, environna de toute part ce morceau de viande : lorfqu'elle en fut bien imprégnée on la mit cuire, & elle fur trouvée bonne , fans gout , ni odeur de putridité.

Voilà deux exemples, l'un de la décomposition des corps par la perte de l'air fixe, & l'autre, pour ainsi dire, de sa récomposition par l'ab-MM, Macbride & Pringle, ne laiffent plus nucun doute à ce futet.

.M. Champeau chirurgien très+: diffingue, a fait voir dans un de fes, Sect. V. Defauts frequens dans l'action Memoires, conronné par l'Académie,

fortes variations dans l'atmosphère, de Chirurgie de Paris, que des comd'aucun autre remède. Cette eau re+ La perte de l'ait de combinaison présentoit l'ait de la cuve en servoin-

> FERRURE. La ferrure est une pied des animatix, en qui elle est praticable & nécessaire.

> · Cette opération confifte à paler ou à couper l'ongle, a y ajuster & a y fixer des fers convenables. > 2

PLAN du trapuit for le mbe Pennune CHAPITRE PREMIER. Drs offices de

. la Ferrare, des conneiffances gielle exige, des principes qui doivent diritres le Marechal. SECTION PREMIERE De l'obier de Ferrure.

Sper. II. Des connoiffances qu'elle exilie de la part de Marechit SECT. III. Des principer fire le Marethal ne doit point perdre de vue: WHAP. IL De Partion de Yerrer . . . Peld dire, de sa récomposition par l'absur partier le sur le l'action de la récomposition par l'absur partier le sur l'action de la récomposition par l'action de l Sicr. III. Des chevany With sites A relier. Sict. IV. Manière de Moferter V de paret

de parer.

SECT. VI. Manière d'affujettir le fet, & de faire les rivets.

CHAP. III. Des différences espèces de Ferrure, 535 SECTION PREMIÈRE. Ferrure ordinaire.

SECT. II. Ferrure pour aller folidement fur le pavé-fec & plombé, tant pour les chevaux de trait, que pour les chevaux

de bar. Suct. III. Ferrure à demi-cercle pour les

chevaux de felle. SECT. IV. Ferrure à demi-cercle pour les chevaux de charrette.

SECT. V. Ferrure pour un pied plat. SECT. VI. Ferrure pour les pieds combles

& oignons. SECT. VII. Ferrure pour un pied foible

ou gras. SECT. VIII. Ferrure pour les calons bas, foibles & fenfibles.

Suct. IX. Ferrure pour un pied encastelé. Suct. X. Ferrure pour les bleimes. Suct XI. Ferrure pour les seimes.

SECT. XII. Ferrure pour une fourchette petite, abreuvée d'humidité putride. SECT. XIII. Ferrure pour des chevaux qui ont été fourbus, & qui marchens en

nageani. SECT.XIV. Ferrure pour un cheval encloué. SECT. XV. Ferrure pour un cheval qu'on va dessoler.

SECT. XVI. Ferrure pour un cheval qui fe

SECT. XVII. Ferrure pour un cheval qui forge. SECT. XVIII. Ferrure pour un cheval qui

use en pince, eans du devant que du derrière. Sect. XIX. Ferrure pour un cheval qui use beaucoup de derrière, à la branche

de dehors.
SECT. XX. Ferrure pour le cheval pinçare du pied de derrière, fujet à se deserrer.

Suct. XXI. Ferrure pour un mules de bâte ou de felle. Suct. XXII. Ferrure pour donner aux mules une marche füre & ferme fur

sauses forces de sercains. Sect. XXIII. Ferrure pour un mules qui tire une voiture.

SECT. XXIV. Ferrure pour les anes. SECT, XXV. Ferrure pour les bœufs.

Million a refuse is

FER

CHAPITRE PREMIER.

DES OBJETS DE LA FERRURE, DES CONNOISSANCES QU'ELLE EXIGE, DES PRINCIPES QUE DOIVENT DIRIGER LE MA-RÉCHAL.

SECTION PREMIÈRE.

De l'objet de la Ferrure.

Par la ferrure, le pied du cheval principalement doit être entretenu dans l'état où il est, si sa conformation est belle & régulière; & les défectuolités doivent en être réparées, si elle se trouve vicieuse & difforme : par elle encore il est assez souvent possible de remédier aux suites inévitables des disproportions des parties du corps du cheval entr'elles ; ou d'en modifier du moins les effets; d'obvier à celles qui résultent du défaut de justeffe dans la direction de ses membres, de le rappeller à une forte de franchife & de régularité dans l'exécution de ses mouvemens. de prévenir les fausses positions auxquelles certaines habitudes, & quelquefois la nature même semblent le disposer.

"SECTION IL

Des connoissances qu'elle exige de la

Les uns & les autres des objets que nous venons de définir, ne fauroient être remplis par la feule intepection d'un fet appliqué & attaché groffièrement. groffièrement, fins raisonnement & l'une supérieure, pourvue de vaiscelui d'orner l'ongle pour le fauver de confistance que la seconde, & abvoir de l'art, c'est lui déniet le droit la vie. de fe conformer aux loix de la na-

nécessaire qu'il possède la fine ana- partie vive qui est la seule dans latomie, il faur néanmoins qu'il con- quelle s'exécute la nutrition, & parnoisse à fond le pied du cheval; dès- conféquent l'accroissement ; c'est lors, sa méthode de ferrer, bien loin donc cette même partie, qui, cédant tion & fon génie.

SECTION III.

Des Principes que le Maréchal ne doit fabot. pas perdre de vue.

fabor trois patties rrès - distinctes; à mesure qu'elle y est déterminée elle-Tome IV.

fans lumières. Réduire l'opération feaux, & moins denfe que celle qui dont il s'agit à un simple travail lui sont inférieures; l'autre moyenne, des mains & du btas, qui ne fera plus compacte que celle ci, & n'adfoutenu ni par la réflexion, ni par mettant qu'un fluide qui y transfude: l'étude, & qui n'auta d'autre but que la troisième enfin, ayant encore plus d'une destruction plus ou moins folument dénuée de tout ce qui poutprompte, c'est méconnoître le pou- roit en constituer & en annoncer

Si l'of imprime fur la première de ture, pour la confervation de son ou- ces parties, & plus ou moins près de vrage, ou de venit à fon secours la couronne, nne marque quelconque, lorfqu'elle a erré; c'est s'exposer à une to, par exemple, avec le cautère ajouter aux imperfections dont il actuel, cette marque tracée avec le feu peut être coupable ; c'est enfin descendra insensiblement, avec cetté s'affurer, en quelque façon, les même partie, vers l'extrémité du famoyens d'en créer de nouvelles, bot, & s'évanouira absolument avec & de conduire les parties à leur ruine elle lorsque la masse totale du pied sera renouvelée : c'est donc une preuve Le véritable maréchal ne doir donc que l'ongle accroîr, dès son principe donner rien au hazard, il ne doit agir & non par fon extrémité, ainsi que que d'après les circonstances : quoi- nous l'avons quelquefois entendu qu'en général, il ne foit pasabfolument dire à la campagne ; c'est donc la

de se ressentir d'une routine qui n'ad- par degrés à l'impulsion des liquides, met constamment que le même pro- est continuellement chaussée de macédé, n'est uniforme que dans les nière qu'une partie, peu à peu & mêmes cas; il la vatie selon les indi- nouvellement formée, la remplace; cations; les moindres différences qu'il qu'elle fuccède elle-même à la partie observe dans le pied, déterminent ses moyenne qui, successivement aussi, vues , & il n'a d'autre règle pour lui, se change en partie motte ; & qu'enque celle que lui fuggerent l'occa- fin elle prend la place de celle-ci à mesure des rettanchemens faits à l'ongle, & que, rettanché comme elle dans la fuite, elle cesse d'appartenir à l'animal, de faire corps avec le

La partie vive doit donc pouffer vers l'extrémité du pied, la parrie On reconnoît dans l'ongle ou le moyenne & la patrie morte ensemble,

même par les chocs qu'elle éprouve; & par celle à laquelle elle cède infenfiblement la place qu'elle occupoit : DE L'ACTION DE FERRER. donc, selon le degré de résistance de la part des parties qu'elle doit chaffet, l'ouvrage de l'accroiffement fera plus ou moins pénible : donc, plus Des instrumens propres & particuliers leur étendue & plus leur volume feront confidérables, plus l'obstacle fera difficile à furmonter, attendu tage la force impulsive des liqueurs rogne-pied & le repouffoir. reçues par la partie supérieure : donc,

retardera à son gré, il répartira la pouces pour les plus longs. à refluer fur les autres, & comme il nailles. n'agira jamais que d'aptès les vues & les conseils de la nature, il sera cer- ronde, & d'un pied de lame, tain d'enttetenir ou de réparet avec succes une partie d'autant plus essen- sabre d'enviton huit ou dix pouces tielle, que le cheval le plus précieux de longueur. peut cesser bientôt de l'être, pour peu qu'elle ait reçu quelqu'atteinte.

CHAPITRE IL

SECTION PREMIÈRE.

pour l'action de ferrer.

Ces instrumens sont le brochoir qu'elles contre-balancerone dayan- le boutoir, les tricoises, la râpe, le

Le brochoit est un marteau qui moins les retranchemens à faire à l'on- n'a pas tout à fait un pouce & quart gle, par l'action de parer, seront fré- de l'appui de la bouche au centre quens, moins l'ongle croîtta & de l'œil, quoique cette même bouche moins l'accroissement en sera prompt: ait plus d'un pouce & un quatt de donc, plus ils setont réitérés, plus largeur en l'un & l'autre sens.

cet accroissement sera diligent & seh-Le boutoir est un instrument tranchant qu'on peut se représenter sous C'est sur ces grands principes, la forme d'un ciseau dont la lame qu'il feroit superflu d'entendre ici, très-mince auroit environ lleux pouque le maréchal doit étayer son rai- ces de largeur; les deux bords latésonnement & sa pratique. Par les prin- taux de cette lame sont relevés de cipes, & en s'y conformant, il par- deux lignes seulement de profondeur viendta facilement à se rendre maître en forme de gouttière; sa largeur des de la forme de tous les pieds, même deux pouces, ainsi que les rebotds les plus défectueux, il en dirigera en goutrière ne subsistent au surplus l'accroissement, il le hâtera, ou le que de la longueur d'enviton trois

nourriture à sa volonté, &, selon le Nous nommons tricoiles, l'instrubesoin, sur les diverses parties; il la ment que les charpentiers & autres détourners des unes, il la forcera artifans appellent communément te-

> La tâpe est une râpe à bois, mi-Le rogne-pied est un tronçon de

> Enfin le repoussoir est un poin-

come de cinq à six pouces de longueur, terminé comme le feroit une lamme coupée quarrément dans fon milieu.

Le tablier à ferrer dont nous

allons donner la description, doit con- parvienne jamais à rectifier, sur-rour tenir tous les instrumens.

grande poche dont la forme revient jambes des chevaux. à un quart de sphère appliqué contre le tablier, lequel présente néanmoins une surface à peu près plane; 2°. de Manière de tenir les pieds du cheval deux autres poches presque semblables, mais plus petites & placées l'une dans l'autre, comme elles le font elles-mêmes dans la première.

Il est en outre un perir gousser recouvert d'une parre sur l'extérieur de chaque grande poche; il est un peu rejeré fur l'arrière.

La grande poche droite reçoit le brochoir, la seconde reçoit la râpe, & la troisième le bouroir.

La grande poche gauche reçoit les lames, un petir fourreau pratiqué dans son angle antérieur reçoit le repouffoir, la feconde reçoit le rognepied, & la troisième enfin reçoir les tricoifes.

# SECTION IL

Des considérations qui doivent précéder l'action de ferrer.

fairement précédée, non-seulement de ne pas élever trop haur, & de de l'examen des pieds du cheval, ne pas trop écarter du corps du chemais de celui de l'action de fes mem- val la partie qu'il doit maintenir; il bres. Sans cetre dernière inspection, ne souffrira pas qu'il le brutalise; il il n'est pas possible que le maréchal lui recommandera de s'affermir lui-

dans des chevaux jeunes, les défaues Ce tablier présente deux gibecières qui peuvent vicier ses allures. Ce de cuir, à trois principales poches n'est donc qu'après que ses yeux auchacune, qui portent & qui repo- tont été frappés des différentes indifent fur la partie latérale & fupé- carions fur lesquelles il doit absolurieure des cuisses du maréchal, étant ment se règler, qu'il forgera des fers, fuspendues par une ceinture de cuir, ou qu'il appropriera ceux qu'il trou-Sur cette ceinture s'abat une pièce vera proportionnés à la longueur triangulaire, rirée de celle qui téunit & à la largeur du pied, en se raples deux gibecières, pour la recou- pelant toujours qu'un fer trop lourd vrir au bas du ventre; chacune de ces & trop pesant cause infailiblement gibecières est composee, 1° d'une la ruine plus ou moins prompte des

### SECTION III.

qu'on veut ferrer.

Le fer étant forgé ou préparé, le maréchal muni du tablier, ordonnera à l'aide ou au palefrenier de lever un des pieds de l'animal; l'aide tiendra ceux de devant simplement avec les deux mains, Mais quant à la tenue de ceux de derrière, le canon & le boulet appuieront & reposeront fur la cuisse, &, pour mieux s'en affurer, il passera son bras gauche, s'il s'agit du pied ganche, & fon bras droit, s'il s'agit du pied droir, fur le jarret du cheval.

Rien n'est plus capable de rendre un cheval difficile & impatient dans le temps qu'on le ferre, que l'action de mal lever ou de mal tenir les pieds; le maréchal aura la plus grande artention à ce qu'il ne foit ni gené, ni contraint par l'aide chargé de ce L'action de ferrer doit être nécef- foin. Il ordonnera à ce même aide

même dans la fituation qu'il aura du voquet leur chute, est très-dangeprendre, & de ne pas permettre reux; on ne doit l'adopter que dans enfin au cheval de pefer & de s'ap- le cas de l'infuffisance absolue de pefantir fur lui, ce qui arrive fon- toutes les autres voies. Il est des vent par la faute de l'aide ou du chevaux qui se laissent tranquillement palefrenier qui, se reposant lui-même ferrer à l'écurie, pourvu qu'on ne fut l'animal, l'invite à opposer son les ôte point de leur place; d'autres propre poids à celui qu'on lui fait exigent simplement un torche-nez, supporter. Si le cheval retire le pied, d'autres des morailles; quelques-uns l'aide lui réfiftera, non en em- enfin ne se prêtent à cette opération ployant une grande force, mais en qu'autant qu'ils font dégagés de leur le prérant en même remps à ses mou-licol, de tous liens quelconques, en vemens, auxquels il ne cédera néan- un mot, absolument abandonnés & moins, que dans le cas où l'animal totalement libres. C'est donc au maretireroit vivement cette partie; mais réchal à rechercher & à fonder il ne se rendra qu'à la dernière extré- toutes les toutes pour parvenit à mité; & il l'abandonnera toujours fon but; mais il importe très-fort avec précaution, s'il est obligé de la de recommander à rous ceux qui laisser aller & de la quitter. Il faut se foignent des chevaux ennemis de la fouvenir au furplus, qu'on acquiert le ferrure, de leur manier fréquemdouble de force contre le cheval storf- ment les jambes, de leur lever touqu'on lui tient le pied par la pince, par jours les pieds chaque fois qu'ils les la raifon qu'on l'oblige à une flexion alimentent de fourrages, de fon & considérable, dès que la pince est sur-tout d'avoine, & de frapper sur beaucoup plus élevée que le talon.

SECTION IV.

des soins qu'il faux prendre pour les v accoutumer.

Les chevaux difficiles à ferrer, mandés. doivent être gagnés par la douceur; les coups, la rigueur les révoltent encore davantage, & souvent les Manière de déserrer & de parer le careffes les ramènent : ce n'est qu'aurant que tous les moyens connus ont été mis en usage, qu'on doit se déterminer à les placer dans le tra- nier faisi du pied du cheval, le mavail, est qu'on peut avoir recours réchal ôtera d'abord le vieux fer. Il à la plare-longe. Le parti de les ren- appuiera à cet effet au coin du tranverfer & le moins für à tous égards, chant du rogne-pied fur les uns & celui de les trotter sur des cercles les autres des rivets, & frappant après leur avoir mis des lunettes, dans avec le brochoir fur ce même rol'intention de les etourdir & de pro- gne-pied, il parviendra à les déta-

la face inférieure de ces dernières parties lorsqu'ils les ont levées; par tous ces moyens, infensiblement les Des chevaux difficiles à ferrer, & chevaux les moins ailés s'habirneront à fouffrir la main du maréchal, à moins qu'ils n'aient été trop forrement & trop long - temps gout-

SECTION V.

En supposant l'aide ou le palefre-

passera à l'autre, & des deux épon- du palefrenier. ges à la pince. S'il s'agissoit cependant d'un pied douloureux, il tâcheroit au contraire de soulever les têtes Désauts fréquens dans l'action de parer avec le rogne-pied, en frappant fur cet instrument pour pouvoir les enlever & les prendre. Il faut encore compliquée.

cet instrument très-ferme dans sa des chevaux qu'on leur confie. Il se

cher; alors il prendra avec les tri- main droite, en appuyant le manche coifes, le fer, par l'une des éponges, contre fon corps, & maintenant & le foulèvera; par ce moyen, il continuellement cet appui qui, nonentraînera les lames brochées, & en feulement lui donne la force nécefdonnant avec les mêmes tricoifes faire pour faire à l'ongle tous les un coup fur le fer pour le rabattre retranchemens convenables, mais fur l'ongle, les clous se trouveront une sureté dans la main qui obvie à dans une telle fituation qu'il pourra l'accident affez fréquent d'atteindre les pincer par leur tête & les arra- & de couper les muscles de l'avantcher entièrement : d'une éponge il bras, & même la main de l'aide ou

# SECTION

le pied ; manière de faire porter le fer.

Un des défauts des plus fréquens que le maréchal examine les lames dans l'action de parer, vient du plus qu'il retire; une portion de clou de difficulré que le maréchal a dans restée dans le pied du cheval, forme le maniement du boutoir, quand il ce que nous appellons une retraite, est question de retrancher du quarqu'il est nécessaire de chasser avec rier de dehors du pied du montoir, le repouffoir, ou de retiret d'une & du quartier de dedans du pied manière quelconque. Le plus grand hors du montoir; aussi voyons-nous inconvénient qui en refulteroit, ne fréquemment ces quartiers plus hauts feroit pas de gener & de débrécher que les autres, & rencontrons-nous le boutoir, mais de détourner la non- par certe raison un nombre infini de velle lame, & de la déterminer pieds de travers, difformité qu'il contre le vif ou dans le vif; alors feroit ailé de prévenir, dès que la le cheval boîteroit, le pied feroit cause en est due à la paresse du maferré, ou il en réfulteroit une plaie réchal. Après qu'il a paré le pied, il importe donc qu'il l'examine dans Dès que le fer est enlevé, le ma- son repos sur le sol, à l'effet de s'asréchal ayant, eu la précaution de furer s'il n'est pas rombé dans l'erreur mettre les clous & les lames dans commune. L'aide ou le palfrenier une des parties du ablier, nettoie lèvera ensuite de nouveau le pied, le pied de routes les ordures qui & le maréchal présentera sur cette peuvent dérober à ses yeux la sole, partie le ser legèrement chauffé, Il la fourchette & le bas des quartiers, ne ly laissera pas trop long-temps, & c'est ce qu'il doit faire en partie comme font la plupart des maréavec le brochoir, & en partie avec chaux de la campagne, qui confule rogne-pied. Il s'arme enfuite du mant par ce moyen l'ongle, pour boutoir pour parer le pied, c'est-à- s'épargner la peine de le parer, affadire, pour couper l'ongle, en tenant ment fans considération tous les pieds

lus talons.

d'enlever la portion de ce même & l'index de la main gauche, la lame ongle, fur laquelle la chaleur du fer fur laquelle il frappera, & dont l'affifera imprimée. Il observera que ce lure doit être droite & courte : quand fer doit porter justement par-tout; elle auta fait un certain chemin dans s'il vacilloit, la marche de l'animal l'ongle, & qu'il pourra reconnoître ne seroit pas fixe, les lames brochées le lieu de sa sortie, il coulera sa main seroient bientôt ébranlées par le droite vers le bout du manche du mouvement que recevroit à chaque brochoit, & soutenant la lame avec pas un fer qui n'appuyeroit pas éga- un des côtés du manche de la tripoction du fer mênie qui se trouve nétré. dans la portion, sur laquelle l'appui n'a pas été fixé, plus liffe, plus bril- ferver : 1°. le maréchal aura attention lant & plus uni que dans tous les que la lame ne soit point coudée, autres. Lorsque nous avons dit ci- c'est-à-dire, qu'elle n'ait point séchi desfus, que le fer doit porter égale- ensuite d'un coup de brochoir donné ment par-tout, nous prétendons que à faux, (la coudure est alors exté-

#### SECTION VII.

les rivets.

le peut exiger, le maréchal doit l'af- fur le champ ce qui lui arrive par la fujertir. Il brochera d'abord deux réaction différente du brochoir dans clous, un de chaque côté, après la main, en femblable occasion, quoi, le pied étant à terre, il exami- 2°. Il prendra garde à ne point fition, & il fera ensuite reprendre en retirant ou en pouffant le clou; brocher. Les lames doivent être dé- que les pailles of les brins qui peuvent de l'ongle. Il faut bannit, tant à chaffet, s'il se peut, la retraite tures énormes qu'elles font , dé- effet. truisent la corne & peuvent encore presser le vif & le serrer. Le ma- trop bas, mais en bonne corne; bro-

hâtera de plus, des qu'il l'auta retiré, coups, en maintenant avec le pouce lement. La preuve que le fer n'a pas coise, il la chassera hardiment jusporté sur une partie, se tire de l'ins- qu'à ce qu'elle ait entièrement pé-

Il est ici plusieurs choses à ob-

son appui doit avoit lieu dans toute rieure & s'apperçoit aisément) ou en la rondeur du fabot, fans en excepter conféquence d'une réliftance trop forte que la lame aura rencontrée, & qu'elle n'aura pu vaincre. Souvent, en pareil cas, la coudure est inté-Manière d'affigettir le fer, & de faire tieure & ne peut être soupçonnée ou apperene que par la claudication de l'animal; cependant un maréchal Dès que l'appui du fer est tel qu'on expérimenté & soigneux reconnoît

nera si le fer est dans une juste po- casser cette même lame dans le pied le pied par l'aide, pour achever de il faut l'extraire fur le champ, ainfi liées & proportionnées à l'épaisseur s'être separés de la lame même, & l'égard des chevaux de felle, que par avec le repouffoir, qui est l'infrapport aux chevaux de labour, celles trument, ainsi que nous l'avons déjà qui par leur volume & par leurs ouver- dir, dont on doit faire usage à cet

3°. Il ne brochera ni trop haut ni rechal brochera d'abord à petits cher trop haut, c'est risquer de serrer, de piquet; brocher trop bas, c'est la place des rivets; il rivera ensuite. s'exposer à ne point fixer solidement en frappant d'une part sur la tête des le fer & à occasionner le délabrement clous, & en foulevant de l'autre la du pied.

tier du dedans demande, attendu coups adresses sur la tête; il les dirifa foiblesse naturelle, une bro- gera ensuite, mais avec moins de chure un peu plus baffe que celui force, sur les pointes qu'il s'agit d'inde dehors.

façon qu'elles ne pénétreront point la rête pourroit s'élever alors & s'éde côté, & que lour fortie répondra loigner de l'étampure, il opposera aux étampures.

parois du fabot, les rivets se trou- quand il frappoit les tétes; il les frapvant tous à peu près à une même pera encore de nouveau en opposant hauteur.

l'affilure étant relevée, le maréchal, opération en rabattant, à coups lépar un coup de brochoir adresse sur gers de brochoir, les pinçons, s'il la rête de chaque clou, achèvera de y en a : il n'est pas nécessaire de les faire pénétrer fermement dans raper la muraille, ainsi qu'on le l'ongle, ayant la précaution d'affurer pratique communément, si l'on veut & de soutenit ses coups en plaçant conserver cette pellicule grasse que les tricoifes en dessous près du fer la nature a donnée au sabot. & ou de la partie qui doir formet les si l'on veut éviter les seimes & rivets, felon le plus ou le moins de les autres altérations de cette pardélicatesse & de fensibiliré du pied. rie. Il coupera & rompta enfuite avec ces mêmes tricoifes, le plus près de l'ongle qu'il lui feta possible, les affilures qui ont été pliées & qui ex- DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE cèdent les parois du fabot; il auta foin, auffiror après, de couper avec le rogne-pied toute la portion de l'ongle qui pourroit excéder & dépasser le fet, en frappant, dans cette intention, modérément & à petits soups de brochoir, fur ce même inftrument, en observant de prendre ferrure à mettre en usage pour les l'ongle dans le vrai fens, il enlèvera chevaux qui ont bon pied, & qui en même temps, avec le coin tran- n'ont pas de défaut; c'est celle de chant de ce même outil, une légère ferrer court, de ne jamais parer le partie de la corne aux environs de la pied. On ne doit pas confondre les sortie de chaque lame, pour y former termes parer & abattre; parer, c'est

pointe avec les tricoiles qu'il tient 4°. Il se souviendra que le quar- près de cette pointe, à mesure des ferer & de nover dans l'ongle : pour co. Les lames feront chassées de s'assurer & maintenir les lames dont les tricoifes, en les plaçant succes-6°. Elles régneront autour des fivement près de chaque pointe, pareillement les tricoifes fur les Chaque lame étant brochée, & rivets, & il termineta enfin fon

# CHAPITRE III

FERRURE.

. SECTION PREMIÈRE.

Ferrure ordinaire.

Il n'y a, dit M, la Fosse, ou'une

battre, c'est rogner la muraille.

en fers minces d'éponges, de manière pieds plats & les talons bas ont tous que les talons & la fourchette po- une groffe fourchette qui foulage les -fent à terre. Quoique la fole soit dans talons, & supporte tout le poids fon entier, elle n'acquerra pas pour du corps. cela plus d'épaisseur, puisqu'elle se de corne s'élever, & qu'en grattant tion de fourchette. cette même fole avec le togne pied. prêt à tomber.

couverts, l'épaisseur ne doit pas être devenir long-jointé ou bouleté. considerable. Un fer mince est plus ( Voyer BOULETÉ ). léger. Il est des chevaux, à la vériré, qui usent plus les uns que les autres, ordinairement plus du derrière que Ferrure pour aller solidement sur le du devant. L'étampure doit être lemée également quant au pied de devant, le fabot en feta moins fatigué; mais à l'égard des fers du derrière, observant seulement de laisset en Fosse, setrure à croissant, pince un espace de la valeur d'un clou; pour les chevaux.

vider le dedans du pied, tandis qu'a- formé une groffe fourcherre, fur laquelle les chevaux marchent, & qui La ferrure ordinaire consiste donc leur sert de point d'appui ; 2º. les

Il n'en est pas de même relativedélivre elle-même de ce qu'elle a de ment aux bons pieds qui, pour l'ortrop; on n'a qu'à jeter les yeux fur dinaire, ont une petite fourchette; les chevaux qui n'ont point eu le mais aussi se trouvent-ils compenses pied paré, & l'on vetta des lames par de forts talons, qui font la fonc-

Nota. Nous bannissons de la feron trouvera une substance farincuse rure ordinaire les fortes éponges & qui prouve que c'est un superflu les crampons; c'est le vrai moyen de conferver l'affiète du cheval, qui Les fers ne doivent point être d'ailleurs se trouve moins exposé à

### SECTION II.

pavé sec & plombé, pour les chevaux de trait, de felle & autres.

Cette fertute est celle que nous elle sera à peu près de même, en venons d'indiquer, appellée par M. la

Fer à employer. On doit mettre un fer l'ajusture sera deuce & un peu rele- dont l'étampure soit également semée, vée en pince, & le corps des bran- & dont les éponges minces viennent ches à plat. Les clous à leur tête se terminer au bout des quartiers, de feront coniques, & représenteront manière que le bout des éponges soit la figure de l'étampure; quand ils de niveau avec les talons, & que la font bien brochés & ufés à niveau fourchette pose à tetre afin de dondes trous, ils ne paroissent qu'un net plus d'appui au cheval. On peut feul & même corps avec le fer. Les même, fi l'on veut, aux chevaux fers doivent garnit tant du devant qui ont beaucoup de quartiers, faite que du derrière aux chevaux de trait; des crampons de corne, de la haumais il faur qu'ils foient plus justes teur d'un tiers de pouce & plus, dans la vue de les retenit plus fermement, Cette espèce de ferrure conserve non-seulement sur le pavé sec & les talons bas & foibles, Pour sup- plombé, mais sur toutes sortes de pléet à ce défaut; 1°. la nature a terrains. Ces crampons de corne ne

s'ulent

n'a qu'à jeter les yeux fur un che- rrouve entièrement garnie de fer, on val qui n'a pas été ferré de fix fe- mettra le fer à demi-cercle mince du maines ou deux mois, & l'on verra côté de l'etampure, plus juste que le que le maréthal est obligé d'en abattre pied, & paré de manière que toute une partie.

peuvent fe faire qu'aux pieds qui tour ; après avoit raifonnablement onr de petites foutchettes, autrement abattu le pied, on cernera avec la il faur de toute nécessité s'en renir à cotniète du boutoir, le dedans de la la fetture courte, à celle dont les muraille, dans la partie qui avoifine éponges feroient égales à la muraille la fole de corne; on fera enfuite des talons, & dont la fourchette po- portet le fer à chaud que l'on attaferoit à la terre, & c'est celle, dit M. la chera avec de petits clous; après Fosse, qui donne le plus d'appui au quoi, on rapera les bords de la mucheval; elle s'exécute de meine aux raille en rond, afin qu'elle ne puisse quatre pieds. pas s'éclater lorsque le cheval mar-

Ferrure à demi-cercle pour les chevaux de selle.

Fer à employer. Le fer doit être de deux ou trois lignes de largeur, fur une & demie d'épaisseur; il doit avoir dix étampures également femées & contre - percées du même côté; les clous doivent être par conséquent très-petits. On le placera de la même manière que le précédent.

Nota, Cerre ferrure rend le cheval plus léger, ses mouvemens sont plus lians, plus fermes fur le pavé fec & plombé, & donnent de la douceur au cavalier.

Ferrure à demi-cercle pour les chevaux de charrette.

Tome 1V.

s'usent pas. Pour s'en convaincre, on pince porte la première, & qu'elle se la muraille déborde de la moitié de Nota. Ces fortes de crampons ne fon épaisseur dans rout fon pout-

> Nota. Au moven de cette ferrure ; le cheval marchera fur toute fa muraille, foit en montant, foit en defcendant.

Ferrure pour un pied plat.

\* Fer à employer. Il faut examiner d'abord si le cheval, dont le pied est plat, a les quartiers bons ou mauvais; si les talons sont bas, soibles, renverses, ou s'ils sont plus forts que les quartiers; mais il est rare de trouver des chevaux dont les quartiers & les talons foient mauvais en notine temps; fi les quartiers font mauvais, il s'agira de contenir la branche de fer jusqu'à la pointe des talons, & de faire porter l'éponge dans l'endroit du talon qui a le plus de réfistance; la branche, & princi-Fer à employer. La ferrure dont palement l'éponge, sera étroire; les nous venons de parler, ne pouvant talons font-ils foibles, au contraire, empêcher le cheval de gliffer dans il faudra raccourcir la branche, & la le premier temps qu'il porte fon pied faire porter alors fur la partie la plus fur le terrain plombé, ou lorsque la forte du quartier, sans qu'elle soit

FER enrolée; d'ailleurs, on tâchera toujours que la fourchette porte à rerre.

Ferrure pour les pieds combles & Oignons.

Les pieds combles ne contractent ferrure, & cela arrive par l'usage des fers voûtés qui avant écrafé la muraille, obligent la fole à furmonter en dos d'âne.

Il n'est pas possible de remédier à ces sortes de pieds; on peut seulement pallier le défaut par la fer-

Fer à employer. Le fer doit avoir la figure d'un U, c'est-à-dire, érre ouvert des talons, parce qu'en l'ajuftant, il ne se resserre que trop. En outre, il faut que le fer soit entolé à la pince & aux branches fuivant l'oignon ou la plénitude de la fole des talons.

Manière d'entoler le fer. Pout bien entoler un fer, on doit prendre un ferrerier dont la bouche foir ronde, & se servir d'une enclume usée, inégale, où il y air des enfoncepied de pousser.

mais la fole.

SECTION VII.

Ferrure pour un pied soible ou gras.

Fer à employer. Il faut mettre un fer leger & dont l'étampure soit maigre, & avoir pour règle générale de ne point parer le pied, de ferrer ordinairement ce défaut que par la courr, & de choisir les lames les plus déliées, de crainte d'enclouer ou piquer l'animal.

Ferrure pour les talons bas, soibles & fenfibles.

Fer à employer. Tout consiste ici à ferrer court & à ne point parer le pied, & ayant foin principalement que les épos s très - minces viennent finir aux quartiers, & que la fourchette porte entièrement & également à terre.

## SECTION IX.

Ferrure pour un pied encastelé.

Fer à employer. Il faut ferrer court & ne point parer le pied. Si l'encafmens; c'est-là qu'à coups de ferrerier telure (voyer ENCASTELURE) est on donne la concaviré ou l'entolute naturelle, il n'est pas possible d'y nécessaire au fer, sans alrérer son remédier, mais lorsqu'elle est acciépaisseur, & qu'on le rend de lon- dentelle, c'est - à - dire, lorsqu'elle gue durée; d'ailleurs, les ferrures les vient de ce que l'on a paré la fole plus vieilles donnent le temps au & creusé les talons, comme cela n'arrive que trop communément, il Nota. En entolant ainsi les fers, suffir de les laisser croître, de les & en cherchant à les faire porter tenir toujours humides. Alors on fur la bonne corne, on donne au verra les quarriers, & fur-rout les pied la liberté de pousser. On par- talons, s'ouvrir, fans que l'on soit vient également à remertre les talons obligé d'avoir recours à cette prarenversés, devenus bas & foibles par tique erronée de certains auteurs, la ferrure; mais on ne rétablit ja- qui conseillent de creuser les talons & de ferrer à pantoufle.

# SICTION X.

# Ferrure pour les bleimes.

Fer à employer. Le pied doit être ferré plus on moins courr, fuivant le local, & comme pour la feime, ment dans ceux de derrière, la fourmuraille.

Si la bleime de nature a été traitée souvent, on merrra un fer Fourchette pourrie. étranglé dans cetre partie, pour conpareil. ( Voyez BLEIME ).

Ferrure pour les seimes.

Fer à employer. Avant d'appliquer le fer, il faut examiner fi la feime est du pied de devant, & si elle attaque le quartier ou le talon. A-t-elle fon siège sur les talons, on doit mettre avoir des fics. ( Voyez Fic A LA un fer ordinaire dont la branche du FOURCHETTE ). côré malade foit raccourcie, & dont le bout aminci vienne porter fur le quartier & fur le fort de la muraille; si la seime, au contraire, ost placée sur le quarrier, on prolongera le fer ou la branche jusqu'à mettre de pinçon; lorsqu'elle est en se manifeste toujours, ou presque pince, ce que nous appelons en pied toujours aux pieds, principalement de bœuf, le cheval fera ferré à l'or- à ceux de devant; nous voyons des dinaire; mais le vérirable remède, chevaux qui ont des cercles on corc'est de traiter la seine ainsi que dons bombés ou rentrés, d'autres nous l'indiquerons à cerarricle. ( Voyer dont la muraille est quarre fois plus SEIME ).

#### SECTION XII.

#### Ferrure pour une fourchette petite, abreuvée d'humidité putride.

Dans certains pieds, principalemais la branche fera toujours plus chette est naturellement petite; elle est mince du côté du mal. Si la bleime, exposée à se remplir d'humeur sapar exemple, est à la pointe du talon, nieuse. Dans d'autres pieds, certe la branche fera plus courre que si maladie arrive lorsqu'on pare la fourelle étoit vers les quartiers ; est-elle chette, ou lorsqu'elle est éloignée vers les quartiers, on prolongera la de rerre. Les eaux, les boues, & branche mince jusqu'à la pointe du tant d'autres impuretés entrant dans talon, en la faifant porter sur la les différentes lames de corne, la minent, la corrodent & forment ce que nous appelons en hippiatrique,

Fer à employer. Il est facile d'y tenir les éclisses & le reste de l'ap- remédier, en ferrant courr, & caabattant beaucoup du talon, afin que la fourchette foir forcée de repofer à terre.

Nota. Par corre ferrure on fait une compression qui oblige les eaux, ou les boues amassées dans la fourchetre, de fortir. M. La Fosse assure avoir guéri, par cette voie, nonsbre de clievaux qui commençoient à

# Sвстіон XIII. 🥗

Ferrure pour des chevaux qui ont été fourbus, & qui marchent en nageant.

La fourbure, comme on le verra la pointe des talons, mais fans-y à l'article qui rraire de cette maladie, épaisse qu'elle ne doit être, & dont Yvv 2

naceant.

Si le cheval a un croissant, si la fole de corne est separée de la charnue, il faut employer un fer couvert, & l'entoler de la même manière que nous l'avons indiqué dans la Section fixième, en traitant de la ferrure pour les pieds combles.

Ferrure pour un cheval encloué.

Fer à employer. Il est inutile de déferrer à chaque pansement, un cheval qui aura été encloué; il convient feulement alors de former avec la tranche, une échancrure dans le fer, c'est le vrai moyen de panser clouure est aux talons, il faudra échancrer le fer dans cette partie; il en sera de même de la pince, si certe partie a été enclouée. ( Voyez ENCLOUURE ).

Ferrure pour un cheval qu'on vadesToler.

(voyez ce mot) qu'on dessole un taille, comme si l'on ferroit à cercle;

la fole de corne est séparée de la cheval, il faudra lui mettre un ser fole charnue; d'autres, enfin, qui en à l'ordinaire, en ayant feulement l'atmarchant fur les talons jettent les tention d'alonger les éponges & de pieds en dehors, ce que l'on appelle les tenir droites; mais il n'en fera vulgairement nager, ou matcher en pas de même si c'est à cause d'un sic ou d'un clou de rue; il s'agit alors Fer à employer. Lorfque les talons de lui mettre, pendant tout le temps font bons, ils doivent être ferrés du traitement, un fer étranglé pour long, à fortes éponges, sans quoi donner la facilité de panser le pied. les talons s'usetoient bientôt par la Le cheval une fois gueri, on doit fuite; mais il faut observer de ne employer un fer couvert & sans jamais parer le pied, c'est le seul aucune ajusture. ( Voyez CLOU DE cas oil il convient de ferrer à fortes RUE, DESSOLURE, FIC A LA FOUR-CHETTE ),

## SECTION XVI.

Ferrure pour un cheval qui se coupe.

Nous disons qu'un cheval se coupe & s'entre-taille quand il s'attrape avec fes fers, qu'il fe heurre les boulets, foit aux pieds de devant, foit aux pieds de derrière; il peut se couper de la pince ou des quarriers; ce dernier cas est plus ordinaire.

Fer à employer. Quant aux chevaux qui se coupent de la pince, ce défaut vient communément d'un vice de conformation; c'est la taison pour laquelle on y remédie rarement; pied plus commodément; si l'en- cependant on doit les ferrer juste en laissant déborder la come en pince; mais quant à ceux qui fe coupent des quartiers, la manvaise conformation peut aussi en être la cause ; mais l'expérience prouve que cet accident est presque toujours un effet de la lassitude ou de la mauvaise ferrure, ou d'un fer qui garnit en dedans; dans ce cas, on met un fer dont la branche de dedans foit courte. Fer à employer. Si c'est à cause d'un mince & étranglée, sans étampure, effort, ou d'un Etonnement de sabot incrustée dans l'épaisseur de la mu-

( Voyer la Section quarrième) la bran- fourcherte de terre; 2º. de ce que che de dehors fera à l'ordinaire, si les muscles stéchisseurs du paruron de ce n'est les érampures qui doivent l'os de la coutonne, & principaêtre ferrees & En même nombre; il lement de l'os du pied, font toujours faut encore que le fer foit étampé en tension à peu près comme dans en pince, & jusqu'à sa jonction avec un homme qui marcheroit continuelles quarriers.

### ·SECTION XVII.

Ferrure pour un cheval aui forge.

Un cheval forge, lorfqu'avec la pince de derrière, il attrappe les fers de devant; il forge en talons, lorf- ne mettre point de fer en pince, lui qu'il attrappe les éponges de devant, & il forge en pince, lorsqu'il frappe cette dernière partie.

Ce dernier défaut dépend ou du mouvement trop alongé des jambes de detrière, ou du peu d'activité de Ferrure pour un cheval qui use bequcelles de devant; ce qui est une preuve d'un cheval use ou mal construit.

Fer à employer. Dans le premier cas, au lieu de ferrer rrop long de devant, comme c'est la coutume des maréchaux de la campagne, il faur ferrer court & à éponges minces, tandis que dans le fecond cheval, au lieu de porter son pied en on doir laisser déborder la corne ligne droite, décrit une espèce de en pince.

Ferrure pour un cheval qui use en pince, tant du devant que du derrière.

Tour cheval qui use en pince dé-

de ce que dans les différentes ferrures, che de dehors plus épaisse, mais pas 1º, on a paré le pied & éloigné la de beaucoup.

lement fut la pointe du pied; 3°. de ce que les muscles, aunsi tendus, pouffant les articulations en avant, les rendent droites, & éloignent les talons de terre; on doit bien comprendre que cela n'auroit pas lieu si la fourcherre portoit sur le sol.

Fer à employer. Il faut ferrer court, donner plus d'ajusture, & renir les branches à plat & minces.

#### SECTION XIX.

coup de derrière, à la branche de dehors.

En général, rous les chevaux ufent plus de derrière que de devant, & toujours plus en dehors qu'en dedans. cela vient fans doute de ce que le demi-cercle, en le portant en dedans & en le reportant en dehors; par ce mouvement il doit donc y avoit un frottement de fet fur le pavé, mais roujours plus en dehors qu'en dedans, ce bord se présentant le premier fur le rertain.

Fer à employer. Il consiste en un note un cheval ruiné ou qui tend à far dont la branche foir bien forte sa ruine, c'est le commencement de en dehors, & très-mince en dedans, ce defaut qui fait donner à l'animal qui foit couverte & étampée gras, le nom de rampin. ( Voyer RAMPIN). afin que le fer garnisse. Le fer de Cer. accident vient ordinairement derrière doit avoit également la branFerrure pour le cheval rampin des pieds

de derrière, sujet à se déferrer.

Fer à employer. Le fer sera étampé très-près du talon, avec un fort pincon en pince, & fans entolure; les branches de la voûte du fer feront renverfées en dedans du pied, comme dans le fer à pantoufle; par ce moyen, la voûte du fer approchera plus de la fole dans toute son étendue,

SECTION XXI

Ferrure pour un mulet qui porte un bat ou une felle.

Fer à employer. Le fet ne doit déborder que d'une ligne en pince seulement, & être relevé, il faut par conféquent abattre beaucoup de corne en pince, afin d'en procurer la faciliré. On ne mettra point de clous en pince, patce qu'ils font broncher le mulet; les éponges n'excederont point les talons, on bannira les crampons; en un mot, le fet sera égal de force dans toute fon étendue : il y a encore un moyen pour rendre le pied bien uni, c'est d'en abattre l'excédent, si toutefois il y en a, avec le boutoir, & d'enlever la mauvaife corne avec le rogne-pied, fans cependant creuser le dedans du pied, ni ouvrir les talons; l'expérience prouve que lorsque les talons sont parés, le pied se resserre; cet accident occasionne la fente du fabot. il en réfulte une maladie que nous connoissons sous le nom de seime. ( Voyer ce mot ).

Ferrure pour donnes aux mulets une marche fure & ferme fur toutes fortes de terrains.

Fer à employer. On doit les ferrer 3 cercle. (Voyez la fection deuxième). Nota. Cette ferrure est plus facile exécuter sur les mulets que sur les chevaux, ceux-là ayant le pied beaucoup plus petit & la muraille plus forte; tandis qu'on rencontre dans ceux-ci des pieds gras & combles, dont la muraille est mince, & par conféquent peu propre à cette fer-

SECTION XXIII

Ferrure pour un mulet qui tire une voiture.

Fer à employer. La ferrure est la même que celle du cheval, c'est-àdire, que le fer ne doir déborder ni en pince ni en dehors, être juste au pied, & fans crampons, mais plus fort en pince qu'en éponges, par la raison que le mulet use en pince, Il ne faut pas, au furplus, ouvrir les talons.

SECTION XXIV. Ferrure pour les ânes,

For à employer. L'ane avant le pied fait comme le mulet, on doit le ferrer de mênte; mais toujours fuivant l'ulage auquel on le destine.

SECTION XXV.

Ferrure pour les boufs.

Fer à employer. Le bouf étant un

de celle des fers préparés pout le externe.

cheval & le mulet. Ils consistent en La rive interne n'est par droite, deux pièces séparées pour chaque mais un peu rentrante pour suivre de fer circonscrite conformément dans l'ongle de l'animal. A cette même à l'affiette de l'ongle auquel elle doit rive, le maréchal tire de la pince être adaptée, de manière qu'elle re- une bande repliée fut plat à angle présente le quart d'un ovale, borné droit, de manière que son extérieur d'une part par le grand axe, & c'est n'en dépasse pas l'assiette; le fer broquart de sa circonference, & c'est la l'ongle qu'elle embtasse pat ce rive extérieure; enfin, par la rive moyen.

la ligne droite, à peu près parallèle bande & la rive postérieure, un pinau petit axe, & menée de la fin de con qu'on redresse aussi à angle droit l'extérieure à la terminaison de l'in- sur l'assiette. Ce pinçon se loge contre térieure, chaque platine devant cou- le lieu de la parois intérieure de l'onvrir exactement cette même affiette gle, où le cambre est plus sensible,

du talon à découvert.

étant en pince, la dernière ne paf- tres occasions, on se contente d'en fant la moitié de la longueur torale tirer un de l'extrémité de la pince de cette rive, que de la moitié d'un qui, du lieu où il part, se relève intervalle ordinaire d'étampure à suivant un quart de rond. Son usage étampute; ici les étampures font est de défendre le bout de l'ongle de plus maigres que dans les fers def- l'effet des heurts répétés qu'il pouttinés aux chevaux; les lames em- roit éprouver; mais dans ce cas, ployées dans cette ferrure n'ont pour on n'omer jamais le pinçon qui régêre, par cette raison, que deux pond au cambre, & on le tient épaulemens latéraux, dans le même même un peu plus haut & un peu plan que la partie plate & pointue plus large. qui pénètre dans l'ongle, & l'étampe

animal à pied fourchu, (Voyer Boxur) fers pour les chevaux. & le maréla forme des fers dont on arme fes chal ne court aucun rifque, en étamongles, doit différer essentiellement pant très-maigre, d'affamer la rive

pied; chacune d'elles est une platine un cambre léger qu'on remarque la rive qui répond à la fourchure du ché & les lames rivées, on rabat pied de l'animal; de l'autre, par le cette même bande fur le bout de

postérieure qui n'est autre chose que Quelquesois on tire entre cette sans la dépasser, & laisset une partie & il oppose une résistance constante aux clous, qui tendroient toujours Au long de la rive externe sont à tirer le fer. & à le faire déborder percées cinq étampures, la première du côté des étampures, Dans d'au-

Nota. Il est au surplus des pays n'a de bifeau que des deux côtés dans lesquels on ne ferre point les seulement, & qui répondent aux bœufs; il en est d'autres où l'on ne petits côtés de la lame, les autres leur applique qu'une feule platine côtés de l'étampe étant droits jus- sous un des ongles qui est l'externe, qu'au bout; ainsi les étampures des c'est à dire, celui qui répond au quarfers pout les bœufs n'ont que la tier de dehots du pied du cheval; moitié de la largeur de celles des sette ferrure étant pratiquée tant aux pieds de devant que de derrière, de sa narure, existant dans tous les D'autres fois, les pieds de devant corps, interpose entre les moléfont ferres de deux pièces & en cules, & attendant pour paroître que entier, randis qu'on n'en met qu'une l'on vienne à brifer les entraves qui aux pieds de derrière, M. T.

# FEU, PHYSIQUE.

# PLAN du travail fur le mot FEU.

5. I. Nature du Feux fystème sur fonorigine. 6. II. Propriésé & effets du Feu.

6.111. Manière de produire & d'entretenir le

5. IV. Feu central. 5. V. Feux follers.

> S. I. Nature du Feu; système sur fon origine.

les substances inflammables, il semble pénètre, produir le seu, rentre néen être le principe, cherchant per- cessairement dans le précédent. pétuellement à agit & à se déve-

cipaux. Le premier regarde le feu nité ou sa rendance à se combinet ; comme un élément propre, simple peut passer ou être transmis d'un

le reriennent. Ainfi dans la pierre que I'on frappe avec le briquet, le choc fait fortir le feu qui éroir logé dans fon intérieur. Ce système est le plus ancien & le plus commun.

Le fecond nie l'existence du feu

proprement dir, & ne le regarde que comme l'effet d'un certain degré de mouvement imprimé aux molécules de la matière. Dans l'exemple de la pierre à fusil, il n'y a point de feu ni dans la pierre ni dans l'acier; mais le choc occasionne dans l'un & dans I. Il est peu de principes dans le l'autre ce degré de mouvement néfystème du monde, aussi générale- cessaire pour que les molécules de menr répandu, & dont la nature foit la matière s'embrassent & passent à aussi peu connue, que le feu; le phy- l'état de feu. Ce système ingénieux. ficien, le chimifte & le philosophe & dont le développement peur êrre qui érudient les êtres en grand, l'ayant poussé très-loin, a rrouvé un grand considéré sous différens rapports, nombre de parrifans. Le système qui ont expliqué différemment & sa na enseigne que le seu n'est qu'une morure & fon origine. Se retrouvant dans dification de la lumière, qui fubir un tous les corps, tantôt il femble en mouvement plus rapide que fon faire une partie constituante, rantôt mouvement ordinaire, & qui comil n'y paroît qu'agrégé & comme ac- muniquant ces excès de mouvement cessoire : dans d'autres, comme dans aux molécules de la matière qu'elle

Le troisième enfin, considérant le loppet; tandis que dans quelques- feu, non comme un élément, mais uns, comme la lumière, on diroir comme un mixte, lui donne pour qu'il est sans énergie, & qu'il artend base le phlogistique & l'air pur ou l'impression d'un mouvement parti- déphlogistiqué. (Voyez le mor AIR). culier pour annoncet sa présence. Ces Pour entendre ce système si bien différens effets confidérés ifolément, développé par M. Scheele, dans fon onr du faire naîrre nécessaitement une Traitéchimique de l'air & du feu, il faut foule de systèmes sur la nature de cet considérer avec lui le phlogistique comme un élément, un principe par-On peut les réduire à trois prin- faitement simple, qui par son affi-

corps

cotps à un autre. Ce passage entraîne des changemens contidérables dans le corps qui le reçoit, ou qui en est dépouillé. Le phlogistique pur & isolé n'est ni la lumière ni la chaleur; mais par fon union avec l'air pur , que ce chimiste suédois nomme air du feu, comme étant le feul propre à fon existence, le phlogistique forme la matière de la lumière & de la chaleur, en raifon des proportions dans lesquelles il se trouve : cet élément a une telle tendance à la combinaifon, qu'on ne peut jamais l'obtenir feul, car il n'abandonne point un corps quelque foiblement qu'il y adhère, s'il n'en trouve pas un autte avec lequel il puisse être en

contact immédiat. Nous n'entrerons pas dans de plus grands détails fur cet ingénieux systême, qu'un rrès-grand nombre d'expétiences femblent confirmer, & nous renvoyons à l'ouvrage cité, où il est entiètement développé; il nous suffira de confidérer le feu comme un mixte composé du phlogistique, ou principe inflammable élémentaire, & de l'air pur ou déphlogistiqué. Ces notions poutront nous conduire facilement à l'explication des diffétens phénomènes que le feu , c'est-à-dite , que ces deux principes réunis & mis en action nous offrent tous les jours. Ces phénomènes confistent dans ses propriétés, dans ses effets, & les moyens de le produire & de l'enrtetenir; nous allons les patconrir rapidement, & nous terminerous tout ce que nous avons à dite sur le feu, par l'explication de ces apparences lumineuses conques sous le nom de feux follets.

Tome IV.

S. II. Proprieté & effet du Fe.
Duifque le fou, d'aprèce que nont
venous de dire, etl un mixue, un aguéneur propriété de la mixue, un aguéfeurs poupriété de la mixue, pui
nomme il femble u'viiller qu'un
moment de cette réminou, il est très
difficile de les faifs. Sen érendue fe
connoir par l'espace qu'il occup
ans la plupart des corps deus lefquels il se développe; & elle paroir
d'une manière femble dans la dilatation qu'éptouvent alots les folides
comme les liquides.

Sa divisibilié se manische par la tendance qu'il a à se distribuer dans toutes les substances qui sont en contack avec lui. Il agit comme les sluides, en cherchant, pour ainsi dire, à se mettre tonjours en équilibre.

Nous ne dirons rien de son impénétrabilité & de son élasticité.

Pour ce qui regarde sa pesanteut, il oft certain qu'il en a une , & que fon action augmente celle de certains corps fut lesquels il agit ; c'est ainsi que cent livres de plomb calciné, fournissent cent dix livres de minium, & que presque tous les métaux calcinés augmentent de poids. Non-feulement le feu est fluide, mais il paroît, jusqu'à un certain point, cause de la fluidité des autres corps; car la plupart des substances qu'il a attaquées vivement, font, ou réduites en cendres, ou fondues, &c dans cet état elles coulent comme les fluides : tels font les métaux fondus.

Sous quelque point de vue que l'on confidère le feu, fon action se communique d'une substance à une autre, & dans les trois systèmes la raisonen est la même. Si l'on approche

un corps enflammé d'un corps inflammable, ce detniet parviendra bientôt à l'état du premier, & tous deux brûleront, parce que le corps enflammé fe communiquant à celui qui l'avoifine, s'y distribue uniformément, agit infentiblement fur toutes fes parties, les divise, les sépare, les fond, les calcine, on les volatilise, suivant leur nature. Voici comment on peut concevoir cette action du feu. La matière ignée, en se répandant entre les pores d'un corps, ou en s'y développant, tend à écarter leurs parries, &c à les féparer les unes des antres, comme l'eau rend à écarter les parties d'une éponge qu'elle péuètre. Ainfi, des que le feu fe mer en pollession d'un mixte quelconque, fes parties se dilatent auslitôt, & occupent une plus grande place. Ce premier effet, la dilatarion, a lieu dans tous les corps , plus sensiblement cependant dans les fluides que dans les folides ; c'est une vérité constante , & dont nous nous appercevons rous les jours. Cette dilatation est un premier degré de séparation, & facilite de plus en plus l'action du feu : fi les parties du corps se divisent en molécules fi tenues qu'elles pelent moins que l'air qui les environne. alors elles s'élèveront avec le seu & fe volatiliferont; fi elles font plus pefantes & fixes, alors elles fe contenteront de se détacher les unés des autres, & prendtont une forme pulvérulenre ; telles font les cendres, dernier télidu ordinaire de presque routes les fubstances qui ont éré enflammées. Non-feulement les fluides se volarilisent à un certain degré de feu, mais ils entraînent encore avec eux les parties les plus légères des corps qui y font plongés, & cela par

gradation. Comme toutes les parties qui entrent dans la composition des folides, n'ont point entr'elles la même cohérence, les moins fixes se séparent les premières, à un degré de feu qui ne suffit pas pour détacher les autres & les volatiliser; on y parvient cependant en graduant la chaleur, c'està-dire, en augmentant le feu depuis le degré le plus doux, qui fuffit pour séparet les parties les plus volatiles, jusqu'au degré le plus fort, qui est nécessaire pour élever celles qui sont les plus tenaces & les plus fixes : c'est un moyen que la chimie & les arts emploient pour analyser les mixtes & léparer leurs principes; cette opétation est connue sous le nom de distillation. ( Voyez ALAMBIC, DIS-TILLATION ).

 III. Manière de produire & d'entretenir le Feu.

Tous les corps qui se rencontrent dans la nature, semblent recélet dans leurs veines la matière ignée, qui n'artend que l'instant, une circonstance favorable pour se développet : Boerhaave est parvenu à titet des étincelles de la glace même. Mais quelles font les caufes les plus propres à forcer la matière du feu de se développer & de se manifester en dehors? Un ébranlement violent dans les parties insentibles des mixtes, peut produire cet effet, & cet ébranlement peut naître ou d'an frottement rapide, ou de chocs redoublés, ou de l'efforr que quantité de substances font pour se pénétter les unes & les

aurres.
Toutes les fois que deux corps frottent rapidement l'un fur l'aurre, il en réfulre un ébranlement qui fe transmet aux parties insensibles de

ces corps, & met à découvert d'abord en partie le principe du feu qu'elles recéloient; li cette action est portée un peu plus loin, il en réfulte une chaleur qui augmente à proportion que le frottement est plus confidérable; lorfqu'il est parvenu à son dernier terme, que le phlogistique ou le feu élémentaire a une communication immédiate avec l'air put, celui qui est absolument nécessaire à l'existence apparente du feu, alors il y a une ignition, les parries du corps ébranlées s'embrasent & le corps fe confume. Frottez rapidement un morceau de bois fec fur une planche, les deux surfaces s'échaufferont, se roussiront, & il en fortira une fumée qui n'est que l'humidité du bois, que le feu qui commence à se produire fait volatiliser; enfin le bois s'enflammera. Les chocs redoublés produisent des effets à-peuprès femblables entre les corps folides. Le briquer tire des étincelles d'un caillou qu'il frappe , & ces érincelles font si vives, que le morceau d'acier eulevé par la pierre, éprouve une chaleur affez grande pour le mettre en fusion, comme on le voir facilement par les perits grains métalliques que l'on retrouve fur un morceau de papier au-dessus duquel on a battu le briquer. Lorsque deux fluides qui contiennent en trèsgrande abondance le principe inflammable se pénètrent, il arrive presque roujours que cette pénétration est accompagnée de chaleur & quelquefois d'inflammation; d'après ce principe, on est parvenu à enflammer presque routes les huiles, ces corps inflammables par excellence, en y verfant des acides convenables &

très-concentrés.

FEU

Le feu agiffant dans un corps, &c le confumant in Enfiblement, finit par s'éteindre lorsque tout ce qui pouvoit l'entretenir est totalement diffipé; pour l'entretenir donc, il faut, pour ainsi dire , lui sournir un aliment, une nourriture propre qui fournisse à sa subsistance, & à la continuation de fon action. Son premier aliment & fon aliment absolument nécessaire, est l'air pur ou déphlogistiqué, (voyez le mor AIR) sans lequel le phlogistique qui se développe pendant la combustion, seroit fans énergie & fans action; ensuite les matières inflammables, & qui ne font que parce qu'elles contiennent très - abondamment le principe du feu. Toutes celles, au contraire, qui font imprégnées d'air fixe ou méphitique, ne peuvent brûler, ou du moine bruleut très - difficilement , parce que l'air fixe qui s'échappe à chaque instant des pores du corps exposé au seu, s'oppose à sa propagation, à fon développement, & dérruit toute son action. (Voyez le mor AIR FIXE).

Telles font, en général, les notions les plus claires & les plus certaines que nous ayons fur la nature du feu. fur ses propriétés & sur ses effets. Le grand rôle qu'il joue dans la nature, dépend cependant beaucoup plus de son état de chaleur, que de celui de feu, d'ignition : dans le premier, il est le principe de la vie, & dans le fecond le ministre de la mort. Pour le bien connoître fous-ce rapport, il faur confulter rour ce que nous en avons dit au mot CHALEUR, auquel nous renvoyons.

S. IV. Du feu central.

Plusieurs auteurs modernes, pour Zzzz

Tadre ration de la difficence qui fe retrouvier entre les dages de chaleur et ceux du froid duant l'année, exvient été oblégé d'avoir recours à l'exilence d'un feu central, d'un feu placi au centre de la terre, dont les énanations perpétualles du centre de la terre, dont et énanations perpétualles du centre de la circonférence le uneteroineit dans une douce chalcu durant les rigueurs de l'hiver. Nous avons fait voir zu mot. Challun 3, 574, 2, § 13, combien cette fuppoficion ciosi peu fondée : rous ne nous y arrêtetons pas divantege.

### S. V. Des Feux follets.

Avant que de terminer cet atticle, nous allons donner l'explication de ces apparences lumineules que l'on voir louvent dans les campagnes, fut-tout au deflus des lieux où fe trouvent des amas de fubilances animales & végétales en décomposition, comme les cinerières, les voiries, &c. & que l'on désigne sous le nom de feux sollets.

L'ignorance qui tègne impétieufement dans les campagnes, a fait, de ces apparences, des monstres, des êtres téels, auxquels on a attribué non-seulement des propriétés physiques, mais encore des vouloirs, des desfeins, des déterminations motales. Il n'y a pas de fortes d'abfutdités que l'on n'entende raconter dans le fond des campagnes fut l'arricle du feu follet : nous fommes contraints d'en rapportet ici quelques-unes des principales, parce qu'elles tiennent à des phénomènes phyfiques, dont l'explication est intéressante, & doit diffipet les préjugés qui maîtrifent les espits foibles, non-seulement des payfans & du peuple, mais fouvent de certaines personnes qui, par état

& par éducation, devroient rougir de s'abandonner à des erteurs aussi ridicules.

Le fu follet entre, dit-on, dans les écuires, les érbles, pans le les chevaux, faigne les vaches, & tod le col aux valets d'écuire qui fon négligeas; il se promène route la man dans les cimerières, sous les gibers, dans les voities.... Le seu follet court dans les rainies après les voyageurs, ou, marchair devant eux, il act égure & les fait tombre dans des précipies.... Le feu follet, ensing, paroit fur les vieilles routs, au haut des clochers, sous différentes formes, ex annonce les orages & les rempêtes.

Tour cela est très-vrai:il paroît fouvent de petites flammes foibles & bleuatres, tantôt fur les animaux que l'on panse, tantôt dans les cimétières, dans les endroits marécageux. & fur le haut des clochers & des vieilles tours. Le peuple ne se trompe donc pas fur ce qu'il voit : fon erreut n'existe que dans l'interptétation qu'il y donne. Le feu follet n'est. fuivant lui, qu'un esprit, qu'un être animé, fouvent ferviable, rarement malfaifant, & qui ne le devient que pour punir la négligence que l'on apporte à remplir ses obligations. La tradition autique des ames qui, après la mort, venoient autour des tombeaux redemander des secours qui avoient été oubliés ou négligés; cette tradition, dis-je, perpétuée d'âge en age, s'est emparée de tous les esprits & de tous les cœurs qui connoissent le prix de la piété & de la teligion envers les morts. Ces flammes que l'on voit voltiger çà & là fur les lieux où l'on a déposé les corps morts, sont devenues des ames qui

femblent nous reprochezgos injuitiese. Awart la religion chrétienne, ces ames n'avoient pu paifer la barque fatale de Caron , fiute de falaire, ou parce que leurs corps giffoient fans fépulture : depuis la religion chrétienne, ces flammes four des ames condamnées au fupplice éternel, qui vont roder par - tout , & qui, étant excommunités, confevent touse leur nalice, & ne reviennent du féjour des morts que pour tourmenter les vivans.

Quelquefois il paroit une perite flamme ou une lumiere fur la tête des enfans, fur la c'heveau des hommes, fur la crimière dec chevaux, &c. Le peuple, à qui il étoit impossible d'en devinet la cause, faid de casine & de respect, a attribué tout de fuire le fuijet de fa terteur à un esprit familier qui annonjori fa protection da présence en venant pattaget nos foins.

Le voyageur, non moins crédule, & fouvent plus craintif encore, atrivé dans un lieu écarré & marécageux, au commencement d'une nuit qui fuit un beau jout où le foleil brûlant a lancé tous fes rayons, voit voltiger fur ces bas-fonds de petites flammes qui, obéiffant aux moindres impressions de l'air, vont, viennent, avancent, reculent, s'élèvent & rerombent avec l'air qui les porte. Frappé de cette apparence, s'il recule, s'il fuir, le vide qu'il forme derrière lui se remplit, la masse d'air environnante s'y précipite, & entraîne avec elle la flamme lumineufe qui, fuivant ce courant, femble le pontfuivre. Affecte-t-il, au contraire, un courage, une intrépidité préfomptuenfe; va-t-il an devant du teu follet? la masse d'air qu'il pousse,

qu'il chasse devant sui, emporte avec elle la stamme, qui paroit par l'il marcher en avant & le gailer. Le la company de la company de la la company de la company de la condison l'eure marcher, en suivant ces apparences lumineuser l'en vant ces apparences lumineuser l'en hastard qui, pour le peuple crédule, est un éver reel & pusifiant, de lo restricte de la company de la company vertir sie neghie massissiant, & le feut foller est un mauvais esprie quis trompe le malhareures voyager, s'erage, l'attire dans des endroits dangéreux, & se moque ensuite de son

teteur.
L'enautonnier, auff fuperflitieux lordiguil voir le danger éminent, & une emprès afficule menacer fa tête, appreçoiril des flammes, des augretes lumineufes à l'extremité de fer mâts, fe croit protégé immédiatement pat les Dieuts, & repuerd toute fa confiance, tandis qui le payfan, cimoin du nême phêumothe au édélar de de la confiance de la

Rien cependant n'est plus naturel que coutes ces apparences lumineuses, & elles dépendent de deux causes principales, le dégagement & la déflagration de l'air instammable, & la présence d'une surabondance du fluide électrique.

I. Feax foltest produits par le dégagement de l'air inflammable. Au mor Ann instrammable, nous avons vu que la nature en produifoir une trèsgrande quantité dans les endroits où les fubliances animales & végétales entoient en purification, & le décomposionen: la fermentation qu'elles éprouvent dans ces momens, o dégage tout l'air inflammable qui étoit renfermé dans leur fubstance; ou ce qui est encore peut-être plus exact, cette fermentation produit de l'air inflammable, en modifiant le phlogistique ou le principe du feu avec quelques fubstances aériformes. Cet air inflammable, tantôt par sa pesanteur, reste adhérent au fond limouneux dans lequel les plantes en putréfaction l'ont produit, tantôt par des eirconstances particulières, il s'en détache & s'élève dans l'atmosphère: il est plus leger que l'air ordinaire, il devroit donc s'élever dans les hautes régions. Si nous le voyons rafantagrefque toujours la furface de la terre, cela vient de ce qu'il se tronve uni à des parties huileufes & graffes qui s'exhalent avec lui. Telle est la caufe des feux follets qui volrigent çà & là dans les bas-fonds, les lieux matécageux, au-dessus des eaux croupissantes, & le long de certaines rivières. Les substances animales senles, en putréfaction, produifent le même effet, & pat le même mécanisme : il n'est donc pas étonnant d'appercevoir, sur-tout dans les grandes chaleurs, des feux follets sur les cimerières, les voiries & autout des fourches patibulaires. Cet air inflammable peut s'enflammet de deux manières, & par le frottement qu'il éprouve en s'élevant dans un air échaufic, & par l'électricité de l'atmosphère.

II. Feax follets produits par l'électrécité. Toutes ces flammes légères que Ton voit fur les chevant dont on peigne la crinière ou que l'on crille, fur les befliaux que l'on panfe, sur la têre des enfans, sur les cheveux des hommes; ces étincelles prillantes qui se détachent quelque-

fois des bas & des chemises que l'on quitte, ne Tout autre chose que des produits de l'électricité animale; ( vovez ce que nous en avons dit au mot Electricité ) il en est de même de ces aigrettes lumineuses, que dans les temps d'orage on apperçoit audessus des clochers , des vieilles tours , des mâts de navires, &c. Ces corps font terminés ordinairement par des angles faillans, des poinces, &c. qui foutirant l'électricité armosphérique très - abondante dans ces momens, s'en chargent eux-mêmes d'une certaine quantité qui annonce sa préfence pat une aigrette lumineufe. ( Voyer Electricité NATURELLE ).

Que les phénomènes de la nature font quelquefois fimples aux yeux du philosophe, tandis que le peuple n'en connoillant pas l'origine, n'y voit qu'un sujet de crainte & d'effroi! M. M.

Feu ou CAUTÈRE, Médecine vétésinaire. C'est une opération par laquelle on applique le feu sur quelques parties du corps d'un animal.

1. Des connoissances que le maréchal doit avoir pour pratiquer la cautérisation avec succès. Le matéchal doit connoître l'action du feu , les effets de ce même feu, discerner les cas où, relativement à ces effets, cette opération peut être faite, être instruit de rout ce qui regarde la méthode de pratiquer cette opéra-

11. Des effets , en général , que l'on peut attendre de la cautérifation; des maladies où ces effets paroissent nécesfaires, & où la cauterifation est indiquée. Les effets de cette opération font de détruire quelques portions de la peau, ou quelque glande engorgée, faire féparer une portion d'os, fortifier des fibres ou des vaiffeaux, raréfier les humeurs, & y exciter de l'effervescence, d'autres fois en produire la fixation, & fermer

des vaisseaux ouverts. Les maladies où la cautérifation est indiquée, sont les tumeurs stoides, les tumeurs fans inflammation, les tumeurs glanduleuses, les parties gonflées par l'inertie, par la foiblesse des vaitleaux, dans lesquels les humeurs férienfes principalement féjournent. On se sert encore utilement du feu, pour conserver ou détruire les vaisseaux qui portent la nourriture à certaines tumeurs telles que le fic, après en avoir emporté l'excroissance avec le bistouri ou rour autre instrument tranchant, dans les engorgemens ædémateux qui furviennent aux jambes, dans les épanchemens de fynovie ou de lymphe rendineuse, rels que le vessigon, les molettes, jardons, coutbes, éparvins, furos commençans & autres. ( Voyez tous ces mots ). Enfin le feu est. l'unique temède contre la carie, ( voyez CARIE ) pour peu qu'elle foir confidérable; non - feulement il en

borne les progrès, mais il contri-

bue encore à faire détacher la portion

111. Des cas où le feu est contreindiqué. Le feu est nuisible dans les maladies où il y a inflammation, irritation, douleur dans les parties les plus susceptibles de ces accidens . telles que les parties membraneuses, tendineuses, délicates & douées de beaucoup de fenfibilité.

 Des instrumens que l'on emploie pour la cautérifution. On peur réduite les instrumens de la cautérifation au cautère cutellaire, autrement dir, au conteau, au bonton, à l'anneau & à

I'S. fermé.

V. Préceptes généraux sur la cautérifation. Avant de fixer l'animal . l'artifte doit se décider d'avance sur la façon d'appliquer le feu , & fur les instrumens convenables. Une autre précaurion encore, est de faire chausfet le fer, plurôt au feu de charben de bois, qu'à celui de pietre, le promier communiquant une chaleur moins acre que le second; & d'avoir pluficurs cauières d'une même forme, afin que se rrouvant toujours échauffée, il n'intertompe pas son opération; enfin, il doit proportionner le degré de chaleur, à la confissance des parties, c'est-à-dire, qu'il doit laisser prendre au cautère, un commencement de couleur rofe pour les chairs, & de couleur de cerife lotfqu'il s'agit des os.

VI. Manière d'appliquer le feu aux jambes. Pour appliquer méthodiquement des raies de fen aux jambes, le maréchal doir paffer d'abord le coureau en long de haut en bas, dans toute l'étendue de l'engorgement, julqu'à la couronne, & appuyer affez pour biûler le corps de la peau, & pénétter jusqu'au tissu cellulaire, qui eft le fifge du plus grand enporgement, changer d'influment, qui doit être toujourt au même degré de chaleut ci delfus indiquies, deput plusieurs autres traies lasérales tracées obliquement de baur en bas, en les conduifant dans la première lipne, de maire qu'en prasiquant ainsi de chaque côté des traies, on repréferte une rige avec des ramistications. L'intervelle de chaque raie lutériale peut être de quatre u cinq traves de doigt, obsérvant fur-tout de ne point les potter fur le tendon fiéchilique du pied.

VII. Des moyens pour diminuer une partie de la difformité que suit l'opération de la cautérifation. Il est possible de diminuer une partie de la difformité de la cautérifation, en faifant d'abord, avec un bistouri, des incisions dans tous les endroits où le maréchal veut passer le cautère : alors on écarte la peau, & l'on passe le couteau de feu dans ces incisions, de manière qu'il ne cautérife que le fond qui est le tissu cellulaire, & nn peu des bords des incisions, qu'il n'est pas possible de garantit entièrement. De cette façon, la peau n'étant point gâtée, les cicatrices seront moins apparentes; mais eucore les bulbes ou les racines des poils n'étant point détruites, recouvrent entièrement les vestiges, de manière qu'après quelque remps on ne pourra plus les appercevoir.

VIII. Des foins que l'on doit avoir après la cautérifstein des jambes. Il y a quelques foins à prendre après la cautérifation des jambes: ces foins confilent à éviere que l'animal ne se frotte, au point d'y canser de l'inflammation, & d'examier si les efcarts se dureillent, & ont de la peine à venit à supparation. Dans

ce dernier cas, il convient de frotte la partie aver de l'onguent fuppuratif, afin d'exciter la fuppuration : il faur, au contraire, la faupoutant avec de l'alun calciné ou de la colophane, si on s'apperçoit que les chairs foient molles, baveules, & que les cicatrices ne se forment point.

Il arrive quelquefois que le feu a trop sirrité les paries voilines des raies; daus ce cas, l'eau fraiche cht erméde le plus efficace pour calmer l'irritation & l'inflammation commençante. Si le feu n'a pas agi avec aflez d'activiré, & fi la plaie le cicatrifa trop vite, il faut retrêter le feu, & non pas appliquer des cattifiques, comme le font la plupart des maréchaux de la campagne, þarce qu'ils, ne consoillent ni les eftes, ni les différences qui exitlent entre les cauf-

tiques & le feu. On ne fauroit trop s'élever ici contre les mauvais traitemens des maréchaux de la campagne, qui petmettent au laboureur de faire travailler les chevaux cautérifés le même jour ou le lendemain de la cautérifation, sans appliquer aucun remède fur l'escarre, Ne vaudroit il pas mieux laisser l'animal tranquille & en repos jusqu'à la chûte de l'escatte, & a la parfaite cicatrice de l'ulcère? Que fert - il de faire rravailler un animal dont les jambes viennent d'être cautérifées? N'est-ce pas s'exposer à lui faire enflet les jambes, & à leut causer une violente inflammation accompagnée d'une suppuration trop abondante? Pourquoi encore donnet-on à l'animal cautérifé, autant de foin & d'avoine qu'à un animal bien portant? La paille, le son & l'eau blanche ne lui conviendroient-ils pas mieux? Pourquoi encore appliquer le cautère indifféremment dans soures forres de faisons & de temps? L'autome, le vent du nord, le main, ne font-ils pas préférables, lorfqu'il est politible de choisir? En un mot, pourquoi ne pas défendre l'efcarre des injures de l'air & de l'arumóphère de l'écurie, en couvann la partie cautérifée d'un liuge propre qui feroit tenouvellé tous les jours? Certe pratique ne fevoriferoit -elle pas la chite de l'efcarre, la fisppiration & La détertion de la plaie? M. T. à La détertion de la plaie? M. T. à

FEU DES BREBIS, Medec, véterin. . Nous n'avons pas encore affez d'obfervations pour pouvoir déterminet an juste si ce qu'on appelle communément le feu , cit la même chose que la rougeole, le mal rouge, l'éryfipèle contagieuse; ( voyer tous ces mots ) mais tout ce qu'il y a de politif au fujet de la maladie dont il s'agit, c'est que le symptôme le plus remarquable & le plus constant, est une rougeur qui se répand généralement sur roure la peau, & que la maladie est trèscontagieuse & très-meurtrière dans certaines provinces. D'ailleurs, il y a abattement de forces, chaleur brûlante, fièvre confidérable, dégoût, cellation de rumination.

Lorque les brobis atteintes de ce mal, font expofées à une pluie froide, leur mort est inévitable. N'eft-ce pas là une preuve que cette maladie a du rapport avec les étuprives dans tefquelles la réspectuffion d'une humeur qui fe potte à la peau, est ordinairement mortelle, & indique la nécessité de la chaleur à l'extérieur?

Traitement. Le seu des brebis simples, se guérit quelquesois, mais ce n'est qu'en tenant les animaux dans

Tome IV.

une température d'air douce & égale. La faignée aux veines maxillaires, est indiquée, mais une dissolution de sel marin dans le vinaigre afforbli par l'eau, est le meilleur remède qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Les décoctions d'ofeille ont paru foulager quelquefois, en même-temps qu'on lavoit la peau chaudement avec une décoction de racinus de patience; il faut fur-tout avoir grand foin de féparer les brebis saines des malades. La contagion fait des progrès rapides, furtout si elle est compliquée avec le charbon; ( voyer CHARBON DES BREBIS ) ce qui arrive affez fouvent dans les pays méridionaux. Dans ce cas , la maladie est toujours mortelle; l'animal fuccombe en trèmpeu de remps: il n'y a d'autre parti à prendre alors, que d'enterrer la bête profondément, le plutôr possible, puisqu'on ne peut faire usage, ni de la laine infectée, ni de sa chair.

Fau Sahnt-Antonne, Méd. Vét. Cette maladie se manifeste dans la brebis par un bouton douloureux qui s'élève sur la peau dans les endroits dénués de laine, ainsi que dans ceux qui en sont couverts. Ce bouton dégénère le plus souvent en gangrène, & détruit les parties oui l'avoissent.

M. Haftfer prétend que cette maladie n'est point contagieuse, parce que, dit-il, il a vu des brebis qui en étoient attaquées & qui alloient avec les troupeaux, sans infecter celles qui étoient saines.

Traitement. Parmi les betgers, les uns regardent certe maladie comme inçurable, tandis que les autres vantent l'usage du mercure & du soufre, Mais selon nous, ces topques paroissen plus propres à accroître la

Aaaa

154

gangrène, qu'à l'arrêser. Nous confeillons, an contraire, les lotions sur les boutons, avec une décoction de feuilles de tue & la feule huile de rabac, ou bien l'infusion d'absynthe faturée de sel ammoniac, & l'infution de sabine & de sauge dans du bon vin , en observant de faire prendte intérieurement aux bêtes attaquées, pendant tout le cours de la maladie, des bols compofés chacun d'une drachme de racine de gentiane pulvérifée, de demi-drachme de sel de nitre putifié, & de suffisante quantité de miel commun, pour incorporer le fel de nitte & la poudre de gentiane, & d'extirper le bouton inflammatoite, si l'on

s'apperçoir qu'il tombe en gangtène.

Le cochon est aussi sujet à une maladie qui porte le même nem, & qui, loin de se manifester, comme dans la brebis, par un bouton douloureux & inflammatotre, s'annonce d'abord par une inquiétude, un dégoût, une nonchalance qui dure de cinq à fix jours. Cer état devient plus sensible à mefure que le mal fait des progrès; enfin, la vacillation des jambes est plus marquée ; l'animal porte ses oreilles pendantes, a des alternatives de froid & de chaud, & a de la peine à foutenir fa rère. Ses oreilles deviennens froides. Cer état se décide ainsi du septième au hunième jour, avec un changement très-senfible dans la couleur de la langue, une haleine fétide & un écoulement par les naseaux, d'une motve épaisse, muqueuse, avec accompagnement d'une rougeur éryfipélaicuse point faillante, qu'on apperçoit très - fenfiblement fous le ventre. C'est alors que l'animal pousse des cris extrêmement aigus. Cet état de phlogose se convertit bientôt en gangrène bien décidée, puisqu'il se

manifeste par une couleur livide, &censin bleuarre ou violette.

Les faignées aux oreilles ou aux veines du ventre, font indequées dans certe maladie. Elles deivent être fuivies de boiffons fréquentes, d'une au blanche faite avec la farine à orgre à laquelle on ajoute quelques gobelets de bon vinaigre, M. T.

# FEU SACRÉ. ( Voyer ERYSITELE ).

FÉVE, vulgairement nommée de marais . d Paris & dans fes environs . parce qu'on la sème dans des potagers, qu'on défigne sous le nom de marais. Ceste dénomination prife à la lettre, seroit suneste au cultivateur. s'il semoit ses séves dans un fol trop humide & marécageux, M. Tournefort la classe dans la seconde sections de la dixième classe, qui comprend les herbes à fleur de plusieurs pièces irrégulières & en papillon, dont le pistil devient une gouffe longue & à une feule loge. Il l'appelle faha rotunda oblonga, M, von-Linné la nomme vicia faba, & la classe dans la diadelphie décandrie.

Flear ou papillon; l'étendardovale, l'onglet diargi, le fommet échancré avec une petite pointe, fes côtes recoubés; il elle blanc, légérement teint de rouge ou de pourpre à fa bale, marqué par des traits prefoue noirs, les ailes d'un noir velouté, botté de blanc, oblongues prefqu'en cœur, plus courtes que l'éreque ronde, plus courtes que l'éreque ronde, plus courtes que les ailes; fon onglé divilé en deux ; su fond de la fleur et un nedaire. Les couleurs de la fleur vairen beancoup.

Fruit; légume coriace, attendi, alongé, terminé en pointe, renferFeuilles ailées; les folioles entières presque adhétentes à la tige, attachées trois à trois, quatre à quatre ou cinq à cinq, oblongues, un peu épaisses, veinées.

Racine droite, tampante, fibreuse. Port. Tiges de deux à trois pieds, fuivant le fol & la culture, quatrées, creuses. Les sieurs naissent des aisselles des feuilles, pluséurs attachées au même péduncule; les feuilles naissent alternativement sur les riges.

Lieu ; les champs , les potagers ;

la plante est annuelle.

Î. Des efpèces. La féve des marais qu'on vient de décrire, tient le premiet lieu, & paroir être le type des efpèces jardinières. Parmi elles, on compte celle nommée à Paris féve d'Angleterre ou de marais ronde, qui diffère de la première par sa forme & par sa désignarés.

Li feconde eft connue dans les provinces métidionales, four le nom d'abondance : elle eft mouns large, moins groffe que la première, puls arcondie; & fes goulfes plus alongue, plus atrondie; & fes goulfes plus alongée & plus nombreufes , contienuent un plus grand nombre de grains. Le même péduncule en porte plufieurs , & ils inclinent cortes de femilies fom plus promière de la contrat de la fire qu'elle des autre fois, & fe leur conteur plus foncée.

La troffèrme espèce est la julienne, beaucoup plus perire que la précédence, & la plus précoce de toutes les espèces. Ne seroit-ce pas celle que d'autres appellent petite séve de Portugal?

La quatrième, la féve de marais, à chássis, aussi petite que la précédente, & la plante s'élève de huit à

dix pouces.

La cinquième, la gourgane, ou féve

de cheval, dont la graine elt alongée, un peu cylindrique, & dont la gée, un peu cylindrique, & dont la couleur des fleurs elt anoto noire, tanoto d'un blanc - fale. Les botanilles regardent cette féve comme une varieté de la première. Je crois qui on poutrois l'admettre feellement comme une effèce botanique, puilque la culture, bonne ou mauvaife, ne la fair pas changet dans fa forme-La culture a pour objet les féves

de jardin destinées à être mangées en vert; celles des champs qu'on laisse mûtir sur pied; la culture des féves pour fourrage; ensin, les semis des féves comme engrais des tertes.

II. De la culture en vert. La feve aime les terres substancielles, bien fumées & bien travaillées; elle ne réuffit pas auffi-bien dans le sol léger ou trop compacte. Le temps de les semer est en décembre, dans des lieux bien abrités & exposés au midi. Il faut les garantir des effets des gelees, & veiller à ce que les mulots & autres animaux ne les détruisent pas. Si on craint les effers du froid, on retarde les semailles jusqu'à la fin de février, ou en mars, luivant les climats : on les seme en table ou par tangée en bordure. Dans les provinces vraiment méridionales du royaume, on les seme dans le courant du mois d'octobre, & l'expérience démontre qu'il y est avantageux de femer de bonne heure.

Si on destre avoir une règle pour chaque climar, la nature la dicte, Lorsque les pieds de féve que vous destinez à grainer, seront mûrs & dess'échés, enfouissez sur le lieu mêms un ou deux grains, & vous vertez

Aaaa 2

que l'époque à laquelle ils germeront & fortiront de tette , cft l'époque fixe de la semaille. Je ne sais pas fi ceue loi est constante pour toutes les plautes, & même je ne le ctois pas; mais l'expérience m'a appris qu'elle est sort étendue. Le noyau de cerife, d'abricot, &c. dont je viens de manger le fruit, mis en terre, ne poussera certainement pas tout de fuite malgré les foins que je lui donnetai ; mais il attendra le point de chaleut de l'atmosphète qui convient à sa végétation. Les séves sont dans ce cas, & en général celles dont le grain est tombé & enterré aussitôt après la récolte, sont les plus vigoureuses, les mieux nourries, toutes citconstances égales.

Dans les provinces du midi on sème également les féves en janvier & en févriet : des premiètes ne gerneut pas plutôt que les fecondes; mais elles végètent mieux dans la fuite, & le fruit en est plus beau. Dans les provinces du nord on peut encote semer en mats & en avril.

Des que le plant est de quelques ouces de hauteur, il fant piocheter le fol . & le relever contre le pied. On peut répétet plusieurs fois ce petit labour infqu'au temps de la fleuraifon; la plante bien chauffée produit beaucoup plus, elle demande à être sigoureusement sarciće. La coutume de beaucoup de jardiniers est de pincer l'extrémité des pouffes, de les fupprimet dès que la plante est en fleur, parce que, difent-ils, elles amufent la féve : mais cette opération est-elle réellement conforme au vœu de la nature qui ne produit rien en vain?

Les pucetons sonvent attaquent ses plantes, les sont languir par l'extravasion de la féve, & r'acharmen au sommetted spoulfes, parce qu'elle font plus tendres : c'ét le cas alors de superimer ces sommittes. La lors de superimer ces sommittes. La lors de superimer ces sommittes. La lors de superimer ces sommittes de la puerons. J'ai eu des féves superiment par le superiment de la puerons. J'ai eu des féves superiment par le celles qui avoient été plucées. Il committés chargées de puerons; de les meires, à métiere q'uo pince ces pour partier, d'els porter ensuire au feu, ain de détruite l'ef-péce ausant qu'on le peut.

Lorque l'on aux caeilli en vett les principales goultes, don coupe les tiges près de rexte, on auxa une feconde récolte de fères, fur-tout il on a l'attention de recouvir cette rige avec un peu de terreau. & de la artavailler tout autour. Des auteurs ont confeillé de couper cette tige avant que le fritt foit formé. Quel peut être le but de cette pranque; el l'aut miseux deux récoltes pranque s'ell vaur miseux deux récolte plus tat-dive, & toujours moins riche que la première.

On lattiera técher fur pied les plantes de?inées à grainer, & on choifira toujoars les plus belles pour cet utage. Elles feront arrachées de terre par un temps fec & beau, enfuire battues, & les féves confervées dans un lieu (fec. Elles germent autilibien à la feconde année qu'à la première.

111. De la culture des féves dans les champs. On ne pourroit ctoire, à moins d'avoir vu, la quantité de féves qu'on sème dans la basse-Provence, dans le bas-Languedoc, &c. & su'r tout dans la Guyenne. Dans plusseurs cantons les propriétaires

font obligés de permettre au maîtrevalet chargé de la noutriture des gens de la ferme, de femet une cettaine mefure de féves par nombre de chartues, & l'on doit penfer que le maître-valet choifit le meilleur champ parmi ceux qui repofent; & s'il peut y voiturer da fumier en cahette; si le l'Épargnera pas.

Dès qu'on ne craint plus les effets des geles, ou laboure la terre, on la roile enfuire, & une femme ou un enfant, cenant un panier plein de féves à fon bras, marche après la chartue pendant le fecond labour, & y jette le grain. Le coup de chartue qui race le fillon faivant, secouvre le fillon femé, & l'opération eff finie.

Il n'en est pas ainsi dans la Guyenne, où les féves forment une groffe récolte. On donne deux labours croifés avant l'hiver, aux mois d'octobre & de novembre, & on choisit le moment que la tette n'est ni trop sèche ni trop humectée. En février on répand les fumiers dans ces fillons, & on croise & rectoise de nouveau. Je crois qu'il vaudroit beaucoup mieux fumer lors de l'un des deux labours avant l'hiver, parce que l'engrais auroit le temps de s'unir & de former des combinaisons avec les sels de la terre, & de préparer les matériaux favonneux de la fève. (Voyez les mots Amendement, Engrais & le dernier Chapitte du mot Cul-

TURE).

Avant de semet, si la terre est sèche, on peut faire tremper les séves dans l'eau pendant quelques heures, elles lèveront plus facilement.

Dans quelques endroits on sème tous les sillons, ainsi qu'il a déjà été dit; dans d'auttes, on passe & repasse dans le même sillon, afin de lui donner plus de largeur & plus de prosondeur, & pour mjeux former le dos d'âne; eusin, dans d'autres, on espace ces sillons de quatre à cinq pieds.

La féve communément choisie pour les champs, est celle nommée d'abondance. Dans quelques endroits on la sème à la volée, méthode défectueufe qui met des obstacles au sarclage, & empêche de les ferfouir commodément; il vaut mieux, quoique l'opération foit plus longue, se servir du plantoir des jardiniers, faire deux trous sur le tiers de la hauteur du dos d'ane, à la distance de deux pouces l'un de l'autre, & dans chacun placet une féve, & recommencer ensuite à faire deux aurres trous à la distance d'un pied, de manière que ce sillon une fois garni, & les fuivans à proportion, les féves soient toujours

espacees d'un pied. Comme les animaux, ou plusieurs circonstances facheuses four fouvent périr des pieds, e'est par cette raison qu'on seme deux feves l'une à côté de l'autre; mais au premier labour, lotsque la plante a poussé, on arrache le pied furnuméraire, & on laisse le mieux venant : si on a planté les fillons à cinq pieds de distance, on peut travailler la terre à la chartue à oreille, de manière que l'oreille verse la terre contre la plante; si les plantes font seulement espacées d'un pied, il faut ttavailler à la houe. Plufieurs cultivateurs, un mois après le premier labour, en donnent un fecond femblable au premier, de manière que la féve fe trouve alors très-bien

 De la culture des féves pour fourrage. Les préparations de la terre font les mêmes que pour les autres cultures ; ici on sême à la volée & affez épais ; enfaire on paffe à herfe, afan de bien égalife le retrain. Lorfque la Plante commence à fleurir, on la fauche, on la haiffe ficher fair le champ , on la routine & retourne comme le Foin , & on la poute enfaire dans la méraire. La même prasique a lieu pour la feconde coupe « quelquefois pour la trosfême , fuivant les années , far -rout, fi le puecons onc éragné la plane.

Dans-plufieur a untes provinces on sème en même-temps pour fourrage la groffe fêve mêlée avec la petite fêve ou fêverolle, ou fêve de cheval ou gourganne, les pois, les veftes & lentilles que l'on coupe au moment de la fleur. Ce mélange est appelé drasée.

De la culture des féves, comme engrais. Tous les maîtres-valets des provinces méridionales, affurent d'une manière tranchante à leurs maîtres, que les féves qu'on leur permet de semer bonifient les terres : le fait est faux . & i'en ai l'expérience. Pour ne tien perdre, ils les laissent sécher fur pied, & par consequent on ne peut les atracher qu'en juiller. Dèslors, avec le peu de pluie qui tombe dans l'été, & fur-tout dans ces provinces, avec une chaleur dévotante qui dessèche la terre , comment est-il possible de pouvoir labourer & donner les façons nécessaires . afin de disposer cette terre à recevoir la semence dans le mois d'octobre ? Le fol est gratté & non labouré; les animany font excédés & font mauvais travail. Supposons que des pluies favorables permettent de labourer convenablement; cette terre nouvellement soulevée, & pendant les chaleurs, perdra beaucoup pat l'évapo-? ration, & n'aura pas le remps de s'impregnet des bienfaits de l'air. Il vaur donc bien mieux, lorsque l'on prend un maître-valet, ou un régisseur, sacrifier un champ ou une portion uniquement à son usage. Si la féve avoit une racine pivotante comme la catotte, &c. la partie inférieure du sol seroit appauvrie; mais toutes les fois qu'une plante est pourvue de racines abreuses, elle appauvrit la superficie. Cependant, on peut rirer un trèsgrand parti de ces plantes, comme engrais; à cet effet, donnez deux bons labours en octobre & novembre. & si le climat que vous habitez le permet, semez aussitôt, ou semez des que vous ne craindrez plus les rigueurs de l'hiver ; mais alors labourez de nouveau & croifez: fermez enfuite à la volce, & passez la herse pour enterrer. Il faut également herfer lorfqu'on seme en octobre ou en novembre. Dès que les plantes seront en pleine fleur , faites paffer la chatrue à grande oreille, & enterrez-les le mieux que faire se poutra ; que si quelques - unes venoient à pouffer de nouveau, faites repalfer la chatrue dans le même sillon, afin de les recouvrir entierement, & qu'elles pourriffent plus promprement, Cette manière d'engraisser les terres, est excellente. Si on a semé les seves dans le mois d'octobre, on peur, à la rigueur, les faire brouter en hiver pat les troupeaux, ce qui dérange l'otganifation natutelle de la plante & lui fait pousset beaucoup de branches latérales , dont les fleurs sont enfuite mesquines de même que les gousses; mais comme dans ce cas il ne s'agit pas d'obtenir une récolte de fruits, leur groffeur , leur embonpoint imfeuilles & de riges pour multiplier l'humus ou terre végérale par leur décomposition. (Voyez ce mot).

VI. De la féverolle ou fève de cheval.

La culture de cette feve ne diffère
des précédentes, que parce qu'on la
sème un peu plus rard : lotfque le grain
est fec, on le donne aux chevaux.
N'cst-il pas plus avantageux de femer
de l'avoine à cet usage?

Des auteurs anglois blâment la méthode de France d'arracher toute la plante, parce que, difent-ils, en la coupant au pied, la racine reste dans la terre & forme un engrais. Je conviens de ce principe ; mais le peu d'engrais que fournira cette racine desléchée, n'équivaudra jamais à la foustraction de l'humus que la rotalité de la plante se fera approprié dans le cours de-fa végétation. Si on examine de bien près la terre qui environne cette racine, on la trouvera effritée, fans corps, fans lien; ainfi, les féves ne font & ne forment un engrais, qu'autant que la toralité de la plante en vert est enfouie dans la terre. Si on la recouvre de terre, après sa desfication, le mal est moins grand; mais en féchant fut pied, elle a petdu la majeure partie de ses principes.

Les féves desséchées, doivent être tenues dans un lieu bien sec, & souvent remuées. Sans ces précautions, elles s'échaussement quand elles seront rassemblées en ras.

VII. Promities. Les séves sont nontristantes, les estomats délicats les digèent difficiement; réduites en fasine & unies à l'eau ou au lait en consistance de cataplassime, elles favorisent la suppuration des tumeuts instammatoites. Cette farine est misse au rangdes quatre s'folquives. On dissille les fleurs unies à l'eau, & on s'en l'err pour faire difparoître les tâches de la peau. L'eau de la rivière filtrée ethaussi bonne, ou pour mieux dire, cette eau distillée est plus qu'inutile.

FEUILLAGE, BOTANIQUE. Ce mor, pris dans le sens des botanistes. défigne l'affemblage des branches & des tiges chargées de feuilles épanonies. de fleuts & de fruits . & dans ce fens il est très-générique; mais on l'entend encore fouvent de la simple disposition des feuilles fur la tige, ou fur les rameaux. (Voyez le mot FEUILLE). Le feuillage confidéré dans le dernier fens, est varié dans les différentes plantes; par exemple, il est applati dans l'otme & le tilleul , parce que leurs feuilles, en s'épanouillant, s'érendent de côté & d'autre sur le même plan; il est rond ou cylindrique dans le pin . dont les feuilles s'érendent autour des branches; il est croifé dans la plupart des branches qui onr leurs fenilles oppolées, ce qui diffère essentiellement de la fougère. Le feuillage pris dans le premier fens , & génériquement , embraffe l'arbre tour enrier & d'un feul coup d'œil; & alors on fait l'éloge d'un arbre à cause de son beau feuillage, comme d'un chêne, d'un châtaignier, &c. & on rejette celui qui en a peu fourni. M. M.

FEUILL'AISON, BOTANIQUE. On fait que toutes les plantes ne fe dévelopent pas à la fois, qu'elles ont befoin de diffétens degrés de chaleur pour germer, pouffer & produire des feuilles, & c'est le temps de l'aunée où chaque espèce de plantes produir fes premières feuilles, que l'on nonnue steuraison. On vois récièment que le temps de la deu-

taifon n'est pas le même pout toutes les plantes, & qu'il dépend encore, pour chaque plante, du climat, de l'abri , de la nature de la rerre où elle végète, enfin, d'un grand nombre de circonstances. Mais il est presque vrai de dire que, toutes choses égales d'ailleurs , la nature suit partout dans la feuillaison un ordre assez constant, de saçon que les plantes qui, dans nos climats, font également les premières à se charger de scuilles, sont les premières à verdir dans les autres climats : ainsi le sureau , le grofeillier, le chèvre-feuille, &c. annoncent le rerour du printemps dans le nord comme dans le midi, & les chênes sont par-tout les derniers à donner leurs feuilles. .

D'après cela, il est naturel de croite que chaque plante a une température qui lus él propre, & qu'elle la rencontreta dans l'atmosphère où elle vit. C'est d'après ce principe, que l'on trompe la nature par les ferres chaudes, & que certaines plantes, par le moyen d'une chaleur artificille, n'y couvrent de feuille de sleun & de fruits, tandis que les frimas refference neonce le sien de la terre, & enchaînent toute végétation.

Tous les Bosanifies avoient bien obteré la feuiliation, mais perfonne, avant Mx von Linné n'avoit cheethé a le profiere, ét il a cru pouvoit en titre des indices utiles aux cultivateurs; ainfi, ail obferre, au moiss pour fon pays, que le temps de femet corge, et cleui où le bouleau perd fas feuilles; que celui où le chême for le frei verdéfient; indique que Ton peut fortir les rongetts, écc. On feut bien que cer indications no

conviennent qu'à fon pays, mais il feroit très-intertéflant que l'on faviré de pareilles obfervations dans trus les pays, où elles devientorient peuter d'un grand fecous pour l'agri-cutture générale. M. Aduntion a Lair qu'il a confignés dans fon ouvrage utilitude Famille des plantes. Nous no pouvons mieux fire que d'en donnet ci les précis, afin que fi quelque phitolophe agronner est cutteux d'en faire autant; , il ait du moins un fil pour le condigire.

Suivant M. Adanfon, pour pouvoir conclure quelque chofe de politif fur le temps de la feuillaison de chaque plante dans chaque climat, & réduire leuts variations apparentes à des règles certaines, il faut 1º. fuivre les developpemens de divets individus de la même espèce, & tirer un réfultat moyen entre les plus hâtifs & les plus

tardifs.

2°: Observer la différence entre les années les plus hâtives ou les plus tardives, & noter au thermomètre les plus chaudes & les plus froides.

3°. Tirer des réfultats moyens des degrés de chaleur observés chaque mois & chaque jour, pendant un nombre d'années suffisant.

4°. Enfin, obferver les joutro ù il commence à ne plus gèler, & ceux où il fair au moins dix degrés de chaleur, même pendant la nutr, c'eft-à-dire, le temps où la végétation commence à faire des progrès, à n'être plus atterées à connumer fans-interruption pour le climat & pour les elfpèces de plantes qui font l'objet de ces recharches; enfin , titer des réfultats moyens entre les produits externes de chacune de ces obferquations.

Voici

FEU FEU
Voici la table qu'il a faire de la pour Paris qu'elle peur fervir. La date feuillation de quelques arbres, d'ac ett de terme moyen pris sur coe dix perès ses observations de dix ans, à années.

Paris & aux environs, & ce n'est que

| Tata oc aux environs                                             | , be ce it en que                              | 11        | 6             |                      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------|
| NOMS DES                                                         | SON.                                           | MOIS      | JOURS.        |                      |
| Sureau noir.<br>Chèvre-feuille.<br>Tulipe jaune.<br>Safran.      | Pointent leurs<br>feuilles.                    | Février.  | 16            | l≠                   |
| Grofeiller épineux.<br>Lilas.<br>Aubépine.                       | } Idem.                                        | Mars.     | 2.            |                      |
| Grofeiller fans épines.<br>Cerifier.<br>Fusain.<br>Sureau rouge. |                                                |           | i i           | 1.                   |
| Troêne.<br>Cochène, Sorbus-au-<br>cuparia.<br>Rosier.            | Idem.                                          | Mars.     | 5 00          | . 14                 |
| Saule. Aune. Aubier. Bouleau. Coudrier. Cerifier. Pommier.       | Décaloitent<br>leurs bourgeons<br>& feuillent. | Mars.     | of the second | ay<br>Mahalawa<br>ao |
| Tilleul. Marronnier. Erable rouge. Orme. Charme.                 | Décalottent<br>leurs bourgeons.                | Mars.     | 10            |                      |
| Amandier, Shring                                                 | Pointe ses seuil-                              | Mars:     | ,,18          | a. J. sep.           |
| Poirier.<br>Prunier.<br>Abricotier.<br>Pechet en plein vent.     | Feuillent.                                     | Mars.     | 10            |                      |
| Tome IV.                                                         | CA DOLL                                        | 1 4B - 69 | B             | 666                  |

| NOMS DES                                                 | FEUILLAI-                  | M O 1 S. | F E U<br>JOURS. | 3.5   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|-------|
| Marronnies.<br>Tilleul.                                  | Première verdure générale. | Mars.    | 25              | £     |
| Pruneher.<br>Nerprun.<br>Bourjène.                       | Feuillent.                 | Avril.   | 1               | 0.50  |
| Hêtre.<br>Peuplier-tremble.<br>Erable-plane.<br>Alisser. | ldem.                      | AvriL    | 5               |       |
| Charme. Orme. Vigne. Figuier. Noyer. Frêne.              | ldem.                      | Awril    | 10              | - 1   |
| Chène.                                                   | Idem.                      | Mai.     | 1               |       |
| Afperge.                                                 | Pointe.                    | Mai.     | 15              | M. M. |

FEUILLE. Après la fleur, organe de la muleiplication, une des parties les plus essentielles à la plante, est fans contredit la feuille, fous quelque rapport qu'on la considère, soit comme fimple ornement, foit comme partie utile & nécessaire. Des formes variées, pour ainfi dire., à l'infini, une couleur verte, tranchante, agréable, une proportion, une taille, fi je puis m'exprimer ainsi, svelte & légère, une mobilité fingulière ; voilà ce que la feuille nous offre à l'extérieur ; voilài les caractères qu'elle. présente à l'indifférent même , qui pe cherche dans la femille que la parure de la mature, &c le bienfair de l'ombre & de la fraîcheur : un uffu délicat, des fubitances de diverse nature, un organe compose » une machine toujours lets travail

doude d'une figre qui la mer à même de pomper l'hit antophétique, de fuver l'humilité qui nage dans fon fixer à l'unifique de la répeter en même temps les déches de la féve, de vour ce qui, circulant dans l'arbre, for fixer qui le de la répeter en facilité office air philotophe qui réfier foi le control de merveiller que la ficille office air philotophe qui réfier foi fixer qu'il voir, qui, à réfique pas, inserroge la nature, l'ul demande de dévicoppement des moyens qu'elle emploie pour fourenir la vie de tout ce qui refigire.

Déjà les frimats qui couvroient la terre, & répandoient par-tout la triffelle, fuient devant les premiers rayons du foleil du printemps; déjà une douce chaleur, un mouvement interne & vivifiant, annonce le retout d'une failon' où tout paroût re-tout d'une failon' où tout paroût re-

nouveau fervice. Qui, dans ces jours où les ardeurs du soleil embrasent l'atmosphète, n'a pas défiré d'être affis au pied d'un arbre dont le feuillage épais pût le mettre à l'abri , & lui laisser respirer un air plus frais? Qui, lorsqu'il a rencontre un ombrage, n'a pas béni dans ce moment l'Auteur de la natute , qui a revetu les branches d'un nombre immente de feuilles légères qui , Jouant fur leurs tiges délicates , brifent & détournent les rayons du foleil , tandis qu'elles agitent l'air , & lui rendent le mouvement si néceffaire à sa pureté? Tranquillement étendu fut le gazon, qui tapisse le pied de cet arbre bienfaifant, il voit voltiger au-dessus de sa tête ce pavillon mobile, pendant que ses membres farigués repofent mollement fur an lit de verdure. La chalent qui circuloit dans ses veines se diffipe infenfiblement ; la fraîcheur, cet air falutaire , cette aure , qu'il appelle aura veni , vient & lui apporte de nouvelles forces : il renzît , & dejà ptêt à continuer sa courfe , il se lève en faluant l'arbre bienfaifant qui lui a reudu une nouvelle vie. Ah!s'il

connoissoit toutes les merveilles que ces feuilles renferment ! s'il favoit le mécanisme étonnant par lequel elles viennent de lui fournir abondamment cet air pur , cet air vital qui a tépaté fes forces & ranimé fon courage, fon fentiment de reconnoissance seroit accompagné d'admiration.

Pour le mettre à même de réunir ces deux fenfations, nous allons parcourir tous les plaénomènes que la feuille offre a nes regards : ils font fans nombre, & les observations multipliées de plusieurs savans vont servir de base à leur développement.

### PLAN du travail fur le mot FEUILLE.

SECTION PREMIÈRE. De la Feuille en général.

S. I. Descripcion de la Feuille. S. II. Foliacion & position de la Feuille dans le bouton.

6. III. Developpement de la Feuille. SECT. II. Forme des Feuilles. S. I. Fenille confidérée par rapport à su figure.

S. II. Par rapport à fa disposition. SECT. III. Anatomie de la Feuille , & ufage

de chaque partie.

S. II. Du refeau cortical, 6. III. Des nervures.

6. IV. Du parenelryme. S. V. Différence des deux furfaces.

S. VI. Couleur des Feuilles. 5. VII. De leur néceffice. SECT. IV. Physiologic de la Feuille.

5. I. Sa vie & fes mouvemens frontanes. 5. II. Elle eft l'organe de la fève defeendante. S. III. Elle eft l'organe de la fecrétion vé-

5. IV. Su mort , fa chûte , fon utilité après SECT. V. Syftemes botaniques fur les Feuilles.

## SECTION PREMIÈRE.

Description & développement de la Feuille.

S. I. Description de la feuille. La B bbb i

feuille est certe partie de la plante qui accompagne les tiges , les branches & les fleurs ; c'est une ptoduction mince, ordinairement verte, qui est foutenue par un périole , & quelquefois adhérente par la base. Si ce n'est pas la plus belle partie, c'est du moins la plus utitée, & celle dont l'arilité est de plus longue durée. On diftingue dans la femille deux parties principales, le petiole ou la queue, & la feuille proprement dite. Le pétiole est ce petit cylindre lignenz qui part de la branche ou de la tige , & dont l'épanouissement vers l'extrémité donne naissance aux nervures qui forment la charpente de la feuille, La seuille, de son côté, est formée de ces nervures principales, réunies par une infinité d'autres en tout sens, ce qui prodnit un reseau, dans les mailles duquel se trouve le parenchyme. Les deux furfaces de ce téfeau font recouvertes par une écorce & un épiderme.

S. II. Poliation , ou disposition de la feuille dans le bouton, La feuille, comme toutes les autres parties de la plante, est renfermée originairement dans le germe, mais distribuée en infiniment petit dans tons les endroits où elle doit être un jour. Il est probable que la seuille n'y existe pas fous fa forme complète & organique, elle y est en élémens, & elle se développe à mesure que les fucs noutriciers viennent dissoudre & remplir les mailles du réfeau. ( Voyer Accroissement). La plantule sortie de terre offre les deux premières feuilles, les féminales ou coryledons. (Voyer ce mot), La plante croît, & fes branches perçant l'écorce dans différens endroits, portent des boutous qui renferment les

feuilles qui doivent les garnir, ou bien les feuilles elles-mêmes naissent de l'aisselle des cotyledons ou des branches nouvelles. Les seuilles qui, dans les plantes herbacées , paroiffent toutes feules, naissent toujours roulées de différentes manières; mais cet entoulement n'est nulle patt aussi varié & aussi admirable que dans le bouton à feuilles ou à bois. Cette situation, que le chevalier von-Linné a nommé, foliation, est très-régulière pout chaque espèce de plantes. Pour la bien observer, on prend un bouton prêt à s'épanouir, & on le coupe horizontalement; la fection fait voit l'ordre admirable avec lequel chaque fenille est disposée autour du centre du bouton.

Selon le chevalier von-Linné, les feuilles, en général, sont roulées dans le bouton fous dix formes principales, qui déterminent autant de fo-

liations différentes.

1º. La feuille peut être tepliée de manière que ses bords latéraux sont roulés fur eux - mêmes en dedans, comme dans le chèvre-feuille, le poirier, le ponimier, le plantain, l'ortie, le surcan, &c. Fig. 1, Pl. 5. Lorsqu'il n'y a qu'une scuille, c'est une foliation fimple; mais il est bien des cas où il se trouve plusieurs feuilles dans le même bouton ; alors elle est alterne, si les feuilles sont l'une dans l'autre, & que les tebords foient oppofés à la nervure du milieu comme Fig. 2, & opposée, lorsqu'il y a deux feuilles roulées par leurs bords, opposée l'une à l'autre, comme la Fig. 3.

2°. Les botds de la feuille roulés en dehors, comme dans le romarin .. le laurier, la pariétaire, la primevète, le chatdon, &c., Fig. 4.

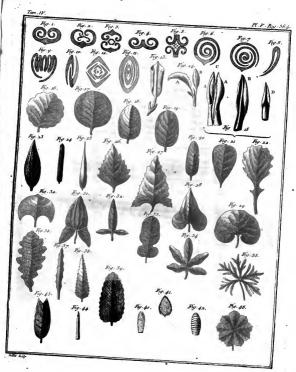



Lorsqu'il y a plusieurs seuilles, cette soliation peut être opposée. Fig. 5.

3°. Ou bien le bord d'un des côtes de la freiille, enveloppe le bord de la freiille, enveloppe le bord de la freiille, enveloppe le bord de la même fenille roulée en fpirale, en manière de crofle, comme dans le balifier, l'aumonum, la plupart des graminées, la laitre, le berborts, la faixífage, &cc., Fig. 6. Quelquefois aufii cette foliation eft composée. Fig. 7.

4<sup>b</sup>. Les bords de la feuille se rapprochent parallèlement l'un de l'auère, & la feuille est pliée en deuxcomme dans le chêne; le hêtre, le tilleul, l'alaterne, le roster, &c.

Fig. 8.

5°. La feuille peur être pliffée & repliée fur elle-même longtudinalement, comme dans l'étable, la vigne, la mauve, le grofeiller, &c. Fig. 9.

6°. Les bords d'une feuille peuvent être compris alternativement entre les bords d'une autre feuille, comme dans l'œillet, la scabieuse, la valériane, la sauge, &c. Fig. 10.

7°. Les feuilles sont quelquesois en recouvrement les unes sur les autres, de manière que les deux bords de la feuille intétieure sont embrasses par celle qui la recouvre, comme dans l'iris, quelques graminées, le sonc odorant, &cc. Fig. 11.

8°. Les feuilles se recouvrent parallèlement, de forte que les deux bords d'une feuille aboutissen aux deux bords de la feuille opposée, comme dans le troêne, le seringa, le pourpier, le laurier, la campanule, &cc. Fig. 11.

9°. Ou bien les feuilles sont repliées en bas vers le pétiole, comme dans l'aconir, la pulsarille l'anemone, &c. F E U 165

10°. Ou, enfin, elles sont roulées en dessous en spirale transversale, de manière que leur sommet occupe le centre, comme dans la sougère &c

quelques palmiers, &c.

Si la fédion horizontale offre est principales variétés, on les retrouve avec un peu d'adrelle boriquon de veloppe le bouton, se qu'on arrache coutes les réculles, jusqu'à ce que l'on foir parvenu aux femilles ; alors on est frappé d'un nouveau fpéchacle, se l'on décourte le profil de l'évaluation de ce que l'on navier vu qu'en plan géomérique. Nous en allons donner, nuelleurs exemples.

quelques exemples. Les feuilles du lilas , Fig. 13 , du poirier, &c. ont lears deax bords roulés les uns sur les autres, & en dedans, comme dans le premier genre de foliation. (Fig. 1). Les feuilles de l'orme sont pliées en deux, & appliquées l'une contre l'autre par leurs bords, & renferment intérieurement d'autres fquilles plus perites, & disposées de même. Voyez Fig. 14, où l'on voit en A une feuille dérachée, tandis qu'en B font encore celles qui attendent le moment du développement. Dans les feuilles des bettes on retrouve la foliation opposée du second genre. (Voyer fig. 15). AA représente deux seuilles dont les bords font roulés en dehors . & qui font opposées. B est une de ces deux feuilles détachée. C est une autre paire defeuilles roulées pareillement, & que l'on voit en D, détachée des

deux grandes feuilles A A.

§. Ill. Développement de la feuille.

Les feuilles ainst rassemblées dans le bouton, se nourrissent des sucs élabortes que la substance même du bouton, c'est-à-dire, les vaisseaux dont il est composé, leur apportent.

À l'abri des injures des météores, ces tendres nourrillons grandiflent infenfiblement jufqu'à ce qu'ils foient pourvus d'une force affez grande pour brifer les entraves qui les tenoient enchaînes. Les premiers mouvemens de la féve , l'impulsion qu'elle imprime à toutes les parnes qu'elle touche, la rigidité de leurs fibres, qui devient affez considérable pour pouvoir être élastique; enfin, la douce chaleur du soleil, qui dilate tout ce qu'elle pénètre, hâtent leur développement. Les écailles tombent, le fuc vifqueux qui les tenoit collées, se dessèche, la feuille s'élève au - dessus du bouton, elle se déplie ou fe déroule; enfin, elle s'etale toute entière à la lumière. D'abord sa couleur d'un vert blanchâtre, annonce sa délicatesse & sa foiblesse ; mais bientôt elle perd de la force, ses organes s'affermissent, le suc parenchymateux entre en fermentation, sa couleur prend la nuance qu'elle doit avoir; son pétiole élastique, solide & mobile en même-tems, lui apporte une partie de sa nourriture, la féve ascendante : tandis qu'ellemême, balancée dans les airs, fourire de l'atmosphère tous les principes, qui concourent à la formation de la fève descendante; enfin, elle einbellit & nourrit la plante qui la porre.

## SECTION IL

Forme des Feuilles.

Un très-ancien proverbe dit, qu'il n'y a poine de feuilles qui fe reffemblent; se proverbe peur s'entendre de deux façons: ou il s'agit de feuilles de même espèce & du même arbre,

ou il s'agit des feuilles des plantes diverses; dans le premier cas, toures les feuilles du même arbre, de la même plante, fe ressemblenressenriellement, elles ont la même force particulière qui ne varie qu'accidentellement pour la grandeur, la largeur, &c. Dans le second cas, elles ne se ressemblent point, & l'on peut dire avec Malpighi, que chaque espèce de plante à une feuille propre Quelle éconnante variété n'existe - t - il donc pas dans la forme des feuilles, aussi multipliées que les espèces! Un botaniste peut souvent reconnoître une plante à sa femile, & fi ce caractère n'eut pas été aussi étendu, peut-être auroit-on cherché à en faire un système, de même qu'on l'a fait pour les fleurs & les fruits. M. Adan son, dans sa Famille des plantes, a trouvé dans leur figure, leur fituation, leur enroulement, &c. leur durée, de quoi établir quatre fystèmes particuliers; mais nous nous en occuperons plus bas.

Notre projet n'est pas d'entrer ici dans les dérails immentes qu'offrent » les feuilles par tapport à leur figure & à leur firuation ; ils appartiennent plutôt à un traité ex projesso de botanique, & après Linné, personne n'a rrané cet objet ausli - bien que M. l'Abbé Rozier , dans ses Demonstrations Elementaires de Botanique ; le chevalier de la Mark, dans sa Flore Françoife, & M. Durande, dans fes Notions Elementaires de Botanique. Nous ne les suivrons pas dans tous ces détails effentiels pour le botaniste ; mais nous ne pouvons nous dispenser de tracer ici les principaux caractères que nous offrent les feuilles.

S. 1. Feuille confidérée par rappore à la figure, Nous diviscrons d'abard toutes les feuilles en deux grandes

familles, les feuilles simples, & les feuilles composées. Les feuilles fimples sont celles dont le périole n'est terminé que par un feul épanouiffement, c'est - à - dire, dont toutes les fibres font réunies, & forment un seul réseau rempli par le parenchyme. Les feuilles compofées, au contraire, font celles dont le pétiole se termine par plusieurs épanouissemens, on, ce qui est encore plus exact, dont le pétiole unique est · rerminé par plufieurs feuilles. Les feuilles tant fimples que compofées, méritent notre attention , non-feulement par rapport à leur figure, mais encore par leur fituation & leur difpolition.

I. Pour bien faisir tour ce qui concerne la figure des feuilles fimples, on la considère sous huir rapports différens: 1º, fuivant leur circonférence; 2°. leurs angles ; 3º. leur finus ; 4º. leur bordure ; 5º. leur furface ; 6°. leur sommet; 7°. leur substance. 1º. La eirconférence est le contour de la feuille, abstraction faire des finus & des angles qu'elle peux offrir; & alors elle peur erre orbiculaire, lorsque ses bords font également éloignés du centre commun, Fig. 46, péranium fanguin : ronde . lorfqu'étant orbiculaire, elle n'a aucun angle remarquable, Fig. 17, la foldanelle des Alpes; ovale, lorsqu'étant atrondie à fa base, elle est plus étroite à fon fommer, Fig. 18, la fcabieuse succise. Lorsqu'elle est attachée au pétiole par la partie étroite, elle est alors ovale renverse; elliptique, lorsque le diamètre de la longueur furpassant celui de la largeur, elle est également retrécie & arrondie à ses deux extrémités, Fig. 19, la vesce; eblongue, lorsque la longueur contient pluseurs sois la largeur, Fig. 20, l'Odeille des prés ; euneiforme, lorf-qu'elle imite, pat sa forme, un coin dont le sommet un peu tronqué tiens au pétiole, Fig. 21, le pourpier ; si le sommet est très-allongé, elle termine par un bord arrondi; elle est alors spatulée, Fig. 22, la paque-rette vivace.

29. Les angles sont uniquement les parties faillantes d'une feuille confidérée comme entière ; fous ce rapport, elle peut être lancéolée, lorsqu'elle imite un fer de lance , Fig. 21. la gratiole officinale; linéaire, filiforme , capillaire , &c. , lorsqu'elle est très - étroite & d'une longueur prefqu'égale par - tout , excepté à fon fommet qui se termine en pointe, Fig. 14, l'afperge ; tubulée ou en forme d'alène, lorsqu'étant linéaire, elle se termine insensiblement en une pointe mes-aigue, Fig. 25; rhomboide, lorsqu'elle a quatre côtés parallèles formant quatra angles , done deux aigus & deux obtus , Fig. 26 , patte-d'oie; triangulaire quadrangulaire, &c. lorfqu'elle a trois ou quatre côtés d'angles faillans bien déterminés , Fig. 17 ; oreillée , lorfqu'elle a deux appendices ou oreillettes à sa base ou près du pétiole ; dans la Fig. 22 on voit ces deux oreil-

5°. Les finus fons des échancurs qui former dans le dique des feuilles, des angles montans, & fous ce rapport la Buille peur l'encaur ou cordiforme, lorsqu'étams un peu pointue à fon former, & échancté à fa base, elle imme la forme d'un cœur, r'ig. 38°, le tilleul, la violente; Il Echancure et deu sommes, alors la feuille est en acur revorsé; r'éaiforns, jostique les flavondes, un peu

plus large que longue, & échancrée à sa base, ayant la forme d'un rein, Fig. 29 e le cabarer; en croiffant ou lunulee, lorfqu'elle imite la forme d'un croissant, Fig. 30; sagittée ou en fer de flèche, lorfqu'elle est triangulaire & échancrée à sa base, Fig. 31, le liseron des champs; hastée ou en ser de pique, c'est la même que la précédente, excepté que ses pointes font un peu le crochet vers la base, & s'écartent considérablement, Fig. 12, le pied de veau; parduniforme ou en forme de violon, lorsqu'elle a à-peuprès la forme de cet instrument, Fig. 33, la patience finuée; biflde, trifide, quadrifide, c'est-à-dire, fendue en deux, trois, quatre lanières; bilobée, trilobée, quadrilobée, &c. lotfqu'elle est fendue en deux, trois, quarre parties arrondies en lobes : lorsque ces découpures sont très - profondes & qu'elles vont jusqu'à la base, alors elle est partagéeen deux, trois, quatre, &cc. ; palmée , lorsqu'elle imite une main ouverte, Fig. 34, fleur de la passion; laciniée, lorsque ces découpures font elles-mêmes une ou plulieurs fois divifées , Fig. 35 , le panicaut commun ; finuee , lorsque les échancrures sont peu considérables, & qu'elles font arrondies & très-ouvertes, Fig. 16, la jusquiame noire.

4°. La bordure est le limbe ou bord de la feuille, abstraction faite du disque, & fous ce rapport la feuille est dentre, host le bord des pointes horizontales, distinctes & egales, or pointes regardent le fommet de la requille, alors elle est en fete prigre 3°, 1 and/ondoce; si ces dentes que fete est de la regiere presentation est de la regiere presentation est de la regiere presentation tournées en debors, fam se recourber, ni vert la base, univers le formere, alors elle det renealée, Prig. 39.

betoine officirale; cartilaginesse, lorfque son rebord est distingué par une espèce de cartilage, Fig. 40, savifrage cotyledone; estice, borsqu'il est garni de poils parallèles comme des cils, Fig. 41, bruyère quaternée; frisse, déchitée, selon les diverses sommes de instrument des cils,

5°. La surface ou superficie, oft la partie plane, le delfus & deffous de la feuille; sous ce rapport la feuille peut être nerveufe , lorsqu'elle est chargée de côtes ou nervures qui partent de la base & se terminent au fommet comme dans le plantain: non nerveuses, au contraire, lorsqu'elle en est privée, comme la tulipe; glabre, loríqu'elle est sans poil & sans inégalités remarquables l'épinard; cotonneuse ou drapée, lanugineuse, lorsqu'elle est couverte de poils que la vue ne distingue pas, mais que le tact annonce, le bouillon blanc; velue, lorsqu'elle est couverte de poils vifibles , l'épetvière piloselle ; hérissée . lo: sque sa superficie est couverte de poils rudes & fragiles, Fig. 42, la vipérine commune.

6°. Le fommet est l'extrémisé de la feuille, qui dans ce sens peur être tronquée, lotsque son sommet est coupé par une ligne transprésale; lotsqu'il est très-obus & compé par une ligne transprésale; chostqu'il est réellement entaillé & qu'il forme deux pointes, Fig. 47, liséon du Brésil, a'igaé p. lotsqu'il se termine en pointe, la patience fisée.

7°. La substance de la feuille en particulier & relativement à sa forme, c'est ce que quelques auteurs botanistes ont désigné sous le nom de côrés ou port général de la feuille; sous ce rapport, elle peut être cysindrique, lossqu'elle ressemble à un cylindre

lont



dont le sommet est terminé en pointe, Fig. 44, la ciboule; lorsque le cylindre ést creux, alors elle est fiftuleufe, charnue, pulpeufe, lorfqu'elle est épaisse, & que sa substance est tendre & fucculente, l'otpin; membraneuse, lorsqu'au contraire, elle est peu épaisse & presque sans pulpe, la gesse sauvage; déprimée, comprimée, plane, selon les divers aplatissemens : convexe ou concave, fuivant fa courbute; pliffée, lotfqu'elle forme des plis remarquables, Fig. 41, le piedde lion commun; ombiliquée, lorsque toutes les nervures partent d'un même centre concave ; à trois côtés , lotfqu'elle a trois côtés ou faces, & qu'elle fe termine en pointe; en épée ou glaive, lorsqu'elle est alongée, peu épaisse, & qu'elle a ses deux bords tranchans , l'iris ; en gouttière , 'en filton, lorfque les bords forment un ou plusieurs sillons; cannelée, striée, ces mots n'ont pas besoin d'explications; corinée , lorsqu'elle est creusée dans le milieu & relevée par le bout, comme l'afphodelle rameux,

Il. La feuille composée, est celle qui, comme nous l'avons dir, est formée de la réunion de plusieurs. Tous les caractères dont nous venons de parler, peuvent appartenir aux feuilles composées, mais elles en ont de propres. La feuille est, our composée sunplement, ou recomposée, où fur-

composée.

1º. La feuille composée simplement, est binnée, ternée, quinée, &c. lorfqu'elle porte deux, trois, cinq folioles fur un pétiole commun, Fig. 1, Planche VI, le fabago; Fig. 2, le trèfle; Fig. 3 , la quinte-teuille, fur un pied, lorsque plusieurs folioles se réunissent à leur base sur un pétiole commun, Fig. 4, l'ellébore noire ; digitée, Tome IV

lorsque les folioles téanies à leut base, imitent la forme d'un doigt; ailée, lotsqu'elle est composée de folioles rangées en manière d'ailes des deux côtés & le long d'un pétiole commun, Fig. 5, l'aftragale; ailée par interruption, lorfque les folioles font de grandeur inégale, Fig. 6, l'aigremoine; ailée, lorfqu'elle est terminée par une impaire, Fig. 7, le térébinthe, le noyer; ailée, fans impaire, lorsqu'elle est terminée par deux folioles oppofées, Fig. 8, le lentifque; ailée, lorsqu'elle est terminée par des vrilles ou mains, Fig. 9, la vesce; ailée alterne , Fig. 10 , l'aigremoine ; ailée oppofée, conjuguée, lorsque les folioles se prolongent sur la tige, formant quelquefois des articulations , Fig. 11.

2º. La feuille recompofée, est en quelque sorre composée deux sois; c'est-à-dire, que le périole, au lieu de porter des pétioles de chaque côté, en porre d'autres petits charges de folioles particulières , Fig. 12, la rue. Ces petits pétioles peuvent se diviser encore, ou en deux, ou en trois nouveaux, Fig. 13, comme dans l'épimède; ou bien ils font eux-mêmes ailes, c'est-à-dire, qu'ils portent de chaque côté des folioles, Fig. 14.

comme la fensitive.

3°. La feuille surcomposée est celle dont les pétioles sont plusieurs fois divifés & portent des filets qui, au lieu de se terminer par des folioles, fe divifent encore en d'autres filets qui foutiennent des folioles, Fig. 1), la baibe de chèvre. Au lieu de filets rerminés par des pétioles, la feuille furcomposée porte quelquesois des pétioles ailés, Fig. 16, comme dans la fcabieufe colombaire.

§. II. Feuilles confidérées par rapport à leur disposition. Non-seulement Cccc

les feuiles demandent à être connues par rapport à leur figure, mais il n'est pas moins intéreilant de les considérer, & par rapport au lieu où elles naissent, & par rapport à la manière dont elles sont attachées à la plante, & par rapport à leur polition respective, &, enfin, par rapport à la manière dont elles se présentent, c'està-dire, à leur direction.

1º. Tantôr elles naissent & font attachées immédiatement au collet de la racine, Fig. 17 AA, le piffenlie; tantôt le long de la tige BB, la laitue; tantôt fur les rameaux C, le pommier; tantôt dans les aisfelles des branches au-deffous de l'infertion de chaque branche fur la tige D; tantôt auprès des fleurs E, & alors elles portent le nom de brac-

tees, ( Voyer ce mot ).

2°. La manière dont elles font attachées, ne vatie pas moins: tantôt elles sont pétiolées ou portées par une pétiole, Fig. 18 A, le rosier; tantot ombiliquées, ou en rondache B: ce pétiole est implanté au centre de leur surface inférieure, la capucine; tantôt festiles, elles n'en ont point du tout, C, la véronique teucriette, eantôt courantes D, lorsque la feuille est collée sur la tige, depuis la base jusqu'à son milieu, & le reste est libre, le bouillon-blane; tantôt amplexicante, lorsque par sa base elle embrasse le tour de la tige E, le infquiame noir; tantôt perfeuiliées, lorfqu'elle est enfilée dans son disque par la tige, fans y adhérer par ses bords F, le bupterre ; tantôt coherentes ou connées, lorsqu'opposées deux à deux, elles font tellement tinies à leur base, que chaque paire ne paroît composée que d'une seule feuille G, la candète laciniée, le chèvre - feuille, santôt enfin elles font en gaine,

lorsque leur base forme une espèce de tuyau qui entoure la tige en manière de gaine H, les graminées.

3°. Les feuilles considérées refpectivement les unes aux autres, font articulées, lotsqu'elles naissent du fommet les unes des autres, le cactier aux raquettes; verticillees, étoilée A , Fig. 19 , lorsqu'elles sont rangees en anneau ou en étoile autour de la tige , caille-lait; alterne B, lorsqu'elles sont disposées par degrés fur la tige, & qu'elles sont placées de côté & d'autre alternativement, le chardon; éparfes C, lorsqu'au contraire, elles ne gardent aucun ordre, le lis blanc; embriquées D, lorsqu'elles se recouvrent l'une l'autre à moitié comme les tuiles d'un toit, le cyprès toujours vert ; en faisceau , loriqu'elles forment des faisceaux, des petits paquets de feuilles, l'afperge ; éloignées B , lorsque leurs points d'infertion sont distans les uns des autres; opposees au contraire, lorfqu'ils font vis-à-vis les uns des autres E, la scabieuse.

4°. Les feuilles n'ont pas toutes la même polition, & quand elles font dans leur etat parfait, c'est alors feulement que l'on peut juger de leur direction naturelle. Elles font arquées A, Fig. 20, quand elles se tournent vers la tige; droites B, lorsqu'elles approchent de la perpendiculaire; ouvertes C, lorsqu'elles s'en écartent; horizontales D, quand elles font parallèles à l'horizon; obtiques, lorsque les deux bords de la feuille deviennent verticaux, de forte que la base de la feuille a une espèce d'entorse; réfléchies ou rabattues E, lorsqu'elles sont inclinées de manière que la base est plus hante que le sommet ; repliées F, lorsqu'elles se roulent en dedans Il faut cependant observer que ces directions ne sont pas constantes, souvent durant le cours d'une journée, cela dépend de la lumière de la chaleur: mais n'anticipons pas sur ce que

nous avons à dine.

On diffingue encore plutissurs manitères d'être dans les feuilles. Les premiteres partern immédiatement de 
racines « forte-appelèses radicules, 
ser les les feuilles de touse de 
les nom d'épiderme, mais qui métite 
les non les feuilles de touses de 
les nom d'épiderme, mais qui métite 
les nen ells récorce, putique l'éle 
les nels mois l'accère, parce 
qui ell est res carines d'éles tigs, 
con peut les nommer d'éfimalaires, parce 
qui ell est res cui elles feuilles de touse 
puil el retre acqu'elles fe reduce 
con peut les nommer d'éfimalaires, parce 
qui ell est resulte 
puil el retre acqu'elles fe reduce 
con peut les nommer d'éfimalaires, parce 
puil el retre acqu'elles fe reduce 
con peut les nommer d'éfimalaires, parce 
puil el retre les ramificafrêmes inement aux riges, & on les 
appelle cardinaires; les quaritiens tous la même, & red pas compoenin , accompagnent roujours les 
fedes mêmes parties; dans la rige, 
fedes mêmes parties; dans la rige, 
fedes mêmes parties; dans la rige, 
fedes mêmes parties; elle com-

#### SECTION III.

Anatomie de la Feuille, & l'usage de chaque partie.

On peut faire l'anatomie de la feuille de deux façons, ou en enlevant chaque parrie l'une après l'autre à l'aide d'un instrument, & les examinant séparément, ou en laissant macérer une feuille dans l'eau pendant très-long tems, jusqu'à ce que le parenchyme foir absolument decomposé, & qu'il ne reste plus que les nervures & le réseau. Cette seconde façon , la plus commode , à la vérité, n'est pas la plus exacte, & la feuille, après la macération, n'offre plus qu'un fquélette végéral , fi je puis me servir de cette expression : on n'apperçoir que les nervures & la charpenre; mais l'écorce, le parenchyme, les glandes, les utricules, &c. se sont décomposés dans l'eau, & ne sont plus visibles. Nous nous servirons donc ici du premier procédé,

comme plus exact.

S. I. De l'écorce. La première partie qui s'offre à la vue dans une feuille, est cette enveloppe extérieure qui la revêt des deux côtés, à laquelle quelques aureurs n'avoient donné que le nom d'épiderme, mais qui mérite avec raifon celui d'écorce , puifqu'elle en est une véritable. L'écorce, comme nous l'avons vu à ce mot, couvre toutes les parties de la plante, depuis l'extrémiré la plus déliée des ration; mais, comme nous l'avons auffi observé, l'écorce n'est pas partout la même, & n'est pas compofee des mêmes parties; dans la rige, les branches, les racines, elle contient un épiderme, une enveloppe cellulaire, un réfeau & des couches corticales, des vaisseaux, &c.: les couches corticales ne lui sont pas rellement effentielles qu'il ne puisse exister d'écorce sans elles, puisque dans la feuille, les pétales & les autres parries les plus délicares de la plante, comme les filets des étamines , le ftyle du pistil, on ne les rencontre pas; l'épiderme, le réseau cellulaire ou cortical, & le parenchyme qui remplit ses mailles, voili ce qui constitue l'écorce proprement dire, & ce que l'on retrouve par-tout, fur - rour dans l'écorce des feuilles,

Si l'on considère les deux côtés d'une feuille, on sera frappé de la grande distêrence qu'ils offrent; l'un est, en général, l'isse, brillanr, vernisse, l'autre, au contraire, est rude, profoudément fillonné, & les nervures beaucoup plus apparentes. Le premier

Cccc 2

avons à décrire.

Pour pouvoir observer aisement l'écorce d'une fcuille, même à la vue timple, prenez une feuille d'arbre quelconque ou d'une plante, dont la feuille foit un peu large, & déchirez - la doucement, vous remarquerez que le bord de la déchirure n'est jamais net, & qu'il est garni de · lambeaux d'une pellicule très - fine , transparente & d'un blanc - gris mêlé d'un peu de vert. Cette pellicule est l'écorce qui recouvre la feuille; quand elle est bien enlevée sans portion de parenchyme, elle paroît grife, & les taches vertes qu'on y observe sont des portions de parenchyme, qui font restées adhérentes au réseau. Si la feuille est large, & que le lambeau de l'écorce foit considérable, en regardant à travers & contre le jour . vous pouvez distinguer le refeau cortical, fur-tout avec des yeux exercés à ces observations; au reste, le moindre microscope, une loupe simple, suffit pour cela.

Avec un peu d'adeffic & la pointe d'un cairi, on vient à bout d'enlevet de plus grands lambeaux d'écorce, & c't le inompe qu'il faut employer, lorfqu'on veur faire des obfervations int différentes écorces pour les comparer enfemble. Après avoir enlevé l'écorce , le parenchyme paroît à découvet; mass il parôt d'un vert plus foncé, fans éclar, tandis que ceute couleur parôt luttée fur rout à la furface inférêteue. On hui rend FEU

bientôt son éclat & sa couleur, en y appliquant de nouveau le morceau d'écorce qu'on avoit enlevé. Ces jolies expériences sont très - faciles à. répéter, fut tout sur l'espèce de joubarbe dont la rige s'élève à la hauteur d'un pied, un pied & demi; comme elle est très-charnue, l'enlèvement de l'écorce s'opère aisement, & l'on peut même l'en dépouiller en plus grande pattie. Le parenchyme que l'on met à détolivert, est d'un très-beau vert, avec un œil velouté & tout parsemé de points brillans; replacez l'écorce, la nuance change, la feuille reprend & sa couleur & son lustre ordinaire.

M. Defauffure, qui a pouffe fort lain fes obfervations, a remarqué que toutes les feuilles officient les mêmes apparences, que dans toutes l'écotre étoit grife & demi-tranfparence; que lorfiqu'il le parolifoit verte-& opaque, c'étoit le parenchyme qui lui refloit adhérent qui en étoit caufeç que par-tout la coulcur grife de l'écore modificit la cooleur du parenchyme, & que par-tout le luitre des fuilles, étoit dù à l'écotre ou plutôt fuilles étoit dù à l'écotre ou plutôt

à l'épiderme de l'écorce. En effet, l'écorce d'une feuille est compofée de trois parties principales; de l'épiderme, du réfeau cortical & des glandes corticales. Mettez fur le porte-objet d'un bon microscope, un lambeau de l'écorce de la digitale, par exemple, & vous diftinguerez facilement ces trois parties. L'écorce vous paroîtra exactement comme celle d'une corolle, ( voyer à ce mot le dessein d'une écorce de corolle ) une membrane fine, couverte d'une espèce de réseau dont les mailles contiennent de petits corps ronds on de figute approchante. La mere-

brane est l'épiderme proprement dit, elle est extremement fine, toujouts transparente & fans couleur, L'obfervation la plus scrupuleuse n'a fait appercevoir à M. Defaussure, ni fibres ni pores. Il est à croire cependant, que cet habile observateur s'est trompé ici; car, si l'épiderme de la seuille, qui sans doute est le même qui recouvre toute la plante, n'a point de pores, comment s'exécuteroit le mécanisme de la succion & de la transpiration, duquel dépend la vie de la plante? Mille faits, mille expériences parlent en faveur des pores, & il en est peut-êtte de l'épiderme végetal comme d'une glace qui est trèstransparente, quoique le meilleur instrument n'y puisse distinguer des pores : je dirois plus ; les potes de épiderme doivent être plus considérables, puifqu'ils laissent un passage, non - feulement aux molécules de la himière, mais encore à des corps plus groffiers, comme l'air, l'eau, les facs féveux, gommeux, &c. &c. Nous examinerons cette question plus en détail, lorsque nous parlerons de la transpiration des plantes.

distement au -deffous de l'épiderme el le réfeux orcital, que l'on avoir pris jufqu'à préfent pour l'épiderme lumième. Cette membagne et l'entement adhérente au trétau, qu'on ne peut diffinguer fi elle lui et exé-tieute ou non, & de quelque côté qu'on obferve l'écoree, on voit & le réfoux de la membrane avec la même facilité : cependant ; comme fouvent ne écorchant une feuille, il arrive que le réfeux de melle, n'il arrive que le réfeux de membrane, & qu'il refle aux horcitant le patrentyme de les necutes; al et d'évident que l'épiderme la cit ené-

§. 11. Du réseau cortical. Immé-

rieur & le recouvre. Non-seulement le réfeau, ou plutôt les mailles du réseau ne sont pas les mêmes dans les feuilles des plantes de différentes espèces, mais elles ne le sont pas fur toute la fenille; en général, elles font plus régulières dans le réfeau du dessus de la feuille, que dans celui de dessous. La femille du pêcher offre cette différence à un point fingulier; la forme des mailles de la furface fupérieure, approche de celle d'un hexagone régulier, tandis que celles de dessous n'offrent rien de régulier. A mesure que les mailles s'approchent du pétiole, elles font conftamment plus alongées & plus érroites; elles le font bien davantage fur le pédicule même. On en sent facilement la ration; les mailles trouvant plus de furface & plus de liberté vers le milieu de la feuille que vers le pétiole, se sont développées plus facilement, & les parties nutritives qui produifent l'accroiffement, ont pu fo placer en plus grand nombre entre ces mailles; tandis que, vers le pétiole & fur le pétiole même, l'espace trop étroit & trop refletré, empêchoir naturellement ce développement. Il en est de même des mailles qui portent fur les nervures; l'alongement de ces nervures en longneur, beau-

La forme de ces mailles & le nombre de leurs doies, ratient dans profique toutes les plantes. M. Defauflure a obfervé que dans zours les feuilles, 4, 5, 6 ou 7 fiftes viennent aboutir à une même maille; le nombre de 6 eft le plus fréquent. Il u'en faut pas de-là conclure, comme il parotiroit naturel y qu'ils forment

coup plus qu'en largeur, nécessite

l'alongement des mailles qui les re-

couvrent.

574 toujonts des hexagones réguliers, car les fibres qui compofent ce réfeau fouffrent, d'après ses remarques, de fi fréquentes inflexions, cheminent en ferpentant d'une façon si irrégulière dans le plus grand nombre des espèces, que les mailles n'ont aucune figure régulière ni même constante ; la digitale , l'éclaire , le merilier, le fumeterre, la fauge , &c, &c, en font la preuve. D'antres fois les côtés des hexagones, que forment les mailles, font rectilignes, comme dans la jonbarbe, le gui, la canne - dinde ; alors l'irrégularité de leur figure ne vient que de leut inégalité & de l'irrégularité de leur polition. Quelquefois la maille n'a pas autant de côtés qu'il y a de fibres qui viennent y aboutir; ainfi, dans l'œillet , dans l'otchis , &c. la maille est un rectangle, quoiqu'ordinairement ; à 6 vaisseaux y aboutiffent . & alors le plus grand côté du rectangle est constamment parallèle à la longueur de la feuille : les liliacees & les graminées font dans ce cas. Parmi les plantes à mailles longues, les unes ont leurs côtés droits, & les autres tortueux ; les lis à larme de job , quelques gramens onr des mailles de la première cípèce, & l'iris, l'oignon, le poireau, l'afphodèle, &cc. de la feconde. Les mailles qui n'onr que quatre côtés font fort rares, & peut-être n'y en a-t-il point qui les aient conftamment relles.

Si la forme des mailles du réfeau cortical varie , la grandeur de ces mailles varie également dans les différentes espèces. Suivant M. Defauslure, elle s'étend depuis de ligne jusqu'à un quart de ligne de longueur, & un trentième de largeur,

FEU

Nous avons vu que très-fouvent le parenchyme restoir adherent à l'écorce quand on l'enlevoit : il est très-difficile alors, pour ne pas dire impossible, de reconnoître la forme des mailles du réfeau; cela arrive, en général, à toutes les plantes dont les feuilles font sèches & dures.

Les fibres qui forment le réfeau & fes mailles, fout de petits cylindres transparens dans leur axe , & qui s'anattomofent parfaitement les uus avec les autres, lorfqu'ils fe rencontrent. Le fluide qui les parcourt doit être fingulièrement limpide, puifqu'il n'a tiré en aucune manière la transparence de ces vaisseaux , & l'on peut conjecturer qu'il est de même nature dans toutes les plantes, puisque dans aucune il ne paroît colore. Ces vaisseaux ne paroissent varier que relativement à leur groffeur, leur figure & leur position, ce qui constitue les différences que l'on temarque dans les mailles. Puifque ces vaiffeaux renferment un fluide circulant, ils doivent le recevoir & le rranfmettre : mais est-il uécessaire, comme le penfe M. Defaulfure, qu'ils communiquent pour cet effet avec les autres vaisseaux de la feuille? Non, il fuffit que ce réfeau qui, existant nonfeulement fous l'épiderme de la feuille & de la corolle , mais encore fous celle de toute la plante, fe retrouve depuis les racines jusqu'aux extrémités supérieures; il suffir, dis-je, que ces vaisseaux aient leurs orifices propres par lefquels ils reçoivent ce fluide, & s'en débarraffent indépendamment des autres vaiffcaux, foit

des feuilles, foit de la tige. En observant attentivement au microscope l'intérieur des mailles du réfeau cortical de l'écorce inferieure, on

remarque un petit corps globuleux embraffe par une fibre ou un vailfean, dont la figure eft à peu-près celle que préfente la circonièrence des corps globuleux. M. Defauffure a donné à ce corps globuleux le nom de glande corticals. Il faut bien diftinguer cere effèce de glande, des glandes qui font exteriesres & repofent fut la furface desfeuilles.

(Voy. le mot GLANDE).

La figure des glandes corticales est communément ovale, plus on moins alongée, quelquefois circulaire, & quelquefois aulli longue que large. Les vaisseaux qui forment le réseau, viennent s'aboucher & s'anaftomofer avec celui qui environne la glande, & ils paroiffent être de même nature. Dans certaines plantes, ces glandes font fi fentibles, qu'on les apperçoit même à travers l'épiderme. Grew & M. Guettard les ont observées & c'est à elles que ce dernier a donné le nom de glandes milliaires, à caufe de leur multiplicité fur certaines fenilles. Dans les fenilles dont les mailles du réfeau cortical font très-allongées, le plus grand diamètre de la glande est parallèle à la longueur de la feuille, comme dans les liliacées, les orchis, les gramens, les pins, l'if, le genevrier, &c. Quoique leur grandent soit variable, M. Defauffure n'en a jamais vu qui fullent cinq fois plus longues on plus larges que celles d'une autre plante, & les plus grandes ne lui onr pas paru avoir plus d' de ligne pour diamètre moyen.

Les glandes, comme le vaisseau qui les enveloppe, & les fibres du réseau cottical, sont transparentes & fanscoulent.

Quel peut être l'usage de cer or-

gane? Ce n'est pas en vain que la nature l'a disposé avec tant d'appareil. M. Defaussure pense, d'apres la position constante des glandes corticales auprès de la furface de la feuille, & leur organifation, que probablement elles font destinées à séparer les fucs qui doivent faire la matière de la transpiration, ou à préparer & affimiler aux végétanx les vapeurs & les exhalaifons qu'ils abforbent par leurs feuilles. Ce qui appuie fon opinion, & ce qui m'a été confirmé très-souvent, quand j'ai répété les obfervations microscopiques de M. Defauffure, c'est qu'il y a dans beancoup de végétaux un rapport conftant entre l'érat de ces glandes & l'état de fanté & de maladie des feuilles. Sont-elles vertes & bien pottantes? les glandes patoissent patfaitement transparentes; jaunissentelles? les glandes s'obsenreissent & deviennent comme nébuleuses; enfin, font-elles tont-à-fait jaunes & prêtes à tomber ? les glandes deviennent tout-à-fait opaques, ou au moins entièrement obscures.

Cette observation appeir le Centiemt mouvean für la condeur des veigstaut , que j'ai erpose au mor Couteur uss re.a.v.i. Le pussige de la transparence à l'état nebaleux & cassa à l'obsque , en vieux que d'une fermentagion intérieure du fluide rensement dans la gande, qui s'édocmpes de pas le à l'ext concter, à-peu-près comme une hulle légère de transparente , qui , traitée avec un acide , passe à l'erat de trême ou de toume.

Les nombreuses expériences de M. Bonnet, portent M. Defaussure à croire que les glandes corticales sout des vaisseaux absorbant; en effet, les plantes herbacées pompent autant d'humidité par la furface supérieure, que par la furface inférieure de leurs fenilles, randis que les arbres & les arbuftes en pompent incomparablement plus par la furface inférieure, que par l'autre; or, on remarque que presque toutes les plantes herbacées ont des glandes corticales dans l'une & l'autre furface, moins à la vérité dans la furface supérieure, au lieu que les arbres & les arbuftes n'en ont jamais que dans la furface inférieure. Il paroîtroit donc, d'après cela, que le degré d'apritude à poinpet les fucs dans les furfaces des feuilles, est en raison de la quantité des glandes corticales.

Il paroit encore certain que les glandes corticales & les vaisseaux qui les entourent, ont une communication avec les vaisseaux ou les utricules du parenchyme, & que, par conféquent, les sucs qu'elles absorbent ou qu'elles laissent échappet, sont portés en partie au parenchyme, ou fournis en partie par lui. Mais avant que d'exposer les raisons en faveur de ce fentiment, il faut bien connoître auparavant le réfeau parenchymateux & le parenchyme lui-même.

S. 111. Des Nervures & du Réseau parenchymateux. Si l'on confidère le point où la feuille tient au pétiole on à fa queue, l'on remarque facilement que tous les vaiifeaux qui le composoient, s'épanouissent en divers fens, à-pen-près comme les branches d'un éventail. Ces vaisseaux qui ne font recouverts que par l'écorce , excèdent ordinairement l'épaitseur du parenchyme fons la forme de gros filets. Ce sont ces filets, ou pour

mieux dire, ces vaisseaux, auxquels on a donné le nom de nervures. Ces nervutes ne fe distribuent pas d'une manière égale dans les feuilles de toutes les plantes. Dans les feuilles ovales & entières, comme celles du jujubier, il part de la queue trois nervures principales, qui s'étendent presque jusqu'à la pointe de la feuille; dans d'autres, elles font en plus grand nombre, comme dans les feuilles du cornouiller, du plantain, &c. Le plus ordinairement il n'y a qu'une ' feule groffe nervure principale, qui traverse le milieu de la feuille . & de laquelle ils fe détachent, à droite & à gauche, les autres principales, comme dans le rosier, le chêne, &c, Souvent ces nervures fe fubdivifent en d'autres de la seconde classe, plus petites, qui donnent naissance à d'autres plus petites encore. Enfin, il arrive que les nervures principales se prolongent jusqu'au limbe de la feuille, & là, tantôt elles se replient fur elles mêmes. & forment de nouvelles ramifications le long des bords, & tantôt elles fortent en dehors de la feuille, fous la forme d'épine. Il feroit trop long d'entreprendre de détailler ici toutes les variétés qu'offrent les nervures; constantes dans chaque plante, elles varient comme les espèces, & sont multipliées comme elles.

Les nervures, ces gros filets, ne font autre chofe que des vaisseaux séveux, propres & aériens. Pour s'en convaincre, il fuffit de rompre une feuille, & l'on verta ces vaisseaux dégorget tantôt une lymphe pure & transparente, qui est la seve, tantôt une matière colorée, qui n'est autre chose que le suc propre à l'arbre; il n'est pas même difficile de reconnoître les trachées; en déchirant tout doucement une feuille de rosier, par exemple, vous voyez des vaitfeaux très - fins & très - délicats qui s'alongent extrêmement avant de se rompre, qui, étant tournés en spirale, se déroulent à mesure que vous tirez, & qui, abandonnés à eux - mêmes, fe refferrent aufli-tôt dans leur premier état. ( Voyer le mot TRACHEE ).

Les nervures sont disseninées à travers les parenchyme, ou plutôt c'est le parenchyme qui occupe les vides que laissent les différentes ramifications des nervures; & elles ne font fenfibles que lorfque, par leur gtoffeur, elles excèdent l'épaiffeur du parenchyme; mais outre ces nervures, il existe encore dans l'épaisfeur de la feuille & à fon centre, un réfean qui est composé d'une infinité de petits filets très-délies, qui s'anaftamofant les uns avec les autres, forment des mailles plus ou moins grandes. Pour distinguer ce réseau du refeau cortical, nous lui donnerons le nom de réfeau parenchymateux, ou réseau cellulaire, parce qu'il loge & foutient le parenchyme dans des espèces de cellules. Il est assez facile de l'obrenir ifolé, & le premier moyen que nous avons indiqué pour l'anatomie de la feuille, la macération dans l'eau , le fait voir trèsexact. Des chenilles, que M. de Réaumur a nommées mineurs des feuilles, en se glissant au - dessous de l'épiderme, se noutritsant du parenchyme, & des parties les plus délicates de la feuille, déposillent fouvent tellement le réfean parenchymateux, qu'il est rrès - facile d'en suivre tous les filets, après qu'elles ont, pour ainsi dire, disséqué la feuille. Il faut cependant observer que, dans ce cas, vaisseaux qui composent le paren-Tome IV.

on n'a pas le téscau parfaitement entier, parce que les chenilles mangent feuvent les filets les plus tendres, & par confequent dénaturent les mailles : la macétation, au contraire, ne fait que détruire le patenchyme, fans attaquerles nervures & les mailles.

Il en est des mailles du réseau parenchymateux, à peu-près comme de celles du réfeau cortical, elles ont pluficurs formes très - variées : alongées auprès du périole, elles font reilerrées par les principales nervutes : au contraire, vers le milieu de la feuille, elles font plus épanonies, pour se comprimer encore vers le limbe; on fi l'on fait attention aux figures si multipliées des feuilles dont nous avons parlé dans la première fection, on pourra observer qu'elles dépendent toutes de la distribution des nervures principales & du réfeau parenchymareux.

S. IV. Du parenchyme, Le parenchyme, auguel M. Duhamel a donné le nom d'enveloppe cellulaire, parce qu'il l'avoit ttouvé dans l'écorce, immédiatement au-dellous de l'épiderme, est une substance verdâtre , légère , rate , toujours fucculente : nous ne pouvons mieux la comparer qu'à une éponge, ou micux encore à un morceau de fentre : car le parenchyme paroît composé de petits filets extrêmement multipliés, qui se croisent en tout sens. Le parenchyme occupe le centre des mailles du réfeau parenchymateux; il recouvre le tiffu , & repose directement sous le réseau cortical qu'il touche, & qu'il tient continuellement imbibé. Les observarions microscopiques les plus delicates, n'ont pu jusqu'à présent faite connoître la nature des petits

Dadd

chyme, comment ils communiquent entr'eux , & comment ils communiquent, foit avec les vaisseaux qui forment les nervures & les mailles du réseau parenchymateux, soit avec le réseau cortical , les glandes corticales & l'épiderme, Nous pouvons cependant conclure cette communication de plusieurs raisons. 1°. Les glandes corticales paroiffent, en général, tellement adhérer avec le parenchyme, que lorsqu'on écorce une feuille, on enlève des portions de cette fubstance beaucoup plus dans les endroits où font les glandes corticales, que dans les autres. 2º. On ne trouve presque ces glandes que dessus le parenchyme. 3°. Enfin, le parenchyme ne peut ême altéré, que les glandes corticales, & les vailleaux qui composent les mailles ne le foient, & vice verfa. Il y a donc tout lieu de fupposer cette communication comme démontrée par le droit, quoiqu'elle ne le soit pas par le fait, c'est-à-dire, par l'obfervation.

Le parenchyme est perpérheltement imbibé d'une humidité, & de fues affec communément verdatres. qu'il recoit, selon toutes les apparences, des vaisseaux du réseau. Souvent ces fues fant renfermés dans de pents réfervoirs, nommés utricules, que Malpighi & Grew ont très-bien observés : c'est-là que ces sucs sont élaborés, purifiés, pour être entraînés jusqu'à la racine, par la séve descendante ; ou bien ces surs , fecrétions de la végétation, n'attendent que l'acte dé la transpiration infenable, pour être expulsés du corps de la feuille.

Telles font toutes les parties dont gentine, &c., ont leur furface supela feuille est composée, & dont la rieure verte, & l'inférieure blanche.

connoifiance est abbolument nécefhire pour bien entendre la folution des principaux phénomènes que cer organe va nous offiri; & comme il parolit que c'él le principal agent de la végetation, il n'est pas éconnant que la nature fe foir plu à le travailler, & à le rendre propre à remplir fes vues.

Deux objets cependant méritent encore notre anention; c'est la différence que l'on remarque entre les deux surfaces des feuilles, de la couleur verte qui est si commune à cette

partie végétale.

6. V. Différence entre les deux furfaces de la feuille. Nous n'avons confidéré jusqu'à présent la feuille qu'en général, & que par rapport aux differentes parties dont elle est composee, fans beaucoup insister fur ses deux surfaces, l'inférieure & la supérieure. La furface supérieure est celle qui regarde le cief, & l'infesieure regarde la terre. Quoique ces deux surfaces soient recouvertes par le ntéme épiderme, quoiqu'on y retrouve le même réseau corrical, desnervures, un parenchyme, & qu'elles. ne foient separces l'une de l'autre que par le réfeau parenchymateux , cependant il est difficile de les confondre, & elles ont un aspect ordinairement fi différent, qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer tout de fuite que la nature leur a attribué des functions différentes. La furface fupérieure est ordinairement lisse &c lustrée; ses nervures sont indiquées, mais fans être faillantes; rarement est-elle garnie de poils : il y a même des plantes où elle paroit avoir une couleur différente. Le nemble , l'argentine, &c.ont leur furface supé-

La nuance du vert dans toutes les autres n'est pas la même; elle est toujours plus foncée & plus tranchante. La furface inférieure, au contraire, est rude, pleine d'aspérité, souvent fournie de poils courts plus ou moins nombreux; fes nervures font faillantes, & les mailles du réfeau parenchymateux y font très - fouvent fenfibles. Sa couleur, toujours plus pâle que celle de la furface fupérieure, n'a presque pas de lustre, & quelquefois elle est d'une autre teinte. La dureté n'est pas aussi la même; l'épiderme qui recouvre la furface inférieure, est ordinairement plus tendre, & le parenchyme plus fuccutent qu'à la furface supérieure. Enfin, on peur observer en général que les feuilles font concaves supérieurement, & que la nervure du milieu forme 'une espèce de rigole ou de gourtière qui traverse toute la feuille depuis Son extrémité jusqu'au pétiole. Il atrive cependant quelquefois que la feuille change de forme & devient convexe; mais cet étar n'est pas naturel, & il dépend d'une affection particulière de la plante, comme nous aurons lieu de le remarquer.

§. VI. Couleur des fwiller. La couleur de la feuille ne téfisée ni dans l'épiderme, ni dans le réfeau corrical, mais dans le parenchyme, ou pluiór dans le dac dont il est imbibé, & fed différents adeprés de fermentation font la caule des différentes nualres qu'il prend, & par lesquelles il pasif. Comme nous arons développé cette théorie, a un moc Coullum pus PLANTES, nous y tenvoyons pout ne pas nous répéter, et de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme de

S. VII. De la nécessité des feuilles. Pour peu que l'on examine avec soin une branche d'un arbie, d'un arbisfeatt; on verra que chaque bouton qui se forme est garni de sa feuille, & à mesure que ce bouton s'élance pour former le bourgeon, il est toujours furmonté & terminé par une feuille, qui devient la vraie mèrenourrice du petit œil ou bouton, à mesure qu'il se forme. Si on doure de cette vérité, on peut supprimer quelques-unes des feuilles, & on verra dans l'année fuivante, qu'à cette place il ne poullera aucun bourgeon. Sans elles, fans leur fecours, nul bouton à fruit, à fleur, à feuilles, &c. On doit encore remarquer que les feuilles font bien plus multipliées fur les boutons à fruits que sur ceux à bois; elles y font, pour ainsi dite, groupées, parce que ces ptemiers boutons ont besoin d'une seve mieux élaborée pour leur accraissement, & d'un plus grand nombre de nourrices pour leur confervation.

# SECTION IV.

Physiologie de la seuille.

S'il est intéressant, pour raisonner fur une machine, de bien connoître toutes les parties qui la compofent, de distinguer les roues & les leviers. de suivre les rapports qu'ils ont entr'eux . de comparer leur action réciproque, de calculer les effets, il l'est encore bien davantage de connoître la force ou le premier mobile qui la fait agir; c'est lui qui est, pout ainsi dire, le principe vital; fans lui la machine n'iroit point; & , à proprement parler, elle n'existerois pas, puifqu'elle ne produiroit aucun effet. Nous pouvons affurer julqu'à un certain point que nous connoisfons la feuille; presque toutes ses Dddda

parties se sont offertes à nos regards; nos recherches nous ont conduit même jufqu'aux relations que fes d flérentes parties ont entr'elles; nous savons qu'à l'endroit où le pétiole tient à la tige, il y a une petite tument, qu'il entre dans l'épaissent de la peau, & qu'il y est enfermé comme un diamant dans le chaton d'une bague ; cette espèce de sertiffore retient le pédicule, & c'est par la petite tumeur qu'il communique avec toute la plante. ( Voyez Pt-TIOLE ). Nous avons va le pétiole compofé de vaissefux de nature diverle, s'épanour, le diviler, les ranufications principales donner naiffance à d'autres plus délicates, qui, à leur tour, finissoient par produire un réseau, dont les mailles étoient remplies d'une fubftance fpongicule; nous avons vii cette fubstance composée d'une infinité de petits filets, perpétuellement imbibés de fucs. & reconverte d'un fecond réseau beaucoup plus délicat, chargé de glandes enveloppées d'un perir vaisseau; nous avons vu une niembrane transparente, envelopper ce btillant appareil. Voilà la machine connue, voilà les roues & les leviers; les rapports que nous avons foupçonnés entre le reseau parenchymateux & le parenchyme, entre le parenchyme & les glandes corticales, entre les glandes corticales & feur réfeau, entre ce réseau & l'épiderme ; voilà les communications entre toutes les parries, c'est par ces points qu'elles agissent les unes sur les autres. Mais pu est le ressort qui les fait mouvoir? quelle est la cause, le principe du mouvement? Où est le premier mobile? lci nous nous arrêtons, & nous

avouons de bonne-foi que nous l'i-

gnorons. Le même génie qui a dit à la matiere fous forme animale, vis, crois & multiplie, l'a dit pareillement à la matière sous forme végétale. Comme fa toute-puissance est un acte simple de sa volonié, la matière s'est animie; nous vyyons qu'elle vit, nous fuivous ses actions, nous pouvons même calculer ses effers, mais nous ignorons comment & pourquoi elle vit. La recherche que nous en ferions. nous entraîneroit nécessairement dans des discussions & des raisonnemens inutiles, & d'autant plus inutiles ou'ils nous éloigneroient de la vérité. Contentons - nous donc d'étudier les phénomènes de la nature, sans en vouloir découvrir la première canse. Ils sont fi multipliés, figrands, fi élevés, qu'ils font dignes de nous fixer & de nous fatte faire.

La feuille vit comme les autres parties de la plante, elle a des mouvemens particuliers & des fonctions propres : comme être vivant, elle a fon developpement & fon accroissement, & par confequent son décroissement qui la conduit insensiblement à la mort. Mais comme être vivant, elle n'est pas fur la terre pour être inutile; elle doit donc être utile pendant fa vie & après sa mott : ainsi nous allons confidérer la feuille sous ses divers rapports; 1º. la feuille vivaitte & ayant des mouvemens particuliers; 2º. la feuille pompant dans l'air la féve descendante; 3°. la feuille organe fecrétion; 4°. sa mort, sa chûte & son

utilité après sa most.

§ L. Vie de la feuille & fes mouyemens. La fouille est tensermée en
miniature dans la graine, comme
toures les aurres parties de la plante;
mais elle est d'une telle finesse, qu'il
et impossible de l'y découvrir. Plus

FEU avancée & plus développée dans le bouton & le bourgeon, (voyez ces mots), elle en forr à la faison nouvelle & fe déploie, fa furface s'étend, ses nervures s'affermillent, & la feuille se dirige & se fixe dans la polition la plus commode, pour remplit les fonctions importantes dour la nature l'a chargée. Cette fituation confifte à avoir constamment la furface supérieure tournée non-seulement vers le cicl, mais encore vers l'endroit d'où elle pent recevoir une plus grande quantité de lumière &c d'air libre, Jerez les yeux fur un grand arbre très-feuillé, un marronnier-d'inde, par exemple, & confiderez attentivement la direction des feuilles; toures celles qui font à l'extremité des branches, & au bed du feuillage, onr leur pétiole horizontal, de façon que le disque de la feuille se presente à la lumière, & en reçoir l'influence dans presque tous ses points. Celles qui font placées au contraire dans l'intérieur, sont diverfement inclinées; mais toujours : Nous n'en enterons qu'un feul exemple dans la position la plus directe vers un endroit vide ou peu épais ; par lequel les rayons de la lumière peuvent venir jusqu'à elle. Cette dispofition est naturelle à la feuille, & toutes les fois qu'accidentellement elle est dérangée, elle tend de touze sa force à la reprendre. Quand un iardinier taille & artache une branche dans une nouvelle polition, il dérange nécessairement la direction des feuilles, mais bientôt après, on les voit toutes se retourner. & présenter à l'air & à la lumière leur face fu-

périeure. Ce pouvoir de se retourner, n'est pas moins admirable dans les feuilles que dans la racine des graines fe-

mées à contre-fens; il a paru-digne de fixer l'attention d'un des plus Lavans observateurs de la nature, M. Bonnet; qui, dans son trairé des Recherches sur Lufage des feuilles, s'en est occupé avec le foin le plus scrupuleux. Nous allons parcourir ses différentes observations, qui ne font pas moins amufantes qu'intéreffantes.

Pour répéter ces jolies expériences, il fuffir d'inclinet le jet qui porte la feuille, de façon que la feuille ne préfente plus au ciel sa surface supérieure, & de le fixer en cet état pas le moyen d'un morceau de bols, on d'un til. Au bout de quelque temps vous retrouverez les feuilles retournées. Ce retournement s'exécute ofdinairement sur le pédicule, tantôt il se replie, ou se courbe en divers endroits , tantôt il fe contourne en mamère de vis, & quelquefois il fe contoutne & se replie à la fois. M. Bonnet a fournis à ces experiences toutes fortes de plantes herbacées ou ligneufes, & le retognement a eu lieu dans toutes. feulement', afin de mettre fur la voie ceux qui voudroient s'amufet à répéter ces expériences, anii spu alle est unit . Dans le mois de seprembre, il courba

en arc de cercle un jet de vigne portant quatre grandes feutiles, deux de chaque côré. Au bout d'environ deux jours, la direction des feuilles commença à changer ; la furface fup.44 rieure ne regardoit plus la terre qu'obliquement. Cette obliquité augmenta de jour en jour. Bienrôt le plan de chaque feuille, auparavant parallèle à la terre, devint perpendiculaire; enfin, le retournement avant contimie, la surface inferieure des feuilles s'offrir de nouveau à la terre, & l'autse au zenith.

Toutes choses égales, les jeunes feuilles fe retoutnent plus promptement que celles qui font plus avancées en âge ; les premières ont un degré de souplesse que les autres ne peuvent plus avoir. De-là vient que ces expériences réufliffent bien mieux dans le printemps que dans l'automne. Les feuilles des plantes herbacées se retournent aussi plus promptement que celles des arbres. Au bout de quatre heures, les fenilles de l'atriplex commencent à se retourner. Les feuilles des arbres toujours verts font dans le même cas que les autres. Le retournement a lieu aussi - bien dans la nuit que dans le jour, mais beancomp plus promptement dans un temps chaud & serein, que dans un temps frais & pluvieux; on pourroit même croire qu'il est en raison de la rempératuge de l'atmosphère; mais auffi plus on augmente le nombre de retournemens dans une feuille, & plus il s'opère lentement.

Tous ces retoutnemens sont des états forcés , & par conféquent doivent influer für les feuilles & les pétioles , & les alterer; en effet , les feuilles qui ont subi plusieurs retournemens, paroillent s'amincir; lenr furface inférieure se dessèche & semble s'écailler : le pétiole noircie, se gerce çà & là, & fur - tout dans les endroits où se fait le retournement. Il n'est pas étonnant que la surface inféricure de la feuille, accoutumée à n'eptouver jamais l'effet des rayons du folcil, & à recevoir l'humidité qui s'élève, fouffre, se dessèche & s'écaille.

Si, les plantes ifolées offrent toujours la surface supérieure de leurs feuilles au foleil, on voit ce même effort agir jusque dans, les plantes qui sont voisines d'un abri, comme elle dirige ses feuilles du côté où la

celles placées près d'un mut : alors leurs branches & leurs feuilles s'écartent du mur, s'étendent fur les deux côtés, & présentent leur surface infétieure du côté du mur, comme nous l avons déjà observé pour les feuilles de l'intérieur d'un arbre.

Il est un autre retournement naturel que l'on peut observer dans les plantes, & auquel on a donné le nom de nutation, il consiste à présenter au folcil leurs feuilles, & à le suivre ainsi dans sa marche. Les feuilles du tournesol, de la grande & de la petite mauve, du trèfle, de l'atriplex, &c. & de quantité d'autres, peut-être même de toutes les plantes herbacées & quelques unes de ligneuses, comme l'acacia, le troêne, &c. Imblent en quelque forte matcher sur les traces de cet astre. Le marin, on les voit se diriger vers le levant, au milieu du jour, vers le midi . & le foir an couchant. Quand les branches sont horizontales, & que les feuilles sont attachées des deux côtés, comme dans l'acacia fur-tout, on les voit, avant le lever du foleil, affez horizontales; mais le foleil vientil à paroître, à s'élever fur l'horizon, à échauffer l'atmosphère ? bientôt les feuilles frappées de ses rayons , se. redressent, le rapprochent & forment une espèce de gourtière : le soleil , an contraire, se precipite-t-il sous l'horizon, la chaleut diminue t-elle ? la gouttière s'élargit , les feuilles s'abaillent , reprennent leur direction , & la nuit arrivée, elles se renversent & se ferment en se dirigeant vers la terre.

Toute plante élevée dans un endroit obscur , ou s'étiole , si elle est absolument privée de lumière, ou Jumière pénètre jusqu'à elle. Rien nè peut étruite cette faulté dans les feuilles , qu'une altération marquée dans le pétiole. Il n'elt pas mêtre néceffaire que la feuille nienne à la rige, éézachée & remerfée en fons contraire; si elle est libre, elle se reouxnera encore, l'eau même dans laquelle elle sera trempée, ne pourra s'opposer à ce mouvement.

Tels font les phénomènes finguliers & principaux que les feuilles. offrent à l'observateur attentif. Quelle en peut être la canse & le mécanifme? M. Bonnet a cru les trouver dans l'influence de la chaleur & de «l'humidité , & dans la différence des deux furfaces de la feuille. Il regarde la furface supérieure comme capable de se contracter par la chaleur & l'action des rayons de la lumière, & la furface inférieure par celle de l'humidité; & il regarde les trachées, comme les vaisseaux du pétiole les plus propres à produire le retournement : voici à peu près comment il explique ce mouvement. Les fibres de la furface supérieure, contractées par la chaleur qui se fait sentir audesfus d'elles, déterminent la feuille à fe tourner peu à peu du côté où la chaleur agit avec plus de force ; la furface inférieure se prête avec d'autant plus de facilité à ce mouvement, que ses fibres sont alors dans un état de relachement ou de dilatation; occasionné par la chaleur que la nouvelle polition leur a fait fouffrir; l'humidité qui agit enfuite pendant la nuir fur la furface inférieure, concourt à faire reprendre à la feuille sa première direction. Si donc on vient à retourner une branche, une feuille, fa partie supérieure regardant la cerre, éprouvera un effet tout contraire à

celui qu'elle éprouvoit lorsqu'elle regardoit le ciel. L'humidité qui viendra la frapper, relâchera ses fibres, tandis que la lumière directe & la chaleur agiffant fur la furface inférieure tournée du côté du ciel , contractera ses fibres. Ce relâchement d'une part, & cette contraction de l'autre , obligeront la feuille de se retourner. Il arrive exactement alors à la feuille, par rapport à l'effet de la chaleur & de l'humidité ; ce qui arrive à ces petits hygromètres où l'on voit deux petites figures fuspendues par une corde à boyau; l'humidité contractant cette corde, fait tourner les petites figures à droite, & la fécheresse la relâchant. les fait tourner à gauche.

§.11. Feuille considérée comme pompant la fève descendance. On doit consulter, avant destire cet article, ce que nous avons dit au mot Air, T. I. p. 318, sur l'introduction de l'air dans les plantes paules tiges & les seuilles.

Lorsque nous avons dit que l'arbre. & la plante se nouvrissoient également par les parties cachées dans la féve & par celles qui font expofees à l'air, & que nous avons ajouté que les feuilles étoient des racines acriennes, nous avons promis de le démontrer ici. Oui, les feuilles, telles qu'elles font composées, sont de vrais fuçoirs par lefquels la plante tire de l'air les principes qui doivent formet la seve descendante, & la nourrir. Si les racines élaborent les parties fubstantielles, comme féve foluble & les élémens favonneux qu'elles vont cherchet dans la féve, les feuilles, à leur tour, pompent & travaillent l'humidité & l'air atmofphérique, le décomposent, s'en approprient le principe essentiel à l'en504. The first hise, or rejected. Fair viral on dephlogithque, qui lai eli mulle. Mais par quel mécaminne ce travail fi important s'opére-al que d'avant que de repondre à cette quel-tion, prouvous par l'expôtiepce qu'il sopère, cè démontant par les fairs que la fœuille fuce d'a attre, non-feulement l'air atmobblérique, muis encore l'humidiné de les molécules des corps qu'elle tienne n'difficulties.

1°. La seuille pompe l'air atmofphérique. Si l'on a lu attentivement l'article que nous avons cité plus haut, on aura remarque fans doute l'expérience de M. Fabroni, & celles · que j'ai faites fur les feuilles de plufieurs plantes. Dans la première, l'air atmosphérique & les émanations du fumier frais, avoient d'abord pénétre par l'écorce desia tige ; mais après le développement des boutons, les feuilles étoient devenues l'organe principal de la succion. Dans les miennes . l'expérience a été plus directe : je ne me fuis fervi que de feuilles, & l'on ne peut s'empêcher d'être étonné de la quantité d'air que ces feuilles avoient absorbé. Cet effet eut été encore bien considérable, si j'avois fait les expériences sur des feuilles adherentes encore à la tige, au lieu qu'elles en étoient detachées, & par conféquent, dans un état de maladie tendant à la mort. Je n'ai pu m'aifurer fi la furface fupérieure pompoit l'air avec plus d'énergie que la surface inférieure, mais je croirois voloniers que, la seconde paroissant chargee specialement de ponsper l'humidité, la première a l'emploi de s'approprier l'air aunosphérique, d'autaut plus que dans les feuilles des plantes nageautes, comme le nénuphar', c'est tonjours la surface

fupéricure qui regarde le ciel. 2°. La feuille pompe l'hamidité. Comme M. Bonnet est l'auteur qui a . fait le plus d'expériences dans ce genre, c'est aussi celui dont nous allons les emprunter, pour démontrer ce que nous avons avancé. Voici comment il les a faites. Il prenoit des vases qu'il remplissoit d'eau jusqu'i leur bord , & posoit dessus les feuilles qu'il foumettoit à l'expérience, les unes par la furface supérieute , les autres pat l'inferieure. Quatorze espèces de plantes herbacées ont fourni à ces effais. C'étoient le plantain, le bouillon blanc, le piedde-reau, la grande mauve, l'ortie, le haricot, la belle-de-nuit, le foleil, le choux , la mélitle , la crête de coq , l'amaranthe à feuilles pourpres, l'épinard, & la petite mauve. Parmi ces plantes, le pied de veau, le haricot, le foleil, le choux, l'épinard & la petite mauve ont vécu à peu près auti long-temps, foit qu'elles aient pompé l'eau par leur furface fupérieure, foit par l'inférieure. La furface infetieure a paru avoir quelqu'avantage fur l'opposee dans la bellede-nuit & dans la méliffe : la fupirieure a paru avoir plus d'énergie dans les autres, fur-tout dans l'ornie, le bouillon blanc & l'amaranthe. On doir remarquer la longue vie de quelques-unes de ces feuilles miles en experiences: une feuille d'ortie posée sur l'eau par sa surface supérieure : a véou deux mois, & une de mélisse, posée par l'inférieure, a vécu environ quatre mois & demi-

Il arrive fouvent que lor qu'on commence, ces expériences, les feuilles paroiffent fe faner, & qu'elles reprensent enfuite leur vigaeut naturelle. Cela vient de la transpiration infenible infentible qui leur fait perdre une partie de leuts fucs, avant qu'elles aient pu pomper une affez grande quantité d'eau pour se soutenir & vivre.

Les feuilles de seize espèces d'arbres ont pareillement été mifes en expériences; celles du lilas, du poiriet, de la vigne, du tremble, du laurier cerife, du cerifier, du prunier, du marronnier - d'inde, du mûrier blanc, du tilleul, du peuplier, de l'abricotier, du nover, du coudrier,

du chêne, & de la vigne de Canada. Dans routes, la surface inférieure l'a emporté sensiblement sur celle exposce, excepté dans le lilas & le

tremble.

La faculté de pompet l'humidité est si essentielle à la conservation & à la vie de la feuille, que dès l'inftant qu'on i'en prive par le moyen? d'un vernis, d'une conche huileufe dont on la couvre, elle languit & meurt bientôt; les plantes les plus herbacées éprouvent de plus vives & de plus grandes altérations que les plus ligneufes & les plus dures; la furface inférieure en fouffre plus que la fupérieure, fans doute à cause du vernis naturel dont celle ci ett enduite, & qui lui a fervi de défenfe.

La feuille ne jonit pas feulement de cette faculté de l'intérieur à l'extérieur, c'est-a-dire, elle ne pompe pas seulement l'humidité & l'air qui l'envitonne, mais elle agit encore intérieurement du côté de la tige, à travers le périole, & elle attire très - fortement à elle la féve circulante, & la force, pour ainsi dire, d'enfiler les vaisseaux du pétiole, & de venir fe difféminer dans fon parenchyme & dans toutes les parties qui la compofent. Tome IV.

Toutes les expériences qui viennent d'être rapportées, prouvent donc bien que les feuilles pompent & l'air & l'humidité; il est constant qu'il y a une étroite communication de la feuillé au périole, du périole à la tige & à toute la plante; ainsi, comme s'exprime si judiciensent M. Bonner, " les végétaux font plan-» tés dans l'air, à-peu-près comme » ils le font dans la terre. Les feuilles » font aux branches ce que le che-» velu est aux racihes. L'air est un » terrain fertile où les feuilles pui-» fent abondamment des nourritures » de toute espèce. La nature a donné » beaucoup de surface à ces racines » aériennes, afin de les mettre en » état de rassembler plus de vapeurs so & d'exhalaifons ; les poils dont » elle les a pourvues, arrêtent ces » fucs; de petits tuyaux, toujours " ouverts, les reçoivent & les tranf-» mettent à l'intérieur. On peut » même doutet si ces poils ne sont » pas eux-mêmes des espèces de su-" coirs. ( Voyer Poil ). Souvent, au " lieu de poils, les feuilles n'offrent » que de petites inégalités , qui pro-» duisent apparemment les mêmes » effets essentiels. Dans les espèces » dont les feuilles font si étroites. » qu'elles ressemblent plus à des petits » tuyaux qu'à de véritables feuilles, » la peritesse des surfaces paroît avoir » été compensée par le nombre des s feuilles. Ces espèces ont plus de » feuilles dans un espace donné, » que n'en ont, dans le même ef-» pace, celles qui portent de plus n grandes feuilles. La prèle, le pin, » le fapin, en fournissent des exem-» ples, &c. &c ».

6. III. Feuille considérée comme organe de la transpiration. Si les feuilles Eeee

ent la fonction de pompet l'air & l'humidité qui forment la bafe de la fère défendante, elles jouissent encore d'une autre faculté non moiss esfentielle, celle de transpirer & de porter hors de la planre tout ce qui ne peut plus fervir à fon entretien, fon accrosifement & fa vie. La plante paroit transpirer par toutes fes parties, mais plus spécialement encore

par fes feuilles. Pour le prouver en général, une expérience très-simple suffit : il s'agit de prendre une feuille, de la pefer au moment qu'on vient de l'arracher, & de la repeler quelque temps après, lorfqu'elle commencera à se faner, & ensuite lorsqu'elle sera passée toutd-fait, on s'appercevra bientôt qu'elle aura perdu de fon poids. Si l'on renferme dans un vafe de verre une branche d'arbre chargée de feuilles, & qu'on la mastique à l'orifice du vafe, de façon qu'il ne puisse rien en échapper, on trouvera, au bout de deux on trois jours, le fond du vafe de verre plein d'une certaine quantité d'eau limpide & fans couleur. Comme la transpiration est en raifon des furfaces, plus la feuille est large, plus elle transpire, routes chofes égales d'ailleurs; & par confequent, plus un arbre, une plante a de feuilles, & plus aussi sa rranspiration est abondante, & plus une plante est vigoureuse, plus elle transpire. La transpiration végétale offre une infiniré de phénomènes très-intéreflans. Nous renvoyons au mot TRANSPIRATION pour les détails, afin de ne pas nous répérer ici.

Nous dirons encore ici en abrégé, pour ne rien laisser à désirer à cet arricle, qu'il paroît constant que des feuilles il s'échappe nois différences fubstances; de l'eau, de l'air & des fucs propres.

Nous avons vu comment on pouvoit obrenir l'eau: cette eau n'est que la féve extrêmement atténuée, & dépouillée de tour ce qui pouvoit servir à la nourriture de la plante; c'est l'eau qui tenoir en disfolution la terre foluble, & les parties huilcufes & falines; c'est l'humidité atmosphérique qui a circulé & parcouru rous les canaux. Aussi cette eau végétale est-elle en général rrès-claire, sans saveur, & absolument comme de l'eau commune diftillée, M. Hales a cependant observé que, dans les jours de grande chaleur, & où le soleil avoit été ardent, certe eau avoit une légère odeur de la décoction de la plante qui la fournit. Cela vient fans doute d'une portion de l'esprit recteur qu'elle a entraînce avec elle. Quelque transparente, quelque pure que paroiffe cette cau, on doit soupçonner qu'elle ne l'est pas en effet, & qu'elle est chargée de principes même de la plante, puisqu'il est de fait qu'elle fe corrompt plus promprement que l'eau commune.

La seconde substance est l'air. Les belles experiences de M. Ingen-Houze & de M. Senebier , viennent de prouver que les feuilles d'une plante exposee au soleil, laissoient échapper une certaine quantité d'air déphlogistiqué, & qu'à l'ombre, ou lotsque les feuilles commençoient à fe gârer, c'étoit de l'air fixe qui tranfpiroit. En général, les grandes feuilles donnent un air plus pur & meilleur que les petites & les nouvelles. Rien n'est plus amusant & plus curieux de voir comment cet air fort de la feuille, tantôr en petites bulles rondes, rantôt en vessies irrégulières; mais il faut bien remarquer qu'en général c'est la surface inférieure de la plante qui paroît chargée de l'utile emploi de la transpiration, & les conduits excrétoires doivent y être placés en grande partie.

La troisième substance sont les sucs propres, comme les gommes, les rélines, l'esprit recteur, le sucre, &c. Les feuilles sont chargées à leurs surfaces extérieures de petites glandes, ( voyer ce mot ), qui sont spécialement destinées à cette secrétion. Toures les plantes ne paroissent pas fournir abondamment ces différens fucs. & l'on ne trouve que fur quelques-unes de la gomme, ou de la résine, ou du sucre. Il ne faur pas s'en rapporrer aux yeux feuls, ils font ici des juges infidèles : & si l'on concluoit que les feuilles ne donnent point de l'eau, parce qu'on n'en voit point sur leur furface, of fe tromperoit. Il est un juge plus für & plus exact, que l'on peut appeler en temoignage; le tact, dans la bouche différentes espèces de feuilles, gardez-les quelque temps fans les mâcher, & vous vous appercevrez bientôt qu'elles développeront une faveur différente les unes des autres, amères, douces, fucrées, astringentes, acides, &c. Elles ne font dues qu'aux molécules de gommes, de fucre, &c., que la falive

Voilà donc la feuille chargée, pour ainsi dire, d'entretenir la vie de toute la plante; elle pompe, élabore & fépare une partie de la nontriture. Un mouvement vital, & qui nous est encore inconnu, agir en elle, & opère tous ces phénomènes. Utile dès le moment qu'elle se développe, les fervices qu'elle rend ne font qu'augmenter à mesure qu'elle atteint son âge de perfection; mais en qualité d'être animé, chaque instant de sa vie est un pas vers le tombeau.

S. IV. Mort , chûte & utilité de la feuille. A mesure que les sucs nourriciers pénètrent la feuille, ils la remplissent de parties qui l'entretiennent en même - temps que cette feuille nourrit la plante qui la porte; cette . action même femble hâter fa mort. C'est en vain que les fibres ligneuses qui forment le pétiole, ses nervures & fes différens réseaux, semblent faire corps avec les branches & les tiges d'où elles partent; bienrôt ces mêmes vaisseaux s'obstruent pas les sucs qui se déposent & s'épaissifest dans leurs circulations. Dès l'instant que cette espèce d'incrustation vient à engorger ces fibres, la circulation cesse dans la feuille, & avec la circulation, le mouvement vital. Cependant la transpiration infensible ne cesse de dépouiller les vaitscaux & le parenchyme de & fur-rour celui du palais, Mettez «l'humidité & des autres principes, & la réparation n'est pas en raison de la déperdition. Les sucs privés de l'eau végétale nécessaire à leur dissolution, s'épaissifient, fermentent, réagissent les uns contre les autres, & altèrent par cette réaction le parenchyme qui les contenoit. Cette altération s'annonce par le changement de couleur que la feuille éprouve avant sa chûte, & qui augmente en proportion de sa maladie. Le défordre augmentant de jour en jour, la feuille meurt, son pétiole desséché, se contracte, & cette contraction le détache infensiblement de la tige : trifte jouet des vents, elle tombe enfin, exemple frappant de la nécessité de mourir, imposée à tout être qui a commencé à vivre. Plusieurs accidens peuvent accélérer

Eeee 2

cet instant; une bruine, un froid subit, une gelée, ou dans l'été même, une chaleur forte & long - temps continuée; mais dans ce cas, la mort est produite par une maladie extraordinaire, & ce n'est pas la marche inévitable de la nature. Les feuilles des arbres, des arbriffeaux; tombent lorsque le bouton qu'elles ont nourri, a acquis sa juste grosseur & sa confistance. Dans l'origine, c'étoit un point imperceptible; mais groffissant peu-à-peu, il agit comme un coin placé à la base de la seuille; petit à petit il foulève & détache cette base, enfin, lorfqu'il est bouton parfait & capable de devenir bourgeon l'année fuivante, la feuille est détachée, parce qu'il n'a plus besoin de son secours. Cette opération de la nature fait sentir avec quel ménagement on doit effeuiller. ( Voy. les mots Bourgeon & Effeuiller ).

Telles font les caufes les plus fimples que l'on putilé domner de la chite des feuilles. Les arbres que l'on eppelle toujours verns, parce qu'ils confervent leurs feuilles pendant tour l'hiver, & plus long-termps que les aures, ne font cependant pas exempts pour cela de la loi commune. Si leurs icuilles paroiffent braver la rigueur des premisers froids & des gelées, elles n'en tombent pas moins au printemps, lorfque les nouvelles feuilles paroiffen, ou fi elles faiblitent entore quelque temps, leur mort & leur chite n'eft que différée.

La feuille qui a été fi utile à la plante durant fa viee, en s'appropriant l'air & l'humidité, l'eft encore après fa mort en fe décompofant. La terre folible dont elle eft compofée, les fuct qui fe for de l'est peut de nouveau par l'humidité de la terre fur laquelle elle eft tombée,

vont de nouveau nourrir les racines, & de-là toute la plante. La fermentation puttide qui s'établit dans un monceau de feuilles, hâte leur décomposition, & en fait un excellent fumier. ( Voyet les mots Amendement, Engrans).

## SECTION V.

Systêmes botaniques tirés des feuilles.

L'envie de classer toutes les plantes, & de trouver ainsi un moyen facile de les reconnoître, a fait chercher des caractères distinctifs & frappans dans toutes les parties apparentes d'une plante. Plusieurs auteurs ont employé les feuilles à cet usage. Les uns ne les ont considérées que comme partie d'un grand système, les autres les ont choifies bour base. De la première classe sont 1º. Rat, qui établit fa douzième & treizième classe sur la disposition & la substance des feuilles : 2 . Magnol, dans fa troifième fection, considère les hetbes par rapport à leurs feuilles : 2º. Boerhaave de même, depuis la cinquième jusqu'à la douzième classe; 4°. Morandi; 5°. Heister. Dans la seconde classe, 1°. M. Sauvages, qui a établi onze classes, d'après les feuilles considérées comme manquant, les champignons; comme formant un gazon près de la racine, le plantain; opposées deux à deux, la valériane; verticillées, la prêle; alternes étroites, le pin ; alternes longues, le tilleul; digitées, le chanvre; palmées, le houblon; pinnées, polypodes; ailées fur plus de deux rangs, le ficne; & déchiquetées, le chêne, 2°. M. Duhamel a distribué en quatre classes les arbres d'après leurs feuilles considérées comme simples & entières, comme simples & découpées assez profondément; comme compofées conjuguées & comme compofées palmées ; 3º. enfin M. Adanfon a trouvé dans les feuilles de quoi composer quatre systèmes différens, en les confidérant 10, par leur figure, entières ou peu dentées, parvilées, palmées, digitées, ailées, conjuguées & pinnées ; 2° par leur fituation , alternes, alternes & opposees, opposees deux à deux, & opposées plus de deux à deux ou verticillées; 3°. par leur enroulement & développement, ouvertes, appliquées à plat, en face de deux à deux ou davantage, quelques liliacées; concaves en bateau, appliquées en toit les unes fur les autres, brione; concaves en triangle, opposées en face ou de côté, la dernière n'enveloppant toutes les autres, arum; concaves en bateau, appliquées en face deux à deux ou davantage, quelques aristoloches; à bords roulés en dedans fur le centre, appliquées en face deux à deux ou davantage, roser; à bords roulés en dehors sur le dos, appliquées en face deux à deux ou davantage, chèvrefeuille ; roulées en cornet ou en spirale fur un feul côté, la dernière enveloppant toutes les autres, gramen ; roulées des deux côtés en dedans en cercle ou en cylindre, la dernière enveloppant toutes les autres, orchis; roulées en dedans en entiet en spirale fur elles-mêmes ou fur leur pedicule du haut en bas en crosse, fougère, pliées en deux, appliquées par les côtés, jujubier; pliées en deux, appliquées par le tranchant en face, légumineuses; plices en deux, le côté droit de l'une embrassant le côté gauche de l'autre, scabieuse; pliées en deux , l'extétieure enveloppant

toutes les autres, bourrache; epfin, pliées en plus de deux doubles, palmier. 4°. Par leur durée; plantes qui quirtent toutes leurs feuilles en même temps tous les ans; plantes qui font toujours couvertes de feuilles.

Voyez au mot Système, ce qu'il faut peuser des systèmes botaniques sur les feuilles M.M.

FEUILLETTE. Nom d'une barrique dont on se sett en Bourgogne, & elle contient un demi-muid mesure de Paris. ( Voyez ce mot).

FIBRE DES PLANTES, Botanique. On défigne sous le nom de fibres, des filets ou filamens qui composent la charpente de la plante. Ces filets font firués dans différens fens ; les uns vont de bas en haut , parallèlement entr'eux, tandis que les antres, disposes horizontalement, les croifent, en allant du centre à la circonférence. Comme ces fibres forment des canaux dans lesquels circulent divers fluides, c'est ce qui leur a fait donner le nom de vaisseaux; & comme on retrouve également ces fibres dans l'ecorce & dans la partie ligneuse, on les a distinguées entre fibres corticales & fibres ligneuses, quoiqu'elles foient effentiellement la même chose.

II en oft de la fibre végétale, comme de la fibre animale; à commolifance répand le plus grand jour fur l'économie végétale. II est donc trèsméteffant d'avoir fur cet objet des notions claires & diffundes. Tour les mouvemens de la plante, la circulation des fluides, le developpement de fies parties, en un moc, la vie entière, dépend du jeu & du mécanifine des

Lycanto Google

tibres, l'accroiflement total est le réfultat de leur développement partiel, & la mort de la plante est produite par leut décomposition, ou du moins par leur astération.

Prenez un morceau d'écorce . dont vous aurez enlevé l'épiderme, le réfeau cortical ; faites-le macérer dans l'eau, pour détruire le parenchyme, il ne vous restera plus qu'une lame de fibres entrelacées les unes dans les autres, & qui s'anastonomoseront dans toutes fortes de fens. Détachez. avec un peu d'adresse, un de ces filets ; confidérez - le attentivement ; fi vos yeux ne fuffifent pas, aidezvous d'une loupe, d'un microscope, & bientôt vous serez étonné que ce filet, que vous croyiez simple & unique, n'est qu'un faisceau de filamens qui peuvent encore se separer les uns des autres. Pontfez plus loin l'expérience, & , s'il est possible, détachez un feul de ces filamens : faitesle tremper long-temps dans l'eau; reportez-le enfuite au foyer de votre microscope; une lentille plus forte que celle dont vous vous ferez déjà fervi, vous offrira encote ce filet composé au moins de quatre ou cinq autres plus fins, Il ne faut pas cependant s'imaginer que cette division pourroit se porter à l'infini ; non , on arriveroit à la fin à la fibre unique; mais quel est l'instrument affez parfait pour nous offrir un si petit objet? On peut répéter la même expérience fur la fibre ligneuse, sur les fibres des pétales, des fruits, &c. &c., & l'on aura roujours les mêmes réfultats, par-tout la même division, par-tout une fibre composée de fibres fimples.

Mais de quoi la fibre simple estelle composée ? C'est ici où notre esprit se perd; des raisonnemens sans bornes, des mots, des lippothèfes, voilà, jusqu'à présent, ce que l'on a donné pour expliquer l'origine de la fibre simple pour l'économie animale, & fon ne feroit pas plus heureux, fans doute, & peut-être moins encore, pour l'économie végétale. La nature se réserve quelquefois fon fecret, & quoique nous la tourmentions fans cesse pour le lui arracher, loin de nos fens, & audesfus de notre esprit, elle cache toujours, fous le voile le plus épais, ses premières opérations. Si quelque chofe peut nous consoler de ce mystère, c'est que rarement elle nous tait ce qui nous intérelle effentiellement, & que souvent elle semble ne se renfermer dans une nuit profonde, que pour piquer notre curiolité, animer notre défir de tout favoir . & nous forcer de l'émdier.

La fibre fimple peut être supposée formée de tous les éléntens qui concourent à la composition des corps; elle ne nous occupera pas, parce que nous n'aurions que des conjectures à donner, & que ce sont des faits qui doivent sans celle nous occuper.

Toute fibre, c'els-l-dire, celle que nous pourons obtenir par une divinous pourons de de fibre simples, dont 
le nombre, aufi petir qu'il et polile, mais de volume cependant à 
tombrer fous nos fens, toute fibre, 
dis-je, composite, est douts de certimes proprietes qui insiduit et on 
platôt, qui font le principe & les 
agents de la vie végetale. Ces proprietes font la transparence, la fiscibilité, l'élatôtieté, &, par contiquent, la fisculte de pouvoit être
alongé, & de tendée continuelle-

ment à reprendre son premier état, & l'irritabilité.

1°. La transparence dans la fibre végérale, n'existe pas moins dans la fibre animale, & consiste à transmettre en tout sens les rayons de la lumière. Regardez au microscope un réseau végétal ; de quelque nature qu'il foit , vous vous appercevrez facilement de la trausparence de toutes les fibres. Non-feulement certe propriété existe dans la fibre végétale vivante, mais encore après la mott de la plante & des feuilles. Des rissus desfechés, que j'ai examinés au microscope, long - temps après que je les avois détachés de la plante, m'ont offert le même phénomène. J'ai même observé, dans plusieurs circonstances, qu'elle pouvoit, dans bien des cas, décomposer les rayons du soleil, à la manière des prifmes ; ce que j'ai jugé par les iris & les couleurs variées dont étoit accompagnée chaque fibre. Toute fibre ne paroît pas touiours transparente, fur - rour lorsque formant un vaisseau, elle est pleine d'un suc coloré, ou visqueux, ou gommeux ; alors les rayons font réfléchis, & ne pénètrent pas au travers, ou se perdent; il faut la comparer à un tube de verre qui seroit rempli d'une liqueur épaisse & opaque. Mais où la transparence paroit le micux, c'est dans les endroits où pluficurs fibres s'anaftomofent enrr'elles dans les plexus ; l'espace vide ou imbîbé d'une liqueur transparente, laisse passer un très-grand nombre de rayons lumineux.

2". Toute fibre végétale est flexible ; c'est une vérité dont il est trèsfacile de s'affurer. La flexibilité générale d'une plante, d'une tige, d'une partie ligneuse, ne résulte que

FEU de la flexibilité partielle de chaque fibre en particulier. Toutes les parties molles, les feuilles, les supporrs, les pétales, les pistils, les filets, les poils, les fruits, &c., offrent cette propriété; ajoutons encore qu'on la retrouve la même dans les portions les plus dures & les plus solides. Il ne faut, pour la faire paroîtte, que diminuer leur épaisseur, les réduire en petits faifceaux ou en perites lames; elles feront susceptibles d'être pliées, courbées, sans se rompre. Que l'on iette les yeux sur ces arbres dont les trones majestueux annoncent, par leur diamètre, qu'ils sont aussi anciens que la terre qui les nourrit, aucune force humaine ne peut les ébranler : qu'un vent impétueux s'élève fur l'horizon, qu'il vienne déchaîner fa furie fur cet arbre, & bientôt vous le verrez s'incliner, se plier & se redresser, suivant la direction du vent. Une expérience plus simple & plus amufante démontre cette verité: frappez rudement avec un marteau fur le tronc de cet arbre , & vous verrez à chaque coup frémir toutes ses feuilles; le mouvement s'est donc communiqué jusqu'à l'extrémité, & cette communication est due à la flexibilité de chaque fibre. Si ces fibres, quoique flexibles naturellement, se tonchoient exactement dans tous leurs points, & qu'elles ne pullent pas couler les unes fin les autres jusqu'à un cerrain point . alors il n'y auroit plus de flexibilité, au contraire , une rigidité fuccéderoit. La vie végérale, comme la vie animale, conduit à cet état, & la partie ligneuse d'un arbre ne durcir, que parce qu'il se dépose entre les fibres des sucs qui solidifient les parties voitines, que parce qu'elles font comprimées de plus en plus par les couches exténeures, qu'en un nuot, elles s'oritient, pour ainfi dire. (Voyez

le mot Accroissement).

5°. Si la fibre végétale n'étoit que flexible, elle pourroit, à la vériré, être plice dans tous les fens; mais elle refeeroit dans la fituation où elle auroit été mife , & il fandroit qu'une nouvelle force la rétablit dans fon preunier état ; mais nous voyons conflamment un effet contraire. Unefibre végé ale pliée se rétablit & revient dans sa première situation; elle est donc douée plus ou moins de force élaftique. Mille preuves concourent à démontrer cette vérité : combez légérement une plante, une tige; dès l'instant qu'elle sera libre, elle fe redreffera ; arrachez un filer de l'écorce ou des couches ligneufes . tentez le même essai, vous aurez le même téfultat. Il est un genre d'élafticité que l'on trouve dans la fibre animale , la retraction par laquelle les deux portions d'une partie conpée par un instrument tranchant, se retirent fur elles-mêmes & fe raccourcissent. En quelque sens que l'on coupe des chairs, des membranes, &c. cette rétraction a toujours lieu; c'est à elle qu'il faut astribuer l'ouverture des plaies où il n'y a que fimple folution de continuité. Ce genre d'élasticité se retrouve dans la fibre végétale, à la vérité moins énergiquement. Faites une incision à une plante vivante, fur l'écorce d'un arbre , par exemple , à peine l'instrument aura-t-il pénétré & coupé quelque fibre, que vous verrez fur le champ les deux portions coupées se refferrer ou plutôt se retirer sur elles-mêmes, & il se formera une plaie entr'ouverte, beaucoup plus large

que la canchara de l'infuturance qui a fervi à la stric. L'calditire in fuir pas toujours la rassou de la Retirbe huite, de les prories les plus feditire, de les provies les plus feditires ne sont pas toujours les plus clatifications en la comparation de la contraire e, car les feuilles, les contolles, les plicites, les filters qu'elles, les plicites, les filters que les triges, les branches, les tractures qui sont peu flexibles en comparation.

La flexibilité & l'élafticité fuppofent une autre saculté qui en dépend; cependant, c'est la disposition à l'alongement, nommé dans la phytiologie animale, distractitué. Cette faculté permet à la fibre de s'alonger jufqu'à un certain point, mais en faifant neanmoins continuellement effort pour retenir toutes ses parties, & empêcher leur féparation ; car alors il y auroit folution de continuité, fraction, rupture. Cette propriété est très - fentible dans certaines parties végétales, fur-tout dans les fibres corticales. Que l'on prenne un fil de lin ou de chanvre, ou d'ortie, mais timple & non compofé de plufieurs, en le tirant par les deux bouts, il s'alongera fensiblement : courbez un morceau de bois, une planche, la ligne courbe qu'il décrira fera autii fenfiblement plus longue; mais fi l'effort que l'on fait pour tendre le premier & courber le fecond, l'emporte fur la force naturelle de cohélion , ce fil se casfera, & le morceau de bois se brifera. C'est à cette faculté de pouvoir être alongée, pliée, écartée, c'est à cet effort continuel pour se remettre a fon premier état & reprendre fa première direction, qu'il faut attribuer le principal méca-

nifnie

nisme de la vie végétale, & des ou des canaux dans lesquels circumouvemens que l'on remarque dans lent les différens fluides nécessaires. la plante. Nous renvoyons pour le Avant que de l'examiner comme condéveloppement de cette vérité, aux duit, il est naturel de demander aupaarticles de l'accroissement de la nu- ravant, la fibre est-elle creuse? est-elle trition, du mouvement de la féve, &c. elle-même un cylindre ? S'il s'agit ici Ici nous n'établissons que les prin- de la fibre élémentaire, la plus simple. cipes généraux dont l'application j'avoue de bonne foi que l'on n'en se trouvera naturellement disséminée sait rien ; tout ce que l'on a avancé dans tous les objets qui y ont rap- pour le prouver, ou pour le détruire.

priété essentielle de la fibre végétale, La transparence même de la fibre est est l'irritabilité. C'est un principe une raison insuffisante, puisqu'un morreçu dans l'économie animale, que ceau de verre folide est transparent. la fibre, ou du moins presque toute, Il importe seulement que les libres. est irritable, & que c'est à cette par leur réunion , puissent former propriété que sont dus certains mou- des canaux propres à contenir les vemens ; mais en est-il de même dans fluides , usage le plus commun & le le règne végétal, & l'irritabilité plus général de la fibre. Or, il est de exerce-t-elle son pouvoir sur toutes fait que tous les vaisseaux des planses parties? La solution de ce pro- tes ne sont composés que de sibres. . bleme demande des détails, que Après les réseaux & les plexus, les Pon trouvera au mot IRRITABILITÉ, principales parties ou vaisseaux foroù nous développerons les fenti- més par les fibres, font les vaisseaux mens pour ou contre ce système, lymphatiques, les vaisseaux propres, & fur-tout où nous tâcherons de & les trachées. (Voy. ces mots). M.M. chercher la vérité à la lueur des faits & de l'expérience.

folument aucune partie où on ne la chaleur. retrouve, & par - tout elle a une la deuxième de la nourrir & de l'en- (Voyez EAUX AUX JAMBES). tretenir , en formant des conduits Les chevaux y font plus fujets que Tome IV.

ne mérite aucune confiance, & je 4. La quatrième & dernière pro- crois que cela est absolument égal.

FIC ou CRAPAUD, MEDECINE Les fibres dont nous venons de vétérinaire, On nomme ainsi une considérer les principales propriétés, tumeur qui fixe son siège à la partie font employées par la nature à la inférieure du pied, d'une nature molcharpente de la plante ; il n'est ab- lasse & spongieuse , insensible & sans

Causes du Fic. Le sic ou crapaud forme particulière, c'est - à - dire, provient de l'acreté de la lymphe qu'elle s'organise de façon à repré- nourricière, & sur-tout de la saleté fenter tantôt un épiderme , tantôt ou des ordures , ou du fumier des un réseau, tantôt des vaisseaux sé- écuries dans lesquelles le pied du cheveux des trachées, &c. ; elle est val séjourne, & encore de l'acreté chargée de deux fonctions effentielles des boues dans lesquelles l'animal est à l'économie, la première, de sou- obligé de marcher, & quesquesois tenir par fa rigidité toute la machine; aussi à la suite des eaux au paturon,

591 fion, elle occasionne le fic. C'est pour- rison. quoi nous voyons rarement naitre

fic bénin & le fic grave.

ce dernier cas que le cheval boite.

fic & les emporter. Si l'on se con- appareil. tentoit d'en détruire l'extremité seufaire, on applique fur la plaie de une humeur féreufe, c'est une preuve

les autres animaux. On observe même petits plumaceaux in bibés d'essence. que ceux qui ont les talons hauts & de térébenthine, obiervant sur tout ·la fourchette petite, v'sont plus ex- de faire compression, sur-tout à l'enpofés que les autres ; la raifon en est droit de la fourchette. On leve l'aplimple : la fourchette se trouvant éloi- pareil au bout de cinq jours , pour gnée de terre relativement à fa hau- parfer enfuite la plaie avec l'onguent teur, ne se trouve point comprimée égyptiac qu'on trouve chez les apopar fon appui fur le fol; l'humeur thicaires; & le reste de la sole, avec féjournant à défaut de cette compres- la térébenthine jusqu'à parsaite gué-

Nous avons dit plus haut, que le fic des fics aux pieds dont les talons sont grave affectoit spécialement la sole bas, & dont la fourchette porte à charnue jusqu'à l'os du pied, & qu'il s'étendoit quelquefois julqu'à la chair Des espèces de fic ou erapand. Nous cannelée des talons & celle des quaren reconnoissons de deux espèces; le tiers. Dans ce cas, la maladie est des plus férieufes , d'autant plus qu'elle Le sic bénin n'attaque que la four- est en partie occasionnée par la corchette, tandis que le fic grave attaque ruption des humeurs qui abreuvent non-feulement la fourchette, mais le pied de l'animal. Le traitement aussi encore la fole charnue, la chair can- doit être différent. On met le cheval nelée des talons, celle des quartiers, au fon & à la paille pour toute nourou la partie postérieure du cartilage riture; on lui passe un séton à chaque de l'os du pied; & c'est toujours dans sesse, & un autre au-devant du poitrail, pour détourner une partie de Curation. La plupart des maré- l'humeur qui se porte au pied. Deux chaux, pour guérir le fic, débutent ou trois jours après, on défiole l'aniordinairement par le couper, ou à le mal, & on coupe le fic jusqu'à la rabrûler par les caustiques, dans la vue cine avec la feuille de sauge, ou tout d'éviter de desfoler l'animal. Mais autre instrument convenable. Le maune expérience journalière prouve réchal apperçoit-il que l'os est carié, que ces moyens ne sufficent pas , ( voyez CARIE ) il doit le ratifier , parce que l'humeur du fic se portant pour emporter tout ce qu'il y a alors fur les côtés , au-dessous de la de gâté sur la surface , & appliquer fole de corne , elle y produit par son ensuite un digestif pour faire tomber fijour, des fics nouveaux. Le plus sur l'esquille & favoriser l'exfoliation, moven done à mettre en usage, est de & mettre sur le reste des plumaceaux dessoler l'animal , ( voyez Desso- imbibés d'essence de térebenthine : LER ) pour s'affarer des racines du c'est-là en quoi confiste le premier

Si au bort de cinq jours qu'on lève lement, il est certain qu'il revien- l'appareil, l'artisse s'apperçoit que les dro't toujours, & que la cure ne fe- chairs foient bayeufes, molaffes & roit jamais parfaite. La deffolure étant filamenteules , & qu'elles fournillent

que la racine du fic n'est pas entiè- dures & fauirreuses . & fixent pour rement détruite; il importe de le l'ordinaire leur fiége fous le ventre, recouper avec l'instrument tranchant, au fourreau. & de panfer la plaie avec l'onguent égyptiac, de deux jours l'un, julqu'à especes de sic, c'est de les lier avec parfaite guerison. Le grand point dans le premier pansement est d'emporter entièrement le sic, & de détruire avec la rénette tout ce qui peut en rester sionner de douleur. Pour cicatrisce dans la muraille: mais si le sic, comme cela peut avoir lieu, regagne du côté de la couronne, en allant de bas en haut, on doit avoir foin de bien placer l'appareil, c'est-à-dire, les plumaceaux imbibés d'essence de térébenthine, ferrés & contenus par une ligature large qu'on ne lèvera qu'au bout de quatre jours, de peur d'hémorragie.

La fièvre survient quelquefois à la fuite de l'opération : la faignée, l'eau blanche, le son mouillé, les lavemens émolliens fuffifent pour la calmer.

Nous avons vu des chevaux qui, outre les fics à la fourchette, avoient en même tems des caux aux jambes, & des poireaux aux paturons. Dans ce cas, on doit bien fentir qu'il feroit inutile d'entreprendre la cure du fic , ENGRAIS ). fans, au préalable, avoir procédé à la guérison de la maladie première, parce que la férofité acre, s'écoulant des eaux du paturon dans le pied, ne AUX JAMBES, POIREAUX ).

Le plus sur moyen de guérir ces de la foie, quand on le peut, & de les ferrer de jour en jour, On les voit tember dans la fuite fans occaplus fortement les petits vaisseaux, & pour prévenir toute reproduction, on peut toucher légérement la partie qui étoit le fiene du lic . fi toutefois la fituation de la partie le permet, avec un petit bouton de feu. Nous avons retiré des effets merveilleux des trochisques de realgal, introduits dans le centre du fic , & maintenus dans un point de future. dans trois mulets de charette, confiés aux foins d'un maréchal qui n'avoit pu trouver le remède convenable, M. T.

FICHER LES ECHALAS. (voyer ECHALAS ).

FIENT, FIENTE: ( voye; le mot

FIÈVRE, MÉDECINE EURALE. La fièvre, chez les romans, a cte (ilgée en divinité. La régularité de la pourroit que s'oppofer à la guérison marche avoit pu lui mériter cerchônradicale du fic. (Ainfi voyez EAU neur; mais cependant il y a tout lieu de croire que c'est la peur qui en Outre le fic dont nous venons de avoit fait un dieu. La fièvre dost ét. e parler, il est encore d'autres petites décrite & non définie ; il n'est pas tumeurs ou excroiffances charnues possible de rassembler dans sa déqui portent le même nom , & qui finition tous les symptômes qui peuviennent en différentes parties du vent la caractériller : il ne faut pas corps des chevaux, & fur-tout des croire, comme Boerhaave, que la anes & des mulets. Ces excroiffances fievre confifte dens un friffon auquel font quelquefois molles, quelquefois fuccède une augmentation de chaleur Ffff2

qu'il peut y avoir fièvre, quoiqu'il qu'il y a d'un organe lésé à un autre. manque quelqu'un de ces symptômes. foif qui provient d'une diminution de avant la fièvre. l'humeur qui lubréfie la gorge, l'œfophage; la sécheresse de toute l'habi- comme dans toute autre maladie. tude du corps, occasionnée par la deux genres de causes; les prédispodiminution de la transpiration insen- nantes & les déterminantes. fible, les urines rouges, &c. A cet état succède un relachement, une dé- le tempérament sec, chaud, bitente générale dans laquelle toutes lieux ; la pléthore , fur-tout lorsque les fecrétions deviennent plus abon- les humeurs furabondantes ont acquis dantes. C'est dans cette période qu'on une certaine âcreté. Ce n'est pas qu'on observe les sueurs.

fièvre, il ne faut pas seulement lui dans la sièvre il se sait une dégénétâter le pouls, mais encore il faut ration billieuse de nos humeurs, il est faut confidérer deux choses : l'affec- ce genre. tion des solides & des fluides.

& de vîtosse dans le pouls, parce dans la circulation, & la sympathie

Quant à l'affection des fluides, je On doit plutôt dire qu'il y a sièvre, veux dire, à l'altération des humeurs. lorsqu'on trouve dans un malade un on ne doit pas faire attention sculefroid auquel succède un excès de ment à l'influence réciproque des sochaleur physique, la rougeur du lides sur les fluides, mais encore à visage, des latitudes spontances, des l'altération que le sang reçoit de la inquiétudes, une lésion notable de sièvre qui lui cause une sermentation la tête & de l'estomac, la difficulté nouvelle, différente de celle qui de respirer, une diminution de toutes existe naturellement , & qui varie les secrétions, qui fait observer la suivant la constitution de nos humeurs

Il-faut confidérer dans la sièvre .

Dans les premières, on comprend doive croire que la bile foit la cause Pour déterminer si un malade a la générale de la sièvre : mais comme l'examiner de la tête aux pieds, & si à présumer que les tempéramens bil'on trouve l'ensemble suffisant d'un lieux qui ont plus de pente à cette dénombre des symptômes dont nous génération, y sont plus suiets. L'àavons déjà fait mention, on peut creté des humeurs dispose à la fièvre, dire avec toute certitude que le ma- L'habitude que contracte le principe lade a la fièvre. Pour envilager la vital, de subir les mouvemens séfièvre sous un point de vue juste, il briles, constitue encore une cause de

Les causes déterminantes doivent L'affection des folides peut se ré. être distinguées en trois classes . reladuire à ce qu'ils éprouvent de l'im- tivement aux parties sur lesquelles pression immédiate des causes. Telle elles agissent : ou elles exercent leur est l'impression que fait sur les pou- action sur les solides seulement , ou mons l'air chargé des miasmes vario- sur les fluides; ou sur les uns, ou leux : l'impression que fait sur eux sur les autres à la fois ; les inflamla léfion des nerfs altérés par la cause mations locales, les plaies, les ulcères morbifique, le défordre que produit & autres vices locaux qui affectent l'impression des causes morbisiques sur-tout les parties nerveules , tendinombre des premières; dans le cas des obstructions, des hydropisses; la d'inflammation avec fièvre, on doit nature montrant alors par des légers distinguer si la sièvre produit l'instam- mouvemens sébriles . qu'elle veut mation, ou si c'est l'inflammation qui éviter le danger, on peut l'aider en

produit la fièvre.

différens miasmes, comme varioleux, à petite dose, étoit employé avec pestilentiels, qui sont portes dans la succès : cela paroît singulier, mais il

nécessaire pour guérir certaines maladies : aussi faut-il quelquesois la pro- sa force & de sa vélocité ; il est quelduire par des moyens que l'art a ima- quesois très rare. Dans cet état, il ginés, sur tout dans les maladies chro- se fait une congestion de sang dans le niques. Torti a fort bien observé que cœur & les gros vaisseaux, de telle dans celle-ci elle étoit un remède forte que le cœur ne se vidant pas la maladie beaucoup plus dangereuse, les malades qui sont dans le frisson. furquoi nous devons austi observer que l'art ne vaut jamais la nature, & avec foin le fentiment de chaleur inque la crife des fièvres produite par time du malade, d'avec la chaleur l'art, est toujours plus incomplète que celle de la nature.

bien éteinte. Quand les accès de fièvre proportion.

neuses ou aponévrotiques, sont du à-propos, ce qui peut occasionner employant les amers, les fels neutres Les secondes, c'est-à-dire, celles & autres sébrifuges à petite dose. qui agiffent sur les fluides, font les Verloot a observé que le kina donné maffe des humeurs, ou enfin tout ce en est du principe vital comme des qui peut déterminer la putréfaction passions de l'ame. Lorsque les obsdes humeurs. Parmi les caufes mixtes tacles oppofés ne font pas affez forts on doit compter les conftitutions ca- pour en arreter les obstacles, ils ne cliées épidémiques de l'atmosphère, font que les augmenter en les irritant. les passions de l'ame, les violens & De meme le kina, qui, donné à haute les ings jeunes, l'abstinence qui est dose, est un obstacle invincible au propre à causer une dégénération bi- principe vital, donné à petite dose, lieuse des humeurs. L'abus des nourri- ne fait que l'irriter & augmenter partures & boiffons échauffantes sont en- là le désordre de ses mouvemens. Les core des causes déterminantes mixtes. symptômes les plus généraux des La fièvre est souvent un secours fièvres, sont le frisson & la chaleur.

Dans le frisson, le pouls perd de préférable à tous les évacuans & al- affez promptement, la circuiation térans qu'on pourroit donner ; mais doit être nécessairement très-lente ; qu'il falloit que le cours en fût com- c'est cet engorgement de sang qui plet & la crise parsaite, autrement produit cette couleur livide & vio-le reste d'une crise imparsaite rendroit lette des extrémités, observée chez

Dans la chaleur, il faut distinguer phyfique mefurable par le thermomètre; le fentiment interne de cha-S'il est quelquesois difficile & très- leur forte & brûlante qu'éprouvent dangereux d'exciter la fièvre dans cer- les malades dans certains cas, quoitains cas, il est aussi facile & plus sûr qu'on ne la trouve point au tact, de la rappeller, lorsqu'elle n'est pas est encore une preuve de cette dif-

intermittente ont été supprimés mal- La fièvre a trois terminaisons ; la

mort, ou la dégénération en une autre DIVISION maladie, ou la fanté. Le traitement de la fièvre en général, doit se rap- Nous divifisons les Fièvres. porter, 1º. à la caute qui l'a produite; 2º. aux forces du malade; 3º. à corriger & à en prévenir les effets facheux qui peuvent furvenir; 40. à évacuer les cavités & les viscères qui peuvent être embourbées.

Si ello dépend d'une abondance du fang, la faignée fera très-appropriée ; la diète févere & les rafraichiffans auront les plus heureux fucces.

Mais fi elle oft l'offet de l'embarras putride dans les premières voies, on la combattra par l'ufage des vomitifs aqueux & des purgatifs doux & acidulés; on foutiendra les forces du malade par des alimens doux, aifés à digérer, qui réfistent à la putréfaction, & opposés à la cause connue de la sièvre. Comme la sièvre n'est eu'un moven falutaire dont la nature fe fert pour se débarasser de ce qui la furcharge, le médecin doit l'aider dans fon travail; il doit fe plier & fe prêter dans toutes les évacuations qu'elle excite; il ne doit jamais la troubler dans fes fonctions, fur tout lorfque les caufes font détruites, & que la fièvre se d'Ipose à opérer une crife falutaire. Il oft vrai que la fièvre emporte beaucoup de gens qui font forts & vigoureux; mais il faut aussi convenir que ce n'est que lorsque la maignité ou d'autres complications viendent troubler fon mécanifme, en s'oppointe à les crifes falutaires.



I. On appelle fièvre fimple continue celle qui n'abandonne jamais le malade fans lui denner un redoublement fensible; sa marche est toujours\* la même, & les fymptômes qui l'accompagnent ne varient point depuis le commencement jusqu'à sa terminaifon. Elle n'est pas dangereuse, & le traitement doit se rapporter aux caufes oui la produifent : comme on n'y observe aucune inflammation . la faignée no peut-être employée; des délayans , légérement acidulés avec le jus de citron ou le vinaigre, & pris en affez grande quantité, feront fuffilans pour la combattre avec fuccès : les purgatifs doux & acidulés, donnés fur la fin de cette fièvre, la feront disparoître ; le quinquina ne doit pas même etre employe, parce qu'on n'a pas à craindre de récilives, fur tout fi, avant de permet, a au malade l'ufage des alimens folides, on a enleve la caufe putride qui furchargenit l'eftonic & les autres viscères du bas ventre : un I bon régime de vie est feut capable

de la guérir, fi le malade est affez point donner le kina le l'ane les patient pour attendre les mouve symptômes qui annoissent le 1500 les mens falutaires de la nature. Pour blement , tiunnent plus à la .... l'ordinaire, cette fièvre se termine qu'au froid. par quelque éruption de boutons au vifage, qui font toujours des preuves tômes qu'on remarque dans anne de les bienfaits & de son attention feconde espèce de hevre continue, à tout ce qui peut tendre au réta- est exactement le mome que col i bliffement de la tanté. Si elle n'est pas qui est indiqué pour ceux de la pretoujours uniforme dans fes crifes, mière; je veux dire, qu'on emploie c'est qu'on ne respecte point assez la faignée & autres moyens antifes efforts, & qu'on cherche à l'ace phlogistiques, quand il y a intlamcabler fous le poids des remèdes mation, tendance d'humeurs vers la multipliés quelquefois très - inutile- tête : il vaut toujours mieux la pia-

ment s'appelle remittente. C'est le gatifs seront aussi très-bien inciences feul caractère qu'on donne comme lorsqu'il faudra débarrasser l'estopropre à cette fievre. On v observe, mac & le reste des premières voies, de temps en temps, des concentra- des matières billieuses qui causent & tions du pouls bien marquées , une entretiennent cette fièvre ; les tifancs inégalité successive des monvemens acidulées sont d'autant plus recomfébriles.

pas commencé par une intermittente, pure, aiguifés avec le vinaigre, font car, quoiqu'après avoir fait une fai- roit affez recommander l'ulage dans symptômes diminuent le lendemain, ceux-ci subifient une dégénération, on ne doit pas la déclarer telle, à bilieuse, & ne sont qu'augmenter fédiment,

Le vrai moyen d'appliquer à cette

the property and

Du refle, le traltement des tiquer dans le redoublement & dans La fièvre continue avec redouble- le chaud. Les émétiques, les purmandées, que la bile fera plus abon-Lorfque la fièvre rémittente n'a dante & plus âcre : les lavemens d'eau il n'est pas facile de la reconnoître ; des bains intérieurs dont on ne faugnée au commencement , on donne cette fievre. Les bouillons d'herbes d'autres remèdes le premier jour, les font préférables à ceux de viande ; moins qu'il ne règne alors une conf- la caufe fébrile; les cremes de riz titution épidémique de ces fièvres, acidulées, & autres farineux, nourou que les urines ne déposent un rissent le malade d'une manière plus analogue aux vues qu'on se propose,

II. Fièvres putrides. La fièvre pufièvre un traitement convenable, est tride, fans fignes d'inflammation, de bien examiner fi le caractère in- s'annonce par les symptômes suitermittent domine, parce qu'alors vans : les malades ont la bouche l'usage du kina est très-avantageux; mauvaise, pâteuse, & quelquesois ou, si c'est le caractère continu qui amère; ils éprouvent des envies de l'emporte fur l'intermittent , dans ce vomir ; leur cflomac ne peut fupcas, le kina est tout au moins inu- porter aucune nourriture solide; ils tile, & le plus souvent nuisible. Je rendent des vents par la bouche; ils dois faire observer qu'on ne doit ont des rapports qui ont le gout aife dans toute l'habitude du corps ; traitement de cette fièvre ; ils reils se plaignent de douleurs dans les donneront aux malades ce tom & articulations des parties inférieures : cette force dont les organes digefleur goût & leur appétit font blafés; tifs ont un fi grand befoin pour rele pouls est affez lent. Les malades, prendre l'ordre de leurs fonctions. seroient pas plus avancés d'en hâter tement différent. fitôt l'usage ; la fièvre ne se termineroit pas plutôt. Il faut donner le proposer, pour la combattre avec temps, 1°. aux matières putrides, succès, se rédussent 1°. à prévenir d'etre délayées, &, conféquemment, l'inflammation ; 2°. à débarraffer d'être plus propres à être évacuées : l'estomac , & le reste du tube intes-2º. à la nature, d'exciter quelque tinal, des fucs putrides qui les emcrife favorable, ou bien, de pouvoir bourbent; 3°. à redonner aux orl'aider dans ses efforts.

Ce n'est qu'après la codion, qui a lieu dans presque toutes les maladies, qu'il faut employer les purga- pied doivent être employées & rétifs; il est prouvé, par l'expérience pétées selon le besoin ; mais je dois journalière, qu'un purgatif donné aussi avertir qu'il ne faut pas trop y dans ce tems là, agit avec plus d'effi- infilter, parce que l'inflammation cacité que vingt autres qui auroient n'est pas la cause dominante ; quand précédé dans le tems de crudité, on a diminué le mode inflammatoire, c'est-à dire, dans le commencement ce qu'on connoît par le pouls qui de la maladie. Les légers Romachi- est plus mol & ondulent, & par la ques , tels que le petit chêne ou diminution des autres symptômes , germandrée, la chieorée, la petite il faut alors faifir ce moment pour

d'œuss couvés ; ils ressent un mal- absinthe en fusion , termineront le

dans le principe de cette sièvre, La sièvre putride avec signes d'in-dorment peu, & leurs forces qui flammation, se reconnoit à la dufont dans un état de gene, ne se reté & à la tension du pouls , à une rétablissent que lorsque les matières chaleur âcre sur toute l'habitude du putrides qui l'entretiennent sont en corps ; les malades respirent avec partie évacuées. Cette sièvre n'est quelque gene ; ils se plaignent d'un point du tout dangereuse, & le trai- grand mal de tête; leurs yeux sont tement en est ailé & très-simple: très-rouges; ils se mouchent trèsl'émétique, donné dans le principe, difficilement, ou du moins fans auproduit toujours les effets les plus cune excrétion de morve ; leurs avantageux; il est d'autant plus indi- urines font rouges , & en petite qué, qu'il n'y a aucun figne d'inflams quantité. Outre tous ces symptômation. Après l'émétique, les ma- mes inflammatoires, on observe sur lades doivent ufer, pendant quelques leur langue les fignes qui annonjours, de tifanes acidulées avec les cent une faburre abondante dans les jus de citron, du verjus, ou du vin- premières voies : cette seconde espèce aigre ; ils ne doivent pas se presser de sièvre est plus dangereuse que la de prendre des médecines ; ils ne première , austi mérite t-elle un trai-

Les indications que l'on doit se ganes affoiblis , le resfort nécessaire pour reprendre leur parfait équilibre.

1º. Les faignées du bras & du fatisfaire fatisfaire à la seconde indication, & faire vomir le malade, en lui don- tierce, quarte, double tierce, double pant le tartre émétique dissous dans trois onces d'eau commune ; pour l'ordinaire, quand ce remède a été aidé par beaucoup d'eau tiède, il produit les effets les plus avantageux pondance des accès. On a beaucoup & abrège infiniment la maladie.

Cette fièvre se termine plus promptement que la précédente, & c'est peut-être à raison de la violence de

les symptômes primitifs.

Les acides végétaux , les tisanes nitrées, les crèmes de riz, d'orge, très-claires, & légérement acidulées Cette influence a paru chimérique avec le jus de citron, foulagent beau- à certains modernes, parce que les coup les malades; aufli convient - il anciens avoient à ce sujet bâti une d'infifter beaucoup fur leur usage; science purement imaginaire. les purgatifs les plus appropriés, comme les tamarins, la crème de les causes des sièvres intermittentes, tartre & autres femblables, ne trou- difons qu'elles ont leur siège dans le veront leur place que sur la fin, à bas - ventre, & principalement dans moins que, dans le principe, la ma- les organes digeltifs, qu'elles font tière putride ne fut trop abondante; caufées par un empâtement des vifalors il faut les employer, pour aider cères, par une trop grande fensibilité à la nature qui se trouve, pour ainsi de l'estomac, une acreté de la bile, dire, accablée par une trop grande des restes d'une mauvaise digestion. furcharge. Mais aussi, si l'on s'ap- des vers contenus dans les premières perçoit qu'elle opère quelque effet voies. falutaire, on respectera son travail, & bien loin de s'opposer à ce qu'elle enflammées dans la chaleur de l'acfait, on se pretera toujours à ses cès, & dans le déclin elles devienvues bienfaisantes.

foiblis, en permettant aux malades les reins, dans un état de spasme, ne l'usage d'une légère infusion de kina, laissent passer que la partie la plus celui de la rôtie au ve avec quelque fluide, & la plus tenue, & retienpeu de fucre ; l'exercice ensuite est nent les parties terreuses , qu'ils laifle moyen le plus propre à leur rétà- fent échapper au moment de la déblir les forces.

Tome IV.

Cette fièvre se divise en quotidienne. quarte. Les anciens connoissoient des doubles quotidiennes, des triples tierces, des triples quartes, & ils les diffinguoient par la correfrecherché, dans tous les temps, les .. causes des retours périodiques des accès de fièvre. On n'a eu encore que des probabilités, qui font cependant précieuses.

Quelques - uns les ont attribuées à l'influence du foleil & de la lune.

Mais, fans aller chercher fi loin

Les urines font rouges, tenues. nent épaisses, & déposent un sédi-3º. On remontera les organes af- ment briqueté, Cela vient de ce que tente générale. Le malade ne jouit III. On appelle fièvre intermittente, pas, dans l'intermission, d'une santé celle dont les accès ont des retours parfaite. Son pouls, pour l'ordinaire, périodiques, entre lesquels on ap- est plus fréquent que le naturel, & percoit des intervalles où à peine quelquefois plus lent, mais toujours reconnoît-on une altération du pouls, plus foible. Les urines font le plus

fouvent troubles, & il a une disposi- qu'elle revient tous les jours . comme tion habituelle aux frissons.

intermittentes on ne doit donner plus fort que l'autre ; le troisième aucune nourriture, ni boiffon, que répondant au premier, le quatrième l'accès ne foit fini, ou ne foit à fon au fecond. déclin, & fur-tout pendant le friffon, du malade par des gargarismes.

Quant au traitement pendant l'infucs des viandes, & fur-tout qu'elle les fuiets bilieux. doit être austère. Si cependant on rigicité de régime.

jours. Elle est double ou triple, exposés. quand il y a deux ou trois accès en

vingt quatre heures. il faut conclure que les antiphlogistiques y sont plus appropriés. \*

Ceux qui abondent en humeurs, l'été est très-chaude. qui menent une vie fédentaire & humides.

jours l'un; la tierce est double, lors- quelle on donnera l'émétique ; &

la quotidienne, avec cette différence En général, dans toutes les fièvres qu'elle a alternativement un accès

Dans les accès de la fièvre tierce. parce qu'elle ne fait que surcharger la chaleur est âcre, rongeante & trèsles viscères & prolonger l'accès. Il forte. Cette sièvre attaque les perfaut se contenter de tromper la foif sonnes qui ont un tempérament sec. chaud & bilieux. On l'observe trèsfréquemment dans les pays chauds. termission, on doit observer que la Les jeunes & les abstinences sont dicte végétale est à préférer aux très - propres à la déterminer dans

Non - feulement les indigestions. prévoit que la fièvre fera longue, dans les personnes bilieuses, mais ou bien, si elle est bénigne de sa na- encore le plus petit refroidissement ture, on pourra se relâcher sur cette externe de la région épigastrique, est une caufe qui détermine le plus La fievre quotidienne intermittente, puissamment la production de la prend & quitte le malade tous les sièvre tierce dans les sujets qui y sont

L'expérience démontre chaque jour, que ceux qui habitent des pays Cette fièvre indique plus la fai- voilins des marais, ou lacs dont les gnée que les autres, parce qu'elle a caux lont corrompues, font, attaplus de pente à devenir continue, qués très-souvent des sièvres tierces : & même inflammatoire ; les belles nous en avons un exemple dans le expériences de Lancrist prouvent que bas-Languedoc; lorsque le canal de dans cette espèce, le sang est plus cette province est mis à sec, ou qu'on tenace & plus difficile à divifer, d'où le recreufe dans certains endroits, tout le pays voisin est infecté des fièvres tierces, fur - tout si la sin de

La fièvre tierce régulière , traitée oifive, & qui se gorgent d'une grande comme il faut n'est point dangequantité d'alimens, font sujets à cette reuse ; mais , pour la guérir avec fièvre; c'est pourquoi elle est très- succès, il faut faire attention, dans fréquente chez les enfans. Cette fiè- fon commencement, si la chaleur vre arrive ordinairement dans l'hi- domine fur la quantité d'humeurs ver, dans des temps & des lieux épaisses, ou si c'est le contraire. Dans le premier cas, on commencera le La fièvre tierce revient de deux traitement par la faignée, après ladans le second, l'émétique précédera toute évacuation fanguine.

Si jamais l'usage de l'eau froide est bien développée : c'est alors qu'il quee d'obstructions au bas - ventre : faut la donner à grande dose, pour lorsqu'elle dégénère en sièvre conempêcher la dégénération bilieule de tinue, elle est dangereuse, J'ai obnos humeurs. Alexandre de Trâles servé que cette sièvre étoit sa'utaire donnoit du melon . & par-dessus à la jeunesse ; elle corrige les vices une grande quantité d'eau, une heure du tempérament, & renouvelle, pour avant l'accès, ce qui lui produisoit ainsi dire, la constitution. Elle a opéré des felles bilieufes très - avantageufes. fur moi ces mêmes effets. J'ai guéri un curé attaqué de cette fièvre, en lui faifant manger beau- vre quarte, le pouls est rare, relaticoup de péches bien mûres, qui le vement à fon état naturel; & quoiqu'il

decines qu'il auroit pu prendre. que les gardes - vignes, qui ne fe nourrissent que de raisins & de figues les intervalles. plusieurs mois de suite, jouissent ordinairement, pendant toute l'automne, d'une très - bonne fanté; faifon cependant où l'on observe le plus souvent des fièvres quartes, & autres maladies

épidémiques.

l'usage des boissons acidulées dans cette fièvre : les acides végétaux , tels que le vinaigre étendu dans de l'eau, les minéraux donnés à agréable acidité incendiaire dans la fièvre tierce.

de cette fièvre, en donnant du kina glaubert & la terre foliée de tartre. en fubstance, qui agit toujours plus les fibres n'ont augune espèce de entièrement les accès. roideur, & que la chaleur a presque disparu.

FIE 603 La fièvre quarte n'ataque que tous les quatre jours , & laisse deux bons jours de suite. Personne n'ignore que doit être permis en maladie, c'est la sièvre quarte est la plus rebelle dans cette fièvre, lorfque la chaleur de toutes. Elle est souvent compli-

Dans le commencement d'une fièpurgeoient mieux que toutes les mé- devienne plus fréquent dans le fort de l'accès, il est cependant plus lent Nous observons, dans ce pays, que dans les autres sièvres intermittentes, & fa lenteur se continue dans

La faignée est, en général, contreindiquée dans cette fièvre. Je ne veux pas dire que toute évacuation fanguine foit désavantageuse : celle des hémorroïdes procure des effets trèsfalutaires, & s'il paroiffoit de ces tu-On ne fauroit affez recommander meurs, on en détermineroit le flux, en

y appliquant des fangfues. La fièvre quarte, fur-tout lorfqu'elle est longue, est entretenue par des humeurs tenaces qui indiquent font les vrais & les puissans correc- l'usage des apéritifs, des fondans & tifs de la bile, qui est, pour l'ordinaire, sels neutres digestifs, tels que les fucs de chicorée, de pissenlit, de Enfin , on termine le traitement fumeterre , combinés avec le fel de

Con doit donner le kina pour diefficacement, que donné sous toute minuer les mouvemens fébriles, mais autre forme ; mais fon emploi ne avec beaucoup de précaution, & à peut avoir lieu que lorsque la cause une dose qui ne soit ni trop petite fébrile est entièrement évacuée, que ni trop continuée, pour suspendre

L'observation ne prouve que trop que cette fièvre rélifte au traitement

Gggg 2

le plus méthodique, & qu'on est que les fièvres quartes qui furviennent en automne, guérissent trèspour l'ordinaire au printemps, fans d'aucune utilité.

prescrivant l'usage de quelque tisane

appéritive.

se porte au - delà du terme ordinaire des autres. Elle redouble tous les foirs, & ce redoublement est toulorfqu'elle est symptôme d'un ulcère intérieur.

Cette sièvre reconnoît une infinité de causes : elle dépend très - souvent des obstructions des viscères du basventre , & de leur engorgement. (Voyez OBSTRUCTIONS). Elle est fouvent entretenue par un ulcère au poumon; (voyer PHTHISIE) elle peut être aussi l'effet de longues maladies, d'un amas d'eau contenue dans la poitrine ou le bas - ventre; (voyez HYDROPISIE ASCITE & de POITRINE) ( Voyet MARASME ).

La fièvre maligne a toujours été l'éforcé de l'abandonner. Il est de fait cueil de la médecine & des médecins. Quelquefois fous le masque d'une maladie fimple, elle cause les plus grands difficilement : on les voit disparoître ravages, parce que son caractère est fouvent très - difficile à être connuqu'on emploie le moindre remède. Il On observe toujours, pour premier vaut mieux, pour lors, se conformer signe caractéristique de la malignité, à cette marche, que d'accabler les ma- un abattement général des forces, trèslades de fébrifuges qui ne leur font disproportionné aux autres symptômes, & l'abattement de l'ame est égal Toutes les précautions que l'on à celui du corps. Il paroit ensuite des doit prendre, se réduisent à empêcher mouvemens convulsifs, tels que les qu'il ne se forme des obstructions soubréfauts des tendons : l'ame est dans le bas- ventre ; ce qu'on pré- aussi dans un mouvement convulsif, vient aisément en purgeant une fois caractérisé par un délire obscur; le tous les mois le malade, & en lui malade ne fent pas son état ; la respiration est légérement génée, mais néanmoins d'une manière fenfible. La fievre lense est très - longue, & Les symptômes les plus communs font le hoquet & un penchant à vo-

Il faut faire ici la guerre à l'œil, jours précédé d'un frisson, sur-tout combattre ces symptômes à mesure qu'ils paroiffent, parce qu'on a enfuite plus de facilité à remédier à ceux

qui se présentent.

Quand la fièvre est avancée, il survient quelquefois des taches pétéchiales, qui font toujours symptômatiques dans la fièvre maligne fimple, & non critiques. Le malade reffent fouvent des douleurs fixes gravatives dans différentes parties du corps ; il éprouve des tiraillemens dans les extrémités, quelquefois un engourdissement, & même une patout comme de la répercussion de ralysie. On y observe encore des forquelque humeur qui avoit établi fon tes hémorragies. Ces symptômes se siège sur la peau, telle que la gale. soutiennent dans une espèce de ba-(Voy. ce mot). Les hémorragies trop lancement, de telle forte que les maabondantes la procurent quelquefois, lades font mieux un jour, & plus en jetant ceux qui y font sujets dans mal l'autre : & aucun de ces deux un état de fécheresse, de maigreur. états ne se soutient long-temps. Il ne faut pas perdre de vue le changement qui se fait dans le pouls & dans les urines : ce qu'on y observe est du plus bien apperçues par les maîtres de mechant caractère.

Cette fièvre se termine par le défire ou par les convulsions, ou par oun accès de prostration des sorces. Dans le premier cas, le délire & l'abattement des forces font plus fixes & plus concentrés : ces derniers gagnent des extrémités vers la tête; & acides qui ne nuisent jamais, en ce cette progression est si remarquable, que lorsqu'elle a atteint les parties voifines de l'origine des nerfs , la mort seils plus éclairés de la part des perest prochaine. Dans le second cas, le pouls devient petit, lent, foible; les felles fe suppriment, & il survient des défaillances que le froid & la mort fuivent de près. Si la maladie au contraire a une termination beureuse, la nature reprend peu-à-peu fes forces : le délire cesse par interinflammatoire ou putride.

tanées, par des cordiaux, & autres tron. remèdes appropriés. Lorsqu'il ne paroît pas d'agitation critique, bien ma- par le moulin ordinaire, la quantité nifeste, mais qu'au contraire le ma-, suffisante pour deux tasses, c'est-à-dire, lade reste soible & calme aux jours fix drachmes que vous serez bouillir critiques, fans que des évacuations fa- dans une feute taffe d'eau commune lutaires aient précédé, c'est un mau- julqu'à la consomption de moitié. vais figne ; il faut alors reveiller & Laiffez repofer . . . ; verfez enfuite la renforcer la nature.

Toutes ces indications peuvent être l'art, mais il ne fera pas au pouvoir du cultivateur de les apprécier & d'en découvrir les nuances. Nous croyons qu'il est très-essentiel d'avoir recours à des médecins inftruits pour combattre cette fièvre.

FIF

On peut néanmoins donner des qu'ils s'opposent à la putréfaction & à la putridité, en attendant des confonnes de l'art : aussi nous n'insisterons plus sur cette sièvre; nous nous contenterons d'en avoir donné les fymptômes les plus caractéristiques, pour la faire bien connoître, & diftinguer des autres fièvres. M. AM. ADDITION DU REDACTEUR.

Quoique je ne sois pas partisan des valle; le pouls devient plus grand & recettes, & que je regarde très-peu plus égal. Alors il survient des urines de -remèdes comme spécifiques , je ou des sueurs critiques, selon que la crois devoir publier de nouveau une maladie a plus d'affinité à l'affection recette extraite du Journal de Medecine . Mars 1766, p. 243; elle fut an-La terminaison la plus fréquente noncée dans le temps comme un refe fait par les sueurs chaudes univer- mède acheté par le Roi d'Espagne felles, qu'il faut aider par des remèdes & publié par son ordre. Depuis cette alexipharmaques, (voyez ce mot) mais époque, je l'ai mile habituellement donnés avec beaucoup de modéra- en pratique dans les campagnes, & tion. Quelquesois même il n'y a ni elle a toujours été suivie du succès le coction, ni évacuation apparente, & plus décidé contre les fièvres intermitcependant la maladie se résout; ces tentes. Tout le remède consiste dans cures font rares & incertaines. On une demi-taffe de café, à laquelle on doit favorifer ces réfolutions spon- ajoute pareille quantité de jus de ci-

> « Prenez du café torréfié & paffé. décoction doucement & par incli

606 naison dans une tasse à casé qui se mal jouissant d'une parsaite santé. On alimens. Une heure après, le malade prend un bouillon, & demeure trannée. & on observe une diète légère.

Les effets apparens de ce remède felles, mais fans tranchées, ou foupeu après devient ondulent.

céder les remèdes généraux comme agit moins bien ».

Fièvat, Medecine viterinaire. - De la fièvre en général. La fièvre est un effort continuel de la nature pour subdérangent le juste équilibre des fonc- mides. tions des animaux. Cet effort confifculaires des autres parties du corps.

l'état du pouls propre à chaque ani- du disphragme, (voy. DIAPHEAGME)

trouvera à demi - pleine ; exprimez compte, par exemple, quarante-deux du jus de citron ou de limon julqu'à pulfations par minute dans le chece que la taffe foit bien remplie ; mê- val fait & tranquille , foixante - cinq lez le tout...; faites-la boire au ma- dans un poulain extrémement jeune, lade, chaudement, le jour de l'inter- cinquante-cinq dans un poulain de mission, le matin à jeun, si cela se trois ans, quarante-huit dans un cheneut. ou à une heure convenable, val de cinq à fix ans, trente dans pour que le remède ne trouve pas un cheval qui présente des marques l'estomac occupé à la digestion des évidentes de vieillesse, trente - quatre, & même jufqu'à trente - fix dans une jument faite; ce qui prouve que dans quille dans fon lit le reste de la jour- les femelles des animaux. le pouls est plus lent que dans les mâles. Le nombre des pulsations dans les artères du font une abondante évacuation par les bœuf & de la vache, est à-peu-près le même que celui de la jument & vent une sueur très - abondante, pen- du cheval. Le pouls du mouton bat dant laquelle le pouls est élevé, & foixante-cinq fois par minute; & celui du chien, quatre-vingt-dix-sept Il faut observer que, si l'on a fait pré- fois. On doit bien comprendre que nous supposons toujours les animaux purgation, faignée, &c., le remède d'une taille ordinaire; mais le pouls est toujours beaucoup plus fréquent, lorlqu'ils font d'un tempérament vif & fanguin, que lorsqu'ils sont d'un tempérament lache, & qu'ils font élevés , fur - tout quant aux chevaux , juguer & chaffer les fubstances qui dans des pays marécageux & hu-

Le nombre de pulsations dans les tant dans les fréquentes contractions artères, étant supérieur à celles que du cœur, & par conféquent dans les nous venons de déterminer , la véorganes de la circulation, il ne faut locité & la force des battemens fepas être furpris de voir les forces vi- ront donc juger chez les uns & les tales de l'animal qui en est atteint, autres de ces animaux, de l'existence s'accroître aux dépens des forces mus- de la fièvre & de l'accroissement des forces vitales; mais à ces signes par-Des signes pour s'assurer de l'exif- ticuliers, il faut y en ajouter de gétence de la fievre dans l'animal, & de néraux, tels qu'une respiration plus l'accroissement des forces vitales. Pour ou moins laborieuse, plus ou moins connoître la fièvre & distinguer l'ac- difficile, plus ou moins fréquente; croissement des forces vitales de l'ani- une accélération plus ou moins conmal, il faut s'attacher à connoître sidérable des mouvemens ordinaires des tégumens.

temps; le commencement, l'accroif- de l'animal.

fement & le déclin.

mes ont peu d'activité, le cheval perd violence des symptomes, puisque la l'appérit, le bœuf & le mouton ne crife se fait, ou est en partie faite, ruminent point, par la raifon que les & que tout annonce, dans l'animal, matières contenues dans les estomacs, un prompt rétablissement. ne se digérant que d'une manière imparfaite, le chyle qui en relulte n'est va fe terminer par une evacuation fenpas affez élaboré, & qu'il se méle avec sible. La sièvre se termine, ou par le fang avant que d'avoir fouffert la les urines, ou par les fueurs, ou par coction nécessaire pour le rendre de les selles, ou par une expectoration bonne qualité ; car plus les fonctions nafale. de l'estomac sont troublées, plus le chyle acquiert de mauvaifes quali- font plus troubles. & plus colorées tés, & plus le fang est altéré. On s'ap- que dans l'état naturel. perçoit ausli d'un tremblement dans le pannicule charnu & d'un froid fé- acre & d'une odeur forte. brile.

de vélocité que dans le premier, lentes. chaffe le fang avec plus d'impétuosité; la chaleur de l'animal augmente, coule du nez de l'animal une humeur & certaines humeurs, telles que la blanchâtre, plus ou moins épaisse. fueur & les urines, paroissent plus

& des muscles du bas - ventre qu'on le second temps, que la nature fait appercoit dans les flancs , l'abatte- tous ses efforts pour obtenir la cocment, la triftesse, la tête basse, la tion de la matière febrile ou morbirougeur des yeux, la fécheresse de fique; & que, plus cette matière pala langue, le dégoût, la cessation de roit se porter du côté du cerveau & la rumination , le tremblement du menacer de détruire les forces vitales, pannicule charnu & la grande chaleur plus les symptômes qui décèlent la fièvre, font violens, ou se terminent Des temps que l'on remarque dans promptement par l'expulsion de la la fièvre Dans tous les genres & ef- nature hors du corps de l'animal, par pèces de fièvre, on diltingue trois les voies excrétoires ou par la mort

Dans le déclin , ou le troissème Dans le premier temps, les symptô- temps, on n'apperçoit plus la même

Des signes qui decelent que la fievre

Dans le premier cas, les urines

Dans le second, la sueur est copieuse,

Dans le troisième, les matières Dans le second temps, le cœur, en sécales sont fluides, jaunes, muse contractant avec plus de force & queuses, & quelquesois sanguino-

Dans le quatrième, enfin, il dé-

Mais à tous ces fignes particuliers abondantes. Mais nous observons ce- qui font connoître que la crise de pendant que cette évacuation ne fou- la fièvre se fait par toutes ces évalage point l'animal, la fueur ayant cuations, nous devons y joindre des peu d'odeur, les urines étant pour fignes avant coureurs, confirmés par l'ordinaire claires, légères, égales & une expérience journalière. Par exempeu troubles, & les matières fécales ple, l'agitation continuelle de l'aniétant en général desséchées & rete- mal qui a la fièvre, la sécheresse des nues. C'est donc ici, c'est-à-dire, dans matières fécales, la tension ou ventre,

qu'on sent en y portant la main, la D'autres sois, les efforts de la fièvre fécheresse de la peau, l'envie fréquence sont si violens , l'inflammation est si d'uriner, annoncée par l'attitude de vive, si considérable, que l'on voit l'animal, qui se campe, sont un indice la gangrène s'emparer facilement de que la crife va se faire du côté des la partie où siège la matière morbiurines.

fe relacher, s'echauffer, ce que l'on PESTE ). connoît en y portant la main dessus; viennent chauder & moites ; lorsque font en général les mêmes que dans le pouls , qu'on fent en portant le l'espèce humaine. La disposition incît refferré.

tion plus ou moins douloureuse du plus grands exorts, afin d'éliminer bas - ventre, l'agitation continuelle du la matière morbifique; tels font un corps de l'annimal annoncent que la air contagieux & infecté, la maucrife de la fièvre doit avoir lieu vaife qualité du foin & des autres par les felles.

Enfin, une respiration difficile & laborieuse, les yeux rouges, gros & enflammés, les expirations fortes & fonores, la toux avec ébrouement & expulsion des matières contenues dans les nafeaux, font autant de fignes évidens de la crise par grandes satigues, &c. l'expectoration nasale; c'est - à - dire. nez de l'animal.

fique, comme, par exemple, dans' Lorsque les tégumens paroillent, les sièvres pestilentielles. ( Voyez

Causes de la fièvre. Les causes qui lorsque les épaules, les cuisses de-produisent la sièvre dans les animaux. doigt indicateur fur la partie voifine flammatoire du fang, son épaissifiede la tubérolité de la mâchoire pof- ment, fa stafe ou son engorgement térieure, par où passe l'artère maxissaire, dans les vaisseaux capillaires, la défous le muscle masseter, est plein & pravation des humeurs, voilà les fouple, on doit s'attendre à une sueur causes générales. Les particulières critique, fur-tout si l'on voit que les sont toutes celles qui peuvent jeter urines font diminuées. & si le ventre le trouble dans l'individu de l'animal, troubler les fonctions, &, con-Les borborygmes, la tuméfac- féquemment obliger la nature à de alimens que l'on donne aux animaux, des travaux forcés, une transpiration supprimée par le froid, ou par la pluie à laquelle l'animal aura été imprudemment expolé quand il étoit baigné de fueur; quand on le laisse boire, fans s'être repolé, après de

Traitement de la fievre en général. que la matière morbifique ou fébrile, Lorfqu'un jeune cheval, ou un bœuf paffée par les branches pulmonaires, à la fleur de fon âge, est attaqué s'échappe par le larinx, & de-là par le d'une fièvre violente, que le pouls, qu'on fent à l'endroit ci - dessus indi-Nous voyons néanmoins quelque- qué, est plein, que les vaisseaux exfois la fièvre se terminer par des térieurs sont gonflés, que les yeux éruptions cutanées, par des exhan- font rouges & enflammés, &c., il thèmes (vovez Exanthème) & par faut se hâter de saigner l'animal; d'autres dépôts critiques, d'autant mais s'il est avancé en âge, s'il est plus longs à guérir, que les symp- soible, maigre, exténué de satigues, tômes se sont montrés avec violence, épuilé; s'il a la diarrhée ou la dyssen-

terie; s'il sue beaucoup, s'il éprouve plante aromatique, telle que l'absinun froid général; si la maladie est à the, la fauge, &c. dans le vin vieux, fon déclin, il faut bien se garder de & en ajoutant, à chaque breuvage, pratiquer la faignée; en un mot, une once d'extrait de genievre, de avant que le maréchal se décide à thériaque, &c., suivant l'exigence faigner un animal quelconque atta- des cas. Gardez-vous bien d'imiter qué de la fièvre, il doit faire atten- certains maréchaux, qui, en pareille tion à l'âge, au tempérament, à circonstance, ne craignent pas d'adl'espèce , à la constitution de l'air , ministrer les sudorisiques les plus à l'espace de la durée de la sièvre, actifs à très haute dosc. Quel coit & au nombre de jours qu'il a été être l'effet de ces remèdes, sur-tout malade. L'expérience prouve que la au, commencement de la sièvre, si faignée n'est avantageuse que les pre- ce n'est d'augmenter les symptômes miers jours de la maladie , & qu'elle de la maladie , de les rendre plus devient nuilible le quatrième jour, graves, de provoquer une sueur plus en troublant les efforts de la nature, dangereuse qu'utile, & de faire périr & en empêchant ou retardant la l'animal le cinquième jour de la macoction de la matière fébrile ou mor- ladie. bifique.

FIE

feaux.

que breuvage légèrement sudorisi- tempérée. que , fait d'une intution de quelque On est assuré que la sièvre se ter-Tome IV.

Dans les cas où la nature déter-Si la faignée pratiquée dans les mine les matières de la fièvre du côté trois premiers jours de la maladie, des voies urinaires, il s'agit alors de ne favorife pas la réfolution, on doit faire attention à la quantité & aux s'attendre à une crisc, ou par les qualités des urines. Sont-elles cofelles, ou par les urines, ou par pieuses, même dans le tems où la la fueur, ou un flux par les na- fièvre paroît vouloir se terminer? cet état n'annonce jamais une crife L'etat des urines indique tou- heureuse. Il en est de même lorsqu'elles jours quel sera l'effet des sueurs, sont transparentes, equeuses, privées Sont-elles en petite quantité, rouges de fédiment, & fans odeur. Pour ef-& troubles? les sucurs seront avan- pérer une bonne crise, il faut, au tageuses; sont-elles, au contraire, contraire, qu'elles soient troubles, abondantes, aqueuses & claires? c'est colorées, de mauvaise odeur & charune preuve que la crife, par cette gées d'un sédiment muqueux ; pour voie, ne peut être qu'imparsaite. lors il convient d'aider la nature bar Dans le premier cas, il convient l'administration des breuvages d'uréd'entretenir la sueur par des boissons tiques répétés, saits d'une infusion mucilagineuses tièdes, telles que la de scuilles de pariétaire, en ajoutant décoction des racines de guimauve, une once de sel de nitre pour chaque &c.; tandis que dans le second, il breuvage, sur-tout si le ventre est faut l'exciter par des frictions sur les tendu , & les matières sécales dessé; tégumens, avec des bouchons de chées; on doit bien comprendre paille, (voyez Bouchonner) ou par aussi que l'animal doit être tenu dans des couvertures , en «donnant quel- une écurie » dont l'atmosphère soit

Hhhh

à se faire, il faut avoir recours aux métastafe béchiques incififs donnés en bol, & fébrile ou morbifique contenue dans sujets : entrons en matière. les bronches, après l'avoir atténuée.

Enfin, dans le cas où la nature paroit incertaine fur la voie qu'elle doit se choisir pour terminer la herre, & qu'il y a à craindre pour

mine par la voie des bronches pul· la vie de l'animal, il est indispenmonaires, la trachée-artère, le la fable & même urgent d'appliquer rinx , & enfin par les nascaux , si sur le tégument de l'animal , des l'on s'appercoit de la difficulté de remèdes capables d'y produire l'inrespirer, du battement des flancs, flammation & la suppuration, & & particulièrement par la confistance d'y attirer non - seulement l'hude l'humeur qui flue jusqu'au mo- meur qui occasionne la fièvre . ment où la fièvre paroît se terminer ; mais encore de la détourner du l'animal d'ailleurs paroit soulagé à centre à la circonférence. L'expémesure que l'expectoration nafale se rience parle en faveur des vésicafait . & que l'humeur loin de parti- toires. Ils produisent de bons effets, ciper des qualités des matières pu- dit le célèbre médecin vétérinaire de rulentes comme dans la pulmonie, Lyon, M. Vites, foit en détournant ( voyez PULMONIE) devient de plus l'impétuofité du fang du côté où ils en plus visqueuse, blanchâtre, jaune agissent, soit en déterminant la ma-& rarement verdatre, Ainli, lorsque tiere febrile vers les parties qu'ils la fièvre se termine par cette voie, ont enflammées, soit en excitant un il fuffit seulement de donner à l'ani- nouveau changement dans toute la mal quelques breuvages adoucissans machine, par leur action particu-& mielleux, c'eft - à - dire, du miel lière fur les folides & les fluides. commun dissous dans une décoction. Ce précepte est si bien confirmé par de racine de mauve, de guimauve, l'expérience, que nous avons plude fleurs de violettes, &c. & de fieurs fois retiré des effets merveill'exposer à la vapeur des plantes leux de ces remèdes, dans une sièvre émollientes, ( 100 yez FUMIGATION ) maligne avec éruption , que nous dans la vue de débarraffer les bron- avions à combattre : lorique les ches des substances hétérogènes, forces vitales paroissoient s'abattre & de conduire par-là la maladie à entièrement, & que l'éruption tarfa fin : ft la coction paroiffoit lente doit à fe montrer, on annoncoit une

Ce n'est pas assez d'avoir consicomposés d'iris de l'Iorence, de déré la fièvre en général dans ses seurs de foufre, de chaque une once; symptômes, dans les causes, dans de camphre, myrrhe, de chaque de- sa crise, ni dans le traitement qui mi-once , dans futfifante quantité lui est le plus convenable ; la tache c'oxymel simple. Ces remèdes, en que nous nous sommes imposée, excitant le jeu des vaisseaux, sont nous oblige encore d'entrer dans le les plus propres à favorifer la réfo- détail de toutes les espèces de sielution & l'évacuation de la matière vres auxquelles les animaux font

SECTION PREMIERE.

De la Tievre éphémère. Le nom d'éphémère vient - de ceque cette fièvre ne dure dans l'ani- de dangereux par elle-même ; si elle mal ordinairement que vingt quatre a quelquefois des fuites fâcheuses, ce heures. Nous l'avoir vue pourtant n'est que lorsque le maréchal vient à s'étendre un peu plus dans quelques déranger l'ouvrage de la nature , par ieunes chevaux. Ils y font plus fu - l'administration des purgatifs à forte jets que le bœuf & les autres ani- dose, qu'il a coutume d'employer

Signes. Le pouls qu'on fent à l'en- mèdes peu convenables. droit ci-deffus indiqué, c'est-à-dire, aux artères maxillaires, est plein, libre; on compte par minute dix-huit à vingt pulsations de plus que dans l'état naturel. L'animal fent un froid léger, il penche la tête, a l'air trifte, est dégouté, il bat un peu des flancs; il se repose tantôt sur une jambe, tantôt fur une autre; la bouche est chaude, & les oreilles froides, &c.

Les jeunes chevaux y font plus exposés que les vieux. Les travaux enflammés & tuménés, les orcilles, excessis, l'ardeur du soleil, le froid les cornes & les naseaux froids penexcessif en sont les principes ordi- dant un court espace de temps, le naires.

cède ailément aux efforts de la nature , lorsqu'elle est aidée seulement les urines , au commencement de la de la diète fimple, & de la privation maladie, moins abondantes, la transdes alimens solides pendant tout le piration ordinairement considérable temps de sa durée. Il est bon aussi vers la fin , sur-tout lorsque les uriquelquelois de donner de légers nes ne donnent pas en grande quandiaphorétiques en breuvage, tels que tité, la tôte du cheval fur-tout est l'extrait de genièvre à la dose d'une pesante, son ventre paresseux, les once dans de l'eau bouillante, fur-matières fécales noires & dures, fa tout si la transpiration vient à s'ar- démarche chancelante; il ne se coureter. On use encore assez souvent che que rarement, il fait craqueter des boissons tempérantes, rafraichif- ses dents, ses testicules sont pendans fantes & nitreufes; mais elles peu- & se rélevent vers la fin de la mavent étre nuifibles lorsque l'animal ladie. a quelques dispositions à suer. Il faut C'est cette espèce de sièvre qu'on fur-tout avoir attention de tenir le a coutume de confondre à la camventre libre par quelques lavemens pagne avec le dégout, ( voyez Diémolliens ; en un mot , nous ne crai- GOUT ) maladies où les feules foncgnons pas d'avancer que cette ef- tions des premières voies font dépèce de sièvre n'a absolument rien rangées; aussi ne faut-il pas être sur-

en pareil cas, ou par d'autres re-

## SECTION II. De la Fièvre simple.

Cette espèce de fièvre se manifeste par les fignes fuivans.

L'appétit de l'animal diminue, la rumination dans le bœuf & le mouton est presque suspendue, la respiration est plus fréquente qu'à l'ordinaire , les forces musculaires sont affoiblies, les yeux sont légérement tremblement du pannicule charnu Curation. Cette espèce de sièvre est médiocre, les forces vitales sont plus fortes que dans l'état naturel .

Hhhhh 2

forme promptement une sièvre in- vinaigre chaud. flammatoire par les cordiaux, & au-

quens de la fièvre fimple sont les ils pas mieux l'objet desiré, en teexercices outrés, la grande quantité nant le ventre libre, en calmant la de nourriture, les alimens échauf- chaleur & la vélocité du fang. & err fans, tels que l'avoine, la luzerne, favorifant l'expulsion de la matière? l'esparcette ou fainfoin, le long sé- Mais concluons; la saignée a aussi iour dans les écuries baffes & mal- fes avantages dans cette maladie, aérées, & la suppression de l'insen- lorsqu'il y a une disposition instamfible transpiration & de la fueur.

fon plus qu moins humecté; s'il y diqué. a beaucoup de chaleur dans la bouche & dans l'intestin rectum, il faut y ajouter du fel de nitre. Cette pratique est bien opposée à celle qui est ordinairement prescrite, & suivie par les maréchaux de la campagne. c'est-à-dire, à l'usage du vin, de la thériaque, des pelottes d'affafortida autrement appelées pelottes puantes , des breuvages aromatiques, & des autres fubstances incendiaires.

les reins du cheval qui a la fièvre, titue du vinaigre, qu'enfuite on fri- l'ordinaire vers le neuvième jour. casse l'avoine dans le vinaigre penfur les reins du cheval, quand & mal aérées, & le passage subit

pris, si d'une sièvre simple, on en l'avoine est froide, on remet du

Sans doute que M. de Garfault tres remèdes de cette espèce, en aug- prescrit ce topique, pour savoriser mentant la circulation du fang, & l'expulsion de la matiere qui occaen irritant trop vivement le système sionne la sièvre par les urines. Mais les lavemens d'une décoction de ra-Caules. Les principes les plus fré- cine de guimauve ne rempliroientmatoire. Les purgatifs, les sudorifi-Traitement. Lorsqu'un cheval ou ques, les diurétiques stimulans doiun bœuf font atteints de la fièvre vent être bannis, les forces vitales fimple, il faut mettre en ufage la étant, affez actives pour vaincre la diète , la faignée , & les lavemens réfistance que lui oppose la maémolliens & mucillagineux; la diète tière fébrile, & étant d'ailleurs foùconsiste en boisson blanche, & du tenues par le régime ci-dessus in-

#### SECTION III.

#### De la Fièvre simple de la brebis.

Dans cette maladie l'appetit de la brebis est considérablement diminué, la rumination est suspendue : elle fe tient en peloton dans la hergerie, & ne fort qu'avec peine de l'étable: On observe un tremblement plus on moins fort dans le panni-M. de Garfault confeille de frotter cule charnu, les oreilles, le bout du nez, les épaules, les cuiffes refavec de l'eau-de-vie ; il recommande tent froids pendant quinze ou vingt encore de faire bouillir un demi- heures ; enfuite tout le corps prend boilleau d'avoine dans de l'eau ; que une chaleur modérée , jusqu'à la fin l'on jette cette eau , qu'on lui fubf- de la maladie , qui se termine pour

Caufes. Nous comptons parmi ces. dant un instant, qu'on mette le tout causes les boissons trop froides, le dans un fac & qu'on l'applique chaud long féjour dans des bergeries baffes air extremement froid.

Curation. Parmi les bergers, les uns donnent tous les jours aux brebis atteintes de cette espèce de fièvre, des infusions faites avec parties égales de seuilles d'absinthe & de rue ; les autres coupent le bout de chaque oreille, ramaffent le sang qui découle de la plaie, pour le meler avec du sel & du cumin, & pour le don- que de voir consondre cette maladie ner à l'animal. On doit bien com- avec d'autres espèces de maladies prendre que le premier remède est aigues. Nous entendons dire journeltrop-échauffant pour être indiqué, lement à certains maréchaux, lorsfurt-tout dans la fièvre qui reconnoît qu'un cheval est attaqué d'une mapour cause une excessive chaleur, & ladie grave, qu'il ne connoit pas, qu'il que le second est trop absurde pour est effecté de sièvre maligne. C'est ne pas le rejetter. N'est-il pas préfé- bien - là le vrai moyen d'entretenir rable, au contraire, de saigner la bre- son crédit, en cas que l'animal vienne bis à la veine de la machoire, de lui à périr. Il est vrai que presque toutes donner de l'eau bl.nche nitrée pour les fièvres font fouvent accompaboisson & de la purger avec du petit gnées des affections de la tête , qui lait feulement?

SECTION I V.

De la Fièvre maligne.

mouton.

Signes. Elle se manifeste par un eft terne & hérissé, il s'arrache fa- dant les grandes chaleurs. cilement; l'animal plie fous lui , lorf-

d'un air extrêmement chaud à un tégumens naturelle, & très - rarement accompagnée de fueur ; la refpiration grande & laborieufe, quelquefois petite, fréquente & avec foupir, la bouche seche, la langue blanche, souvent tirant sur le noir, les matières fécales , tantôt fiuides , tantot desséchées, sans avoir rien de fétide.

Rien de plus commun aujourd'hui rendent la maladie grave; mais ces affections ne font que passageres & fymptomatiques, tandis qu'elles font essentielles à la fièvre maligne . & l'accompagnent dans tous ses temps, Le bœuf est plus exposé à cette cette espèce de sièvre ayant sans conespèce de sièvre que le cheval & le tredit son principal siège dans les nerfs & le cerveau.

Caufes. Les causes de la fièvre maaffoiblissement subit des forces mus- ligne sont tous les alimens corromculaires; elles font si affoiblies que pus , une constitution particulière l'animal qui en est atteint est obligé de l'air, les grandes chaleurs de l'été, de se tenir couché. Les yeux sont les eaux bourbouses & sétides qui triftes & larmoyans, le pouls pref- fervent de biffon, & les travaux que dans fon état naturel ; le poil excessifs & oatres , sur-tout pen-

Il est des fignes avant - coureurs qu'on lui paffe la main sur les reins; dans cette maladie, qui décèlent que il refuse toute espèce d'alimens , la l'animal va mérir. Tels sont , par rumination est sufpendue, les urines exemple, la noirceur & la sécheresse font troubles, fouvent claires & peu de la langue, les excrémens fecs & abondantes; la peau est seche, l'épine de couleur noire, les mouvemens du dos douloureuse, la chaleur des convulsifs des extrémités, l'agitation pouls foible.

continuelle de l'animal , la chaleur l'atmosphère soit d'une chaleur temextreme des tégumens, leur féche- pérée. resse, la respiration laborieuse, les grands foupirs répétés, le grand battement des flancs, & fur-tout le

Traitement. C'est ici qu'il est urtieme jour. Ainfi, l'animal est-il jeune.

nez-lui tous les jours des breuvages, chiens. ou bien des bols faits d'une once de

SECTION V.

De la Fievre maligne des chiens.

C'est de l'excellent onvrage des gent d'administrer les remèdes avec Recherches Historiques & Physiques prudence, cette maladie étant pref- fur les maladtes épizoctiques de que toujours décidée avant le fep- M. Paulet, que nous tirons cet article. « Il y a plusieurs années , dit vigoureux, fanguin, faignez-le plu- ce docteur célebre, qu'on observeficurs fois à la veine jugulaire dans une fièvre maligne qui détruit les l'espace de vingt-quatre heures; don- chiens, qu'on appelle la maladie des

» Le premier jour, l'animal a une fel de nitre, de trois drachmes de démangeaison au nez, les yeux tercamphre , & de suffisante quantité nes ; il éternue souvent , il est comme de miel. Si la bouche est sèche, con- enchifrené. Le deuxième jour , il tentez-vous de l'abreuver , & de le traîne le train de derrière , il est foutenir avec de l'eau bl. nche nitrée penché sur un des côtés, ne peut se seulement. Les forces vitales parois- soutenir sur ses jambes, de derrière fent-elles diminuer ? empressez-vous fur-tout ; il est dans un état de stud'appliquer de larges velicatoires sur peur. Le troisième, ces accidens conles deux fesses. Ne saignez jamais tinuent, & la stupeur augmente. Le l'animal le troissème jour de la ma- quatrième, il coule du nez une muladie, elle feroit mortelle : ne lui cofité épaiffe, femblable à du blanc donnez pas non plus aucun breu- d'œuf, qui fort par filandres ; l'anivage fuderifique, à moins que vous mal est constipé, quelquesois il rend ne soyez phyliquement sur de quel- des matières fort dures & teintes de ques fignes qui annoncent une crife fang : il a une fièvre très - confidépar les fueurs. La foif de l'animal rable, accablement ; l'animal ne déest-elle extrême? faites dissoudre dans sire ni de manger ni de boire; il est l'eau blanche de la crème de tartre : très-affoupi , fa langue est chargée ; donnez - lui meme du petit lait, si tout son corps est très-sersible lorsvous en avez. N'oubliez pas de lui qu'on le touche. Cet état se soutient faire fentir de temps en temps de l'ef- pendant plufieurs jours , pendant lefprit volatil de sel ammoniac , pour quels il éprouve des alternatives de lui réveiller les forces vitales ; entre froid & de chaud , des tremblemens ; tenez-les par de fréquentes fumiga- il est toujours affoupi. La foiblesse tions dans l'étable, acc des baies des reins, dans les uns, n'est qu'acde genièvre dans le vinaigre. Obser- cidentelle, & revient par intervalles; vez fur - tout de bouchonner de dans les autres , elle est continuelle. temps en temps l'animal, de le tenir Lorsqu'elle n'est que passagère, on dans une écurie propre, & dont remarque que la connoiffance vient

cablement fe foutient quelquefois plus de quarante jours, & cette maladie se termine ou par une éruption galeuse à la peau, ou par un dépôt rement la finesse de quelqu'un de ses fens, & quelquefois l'ouie & l'odòcomme hébétés.

appliquant des trochisques de minium daus l'ouverture des abces formés aux articulations. Cet escarrotique rend l'ouverture plus grande, en rongeant les chairs, & après la chute de l'escarre, on observe qu'il s'y établit une bonne suppuration, qui la vie à l'animal.

» Pour empêcher ces fortes de dépôts aux articulations, on a fait a plufieurs des incisions aux tégumens de la cuisse, dans lesqu'elles on introduisoit du mercure, ce qui n'a procuré aucun foulagement marqué, mais épizootique & contagieuse. Elle s'anen a préservé l'articulation.

à l'animal.. lorfque cette foiblesse le ajoute trois ou quatre grains de tartre quirte. Enfin , les excremens , l'ha- émétique ; quelques perfonnes ont leine & tout le corps deviennent employé avec un pareil succès , les très-puans ; le poil lui tombe ; l'ac- hydragogues , fur-tout le diagrède, à la dole de trois ou quatre grains par jour , ce qui les évacue très-

Une maladie à peu près femblable fur les jambes, principalement aux fit de grands ravages en Languedoc. articulations, ou par un engorge- en 1777, 1778 & 1779. Elle étoit ment des glandes parotides ; & fi Epizootique & contagieufe. Les chiens l'animal s'en relève, il perd ordinai- courans, les chiens loups & les épagneuls en furent spécialement attaqués ; les uns devenoient aveugles . rat entierement. La plupart restent les autres recouvroient la vue un mois ou quaranté jours après la fin-» On en a réchappé plusieurs, en de la maladie. Le tartre émétique donné au commencement , les infufions du coquelicot & des tétes de pavot, auxquelles on ajoutoit deux drachmes de fel de nitre pour chaque potion, & pour les chiens les plus gros, les fumigations de cascarilles, qu'on faifoit fous le nez de ceux qui est essentielle dans ce cas pour sauver jetoient, produisirent des effets merveilleux.

### SECTION VI.

# De la Fièvre putride maligne.

Cette maladie oft ordinairement y a déterminé souvent le dépôt, & nonce par la tristesse & la perte d'ap-· pétit ; lorsqu'elle est déclarée , il y a » Quant aux remèdes internes, diminution de lait dans les vaches. abute M. Paulet, on a employé avec dégoût abfolu ; la rumination celle fuccès le foufre doré d'antimoine enterument ; l'animal est fort triste ; dans le bourre ordinaire. La dose , il porte la tete & les oreilles baffes , pour les petits chiens est de deux sa vue se trouble, & sa tristesse su grains, & de fix pour les gros, tous, change en véritable stupeur; les yeux. les jours, de trois en trois heures, font larmoyans, mais fans être, pour dans un bouillon léger, fait avec l'ordinaire, ni rouges, ni enflammés; les têtes de mouton : cela les fait il découle des nafeaux une mucofité vomir & évacuer; quelquefois, pour, gluante & jaunâtre; les cornes & zendre ce remede plus actif, on y les oreilles deviennent froides; biere

tôt après furviennent des frissons irré- il convient d'ajouter à geatre livres les doigts ; la respiration est genée , en quatre prises , pour un jour , & le pouls a plus de plénitude que qu'on donne avec la corne. Les gens dans l'état de fanté, fans être dur de la campagne peuvent substituer ni trop plein; la langue est humide au quinquina, en cas qu'il foit trop & blanchâtre; les urines d'abord cher, la meme dofe d'écorce de font troubles , deviennent enfurto faule. La faignée , suivant M. Dufot. claires & limpides ; les matières fé- médecin pentionnaire de la ville de cales., dès le commencement, font Soissons, qui observa cette maladie dures & peu abondantes ; mais , le dans le Laonnois , en 1771 , ne paroit troilième jour le dévoiement com- point indiquée dans aucun temps de mence à se déclarer, & les matières la maladie, par la raison que la pléfécales font convertes d'une espèce nitude du pouls n'est pas assez cond'huile fétide; on voit quelquefois sidérable, & que d'ailleurs cette pléparoitre sur les animaux qui en sont nitude est plutôt l'effet d'une raréattaqués, des tumeurs qui augmen- faction de fang, que celui d'une plétent infensiblement , & qui fixent thore fanguine. ( Poyer PLETHORE ). leur siège sur les tégumens; les forces La saignée alors, bien loin de soufont très-abattues, l'animal gémit, lager l'animal, trouble les efforts de bat des flancs, est oppresse y pousse la nature, en diminuant les forces des foupirs; les yeux se troublent, vitales. Les purgatifs sont indiqués ils deviennent jaunes, & font tou- au commencement & à la fin de la jours larmovans; les convultions pa- maladie. Ceux qu'on emploie avec roiffent , & font bientôt fuivies de fuccès , font trois onces de f

guliers, auxquels fuccède une chaleur de cette eau blanche antifeptique, tébrile de peu de durée ; les poils demi-livre de miel commun , quatre fe hériffent & fe détachent facilement onces de quinquina , & autant de de leur cuir ; lorsqu'on les tire avec racine de gentiane ; qu'on partage quatre onces de miel commun fur Traitement. D'après tous ces symp- lesquels on verse une livre d'eau tômes, les indications que la maladie bouillante, & d'heure en heure on préfente confiftent d'abord à arrêter fait boire à l'animal, environ une livre les progrès de l'inflammation, quoi- d'eau blanche; il est bon que les qu'elle ne paroifle jamais bien vive , purgatifs foient fecondés par quelmais sur-tout ceux de la putridité & ques lavemens émolliens. L'expéde la gangrène. On parvient à rem- rience prouve que les lavements plir cette première vue , en meteunt purgatifs , ni les breuvages de même l'animal à l'eau blanche, à laquelle nature composés des drastiques les on ajoute, sur environ un seau de plus forts, tels que le jalap, l'aloès, cette eau, fix onces de la liqueur ainfi que les préparations d'antimoine, antifeptique du célèbre Médecin vé- administrées sur-tout à forte dose, ne térinaire de Lyon, qui est un mé- produisent aucun bon effet. Ces relange d'eau - de - vie camphrée & de mèdes , ainsi employés , augmentent . vinaigre . à parties égales. Si les constamment les battemens des flancs, symptomes augmentent en intenfité d' caufent de plus vives agitations dans l'intérieur

l'intérieur de l'animal, fans cependant mais rarement, & avec beaucoup de procurer plus d'évacuation.

qui paroiffent quelquefois fous les dinaire, pénible; l'animal pouffe de tégumens, il faut les ouvrir, & les longs foupirs; les forces mufculaires enlever avec l'instrument . tranchant. diminuent peu à peu, tandis que les L'extirpation faite, on laisse saigner forces vitales semblent s'accroître; la plaie, & on la panse avec l'onguent digestif, & non avec des caustiques, dont l'emploi est toujours nuifible en pareil cas, en ce qu'ils augmentent la douleur, troublent les crifes falutaires que la nature cherche à former par ces dépôts.

Nous avons dit plus haut que cette maladie étoit contagieuse & épizoptique; elle exige donc des secours préservatifs ; on n'a qu'à consulter sent des tumeurs extérieures, qui parceux qui font indiqués & recom- ticipent du bubon & du charbon. mandés aux mots CONTAGION; (Voyez BUBON & CHARBON).

ÉPIZOOTIE.

#### SECTION VII.

De la Fièvre inflammatoire.

Le bœuf y est beaucoup plus sujet que le cheval. Dès qu'il commence d'en être attaqué, les oreilles, les cornes & les tégumens sont froids ; se montrent avec violence, le pannicule charnu tremble; l'anife lève; fes yeux deviennent rouges, enflammés & Jarmoyans; les oreilles. & le palais font fecs & brûlans; de l'air. l'haleine eft chaude, la tête est baffe, & les oreilles pendantes; il est dégoûté, il celle de ruminer; la vache de comprendre quel doit être le danperd le lait; les excrémens sont dessé- ger, de la cohabitation d'un grand chés & de couleur noire; tantôt l'ani- nombre de bœufs réunis dans la mal fiente fouvent & peu, tantôt il même étable; il y a déjà long-temps Tome IV.

peine; la couleur des urines est rou-Quant au traitement des tumeurs geatre; la respiration est, pour l'orordinairement l'animal est plus satigué la nuit que le jour, & fouvent l'inflammation attaque le troifème, ou le cinquième, ou le septième jour, une partie interne, telle que le poumon, le larinx, les intestins, &c.; ce qui donne lieu à une péripneumonie,

> à une angine, ou esquinancie, à la dyffenterie, ( voyez ces mots ) ou bien

> une partie externe fur laquelle paroif-

On ne peut poirt exactement fixer la durée de cette espèce de fièvre; mais il est d'observation que lorsque les symptômes ne paroillent pas graves, & qu'ils marchent avec lenteur, que la maladie se termine vers le onzième ou quatorzième jour, tandis que l'animal meurt le troisième, & plus souvent le cinquième jour, lorsque les symptômes

Caufes. Nons rangerons parmi les mal est inquiet, s'agitte se couche, principes ordinaires de la fièvre inflammatoire, les violens exercices, les chaleurs excessives de l'été, la les cornes & les régumens prennent mauvaile qualité des eaux & des aliune chaleur confidérable ; la langue mens, & la conftitution particulière

Cette maladie étant ordinairement épizootique & contagicufe, il est aifé est constipé ; il urine quelquesois, que nous nous élevons contre cette I iii

pour le procurer beaucoup d'engrais, le pratique journellement à la cam-& ils ne nous écoutent point. Jufques à quand préféreront - ils que la furprendre ou de retarder toutes les fécondité de la terre foit payée par excrétions, parce que la fièvre étant le facrifice de leurs bœufs, fans lef- plus violente, moins les fucurs, les quels ils ne fauroient la fertilifer, urines & les autres excrétions doiplutôt que de renoncer à leurs cruelles vent avoir lieu. Les lavemens émolhabitudes? Jusques à quand seront-ils aveuglés sur leur propre intéret ? N'entendront - ils iamais la voie de la raison, en secouant les préjugés ruineux dont ils ont été tant de fois la victime?

quantité du fang, de modérer le mouvement du cœur, & de diminuer la minuer l'impétuolité du fang vers disposition inflammatoire des hu- la tête, de détendre l'abdomen, & meurs, en saignant l'animal. Il est de savoriser, par conséquent, un flux d'observation que la saignée est de d'urine plus abondant & plus facile. tous les remèdes celui qui foulage le On peut rendre ces lavemens purplus promptement, & que plus on gatifs, en y faifant diffoudre quatre la retarde, plus le fang devient couen- onces- de pulpe de casse ; mais ces neux; mais la dole du fang à tirer, lavemens ne font indiqués qu'au nous le répétons, doit être toujours commencement de la maladie, pour proportionnée aux forces, à l'âge, à feconder l'effet des remedes mucilala taille, à l'espèce, & à l'intensité gineux, & sur-tout pour n'avoir des symptômes qui accompagnent la maladie. On ne risque rien de répéter la faignée trois ou quatre fois dans l'espace de quarante - huit heures. Si, au commencement du troisjème jour, les symptômes subsistent encore, on ne doit pas craindre même de la répéter. On doit administrer des boissons tempérantes & mucilagineufes, d'une décoction de mauve, de guimauve, &c. plufieurs fois indiquée dans cet Ouen y ajoutant, du sel de nitre pour vrage, & en réitérer même l'applicale cheval, & de la crème de tartre tion, jusqu'à ce qu'on soit affure d'un pour le bouf. Qu'on se garde bien changement.

prévoyance mal placée des bouviers, la fin, avec les cordiaux, comme on pagne; ce seroit le vrai moven de liens font ausli indiqués, & d'une utilité effentielle dans cette maladie. par la vertu du'ils ont d'entrainer les excrémens durs & arrêtés dans les petits intestins, de fomenter toutes les parties contenues dans le bas-Traitement. Il s'agit de diminuer la ventre, d'établir une dérivation du côté de cette même partie, de dipas recours aux forts purgatifs, toujours dangereux dans la fièvre imflammatoire.

Mais, lorsque la matière sébrile au lieu de marquer, de se procurer une iffue par les vaiffeaux excrétoires. paroit, au contraire menacer d'affecter le cerveau, il faut se hafer d'appliquer les vésicatoires de la manière déjà

d'exciter l'excrétion des urines ou . S'il paroit, au contraire, des tudes fueurs, au commencement de la meurs fur les tegumons de l'animal, maladie, par l'utage des diurétiques on doit efpérer une bonne issue de & des diaphorétiques, & meme vers la part des efforts de l'art ou de la nature ; ces efforts étant capables de produire un dépôt falutaire, dans quelque point de la fuperficie du corps, il faut donc diriger toutes fes vues de ce côté - là; quò natura vergie eò ducendam. On parviendra à fixer l'humeur au - dehors . & à faire fuppurer les tumeurs inflammatoires, par l'application réitérée des cataplaimes maturatifs faits de levain, la tumeur paroît - elle avoir un carac- ladie, voyez PESTE. tère bien évident de malignité? paroîtelle participer de la nature du bubon exanthématique, (voye; ERYSIPÈLE ou du charbon ? il faudra alors fe & EXANTHÈME). conduire suivant la méthode indiquée dans ces articles. ( Voyez Bubon ,

CHAREON ). Lorsque la matière fébrile se porte au poumon, au gosier, aux intestins, on doit traiter la maladie comme une péripneumonie, une esquinancie, une dyssenterie, &c. ( Voyez tous ces

mots ).

meur, qui pourroit avoir resté dans est la cause. M. T. le fang.

Voici la formule de ce purgatif. Prenez feuilles de fené une once, Le premier mot indique le fruit, le feversez dessus environ une sivre d'eau cond, l'arbre qui le porte, le troibouillante, laissez infuser quatre heu- sième, l'emplacement où l'on le cultive. res, coulez avec expression, & ajou- M. Tournesort le place dans la quatez à la colature aloès succotrin une trième section de la dix-neuvierne once, camphre trois drachmes, & classe, qui comprend les arbres à donnez à jeun à l'animal avec la fleurs à chaton, les mâles séparées corne.

SECTION

De la Fièvre pestilentielle,

On appelle ainfi, toute fièvre aigue, subite, accompagnée de symptômes graves & très - dangereux très - contagieule, & qui se répand fur plusieurs sujets en très - peu de de pulpe d'oignons de lys, & de mie temps. Quant aux fignes, aux causes, de paire, ou d'onguent bafilicum. Mais & au traitement de cette terrible ma-

Quant aux fièvres éryfipilateufe &

SECTION

De la Fièvre lente.

Jusqu'à présent, nous n'avons observé aucune espèce de fièvre lente essentielle dans les animaux. Ce genre de fièvre est ordinairement le symp-Le septième jour passé, on peut tôme d'une maladie chronique, comme, donner à l'animal, pour toute nour- par exemple, de la morve, de la pulriture, un peu de son humeché avec monie, des suppurations internes, du de l'eau miellée, & beaucoup d'eau farcin, des obstructions de soie, de blanchie avec la farine d'orge ou de l'hydropisse, ( Voyez tous ces mots). froment, & l'on doit terminer la On doit bien fentir qu'on ne peut cure par un purgatif, afin d'achever guérir ce genre de fièvre, qu'en comd'entraîner en-dehors un reste d'hu- battant la maladie principale qui en

> FIGUE, FIGUIER, FIGUERIE. des femelles, & dont les fruits font Iiii 2

des baies molles ; il l'appelle ficus, ainsi que M. von-Linné qui le classe dans la polygamie polycecie.

# CHAPITRE PREMIER.

Caradire du Genre.

Fleurs à chatons , males & femelles, renfermées en très - grand nombre, dans l'intérieur d'un calice commun, grand, à-peu-près ovale, charnu, concave, presque totalement fermé dans la partie nommée l'ail de la figue, par des écailles aigues en forme de lance, dentées, recourbées; les fleurs mâles logées dans la partie supérieure du calice; les femelles dans l'intérieure ; les unes & les autres attachées à de petits châtres en-dessous ; l'écorce & les péduncules; les mâles composées de trois étamines, & d'un calice propre che lorsqu'on les coupe. Cet arbre divifé en trois; les femelles compofées d'un pistil & d'un calice particulier divifé en cinq.

Fruit; il est précisément le calice commun qu'on nomme figue, & qu'on appelle improprement le fruit. On voit, par ce qui précède, qu'il n'est réellement que l'enveloppe des est le type de toutes les espèces jarfleurs & des fruits. Les fleurs fe- dinières, aujourd'hui fi multipliées, melles produifent des femences obrondes, comprimées, lenticulaires, qui se trouvent dans le fond du calice commun.

#### CHAPITRE

#### DES ESPÈCES.

Afin d'éviter la confusion, il convient de les divifer en botaniques & en jardinières; (voyez le mot Espèce) teur de quarante à cinquante pieds, comme je n'ai jamais soigné que pousse des branches horisontales &

les espèces cultivées dans nos provinces méridionales, je préviens que je vais emprunter une très - grande partie de la fection fuivante, du supplément de l'Encyclopédie, où cet article est extrait du favant ouvrage de Miller.

#### SECTION PREMIÈRE.

Des Espèces Botaniques.

1. Figuier commun. Ficus carica. L. Ses feuilles font simples, entieres, palmées, découpées profondément, rudes au toucher, avec des nervures faillantes fur leur furface inférieure ; elles font alternativement placées fur les tiges, vertes en - dessus, blanfeuilles répandent une liqueur blans'élève, dans les provinces méridionales, fouvent à la hauteur de vingt à vingt - cinq pieds, & quelquefois fon tronc a julqu'a dix-huit pouces de diamètre ; son bois est spongieux, il est originaire d'Asie & de l'Europe méridionale. Cette espèce de figuier

2. Figuier Sycomore ou Figuier de Pharaon. Ficus Sycomorus, L. Il est originaire d'Egypte, ses seuilles refsemblent à celles du gros murier noir, & elles font blanches & velues pardesfous. Le fruit croît sur les grosses branches & fur le tronc.

3. Figuier Religieux. Ficus religiofa. L. Originaire de l'Inde, où il est regardé comme facré, & personne n'ofe le détruire ; il s'élève à la hau-

multipliées au sommet, dont l'ombrage gerrimis, L. M. Von-Linné le regarde couvre à - peu - près la même gran- comme une variété du précédent, deur de terrain. Le besoin, je punse, & il s'élève aussi haut, ses branches plus que tout autre motif, a été, dans ces pays brúlans , le premier motif du respect religieux. Les seuilles ressemblent à celles du peuplier noir; elles font d'un vert clair, foutenues par de long pétioles; le fruit naîț fur les branches, petit, rond, fans valeur, & il fort de l'aisselle des feuilles. On peut le multiplier par bouture.

4. Figuier du Bengale. Ficus benghalensis, L. Il est originaire de l'Inde. Il s'élève fur plufieurs tiges à la hauteur de trente à quarante pieds ; ces tiges se divisent en nombre de branches qui poussent des racines de leur partie inférieure : la plupart de ces racines plongent jusqu'à terre & s'enfoncent dans le sol ; de sorte que cet arbre forme, aux lieux où il croit naturellement, un tissu impénétrable par l'entrelacement de ses branches & de ses racines ; ses seuilles sont ovales, très-entières, obtuses, un peu épaisses; les fruits d'un rouge foncé, ronds & deux à deux.

5. Figuier des Indes. Ficus indica, L. Originaire des deux Indes ; il s'élève ressemblent assez à celles du coiobtuses, d'un vert obscur en dessus, écusson, & d'un vert tendre & veiné en-deflous; le fruit est petit & mauvais ; les mina, L. Originaire de l'Inde ; il a branches poullent des racines de leur les feuilles ovales, pointues, ftrices partie inférieure, comme celles du transversalement. figuier du Bengale.

font très - déliées, & poullent des racines; les seuilles ont huit à neuf pouces de longueur fur deux de large : elles fe terminent en pointe ; les fruits font petits, ronds, bleus, & ne font pas mangeables,

7. Figuier en grappes. Ficus racemofa, L. Originaire des Indes. Sa hauteur est de vingt-cinq pieds environ, fes feuilles sont ovales, pointues d'un vert luifant ; le fruit est petit , il naît

en grappes.

8. Figuier nain. Ficus pumila , L. Originaire de Chine & du Japon. C'est un buisson à branches tramantes, qui pouflent des racines de leurs ioints comme les coulans des fraisiers, les feuilles ont environ deux pouces & demi de longueur fur deux de large, & fe terminent en pointe, elles sont d'un vert luisant ; le fruit est petit.

9. Figuier à feuilles de châtaignier. Originaire d'Amérique ; les feuilles font oblongues, pointues, découpées en scie; le fruit est rond & parleme de taches.

10. Figuier à feuille de Nymphea. autant que le précédent. Ses seuilles ficus nymphai folia, L. Originaire de l'Inde ; a les feuilles femblables à gnassier pour la forme ; mais elles celles du nymphea ou nénuphar ont jusqu'à six pouces de longueur jaune, aussi grandes, lisses; blanches fur deux de large, terminées en pointes en-dessous, & comme suspendues en

11. Figuier Benjamin. Ficus benja-

12. Figuier vineneux. Ficus toxi-. 6. Figuier des Indes occidentales, caria, L. Feuilles en forme de cœur, c'est le fieus & foliis lanceolaiis inte- ovales, dentelées, cotonneuses en desfous; le fruit tond & velu; cet arbre coupures. Leur pétiole est moins lone crost pres de Sumatra, il est très-venéneux au rapport de M. von-Linné.

Tous ces arbres se multiplient par boutures, par marcottes, par rejets. Les boutures se font en été; il convient d'avoir l'attention de les laisser fécher à l'air & dans un endroit ombragé, afin de fécher la coupure, fans quoi elle pourriroit.

# SECTION II. Des Espèces jardinières.

Il règne dans la nomenclature de ces espèces une singulière confusion. Dans chaque province les noms va-

I. Des espèces les plus analogues aux provinces du nord du royaume. 1. Figuier à fruit blancou groffe Blanche ronde , ficus fativa , frudu globofo alto, mellifluo, T. Feuilles grandes, peu découpées; les fruits gros, renflés par la téte, pointus à leur base, recouverts d'une peau lisse; sa couleur est d'un vert très-clair. La figue est remplie d'un fuc doux, très-agréable; il donne deux fois du fruit dans la même année. Les figues du printemps, nommées figues-fleurs, ne font point aufli bonnes que celles de l'automne. Cette espèce a produit une autre variété à fruit rond, dont on ne parle pas en ce moment, parce qu'il ne murit que dans les provinces du midi.

2. Figuier à fruis jaune ou l'Angémoins grandes, moins découpées que genre. les précédentes, plus longues que . 2. La groffe Blanche longue; valarges, & n'ont souvent que trois dé- riété de la groffe Blanche ronde, très-

que celui des feuilles de la précedente. Les fruits font un peu plus alongés & moins gros; teur peau est jaune, tiquetée de vert clair; la couleur de la pulpe est fauve, tirant fur le rouge. Cette espèce est plus abondante en automne qu'au printemps; elle est trèsagréable au gout.

3. Figuier à fruit violet. Ficus fativa , frudu parvo globofo, violaceo intus rubense. Ses feuilles sont plus petites que celles des deux précédentes, découpées très-profondément en cinq parties. & fouvent surdécoupées, presque toutes aussi larges que longues. La peau du fruit est d'un violet foncé & la chair rouge. Cette figue est trèsagréable quand elle est mûre.

4. Figue - Poire ou Figue de Bordeaux. Ficus fativa . frudu violaceo . longo, intùs rubente, T. C'est une variété de la précédente; sa peau est d'un rouge brun , le dessous d'un rouge pâle, l'intérieur d'une couleur fauve & rouge : elle murit mal dans le nord.

II. Des espèces analogues aux pro-

vinces méridionales du royaume. Garidel, dans son Histoire des Plantes de Provence, nous a donné une bonne collection des espèces de figuiers qu'on v cultive. 1. La Cordelière ou Servantine. Fir

cus fativa , frudu pracoci , fubrotundo , albido, firiato, intus rofee, T. Le fruit est obrond, presque rond, blanchatre; son écorce marquée par des nervures, l'intérieur est de couleur rose. Les lique ou la Melite, Ficus fativa frudu figues - fleurs ou printanières font les parvo, fusco, insus rubente T. Feuilles meilleures & les plus délicates de ce







commune dans les provinces du midi. Ficus fativa, frudu oblongo, albo, melmellifluo, T. Cette espèce exige besucoup de chaleur craint les brouillards; fon fruit est blanc, oblong, se fillonne, & il est marqué de quelques petits points blancs. Les figues printanières sont douceatres, moins bonnes que celles du printemps.

3. La Marfeilloife. Ficus fativa; frudu parvo, ferotino albido, intus ro-Geo. mellifluo, cute lacera. T. Elle exige beaucoup de chaleur: o'est, à mon avis, la meilleure figue, la plus parfumée. Son fruit est petit, d'un vert pâle & intérieurement rouge; il mûrit tard.

4. La petite Blanche ronde ou de Lipari. Ficus fativa, frudu glotofo, albido, omnium minimo, T. C'est la plus petite espèce de toutes celles que l'on mange. Son fruit est rond, blanc; il a la forme d'un chapeau, & doux

comnie le miel. nin . 1 .1 .2 5. La Verte. Ficus fotiva, frudu viridi, longo pediculo insidente. intus rubente. T. Elle aft, postée fun unalong alle gage besucoup de chaleumann péduncule , verte extérieurement de rouge comme du fang dans fon intérieur. C'est une des meilleures figues corrice tenui. Elle differe de la précés de Provence, mais fort fujette sux brouillards. N'est ce pas la signe ifchia verte de Miller ?

. G. La groffe Jaune, ficus fatira frudu albo, omnium maximo, ablongo, intus fuare rubense & mellifino. Gette figue eft d'abord blanche, enfaite jaune quand elle murit; elle-ellejoblopque & d'un jou pouge en desent Ceft la plus groffe que l'on conneile On en voice que pelent de quatre à sing onces. Son-gout , est agréable : & fort

lique. Ficus fativa, frudlu majori violaceo, oblongo, cute lacera, T. Elle a la forme d'une aubergine ou mélongene : ( voyez ce mot ) fa peau fe fend quand elle approche de la maturité. Les ligues d'automne font moist groffes que celles du printemps.

8. La petite Violette. Ficus fativa. frudu minori , violaceo, cute lacera, T. Elle ne diffère de la précédente que

par fa groffeur. 9. La groffe Bourjaffote ou Bar-

nifote. Ficus fativa, frudu atro-rubene te, polline tafio ofpeyoy d'un rouge foncé couvert d'une espèce de pous fière bleue, & quelquefois blanche, fon écorce est dure, sa forme est sphérique & aplatie du côté de l'eil. Cette figue ell délicate & très-agréable arrordie, mais terminee ald

10. La poste Bourgeffate, Ficus fativa, frudu globofo, 'hiro-rubente, intus purpureo, cure firma, T. Plus petite que la précédente, d'un rouge noir en dehors & nourpre en dedans, plus aplatie vers Levil, fon écorce dure a ne I In day Mountone Fious Plating fruitu rotundo minore atro-purpureo : dente par fon égorge mines, par fon écorce d'un pourpse noirs & elle est 

12. La Negrone, Ficus fativa, frudu parvo, spadico, intis dilute subente .. G, Elle est fost commune, pou délicate, croit dans les vignes ! fruit petit. d'un rouge brun, & intédieuremens dun rouge vife. and ab sied all 113 La Graiffone, Fiche farive, fine

tu retundo a ales molliste infepedi fun poris, G. Très-peu déligares blanche, fude, malle precoce, naplation part 7. La groffe Violeter longue ou l'edur dellus et al . . . . mil . . b of the

14. La Rouffe. Ficus fativa, frudu une branche, fi on détache une feuille. magno, rotundo, depresso, spadiceo, eirea umbilicum dehiscente, intus suave & acre. rubente, G. Très-grosse, ronde, aplatie, de couleur d'un rouge-brun, s'ouvre vers l'œil, & intérieurement elle est d'un joli rouge.

15. Nommée en Provence xuov de muely. Ficus fativa, frudu oblongo, dilute und-rubente, mellifluo, intus albo, G. Oblongue, d'un rouge noir & vif, intérieurement blanche, & très-

douce. 16. La Verte - brune, Fieus fativa, fructu parvo, in bafi rotundo, cired pediculum acuminato, atro viridi, intus rubente, & delicati atque exquifiti faporis, G. C'eft une des meilleures espèces de figues; elle est petite, à base arrondie, mais terminée en pointe vers le péduncule ou queue, d'un vert brun à l'extérieur, & rouge en dedans, d'une saveur délicate oc exquife.

17. Figue du faint - Efprit on d'aucomne. Fiens fativa autumnalis, fendu magno, oblango, obscurè violaceo. Son gout est aqueux, peu agréable, fon fruit gros & oblong, la couleur d'un violet obfur.

Les trois espèces cultivées dans le nord, le font également dans le midi du royaume. Ces dernières y réuflisoient fore mat, l'intenfité de chaleur n'v étant pas affez forte pour les faire parvenir à maturité. On ne mange réellement de bonnes figues que dans les pays chauds.

vés, est rempli d'une espèce de moelle qui fe corrompt à fa superficie, forfproche dans l'intérieur. Si on coupe il doit jouir de cette eau comme

il fort de la plaie une substance laiteuse

## CHAPITRE III.

### DE LACULTURE DES FIGUIERS.

On doit la confidérer fous deux points de vue, & comme artificielle. & comme naturelle. Les figuiers font très-étrangers dans nos provinces du nord; il faut donc que l'art supplée au peu de chaleur du climat, d'où il réfulte une culture différente de celle de nos provinces du midi, où les figuiers font réellement natura-

#### SECTION PREMIÈRE.

De la Culture artificielle.

#### 6. I. Du terrain qui convient att Figurer.

Toutes les terres en général lui conviennent, à l'exception des fangeuses, des argileuses & humides; il se plait beaucoup plus dans les terres substancielles, qui ont du fond, & font légérement humides. Il réuffit supérieurement, lorsqu'il peut aspirer Pair vaporeux des fources, des fontaines & des rivières. Ils deviennent prodigieux, si à une profondeur affez confidérable, il se trouve au-deffus de grandes ravines, un filet d'eau; Le bois de tous les figuiers culti- d'où est venu le proverbe, le figuier le pied dans l'eau, & la stre au foleil; mais il faut que cette ean foit à une qu'elle est en contact avec l'air, & certaine profondeur, & non pas que la corruption gagne de proche en les racines y trempent; en un mot, vapeur, vapeur , & non pas comme maffe. Les racines de cet arbre s'étendent de figues desséchées, qu'elles font au loin, font très nombreuses & fibreuses. Il aime les rayons du soleil levant, du midi, peu ceux du couchant, & ne réuffit jamais au nord, à moins que, dans ces deux derniers L'expérience a prouvé que trois ou cas, on se contente de la récolte quatre espèces réussissent passablement des figues-fleurs. Tels sont, en général, dans nos provinces du nord; c'est dans ces deux genres de culture. On qu'on doit multiplier les essais. A cet doit encore observer que les figuiers à gros fruits exigent plus de fond & & , s'il fe peut , se dessécher sur mêmes.

tageuse pour se procurer de nouvelles l'autre dans un lieu bien abrité, & espèces jardinières; & je pense que on y entretiendra une légère humisi on multiplioit le semis des figues, dité. Les grains qui germeront dans déjà acclimatées dans le nord , on les secondes terrines , auront déjà obtiendroit infentiblement des espè- acquis un degré de dureté de plus ces qui craindroient beaucoup moins le froid & n'exigeroient plus les foins dont on parlera ci-après. Qu'on ront garanties du froid, & les autres se rappelle que le mûrier est aujourd'hui naturalisé en Prusse. Cet exemple point du tout. Après l'hiver, on enprouve jusqu'à quel point on peut acclimater un arbre par des semis. Cette voie est longue, j'en conviens, & la plupart des cultivateurs se sont effrayés de la lenteur de la végétation de cet arbre ; mais le plaisir que l'on goûte lorfqu'on s'est procuré une espèce nouvelle, dédommage bien amplement des ennuis de l'attente, vent des racines des vieux figuiers, Il faut être amateur pour le fentir & même quelquefois ils font multidans sa plenitude. Combien cet arbre plies à l'excès. Si l'arbre est franc. est agréable à sa vue, & combien le c'est-à dire, s'il est venu de bouture truit qu'il a cueilli est délicieux ! Tom. 17.

Plufieurs personnes sement la graine venir d'Espagne, d'Italie, de Provence, &c. : elles se trompent ; la distance n'est pas proportionnée, & la réuffite dépend du proche en proche. le fol & l'exposition qui conviennent donc avec la semence de leurs fruits effet , on laissera ces fruits se pourrir . meilleur que ceux à fruits petits, l'arbre, & on les confervera dans quoique les hauteurs & l'étendue des cet état , pendant tout l'hiver , dans branches de ces arbres soient les un lieu sec. Au commencement d'avril, la graine sera détachée, autant qu'il est possible, de sa pulpe, & semée 6. II. De la multiplication du Figuier, dans des terrines remplies de terre fine & fubstancielle. Une partie de 1. Le semis. Opération très avan- ces terrines sera placée sur couche, que ces deux premières. Pendant l'hiver, les unes de ces secondes setrès - modérément , & quelques-unes lèvera les sujets des terrines, en ménageant avec grand foin les racines, & ils ferent plantés féparément dans des pots, fur lesquels on répétera les expériences précédentes , jusqu'à ce que les pieds demandent la pleine terre.

> 2. Des Rejetons. Il en pouffe fouou de marçottes, les rejetons feront

Kkkk

francs : & il n'en n'est pas ainsi si au mois d'octobre, on détache pour l'arbre a été greffé. On les laiffe for- lors ces arbriffeaux hors des pots. tifier pendant deux ou trois années, pour les mettre ensuite dans une & après avoir cerné la terre tout au- caisse d'un pied six pouces quarrés. tour, on les déchausse, les enlève de Il est entendu qu'on leur donne une terre évitant d'endommager les ra- bonne terre; on les cultive une année cines; enfin, on les plante dans l'en- dans son jardin, & on ne leur laisse droit qu'on leur destine. Ces rejetons aucun fruit ; au contraire , on les ont l'avantage de fournir des fujets pour la greffe.

3. Des boutures. Les pousses de l'année précédente ne peuvent servir à cet usage ; celles de deux ou trois ans valent behucoup mieux, reprepnent plus facilement, & font moins fujettes à pourrir. ( voyez la manière d'opérer, décrite au mot BOUTURE ).

4. Des marcottes. ( confultez ce mot ). Cette méthode assure la re-On les fait en mars ou avril, c'estplus belles poulles de deux ans , toujours & gagne julqu'au tronc. que l'on suppose de la grosseur d'un I. De l'espalier. Cette forme conait grand soin de les arroser. Parvenu mesure qu'ils parostront. Pendant les

pince, afin qu'ils en donnent plus l'année d'enfuite.

5. Des greffes. ( Voyez ce mot ). Celle en lifflet est la seule d'usage ; elle se pratique sur les rejetons, dès qu'ils ont acquis un certain âge, & qu'ils font fains & vigoureux.

## S. III. De la culture des Figuiers.

L'arbre est destiné à figurer ou en prife, & il faut choifir des branches espalier, ou en buissonnier, ou à du même âge pour les boutures, donner des primeurs. Il faut ici vaincre la nature, & la furmonter fans à dire , dès qu'on ne craint plus le lui nuire ; car , de tous les arbres , le froid. M. Mallet, dans la Differtation figuier oft celui qui fouffre le plus fur la culture des plantes choifies, impatiemment d'être tourmenté, coupé, s'exprime ainsi : Je suppose qu'on a taillé, mutilé. Son bois est trop. des mères-plantes de figuier dans son spongieux, & si la plaie n'est pas jardin; il faut toujours marcotter les recouverte, la pourriture descend

pouce & de trois pieds de hauteur, tre nature suppose l'ebourgeonnement qu'on aura arrêté dans le principe, ( voyer ce mot ) des branches qui Etant parvenu au 15 avril, il faut poussent contre le mur, & de celles intercepter la séve à six pouces de qui poussent sur le devant ; puisterre de la manière suivante. Prenez qu'elles ne peuvent être appliquées votre serpette, coupez l'écorce au- au mur sans être forcées dans leur tour de la branche sans blesser le disposition. Ces amputations multibois , enlevez l'écorce coupée en plient les plaies & fatiguent l'arbre. forme d'anneau. Le suc propre de la Le premier ébourgeonnement bien plante soutient la branche opérée, fait, la conduite de cet arbre n'offre il se sorme un bourrelet, ( voyez ce, ensuite aucune difficulté, & le jardimot) ce qui oblige les racines à s'y nier le moins habile paliffera fans former de toute part, pourvu qu'on peine les nouveaux bourgeons à

à se délivrer de la captivité, en pouf- nues, ou qui sont les plus dégarnies fant beaucoup de bourgeons & de de branches latérales. faux bourgeons; cette fougue n'aura qu'un temps : lorsque le bois aura rigueur du climat sous lequel il se fera moins féveux, il modérera fon préferver des gelées; à cet effet, on impétuolité, deviendra lage & le dé- détache les branches de l'espalier, barrassera de lui-même de beaucoup on les environne avec de la paille de bois inutile.

fupprime toutes les figues qui restent les points. fur l'arbre. Si l'extrémité des pousses fon fruit au fommet des branches, thode qui mérite d'être plus connue, Lorsque le nombre, des tiges qui Dans le courant du mois de Décem-

premières années, cet arbre cherche fort, on retranche celles qui font

La sensibilité de cet arbre . & la . acquis une certaine confultance, qu'il trouve étranger, nécessitent à le qu'on affujettit avec de l'ofier ; afin II. Du buissonnier. En plantant que les vents, ou telle autre cause, ne l'arbre, il faut avoir soin de rabattre la dérangent pas, & l'on chausse le la tige près de terre, afin de la forcer pied avec du fumier, de manière: à faire une fouche, de laquelle s'élan- que tout l'arbre est empaillé depuis ceront Aufigurs tiges destinées à le haut jusqu'en bas. Quelques performer le buillon; li le nombre de fonnes rattachent de nouveau ces ces branches est trop considérable, branches contre le mur, & étendent il convient de le diminuer avec pré- encore de la paille longue par-defcaution, afin de ne pas multiplier les fus, afin que l'eau des pluies gliffe plaies & on peut laisser les autres sur elle, & ne pénètre pas celle qui pendant une ou deux années fans enveloppe les branches ; d'autres les arrêter , afin qu'elles acquièrent abaissent ces branches contre terre , une hauteur convenable, & telle & les chargent de paille. La prequ'on la desire. Parvenues à ce point, mière méthode est à présérer; on on les arrête au fommet, afin de les observera, autant qu'on le pourra. forcer à jeter des branches laterales, de ne point endommager ni forcer les Cette opération se fait en automne, bourgeons en les rapprochant des au moment que les seuilles vont mères-branches, asin que la paille les tomber, & dans le même tems on couvre mieux & les touche par tous

On a vu plusieurs fois dans les n'est pas encore mure, elles ne mu- hivers rigoureux, que lorsque les riront pas en hiver, & elles pour- enveloppes faites avec de la paille. riront ; c'est le cas de retrancher ce avec des cosses de pois , &c, étoient bois incomplet, & de recouvrir la pénétrées par l'humidité, & que le plaie. On peut cependant laisser ce grand froid survenoit avant qu'elle bois sur pied; & attendre le retour sut dislipée , le tout ne formoit plus du printemps pour enlever ce qui qu'une masse de glace, & le tronc fera desléché. Ces soustractions, quoi- & les branches périssoient. Les habique forcées, font toujours préjudi- tans d'Argenteuil, pour prévenir ces ciables, parce que le figuier porte fâcheux contre-temps, ont une més'élancent de la fouche devient trop bre, ils couchent en terre toutes les,

K k k k 2

fondément afin de les mettre à l'abri enfin les bourgeons ; & lorsque tout des gelées; mais ils confervent une l'arbre est remis en liberté, on tra-·égale quantité de figuiers, & les vaille largement la terre tout autour. enveloppent de paille, ainsi qu'il a A cette époque il faut supprimer été dit; & par cette sage prévoyance, tout le bois mort, rattacher les branils font affurés de ne perdre qu'une ches, les bourgeons contre le mur. des deux parties des figuiers, tandis & en écarter celles du buissonnier. que les autres jardiniers les perdent Si des branches sont trop nues, c'est fouvent en totalité. Dans les hivers le cas de les pincer , ann d'avoir des secs & froids, ils sont assurés de pousses latérales. fauver les figuiers enterrés ; ils les III. Du figuier desliné à donner des perdent lorique l'hiver est mou, primeurs. On réussit, ou par le secours doux & pluvieux; mais ils confervent des ferres chaudes, ou des chassis. les autres.

lées, on tiche tout autour de l'arbre, de son invention. des tuteurs forts & d'une hauteur

gueurs de la faison, on commence reau, dans lequel il se trouve trois par découvrir le pied jusqu'à une quarts de terre ».

branches des figuiers, & affez pro- certaine hautour, peu à peu les siges

( Voyer ces mots & la graftere des · Pour les arbres en buissonnier , châssis ). Les arbres , ou plutôt les on fait la même opération, c'est-à- arbrisseaux sont plantés dans des pots, dire , que l'on commence à fixer les & ces pots enterrés dans des eauches petites branches contre la branche de tan ou de fumier, ( voy. COUCHE). ou tige-mère, on l'investit de paille, & on les gouverne comme des plantes & ainsi successivement pour toutes exotiques. Le sieur Mallet , dans la les tiges, depuis le haut jusqu'au bas. brochure déjà citée, prescrit ainsi la Après qu'elles sont toutes empail- conduite des figuiers sous les châssis

er Etant parvenu au commencement proportionnée à celle des tiges, & de janvier, on fait la couche uniqueon affuiettit chaque tige contre ce ment avec du fumier de vache & de tuteur. Si elles sont trop multipliées, cheval. La gelée des rois, qui d'or-& qu'on n'ait pas à fa disposition le dinaire est la plus forte, étant passée, nombre de tuteurs fuffisans, on se vous arrangez, en premier lieu, vos contentera d'en planter quelques- caisses de figuiers sur trois rangs; cela uns de plus forts que les précèdens, étant fait, vous jetez entre les caisses & au moyen d'une corde ou des un pouce de hauteur de terreau feuoliers, &c. on réunira, autant que lement, & vous garnissez ensuite toufaire se pourra, toutes les branches tes les caisses de paille sèche, trèsen faiscoau, & on les fixera par les légérement, jusqu'au niveau descaisses; tuteurs; ces précautions font indif- ce qui conferve les racînes du hâle &c pensables, non'- seulement contre le en même temps du feu. Au commenfroid, mais pour empécher que les cement de mars il n'y a plus rien à tiges ne succombent sous le poids craindre, le grand seu de la couche de la paille, de la pluie & de la neige: est passé; vous enlevez la paille, & Des qu'on ne craint plus les ri- vous remplissez le vide avec du ter-

FIG » Il faut souvent arroser les figuiers; quant au degré de chaleur, on les tient depuis le vingt-cinquième au la groffeur d'une noix, les premières pouffes font d'ordinaire de fix à huit pouces de hauteur; il faut pour lors pincer toutes les extrémités; cela fait groflir les premiers fruits & augmenfeuls foins qu'ils exigent.

deux faifons, il est à propos de les mens, &c. La nature fait tout pour faire repofer l'année fuivante ; & eux , & la main du cultivateur n'a comme ils ont dévoré tous les fucs eu d'autre peine que de les planter; contenus dans leur caisse, il faut les souvent même ils sont venus de graine rencaisser le printemps suivant, en Il est aisé de trouver la cause de leur coupant l'extrémité des racines.

ferres chaudes, est unique pour la tales qui se putrésent autour des végétation. 1°. Les figues venues en habitations. Elles agissent sur la terre, ferre chaude font beaucoup plus pe- en l'impregnant de leurs principes tites, outre que le gout est désagréa- savonneux, & sur l'arbre, par l'air ble, étant d'ailleurs très-mal faines. fixe qui se dégage pendant leur pu-Au contraire les figues de mes châssis tréfaction, & que l'arbre s'approprie. font groffes , bien nourries ; elles Voyez le mot AMENDEMENT , & le ont la peau fine, les sucs sont bien dernier Chapitre du mot CULTURE. digérés, & le goût en est agréable, ainsi que le mot AIR FIXE. 2º. Un figuier forcé par le feu en ferre

maturité est plus accomplie. » figues, avec celles que j'ai vues cul- pertes.

tivées dans les ferres chaudes.

SECTION II.

trentième ; quand les figues font de De la culture naturelle des Figuiers,

5. I. Du local de la Figuerie.

Il ne s'agit pas ici de la culture de quelques arbres épars cà & là : ter le nombre des seconds. Arroser les à bien prendre, ils n'exigent aucuns figuiers de temps en temps, font les foins particuliers dans les provinces méridionales. On en voit de monf-» Comme ces figuiers ont donné trueux dans les cours, près des bâtiforce végétative dans l'amas de dé-L'avantage de mes châflis fur les bris des fubftances animales & végé-

Le choix du local defliné à une chaude . donne à peine ses premières figuerie mise en culture réglée, est figues, tant il est altéré, & la plupare un objet capital. Les iles, dont le font desséchées; celles de mes châssis terrain a les qualités dont on a parlé furpassent le plein air , les premières plus haut , sont excellentes , ainsi que comme les secondes, parce que la le bas des vallons, le bord des rivières; en un mot toutes les positions Les affertions du fieur Mallet sont où l'aspiration d'un air vaporeux se très-vraies ; l'en ai vu la preuve chez trouve proportionné à la forte translui, & il n'y a aucune reffemblance piration du figuier, afin d'établir l'éentre la beauté & la fraîcheur de ses quilibre entre la nourriture & les

> Avant de planter une figuerie, le terrain doit avoir été labouré & croifé au commencement de novem-

bre . également labouré & croisé en paste, desséchée & calcinée : le trajanvier & mars, & ce qui vaudroit vail devient dispendieux, & il est infiniment micux dans ce dernier mal fait. mois, travaillé à la bèche. Cette opération est dispendieuse, il est sur le choix du jour de la lune, & vrai . mais la réuffite d'une figuerie ils ne craignent pas de dire que le dépend presque toujours du premier figuier mis en terre le premier jour. défoncement.

### 5. II. Du temps de planter, & de la manière de planter.

Il y a deux époques, en mars & le plant est moins pressé par la cha- de les indiquer. ( Voy. le mot Lune ) leur; les pluies tombent ordinairecommencement de l'été jusqu'à l'équinoxe. Ceux qui peuvent disposer ment du fecours des pluies . & la reprife du mois d'août dès-lors est nément , dans les deux premières femaines de novembre, des froids précoces . & fouvent de perites gelées qui sont beaucoup de tort aux bourgeons poullés depuis le mois d'aout ; ils font encore herbacés , fpongicux, & le froid les furprend & les fait périr. Ceux provenus depuis le mois de mars ont le bois plus fait , plus dur , & par conféquent moins susceptible aux impressions de on doit préférer la première époque, fur-tout lorsque l'on n'a pas de l'eau à fa disposition . & qu'il saut attenniment plus au mois d'août pour fuivant la qualité du fol. détoncer la terre, alors épaille, com-

Nos planteurs font très scrupuleux donne du fruit l'année suivante; planté le fecond, deux ans après, & ainfi de suite; de manière que ceux plantés au déclin de la lune font attendre leur récolte pendant vingt - huit à trente ans. Ces affertions font trop en août. La première est plus sûre : ridicules pour les combattre ; il suffit

Ils penfent encore qu'on doit plament en mars & avril dans les pro- cer au milieu de la figuerie un figuier vinces méridionales, & presque tou- sauvage qu'ils appellent mâle, afin jours le ciel y est d'airain depuis le que ceux à bons fruits soient fécondés par lui. On a vu dans le Chapitre premier , que la figue est l'enveloppe d'un courant d'eau, se passent aisé- des fleurs, que ces fleurs sont complètes. & qu'elles font composées d'étamines & de pifiils. ( Voyer ces affurée. On éprouve affez commu- mots.). Par conféquent elles se fécondent elles mêmes fans le fecours des figuiers fauvages : il fuffit de connoître l'organisation des plantes pour anéantir les préjugés. Cette pratique mérite cependant l'attention du cultivateur : le figuier fauvage nourrit un infecte précieux, & on pourroit l'appeller le frudificateur, ainsi qu'il fera dit dans le Chapitre suivant, en parlant de la caprification.

Après que le terrain est préparé, l'atmosphère. Dans tout état de cause on ouvre des sosses, & non des trous. de deux ou trois pieds de longueur fur une largeur de quinze à dix-huit pouces, & à la profondeur d'un pied, dre le fecours plus qu'incertain des & éloignées les unes des autres à la pluies. D'ailleurs, il en coute infi- distance de douze à quinze pieds.

Après avoir coupé sur l'espèce de

la faire fortir quelques pouces hors on n'a pas de l'eau à sa disposition. de terre ; après que la fosse est comle terreau & non pas de le furcharger d'humidité. Quelques personnes ménagée. partagent en deux & fur fa longueur couper l'extrémité qu'on a laissée dégât. hors de terre ; la plaie feroit mor-

figuier dont on désire le fruit , une ture en dépend. D'autres cultivateurs branche âgée de deux ans, de huit se contentent, & à tort, de planter à douze lignes de diamètre, & pref- perpendiculairement la branche dans que de la longueur de la fosse, on le trou, après avoir fait quelques la couche dedans sur son plat, & sans scarissications à l'écorce de la partie emporter ses branches latérales, au insérieure ; d'après cette méthode, moins les plus petites; puis on relève il en manque presque toujours plus l'extrémité de cette branche, afin de de la moitié, & fouvent le tout, fi

Une expérience affez générale a blée, on la remplit de terreau bien prouvé que les plants enracinés manconfommé . & on lui donne une quent rarement , mais que l'arbre est mouillure capable de bien imbiber plutôt formé & fait , lorsqu'il provient de bouture bien faite & bien

On peut recouvrir la fosse avec la le gros bout de la partie enterrée, balle du blé ou de la paille quelconafin que chaque division pousse plus que, hachée menu à la hauteur d'un facilement des racines ; la méthode à deux pouces , lorsque les chaest bonne. Si cette extrémité a été leurs deviennent fortes. Cette paille caffée, éclatée, elle en pouffera plus empêche la grande évaporation d'une facilement que si elle avoit été cou- terre fraîchement remuée , & conpée circulairement, & encore mieux, serve la moiteur si utile à leur refi à l'extrémité il se rencontre un prise. Si on craint que les rats & nœud. De ces faits il est aifé de con- autres animaux de ce genre, actirés clure que plus la branche est noueuse, par la paille & par leur goût pour & plutôt elle pouffe des racines, l'écorce encore tendre du figuier, parce qu'it n'en fort jamais de la nuisent à la plantation, un peu de partie lisse & polic. Lorsque la fosse bouse de vache jetée sur cette paille, est comblée, & la branche assu- ou sur la terre nue, si on n'emploie jettie, il faut bien se garder de pas la paille, préviendra leur

Si, l'année suivante, on veut trarelle, ou du moins très-dangereuse, vailler légérement le sol de la fosse, Quelques arrofemens pendant les on le peut, mais il faut prendre grandes chaleurs, font tous les foins garde d'endommager les racines. Il que la bouture exige. Les petites vaudroit beaucoup mieux, à l'entrée branches latérales enterrées avec la de l'hiver, faire couvrir cette fosse mère-branche, facilitent beaucoup la avec du fumier srès-confommé, & pouffe des racines. Comme leur bois le recouvrir légérement de terre, est tendre, & que leurs nœuds se jusqu'à ce que l'orifice de la fosse rapprochent, elles percent facilement foit presque à niveau du sol du l'écorce ; elles se multiplient , & la champ ; car on a dù prévoir que vigueur de la végétation de cette bou- celui de la fosse se sera affeisse, ce

& les plaies doivent tout de suite avance l'abondance de bonnes figues. être recouvertes avec l'onguent de saint Fiacre.

ne torment pas une tête d'une cermeilleure méthode.

qui arrive à toute espèce de terrain consommés, sont presque nuls ; & si on les repand après l'hiver , l'ardeur Il est essentiel, dans les deux années, du folcil dissipera en pure perte les après la plantation, de ne pas cou- fues qu'ils contiennent. Il vaut donc per les branches latérales nées fur mieux préparer à l'avance du terreau. la mère-tige. Elles lui aident à pren- ramaffer les balayures des cours, des dre du corps., & à multiplier ses cuisines, les dépôts des mauvaises racines, fur cet arbre, comme fur herbes déjà putréliées, enfin, les tous les autres, proportionnées au répandre sur le champ avant l'hiver, nombre & à l'étendue des branches. & les enterrer alors par deux bons A mesure que le tronc se sortisse, labours croisés. A cette occasion, on retranche, par la fuite, & peu Olivier de Serre se sert d'une bonne chaque année, les rameaux inférieurs, expression : Le sumer & le labourer Le grand froid, les gelées tardives

du printemps, & les grandes féche-Tant que les branches du sommet resses, sont les destructeurs des siguiers dans les provinces méridiotaine étendue, on peut cultiver & nales. On doit à M. de la Brouffe, femer le champ, comme celui planté docteur de la faculté de Montpellier . en oliviers. & laisser l'espace de trois de bonnes observations à ce suier. à quatre pieds tout autour de l'arbre Il conseille, pour réparer les suites fans femer. Lorsque l'ombrage de- de ces calamités, d'enlever tout le vient considérable & étendu, on bois mort. Si la mortalité a passé de ietteroit vainement le grain en terre; toutes les branches, ou de la plus il feroit étouffé, à moins qu'il ne sut grande partie, au corps du figuier, destiné à la nourriture du troupeau, il faut alors couper l'arbre au niveau jusqu'au moment que les feuilles de terre, & épargner les\*jets qui se commenceront à se développer. Dans trouvent tout autour ; si elle n'existe une figuerie bien établie & en valeur, que fur une ou plusieurs branches. un labour croifé, avant & après l'hi- fans attaquer les plus groffes ou une ver . est très-nécessaire. Beaucoup de partie du corps du figuier , on peut cultivateurs n'y regardent pas de si se contenter pour lors de couper près, & se contentent, mal à propos, toutes les branches mortes du figuier, de travailler la terre tout autour du en laissant sublister celles qui ne le pied de l'arbre; mais si l'on compare sont pas, quand même elles paroîles produits, on se convaincra de la troient malades; mais laisser un pouce de bois mort à la partie vive de la Comme les racines des figuiers branche fur laquelle on fait l'ampuont beaucoup de chevelus, elles effritation, parce qu'il défend la moëlle tent la terre & l'amaigrissent, & in- de l'arbre contre l'ardeur du soleil. sensiblement la figuerie s'appauvrit, des vents, des pluies, &c. L'intention s'épuife, & il faut recourir aux en- est bonne, mais l'exécution n'est pas grais. Ceux qui sont pailleux, peu sans désaut. Je présère de couper jusqu'au vif, & de recouvrir la plaie qu'il en a poussé, on coupe la moitié avec l'onguent de faint Fiacre. ( Voyez de l'ovale par le milieu d'en-haut, ce mot) Si on est obligé de couper & on arrache l'autre bout premier l'arbre par le pied, on que doit con- planté, & par ce moyen on aura un ferver qu'un feul rejeton & le mieux figuier nain facilement. venant, & porter les autres en pépiautres.

### 5. III. De la manière de se procurer des Figuiers nains.

· Dans les provinces où les figuiers le figuier, mais je puis dire, d'après parviennent à une groffeur & hau- plufieurs que j'ai tentées fur d'autres teur raisonnables, c'est uniquement arbres ou arbrisseaux, le grenadier, par curiofité qu'on travaille à faire par exemple, qu'en plaçant dans la des nains, & la cueillette d'une quan- terre les petite branches, & par contité de huit à dix figues n'entre pas féquent, renversant l'ordre naturel, en compensation des soins qu'on elles ont promptement poussé des chedonne à un arbre qui n'en exige au- velus ; & ces boutures ont mieux réuffi cuns. C'est dans la vue de compléter que lorsque j'ai planté le gros bout; cet article, que je vais rapporter les mais malgré cette rétroversion de la deux moyens indiqués dans un Ou- féve, le grenadier a acquis fa hauteur vrage imprimé en 1692, & intitulé ordinaire. Culture du Figuier. Je n'ai pas répété ces expériences. « Plantez en mars un jeune figuier

à racines, dans un pot, ou en pleine Tome IV.

» Au lieu d'en user ainsi, on peut nière, fumer ensuite largement l'an- prendre une marcotte ordinaire, & cien pied avec du fumier de mouton, quand elle a pris racine, c'est -à dire, quand on le peut, ou avec un autre en automne, au lieu de la planter engrais. On peut laisser deux rejetons, comme elle devroit l'être, savoir les & non pas un plus grand nombre, boutons en montant, on renverfera car ils s'affameroient les uns & les lesdits boutons en bas, & par cette rétroversion, la séve n'ayant plus son cours direct, est obligée de rétrograder, ce qui contraint le figuier à demeurer nain.

Je ne nie pas cette expérience sur

# 5. IV. De la Greffe.

Je n'entrerai point dans les détails terre; & quand il fera bien en feve relatifs à l'opération de la greffe, au mois de mai ou de juin suivant, (voyer ce mot) ce seroit une répépliez-le par le milieu comme la moitié tition inutile. Il suffit de savoir que d'un ovale, en mettant le bout d'en- le figuier se greffe très-bien en bec haut en terre, à quatre ou cinq doiges de flûte ou lifflet, & en écusson de profondeur, & arrêtez cette moi- ou ceil dormant. A la moindre intié d'ovale avec quelques crochets cision cet arbre laisse couler un suc de bois, afin qu'elle ne se relève pas. laiteux & abondant. Si on n'a pas Ce bout, ainsi fiché en terre, prend l'intention de le laisser se répandre racine, étant fréquemment arrolé; pendant quelque temps, &, pour & quand en automne on s'apperçoit ainsi dire, s'étancher, il est à craindre qu'il ne noie l'œil, ne s'accumule mats, les secondes naissent au pied mois de juin ou juillet; la féve décide fuivante. le moment.

### CHAPITRE IV.

## De la Caprification.

Le figuier est un arbre singulier, il pousse ses fleurs ou fruits avant les feuilles. Par-tout où l'année d'auparavant on a vu exister une feuille, riture, nous en donnent un exemple on voit de l'endroit même paroître frappant. une fleur ou figue, fans que la féve core eu le temps & n'a pas été affez nefort. forte pour faire monter la féve des

fous les morceaux de l'écorce décou- du pétiole de la feuille pouffée au pée lorsqu'on a greffé en flûte, ne s'y printemps, de manière que la pre-putrésie & ne sasse périr la gresse. Il mière a été nourrie par la seuille de est donc nécessaire d'enlever ce suc l'année précédente, & la seconde laiteux avec du vieux linge, du coton, par celle du printemps, & la feuille de la filasse, &c.; en un mot, de def- qui pousse au second renouvellefécher la place avant d'y placer la greffe. ment de la féve, devient la mère Cette opération s'exécute dans les nourrice d'un œil à fruit pour l'année

> Lorfqu'il s'agit de se procurer des récoltes abondantes & fures, il faut recourir à l'art quand la nature s'y oppose par la variation & l'inconstance des faisons, ou par l'épuisement de la plante, On a eu raison de dire que le besoin fut le père de l'industrie, & les habitans des îles de l'Archipel, dont les figues font la principale nour-

La caprification étoit connue des foit montée des racines aux branches, anciens; Pline en parle dans fon ce dont on pout se convaincre en Liv. 16, chap. 27. M. Tournesort cherchant à foulever l'écorce qui se est, je pense, le premier auteur qui détache difficilement du bois. C'est en ait parlé en France, dans son Oudonc par la seule force de la séve vrage intitulé Relation d'un voyage restée avant l'hiver dans le tronc & du Levant, & après lui M. Godheu dans les branches, que s'opère la vé- de Riville, dans un Mémoire publié gétation du fruit. Elle est mise en par l'Académie des Sciences de Paris, mouvement par la chaleur ambiante dans un Volume des Savans Errande l'atmosphère. Voyez les belles gers. Les écrivains qui sont venus enexpériences de M. Duhamel, rap- suite, n'ont rien ajouté aux détails portées au mot AMANDIER, page 457, que ces deux observateurs avoient Tom. 1, & cette chaleur n'a pas en- donnés. Ecoutons parier M. Tour-

« Pline a remarqué que l'on culracines aux branches; puisque dans rivoit dans Zia, les figuiers avec les provinces méridionales, les pre-beaucoup de foin; on continue enmicros figues paroident communé-core aujourd'hui la caprification. Pour ment en mars, & les feuilles en bien comprendre cette manufacture avril. C'est ainsi que naissent les pre- de figues, il faut remarquer que l'on mières figues, ou figues-fleurs, ou cultive, dans la plupart des îles de plutôt ou plus tard: suivant les cli- l'Archipel, deux sortes de figuiers. La

première espèce s'appelle ornos, ou les crassières dans un autre quartier. figuier sauvage, le caprificus des la- & de les ficher à l'extrémité des tins, d'où on a tiré le mot caprifica- branches des figuiers dont les orni tion; la seconde espèce est le figuier sont en bonne disposition, afin que domestique. Le sauvage porte trois les moucherons les piquent : si l'on fortes de fruits appelés fornites, cra- manque ce temps, les orni tombent titires & orni, absolument nécessaires & les moucherons des cratitires s'enpour faire mûrir ceux des figuiers do- volent. Il n'y a que les pryfans apmestiques. Ceux qu'on appelle fornises pliqués à la culture des figuiers qui paroiffent dans le mois d'aout, & durent connoiffent les momens , pour ainfi iusau'en novembre sans mûrir; il s'y dire, auxquels il faut y pourvoir, engendre des petits vers, d'où fortent & pour cela ils observent avec cela certains moucherons qu'on ne voit l'œil de la figue. Non-seulement cette voltiger qu'autour de ces arbres : dans partie marque le temps où les pile mois d'odobre & de novembre ces queurs doivent fortir, mais austi cemoucherons piquent d'eux-mêmes les lui où la figue doit être piqué avec seconds fruits des mêmes pieds de succès: fi l'ail est trop dur, trop serré, figuiers; ces fruits que l'on nomme le moucheron ne fauroit y déposer ses cratitires ne se montrent qu'à la fin œufs, & la figue tombe quand cet de septembre, & les fornites tombent œil est trop ouvert.

peu à peu après la fortie de leurs moucherons. Les eratities restent sur pas bons à manger, ils sont destinés l'arbre jusqu'au mois de mai, & a faire murir les fruits des figuiers renferment les œufs que les mouche- domestiques. Voici l'usage qu'on en rons des fornites y ont déposés en fait. Pendant les mois de juin & les piquant : dans le mois de mai la de juillet , les payfans prennent les troilième espèce de fruit commence orni dans le temps que les moucheà pousser sur le même pied de figuiers rons sont prêts à fortir. & les vont sauvages qui ont produit les deux porter tout ensilés dans des fétus autres. Ce fruit est beaucoup plus sur les figuiers domestiques. Si l'on gros, & se nomme orni: lorsqu'il est manque ce temps favorable, les parvenu à une certaine groffeur, & orni tombent, & les fruits du fique son œil commence à s'entrouvrir, guier domestique ne murifient pas, il est piqué dans cette partie par les tombent aussi dans peu de temps. Les

œufs. moucherons des cratitires tardent à trement ils perdroient leur récolte. fortir dans certains quartiers, tandis Il est vrai qu'ils ont encore une refe que les orni de ces mêmes quartiers source quoique légère, c'est-à-dire, sont disposés à les recevoir; on est de répandre sur les figuiers domesobligé dans ce cas - là d'aller chercher tiques l'afcolimbros, plante très-com-

» Ces trois fortes de fruits ne font moucherons des crasicires, qui se paysans connoissent si bien ces prétrouvent en état de passer d'un fruit cieux momens, que tous les matins à un autre pour y dépoler leurs en failant la revue, ils ne transportent fur les figuiers domestiques " Il arrive quequefois que les que les orni bien conditionnés, au-

mune dans les îles, & dans les fruits ne caprifient point les secondes figues. de laquelle il se trouve des mou- attendu que la récolte des premières cherons propres à piquer; c'est le est ordinairement mauvaise pour l'ancardon de nos jardins. Peut-étre que née d'après, l'arbre ayant, pour ainsi ce sont les moucherons des orni qui dire, été forcé de nourrir une trop fi bien les orni, que leurs mou- des fecondes figues combent avant cherons font mûrir les fruits du figuier domestique dans l'espace de quatre iours.

» A Malthe on caprifie, mais deux espèces seulement, dit M. Godheu de Riville; voyons ce qui peut avoir donné lieu à cette opération, tandis Il est certain que le figuier de la première espèce, qui a produit une quan- chute, » tité de figues groffes & fucculentes, se trouve, pour aiusi dire, épuisé. Cet d'une manière plus simple, remplir arbre n'a pas la force de sournir la les sonctions de l'insecte & hâter de nourriture fuffifante aux secondes trois semaines la maturité des figues: figues qui commencent à paroître tout le merveilleux confifte à toucher dans le temps que les premières sont légérement avec une petite goutte dans leur maturité. Qu'arrive-t-il? d'huile, l'œil ou le point central de La moitié de ces secondes figues, la figue. qui ne reçoivent point le fuc nourricier dont elles ont besoin, tombent avant d'être mûres, & c'est par la caprification qu'on remédie à cet inconvénient. L'introduction du mou-

vont picorer sur les fleurs de cette grande quantité de fruits pendant la plante. Enfin, les payfans ménagent même année. En effet, les trois quarts de mûrir, lorsqu'elles n'ont point été caprifiées, & il n'en reste sur l'arbre que le nombre qu'il est capable de nourrir.

10 J'ai dit que la récolte en est fort abondante; & cela est si vrai, qu'on trouve plufieurs figuiers dont on ne que les autres espèces n'ont pas be- voit point les branches, attendu la foin de ce secours pour bien mûrir. quantité de fruits dont elles sont chargées. La caprification prévient leur

On peut opérer la caprification

# CHAPITRE

De la Cueillette du Fruit.

La récolte de la figue dans plucheron y cause une fermentation sieurs cantons des provinces méricapable de précipiter leur maturité, dionales, est aussi précieuse que celle comme il arrive dans les fruits ver- des oliviers & même de la vigne, reux qui muriffent toujours avant les & le figuier y est soumis à une culautres. Pour lors les figues qui tar- ture réglée. La cueillette est longue, deroient deux mois à mûrir, font parce que le fruit mûrit fuccessivebonnes à manger trois semaines plu- ment, & on doit attendre qu'il com-2ôt, & le temps de leur chute étant mence à se dessécher sur l'arbre. Le prévenu, la récolte en est plus abon- jour de la cueillette n'est pas indifdante. Cela est prouvé par la ma- férent. On doit, autant qu'on le peut. nœuvre de quelques particuliers qui, attendre que le vent du nord ait répour ne point fatiguer leurs arbres, gné depuis quelques jours, que le foit forte & foutenue, & que la rofée rine, & ainfi de fuite jufqu'à ce que foit entièrement dissipée. On les étend le sac soit plein; alors on le secoue, fur des planches, fur des claies; on on l'agite en tout fens, afin que le les comprime un peu, & on les ex- fruit roulant sur l'autre, mêlé avec pose au gros soleil contre un bon abri; la farine; cetto farine s'empare deafin de multiplier la chaleur. Du mo- l'humidité superflue; & s'il est bement que le foleil se couche, on les soin on répète l'opération à plusieurs porte dans un lieu sec, exposé à un reprises & à temps différens. D'aulibre courant d'air; le lendemain on tres se contentent de les étendre sur recommence la même opération, & ainsi des draps, de les laisser pendant plude fuite, jusqu'à ce que la plus grande sieurs jours dans les greniers ouverts partie de l'eau de végétation foit dif- au courant d'air, & dont on ferme lipée; de la promptitude de cette les fenetres des que l'atmofphère est exficcation dépend la bonne qualité de humide. Enfin, lorfqu'elles font bien la figue. Comme dans une figuerie on desséchées, on les place perpendicuqueille plusieurs espèces, & que toutes lairement sur une table; & appuyant n'ont pas la même perfection, on fera le pouce fur la queue, on les comtrès - bien de ne pas les confondre prime, afin qu'elles occupent moins pendant l'exficcation, foit pour con- d'espace. Dans cet état, on en remserver la qualité de la marchandise, plit des facs, & encore mieux de foit parce que des espèces se sèchent grands cossres destinés à cet usage. plus facilement que les autres; & par La dernière méthode est à préférer ; conféquent, fi on les méloit, il fau- car pour peu que l'humidité gagne la droit beaucoup plus de tablettes ou farine, elle aigrit & fait aigrir & ferde claies. Tant que duré cette opés menter la figuetrale la cornei amente ration, on tourne & retourne plufigurs fois par jour les figues, afin qu'elles éprouvent dans tous leurs points le même degré de chaleur, & par conféquent l'évaporation de leur humidité surabondante. Souvent le ciel se couvre de nuages, des pluies furviennent, l'humidité règne pendant plusieurs jours, & la figue, loin jamais vu dans les provinces méde fecher, pourrit; il faut avoir re- ridionales aucun payfan qui en fût cours à la chaleur modérée d'un incommodé, quoiqu'elle forme une four, mais elle ne produit jamais le grande partie de sa nourriture. Il même effet que le foleil, & la qua- est vrai que si le fruit n'est pas

particuliers les mettent par rang dans l'afthme convulsif, remédie à l'ex-

ciel foit pur & ferein, que la chaleur des facs, par-deffus un rang de fa-

#### ift delte conned en vin | ze' la ten CHAPITRE VL

Des propriétés des Figues.

: La figue bien mure, eft un fruit délicieux pour les personnes en sansé, comme pour les malades, & l'on n'a hté du fruit diminue d'un grand tiers bien mur, il développe beaucoup au moins , & quelquesois ces figues d'air, pèse sur les estomacs soibles ne sont bonnes qu'à donner aux co- & délicats & procure le cours de ventre. Le fruit desséché déter-Lorsqu'elles sont sèches, quelques mine l'expectoration, calme la toux,

tinction de voix & augmente le cours & des parties tendineuses, fondues. des urines. En gargarisme, il tem- est mastiquée autour de sa filandre. père la féchereffe de la bouche, ré- alors on l'appelle très-improprement fout l'inflammation effentielle des os de graisle. amigdales ou la fait dégénérer plus taplaime, elle diminue les douleurs plique de petits plumaceaux imbibés hémorroidales, dispose les tumeurs de teinture d'aloès, & on recouvre phlegmoneuses à se changer en ab- la plaie avec des tentes chargées de ces .... les feuilles récentes froissées digestif, ( Poyer ULCERE). M. T. & appliquées fur les bords de l'anus, ou introduites dans l'intestin-rectum irritent fes parois, & renouvellent les hémorroïdes qu'on a intérêt de rappeller.... on dit que le fuc laiteux des feuilles fait disparoître les LL TES. Verrues.

M. Tournefort, dans l'Ovrage déjà cité, dit, qu'à Scio on tiré de l'eaude-vie des figues, & n'entre dans aucun détail à ce fujet. Il y a apparence qu'on les fait fermenter comme nos railins & qu'on les diffitte enfuite. La figue contient beaucoup de muqueux fucré; il n'est pas étompant qu'il soit changé en vin par la fermentation, & eau-de-vie par la diftillation. ( Voyer DISTILLATION. EAU-DE-VIE & FERMENTATION ).

FIGUE, Pamme. ( Voyez le mot POMME).

FILANDRES, MEDECINE VE-TÉRINAIRE. On appelle ainfi ·les bouts des mauvaifes chairs qui avancent porter remède le plus promptement dans une plaie, lesquels entretenus par qu'il est possible, & le faire couper l'humidité, s'opposent à la réunion & avoc la pointe du ciseau. à la cicatrifation. ( Voyer PLAIE). Ses principaux objets font; 19. d'ar-

Lorique la suppuration n'emporte promptement en abcès, lorsqu'il y pas les filandres, on doit les enlever a tendance vers cet état.... en oz- avec le biftouri ; après quoi , on ap-

> FILET, MEDECINE RURALE. Le filet est le principal ligament de la langue, il est appelé le frein; c'est le pli faillant qui paroît d'abord fous la langue, pour peu qu'on en lève la pointe en ouvrant la bouche, & qui n'est que la continuation. & comme uno duplicature lâche de la membrane, dont la cavité inférieure de la bouche eft recouverte.

> Ce ligament est sujet à des vices de conformation; & on ne les observe que trop fouvent chez les enfans au moment de leur missance.

Le plus ordinaire & le plus fréquent de ces vices, confilte dans la brièveté, quelquefois fi confidérable, qu'elle empêche les enfans de teter, & de parler dans un âge plus avancé.

Les accoucheurs, les fages - femmes. les mères elles-mêmes doivent examiner la bouche de l'enfant; & si ce vice est bien constaté, elles doivent

Lorsque ces bouts de mauvales chairs rêter les mouvemens trop précipités s'endurcissent, se racomissent, ou bien de la langue; 2º. d'empêcher de la qu'une matière endurcie & congelée, trop tirer hors de la bouche, eu foit par un fang extravafé, coagulé trop en arrière; 3º. de donner la & desseché, soit par de la graisse liberté à la langue de se promener Pl. VIII Pag 638

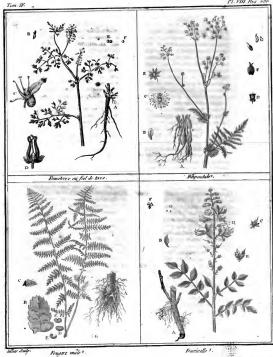

South Ly Google



.





culer & bien prononcer.

filet, parlent fort tard; ils begayent plantain, très-courts dans le trofcart, pour l'ordinaire toute leur vie, fi on ou triglochin. néglige de leur faire cette operation, qui n'a presque jamais des suites a paru se intéressante à quelques aufâcheules.

il survient une hémorragie, on parvient tanique; c'est ainsi que M. Gleditsch ailement à l'arrêter, en introduisant les a confidérés. Les filets sont attaimbibé d'une eau stiptique, qu'on tacle ou à la corolle, comme dans froide, M. AM.

petit péduncule qui porte l'anthère hers, les grobis, les griftologhes. ou la capsule de l'étamine. La nature . La couleur des blets est ordinainous offre dans cette partie de la rement d'an vert tendre , presque fleur, comme dans toutes les autres, blanc; cependant dans quelques pedes variétés dignes de toute notre chers ils font blancs, tiquetés de attention; nous allons en parcourir ici rouge, & roles dans le neffiier ordiles principales. Le filet est unique chaire. ( Voyez les mots Anthère & dans la plupart des étamines, mais il ETAMENE (). M. All money il no eft double dans la fauge, triple dans de siminal bie al ; monned l'e alène; il est fourchu dans plusieurs of classe dans l'icolandrie pentagynie. pèces d'ail, écarté ou renversé dans ; Fleur, composée denocing à fax le gloriofa, enfin, héristé dans le mon- pétales égaux, lovales : B en reprérion. nr.i. . . i .h 12 .

même fleur ne font pas toujours dont on voit la forme en D; le calice

dans la bouche, & de faire tous les dans leur grandeur, leur figure & mouvemens nécessaires pour bien arti- leur direction. Ils sont inégaux dans le lichnis, la faxifrage ; irréguliers Les enfans qui font attaqués du dans le lonicera, très - longs dans le

L'infertion ou la situation du filet teurs, qu'ils ont cru qu'elle pour-Quand à la suite de cette opération roit servir de base à un système bodans la bouche de l'enfant, un tinge shès le plus ordinairement au récepapplique sur l'endroit affecté, ou bien les monopétales, & rarement dans un morceau de glace, ou de l'eau très- les polypétales, ou au calice, comme dans la rofe , ou enfin au piftil, ce FILET, Botanique. Le filet est le qui n'a guère heu que pour les bali-

la fumeterre, &c. La figure n'est pas an FILIPENDULE. M. Tournela même pour toutes les plantes: ca- fort la classe dans la septième secpillaire & mince comme un cheveu tion de la fixième classe, qui com-& égal dans toutes sa longeur dans prend les herbes à fleur de pluseurs le plantain, il est au contraire plans, spièces régulières, disposées en role, ou aplati & comprimé à sa base dans , & dont le pistil devient un fruit l'ornithogale & le poireau; cunésforme composé de pluseurs semences san-dans le pigamon ou shalidrium; tourné gées en manière de tête: il l'appelle en spirale dans l'hirthella; le filet de filipendula vulgaris. M. von-Linné l'étamine de la tulipe rollemble à une la nomme spirea filipendula, & la

fente un, C repréfente les étamines, Tous les filets des étamines de la leur fieugtion & leurs cinq piffile, égaux; il y en a de plus 'ou' moins E qui renferme cette fleur est d'une longs, & ils peuvent être irréguliers seule pièce & varie dans ses divisions. feule semence G, rude & aplatie.

d'un vert foncé.

composé de petits grains ronds, char- ce mot ). nus, qui paroissent disposés sur un filet, comme les grains d'un chapelet. : FISTULE, MEDECINE VETERI-

Lieu; les prés secs; la plante est qui attaquent ordinairement certaines vivace, fleurit en mai, juin & juillet. parties du corps du cheval.

Propriétés. Les feuilles inodores, qui avoient mangé de ces racines, : CARONCULE). 1. foit crues, foit bomillies , étoient : Caufes. On rapporte cet accident mais il réfulto des belles expériences (Voyer FARCIN, MORVE). ... de M. Parmentier, que cette racine

Fruit F', formé de plusieurs cap- . Usage. On donne la racine seche fules, dont le nombre varie de sept à depuis demi-once jusqu'à une once, douze; chaque capsule ronferme une en maceration au bain-marie dans fix onces d'eau, les feuilles récentes Feuilles ailsev, découpées profon- depuis demi-once jusqu'à deux onces dément. dentelées uniformément & en infusion dans cirq onces:

Racine A , fibroufe , i tubéreufe , FIN OR D'ETE, Poire. ( Voyer

Port. La tige s'élève ordinairement NATRE. C'est un ulcère profond, dont de douze à dix-huit pouces, canne- l'entrée est étroite, & le fond ordilée, branchue, feuillée, prefque il- nairement large, accompagné, le gneuse; les fleurs blanches naissent au plus souvent, de duretés, de callosommet, disposées en une espèce sités, avec issue d'une matière purud'ombelle: les feuilles sont alternative- lente. ( Fovez ULCERE).

ment placées fur les tiges. Confidérons feulement les fiftules

19. Fiftule lacrymale. Elle s'and'une faveur austère; racine aroma- nonce au grand angle de l'œil, par tique, d'une saveur un peu austère, une tumeur phlegmoneuse, laquelle, un peu amère; la racine de cette en s'abcédant, produit une matière plante a l'été mfort recommandée pprulente, qui s'écoule le long de pour suspendre les diarrhées avec cette partie. Quelquesois il y a turelâchement : la dyssenterie bé- meur sans pus, avec une grande abonnigne, les fleurs blanches, dance de larmes. Les points lacryl'asthme humide, pour la résolution maux sont engorgés & souvent uldes tumeurs scrophuleuses. Ces pro- cérés, & on observe, pour l'ordipriétés font-elles bien décidées? naire, un ulcère entre les paupières, M. Hall affure que des personnes & à la caroncule lacrymale. (Voyez

mortes après des convulsions hor- à l'acreté des larmes, qui, en séjourribles. Il fe peut très-bien que leur nant, gâtent & ulcèrent cette partie : eau de végétation foit aussi dange- le plus souvent, il est une suite d'un reuse que gelle de la beyone, du virus qui agit intérieurement, tel que manioc, Jour caffave d'Amérique; le virus du farcin, de la morve, &c.

Curation. Dès l'apparition de la contient de l'amidon, & que, lorsqu'on stumeur, on doit appliquer fur la l'a extrait, cet amidon peut faire de partie des cataplasmes émolliens, faits la bouillie & du pain, l'un & l'autre avec les feuilles, de mauve ou de patrès-fains, & les géitérer

trois

trois ou quatre fois par jour. Mais que nous en avons déjà dit à l'article fi la maladic est avancée, & qu'il v Cor. ait écoulement de matière purulente. il faut essayer d'abord de déterger apperçoit par un écoulement de mal'ulcere avec des injections déterfives, tière, qui subfilte après qu'un cheval faires par le canal lacrymal, dont a été hongré. ( Voyez le mot Casl'ouverture est au bord des narines, TRATION, où se trouve décrite la au haut de la lèvre inférieure : ces cause de cet accident ). injections déterfives confiftent en orge entier, deux poignées qu'on rement à la fuite d'un dépôt ou d'une fait bouillir dans une suffisante quan- corrosion quelconque, & quelquetité d'eau, & réduire à une pinte; fur sois à la suite de l'opération de la la fin de l'ébullition, on ajoute roses queue à l'angloise, dont la première rouges & Peurs de millepertuis, de fection a été faite trop près de l'anus. chaque une poignée; on passe le tout; L'ulcère est plus ou moins profond; on fait fondre, dans la colature, fix il est situé au-dessus ou aux parties onces de miel ordinaire; on mêle, latérales de l'anus, & attaque le pour injecter tiède dans le canal la- corps ligamenteux qui s'étend fous crymal. Il arrive quelquefois que la queue du cheval. cette liqueur ne peut point passer, à

Tome IV.

3°. Fiftule aux bourfes. On s'en

4°. Cette fistule furvient ordinai-

Curation. Lorfque les incisions mulraison de l'engorgement des points tipliées ne suffisent pas pour en prolacrymaux; il faut pour lors injecter curer la guérison, il faut alors en de bas en haut. Mais lorsqu'on est venir à l'extirpation. Si l'animal, par obligé d'ouvrir le sac, on y procède exemple, a l'anus gonflé d'un côté, de la manière suivante : un aide con- & tourné de travers ainsi que la tenant les paupières avec un instru- queue, on doit examiner cette partie ment convenable, le maréchal intro- avec attention. Si l'on y découvre duit la fonde cannelée, & il sait une une cicatrice c'est une preuve qu'il incision avec le bistouri ; l'opération y a eu une ancienne sistule: la tumeur faite, il lave la partie avec du vin est alors dure; on y applique des chaud; il panse ensuite la plaie avec compresses à fenétres, imbibées de des petites tentes chargées de digestif décoction des plantes émollientes, fimple, jusqu'à ce que la suppuration contenues par un bandage qu'on a ne soit plus si abondante, & que la soin d'humecter de temps en temps, plaie soit belle; alors les baumes de Il est des cas où la tumeur paroît être Copahu ou du Pérou suffisent pour le la suite de l'inflammation , d'une autre pansement , jusqu'à parfaite guérison. humeur interne : on s'en assure en-2º. Fiffule à la saignée du col. On core mieux, en introduisant le bras reconnoît qu'il y a fiftule en cet en- dans le rectum du cheval, après l'adroit, par une élévation, par la du- voir enduit d'huile d'olive. Si cela rete. & par un petit point rouge est, il faut donner des lavemens émold'où fuinte la partie séreuse du sang. liens en qualité , jusqu'à ce qu'on Quant aux causes & à la curation sente la fluctuation de cette thmeur. de cette espèce de fistule, poyez ce On donne issue à la matière puru-Mmmm

pliant, que l'on ouvre, & que l'on vre, ( voyez Fièvre ) dans les chepasse entre les doigts moyen & annulaire, afin de pratiquer l'incision les chevaux âgés ils sont accompafuivant la longueur de l'intestin. Toute la matière s'étant évacuée, on fait des injections dans la plaie avec du vin miellé, pendant fept à huit jours. Par cette méthode fimple, on voit bientôt la tumeur observée à l'extérieur fe dissiper, & le cheval guérir radicalement.

# FLAMBE. ( Voyez IRIS ).

FLANCS, MÉDECINE VÉTÉRIN. On appelle ainsi dans les animaux, les même. parties latérales du ventre , bornées supérieurement par les lombes ou les TRAITURE ) qui est souvent la suite reins, antérieurement par les fausses de la courbature, il est, dans les muscôtes, postérieurement par les han- cles qui garnissent les stancs, une

Les chevaux dans lesquels cette im- & très-hérissé en cet endroit. M. T. perfection existe, ne sont pas propres à un grand travail. Pour l'orou ils ont une ardeur extrême; enfin, l'autre aves des courroies. ils n'ont jamais affez de corps, ou cipités qu'ils ne doivent l'être : de tels vénient. Le manche long & le fléau

lente, par le moyen d'un bistouri mouvemens dénotent souvent la sièvaux, de tous les ages. Mais fi dans gnés d'une toux sèche & fréquente, la pousse ( voyez Pousse ) doit être appréhendée.

L'altération du flanc dans de jeunes chevaux, exige de grands ménagemens. La mauvaise nourriture, un grand feu, un travail excessif & forcé

l'occasionnent,

Dans la courbature, ( voyez Coun-BATURE ) l'altération du flanc est telle que le mouvement redoublé qu'on apperçoit dans la poulle, fublifte de

Dans la fortraiture , ( voyer Fortelle contraction, qu'ils se montrent Nous devons confidérer dans les comme deux cordes extrêmement flancs, 10. leur ampleur. Ils doivent tendues, depuis le fourreau jusqu'au être pleins à l'égard du ventre & des lieu où portent les fangles de la felle & côtes. Des flancs creux font nom- même le long des côtes. Le flanc eft més flancs retrousses, flancs coupés. douloureux", le poil paroît mal teint

FLEAU. Instrument dont on fe dinaire, ils ont les côtes ferrées, ou fert pour battre le blé, composé de ils souffrent des pieds, des jarrets, deux bâtons attachés l'un au bout de

La forme de cet instrument varie ils le perdent ailément. 20. Leurs dans nos provinces; ici le manche . mouvemens. Ils ne doivent être ni est aussi long que le morceau qui trop lents, ni trop vifs, ni inégaux; frappe la paille; là il est plus long; ils font pour lors le symptôme de ailleurs plus court ; dans quelques quelque maladie. On doit, fur tout, endroits, le fléau proprement dit est à l'égard des vieux chevaux, prendre plus gros que le manche & plus garde qu'il n'y ait altération dans court ; dans d'autres, auffi gros l'un cette parrie, c'est-à-dire, que les que l'autre, Lequel doit-on préférer ? mouvemens n'en foient pas plus pré- Chacun a fon avantage & fon inconcourt amène un coup plus fort ; le Deux lanières de cuir font disposées Réau long & le manche court frappe en croix au haut du manche, fortement fur une plus grande surface, & n'a liées sur lui, & elles le débordent point autant de force. Celui à fléau d'un pouce. De semblables courroies. court, gros & d'un bois léger, fait également attachées, placées comme mieux trémousser la paille ; & celui les premières , & qui les traversent , à fléau égal au manche en groffeur affujettiffent le fléau au manche. Quelfifte dans la manière dont les cour- Cette méthode est désectueuse, en un fléau.

faire perdre à ce dernier sa mobilité, pare les fléaux, & ces nerss durent

& en longueur, n'agit pas aussi bien ques-uns se contentent d'une seule fur la paille. Un point effentiel con- lanière, foit au manche, foit au fléau. roies sont passées les unes dans les ce que le frottement sans cesse réautres. Il saut que le fléau tourne pété, use ces lanières les unes contre facilement lorsque le batteur le ra- les autres, & le batteur est sans cesse mène & qu'il frappe son coup. Ce obligé d'en suppléer d'autres & de ratn'est pas la force de ce coup qui, tacher : on perd beaucoup de temps, jusqu'à un certain point, détache le Il me paroît qu'on doit présérer le grain de l'épi ; le contre-coup & le manche armé d'une seule courroie soubresaut y contribuent beaucoup large & épaisse, ainsi que le fléau, plus. C'est la raison pour laquelle les & qui sont l'une & l'autre réunies batteurs ne frappent pas ensemble, par un double bouton de bois, de mais l'un après l'autre, afin que le cuivre, & à deux têtes arrondies. Réau qui tombe, trouve la paille foule- Tout le monde connoît les boutons vée par le coup qui a précédé. Quand de culotte, foit en ivoire, en corne il y auroit vingt batteurs fur une aire, ou en bois : ils ont deux têtes aplail faut que les coups se succèdent sans ties : voilà en quoi ils différent de ceux interruption , & que jamais deux dent je parle , & par le rapprochement fléaux ne frappent à la fois. Il est de leurs deux têtes. Si les premiers bon que le bout du fléau soit ter- avoient des arrêtes vives comme les miné par un nœud du bois; alors il derniers, la courroie feroit plutôt s'use moins & frappe plus fort, at- usée; mais avec les têtes arrondies tendu que le point le plus pesant se par leur sommet, le frottement use trouve au bout. Si ce nœud est trop très-peu la courroie qui glisse pargros, par conféquent trop pefant, il desfus. Dans plusieurs provinces, le sera très-difficile au batteur d'ame- sommet du manche, d'un bois trèsner un coup horizontal sur la paille, dur, est terminé en bouton plat par-& toute la force se trouvera au bout dessous & arrondi par-dessus. Ce bou-& non pas dans l'étenque du fléau; ton entre dans la courroie épaisse, que si le bout est plus mince que ou simple, ou croisée, (ce qui vaux celui attaché aux courroies, il agira mieux ) qui est fortement affujettie plutôt comme un fouet que comme à l'origine du fléau. Cette manière eft la plus fimple & la meilleure que On place de différentes manières je connoille. Aux courroies on suples courroies, afin d'affujettir en- plée souvent par les ners de bœuf femble le manche & le fléau , fans ramollis dans l'eau , lorsqu'on pré-

Mmmm 2

beaucoup plus que les courroies. Comme il ne demande pas mieux que que, il faut exiger de lui qu'il ait au moins un fecond fléau de rechange. & le prévenir qu'on ne lui tiendra pas compte du temps qu'il mettra à raccommoder son fléau fur l'aire.

La longueur de l'opération du batune : les fléaux tomboient fort bien ports pour base.

Pun après l'autre, les coups étoient g, h, représentent un arbre placé promonoit la machine sur toute sa des manches de fléau.

longueur : en un mot , elle alloit , Si l'on fait battre le blé à jour- venoit très-bien, &c. mais nul founées, & non à prix fait, il est très. brefaut ; & l'amour propre de l'auimportant d'examiner , lorsque l'ou- teur sut déconcerté par ce seul & vrier vient à l'ouvrage, si son sléau véritable inconvénient. C'est bien est en état ; le foir , lorsque le tra-, pis lorsque tous les sléaux combent vail est fini, d'examiner chaque fléau à la fois. Je crois qu'à bien prendre, féparément , afin de l'obliger de le il faut encore revenir à l'ancienne réparer dans la veillée. Sans cette méthode quoique lente & dispenprécaution, le batteur perdra habi- dieufe. D'ailleurs, une machine entre tuellement un quart ou tiers de la les mains des payfans, tant fimple journée à raccommoder son sléau, foit-elle, est bientôt détraquée, Cependant, pour ne rien laisser à déde multiplier les journées, toujours firer, je vais parler de celles qui ont chères dans l'été, & à cette épo- été regardées comme les plus avantageules.

#### Machine de M. FOESTER.

I. De la forme, grandeur, longueur, largeur , & hauteur de la machine. ( Voyez Pl. IX, Fig. 1. ). Les parties tage, la dépense très-forte qu'il exige, A & D de la Figure 1 , représentent les même la durée du travail pour les deux grandes roues ; C& B les deux batteurs, ont engagé plufieurs per- lanternes ...; E, H, F, & G, K, I, fonnes à chercher des machines ca- trois parallélipipèdes de même granpables de détacher le grain de l'épi, deur & de même forme...; H, I, & de diminuer la durée du travail, & I, K, deux autres parallélipipèdes, les frais qu'il entraîne. Plufieurs de aussi de même grandeur & de même ces machines font très-ingénieuses & forme l'un & l'autre...; L, M, N, O, assez simples; mais elles péchent tou- P & Q, six arc-boutans de même jours par un point effentiel, celui de forme & de même grandeur, ayant donner un coup sec, sous lequel la des supports pour leur base...; T, paille n'éprouve aucun soubrefaut. U, V, S, quatre autres arc-bou-D'après la combinaison de plusieurs tans de même forme, de même grande ces machines, j'en fis construire deur, & ayant pareillement des sup-

réglés & forts; un feul homme, fans horizontalement, formant un paralbeaucoup de peine, faifoit mouvoir lélipipède ou un arc-boutant quarré fix fléaux. Un autre homme, par le par les deux bouts: g, v, h, k, à moyen d'un tourniquet & d'une pou- chaque bout de cet arbre, k & v, lie attachée à un piquet placé aux font six renforts découpés en forme deux extrémités oppofées de l'aire, de bâtons cylindriques, représentant





Laugh

On voit ensuite kx , lz , maa , nbb, occ , pdd, gee, tff, fgg, thk, ukk . & vmm , qui font douze batons cylindriques de même forme & de même grandeur.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, largeur que ceux des parallélipipèdes 11, & 12, font douze masses de fléau dont on vient de parler. de même grandeur & de même

rouleaux.

a, b, e, d, & e, f, font trois bâtons cylindriques de différentes grandeurs, ce qui forme une mani-

Quant à la longueur, largeur & hauteur de toutes ces parties , on donne une échelle de longueur, de driques qu'on vient de nommer, a huit pieds de roi, divifée par pieds onze pouces environ d'épaisseur, & pouces. Au moyen de cette échelle, on peut exécuter une batte à grains driques kx, 12, maa, nbb, oce, en grand.

La roue étoilée ou verticale A

épaisseur est de trois pouces. L'autre roue étoilée ou verti-

cale D a deux pieds huit pouces de environ de groffeur. diamètre, & son épaisseur est de trois . La longueur de chaque sus qui pouces.

La lanterne B a douze pouces de est de quatorze pouces. diamètre , & autant d'épaisseur.

La lanterne C a seize pouces de diamètre & d'épaisseur.

Chacun des trois parallélipipèdes E. H. FIGK fix, a fix pouces de pieds & demi de longueur.

La base des parallélipipèdes HI, IK, a de même six pouces de lar-

geur , quatre d'épaisseur , & trois pieds & demi de longueur.

Chacun des fix arc - boutans L. M, N, O, P & Q, a environ deux pieds deux pouces de longueur, & leur épaisseur est la même que celle des trois parallélipipèdes ci-dessus.

Le parallélipipède R S est de même largeur , épaisseur , base , hauteur , que les trois autres ci-dessus.

Les arc-boutans T, U, V, X, font de même grandeur, longueur,

L'arbre gh doit être d'environ forme; on les prendreit pour des neuf pieds. Chacune de ses extrémités gu & kk, a deux pieds ou environ. La pièce du milieu, ku, qui contient les cylindres kq, lr, ms, nt, ou, pv; a cinq pieds ou environ. L'épaisseur de l'arbre , du côté gh, est de cinq pouces, & le milieu, où paffent les pièces cylin-

> Chacun des douze bâtons cylinpdd, & ceux gee, rff, fgg, shh,

ukk, vmm, a quatre pieds & demi a deux pieds de diamètre, & son de long, & deux pouces d'épaisseur. Chacun des douze fléaux a trois pieds & demi de long, & trois pouces

est dans les deux lanternes B & C.

Chaque essieu des roues & des lanternes peut avoir deux pouces & demi de groffeur, ainfi que les ba-

tons cylindriques ed & ef. La pièce qui sert d'essieu dans la largeur, quatre d'épaisseur, & trois roue verticale A peut-être longue de onze pouces en dehors du paralléli-

pipède GK. Le bâton cylindrique ed peut avoir

quinze pouces de long, & le bâton ef un pied. Telle est la construction propor-

tionnée de la machine de M. Foester. II. De la jondion de toutes les parties de la machine, Les trois pièces de bois EH, FI & GK, & celles

HI, IK, forment des parallélipipe- polée sur un terrain plan, la distance des. Les pieds ou arc-boutans L, M, perpendiculaire qui doit être entre tent les trois premières pièces ci- est de seize pouces ou environ. deffus.

L, M, N, O, P, Q.

chine fur un terrain plan ou uni. L'arles deux parallélipipèdes RS & EH.

Sur cet arbre se trouvent placés douze bâtons cylindriques k, i, m, n, 0, p, q, r, f, t, u, v, lesquels forment encore des rectangles parfaits avec le même arbre, & font autant de parallèles avec eux-mêmes.

Les deux roues AD font perpendiculaires : les lanternes B C font horizontales, & leurs efficux font placés horizontalement.

l'effieu a b.

voir les efficux de sa roue & de sa que l'arbre gh. lanterne.

de manière que lorsque la machine est verticales A & D.

N, O, P, Q, qui font aux deux les bouts inférieurs de chacun de ces parallélipipèdes EH & GK, suppor- parallélipipèdes & le terrain plan .

Le fuseau inférieur de la lanterne De l'autre côté de la figure se & de la roue doit être placé à la trouve un nouveau parallélipipède hauteur de deux pouces & demi , RS, qui est soutenu également par ou environ, de la pièce de traverse quatre arc-boutans T, U, V, X, lef- qui foutient Jes trois parallélipipèdes , quels font parallèles à ceux ci-dessus, & cette pièce de traverse doit être élevée au-desfus du terrain plan pp On pose communément cette ma- & qq, de quatorze pouces ou environ. La roue verticale D doit être pla-

bre gh fait un parfait rectangle avec cée sur l'essieu de la lanterne B. entre les deux pièces EH & FI; & l'effieu doit traverfer à cet effet les trois pièces GK, FI & EH. Le trou à percer dans la pièce EH doit être aussi éloigné du point H que les deux autres trous qui servent pour le même essieu, le sont dans les pièces FI & GK du point I & du point K.

Les deux trous des pièces EH & FI, que l'essieu de la lanterne doit Le bâton cylindrique cd, a une traverser, doivent être dans les manivelle e f: l'un de ses bouts E, mêmes proportions ou environ, que est joint à la pièce ab, qui est celles rapportées ci dessus pour les l'essieu de la roue étoilée A; cet deux pièces FI & GK, dont l'essieu essieu traverse la parallélipipède GK, fait tourner la lanterne B; les deux seulement le baton e d fait un trous des pièces EH & FI que doit triangle avec la manivelle ef & traverser l'essieu de la lanterne C, doivent être percés dans la même Le parallélipipède RS ne doit distance de l'essieu de la roue vertiêtre percé que pour recevoir un des cale D, laquelle distance est dépenbouts de l'arbre : mais chacun des dante de la grandeur du demi-diatrois autres EH, FI & GK, mètre de la roue verticale D. La doivent l'être deux fois pour rece- lanterne C doit avoir le même effieu

Au moyen de l'observation de ces Les pieds sur lesquels la machine distances, il se trouve que les suest affile, doivent être fichés dans seaux des lanternes BC ne génent les parallélipipèdes EH, GK, & RS, pas les dents qui entourent les roues cylindriques, de façon que ces bâtons plaque du bouton cylindrique. puiffent se mouvoir devant & dermachine est en mouvement ; mais jettie à celle des rainures. comme il pourroit arriver que les driques fichés dans l'arbre gh, arrêtent le mouvement de la machine & l'endommagent, il faut clouer des plaques courbes au bout des bâtons cylindriques & en dehors, & difpofer ces plaques de façon qu'elles longues que le cuir qui joint les fléaux chine est en mouvement. aux mêmes batons.

La machine doit toujours être

courbes autour des bâtons cyfindri- des douze masses. ques, & l'on y pratique une rainure de chaque côté; ces plaques doivent côté. être jointes au bout des bâtons avec deux anneaux de fer.

pièces RS & EH.

pouces de longueur, c'est-à dire, la force, & cette lanterne lui obéit : doit être de trois pouces ou environ, terne communique fon mouvement

Les douze fléaux doivent être La largeur des tirans doit être de attachés avec du cuir aux bâtons la moitié de la circonférence de la

Chacun des tirans doit former par rière dans ce cuir & non pas de le côté oblique deux angles droits côté. On évite par-là que ces masses de même longueur que la plaque de fléaux s'entrechoquent quand la courbe, mais la largeur doit être affu-

Au milieu de chacun des 24 tifléaux venant, à tomber fur le ter- rans, on doit placer un petit bouton rain plan avant les bâtons cylin- auquel on puisse attacher les cuirs. Ces cuirs doivent avoir plufieurs trous en ligne directe, afin de pouvoir lever ou baisser le fléau à volonté.

Les tirans doivent être bien affujettis dans les rainures; par ce moyen foient environ de deux pouces plus ils ne peuvent tomber quand la ma-

Les masses, comme on le voit dans la Figure, font des bâtons tournés, mue du même côté, parce que ces attachés par le bout avec du cuir plaques courbes empéchent qu'elle corroyé à des bâtons, & les douze ne foit mife en mouvement de l'autre, bâtons cylindriques qui les suppor-On se fert de tenailles de ser pour tent, sont joints pareillement par comprimer fortement ces plaques leurs bouts avec des cuirs au bout

L'arbre gh a fix fléaux de chaque

III. Du mouvement de la machine, Pour donner le mouvement à toute Les deux rainures de fer doivent cette machine avec le bras, un homme être jointes par leurs bouts à chacun prend la manivelle EF, l'empoigne de ces douze bâtons cylindriques, & la tourne. Cette manivelle qui est afin que chaque racine tombe sur le fixée sur l'essieu de la roue A, la terrain plan, en parallèle avec les fait mouvoir. Les dents de cette roue entrent dans les fuseaux de la lan-Les rainures doivent avoir quatre terne B; elles lui communiquent fa même distance qui doit être entre les il en est de même de la roue D deux anneaux de fer courbes , doit placée fur l'effieu de la lanterne B; avoir une longueur de dix pouces, les dents entrent dans les fuseaux & le cuir avec lequel chaque fléau de la lanterne G , la forcent de est attaché aux bâtons cylindriques, tourner, & l'essieu de cette lande rotation à l'arbre gh, sur le bout auxquelles elle est fixée. Ces chevilles fléaux, & ces fléaux en tombant à plat fur les gerbes qu'on place dessous, font fortir les grains des épis.

## Machine de M. HANSE V. Fig. 2.

L'auteur de cette machine est académicien de Copenhague, ainsi que M. Foester. Elle consiste dans un cadre ou châssis, qui contient six batons en forme de maffes de fléaux. On pourroit en augmenter le nombre, fi on le jugeoit à propos, & au lieu de cadre, placer dans les murs l'arbre qui fait mouvoir les fléaux.

c'est-là qu'est fixé le tourrillon ou pivot de l'arbre; le chevalet opposé, la même hauteur du trou où se trouve le pivot en question, & le bout de l'arbre y passe, pour recevoir l'effet de la sorce, & être mu.

attachées des cordes, lesquelles soutiennent, étant tendues, les différens bâtons ou fléaux C, CC.

Ces cordes ont au moins quatre pieds de long , & elles contiennent les fléaux à deux endroits de leur partie supérieure. Elles doivent avoir quinze fils d'épaisseur, & ces fils doivent être bien tords. Il faut observer de ne jamais graiffer ces cordes.

de manière qu'elles forment toujours un angleaux deux côtés du chevalet A.

ces fléaux, & lorsqu'ils ne frappent pefanteur. pas affez fort la paille, il faut tendre & bander davantage la corde qui les mement droit, fur-tout le long des foutient, en tournant les chevilles sléaux,... Pour douze sléaux, il faut

duquel il est appliqué. Ce mouve font au nombre de dix; elles font ment fait donc lever & baiffer les placées tout le long des deux grandes parties du châssis, cinq sur celle d'en haut, & autant sur celle du bas. On observe de ne pas faire perdre au chevalet A fa position angulaire avec la corde B; il faut, au furplus, qu'il foit placé un peu en pente.

Les chevilles DDD doivent être percées, afin que les cordes BBB les traversent, & qu'on puisse arrêter au haut des deux chevilles, le bout des cordes, au moyen d'un nœud.

La machine peut étre mue plus ou moins fortement, lorfqu'on le juge à propos; & lorsque l'on veut que les fléaux frappent bien loin, il Le chevalet A a un trou en tête; faut pour lors racourcir le chevalet A, & le redreffer davantage. On l'élève ordinairement beaucoup. qui fait partie du cadre, est percé à afin qu'une gerbe de paille, si grosse qu'elle foit , puisse être placée audesfous. De cette facon le chevalet A & la courbure des fléaux GGG restent égaux. On peut, au surplus, Aux deux côtés des cadres sont raccourcir & alonger ces fléaux comme on le veut,

La roue E doit avoir deux pieds de diamètre ou environ : une fille ," un garcon, ou même un chien, peuvent la tourner.

L'arbre F, fur lequel repose la roue doit être hérissé de quatre leviers de bois, chacun féparément, en ligne directe & spirale; de cette manière ils repassent tous à la fois Ces cordes doivent être placées sous le bout du sléau. Si l'on ne prenoit pas cette précaution, ces fléaux s'éleveroient & frapperoient la paille On place la gerbe de grains sous trop inégalement & avec trop de

Le bois de l'arbre doit être extrê-

un arbre de la longueur de trente-fix pieds ou environ. Ces fléaux doivent être foutenus à une certaine distance de leur extrémité supérieure, par des chevalets entés sur la partie inférieure du châtfis. .

· Je ne connoissois pas la machine de M. Hanfen, lorfque je fis conftruire la mienne en 1766. Il falloit la force d'un homme, & non celle riot à plusieurs efficux & à plusieurs d'un enfant ou d'un chien, pour la faire mouvoir. Les hérissons de l'arbre portoient toujours fur les fléaux, attendu qu'ils étoit placés sur une de Paris; Voyez ce mot) les roues double spirale, de manière que deux fff sont au nombre de dix-huit; dix fléaux frappoient par intermittence, de ces roues font pofées fur des eflorsque les deux voisins venoient de fieux de fer ece, ces essieux sont ens'élever, & les deux derniers étoient chaffés dans des traverses de bois bbb, prêts à frapper. Leur action étoit ra- & chacune de ces traverses de bois pide, bien intermittente, &, malgré oft de l'épaisseur de trois seizièmes cela, je présère l'usage du fléau :or- d'aune. dinaire. Je ne vois guère comment Les autres quatre roues, qui font M. Hansen peut faire battre une grosse à chacune des deux extrémités du gerbe à la fois; car, quoique les cordes chariot, pofent sur un esseu entièrede ma machine fussent bien tendues, ment de fer, & elles font jointes de je ne pouvois féparer le grain que fi près, qu'elles se touchent presque d'un lit de paille de trois pouces de toutes par leurs moyeux. hauteur environ, ou, à peu de chose : La longueur des traverses, ou la beaucoup de temps. Somme totale, d'aune. la machine a été reléguée fous le . Les traverses montées sur les roues. s'en trouve bien.

FLÉ Machine de PERPESSON. Fig. 3.

L'auteur est un paysan suédois du village de Niurundal, province de Médelpadel. On la dit employée en Suède, & qu'on la trouve commode & peu dispendieuse.

Sa construction représente un charoues. Sa longueur a a est de cinq aunes fuédoifes; (une aune de Suède est exactement la moitié d'une aune

près, égal à celui des aires. Il falloit largeur du chariot n'est pas égale, toujours être à raccourcir ou à alon- comme on le voit dans la figure 2. ger les cordes. La fraîcheur de la La plus longue, & qui est placée nuit, la rofée, les faifoient enfler & au centre, est d'une aune cinq huifouvent caffer; l'ardeur du foleil les tlèmes; la plus courte, & qui est aux distendoit, de forte qu'on perdoit extrémités, n'est que de trois quarts

hangar. Comme depuis lors je n'ai font attachées l'une à l'autre par des . fait exécuter aucune des machines bâtons forrés par les bouts, & accroque je décris, je ne puis les apprécier. chés dans les anneaux e e e; ces an-On affure qu'en Danemarck on fait neaux font pratiqués dans les trausige de celle de M. Hansen, & qu'on verses b b b. De manière que la machine peut être tournée & retournée librement, & être changée à volonté de place.

Aux deux extremités du chariot, Nnnn

il se trouve une barre de fer a e e maffer le grain, à le vanner, à l'envoir y attacher une volée, & y atteler les chevaux.

Les roues, dont le dessein est en profil, Figures 3 & 4, font de fer

fondu; elles ont un diamètre d'enneau de la circonférence a deux tion. pouces & demi en largeur fur un

pouce d'épaisseur.

Pour se servir de cette machine, on pratique une aire au milieu d'une grange, le long du mur; mais, en ce dernier cas, il faut avoir soin de découvrir l'aire d'un auvent. La largeur de l'aire doit être de quatre aunes, ou, tout au plus, de cing; & lorfqu'on veut battre, on y étend les gerbes après les avoir dé-

Un cheval attelé au chariot, le fait marcher, & I'on conduit cette marche de manière qu'en allant, l'animal touche à l'un des bords de l'aire, & qu'en revenant il touche à l'autre bord.

Si la qualité du fer employé dans les roues & aux effieux est bonne, cette machine peut durer plusieurs générations d'un laboureur.

Son avantage est dit - on, trèsconsidérable. Un seul homme, qui tient le cheval par la bride, qui le retourne aux extrémités de l'aire, & qui chaque fois qu'il le retourne, remue un peu les gerbes & en change la lituation avec une fourche de bois, peut faire, en un jour, autant & plus

& a e e, qui a un anneau d, pour pou- lever, l'ouvrage n'en ira que plus vite. fur-tout fi on attelle à la machine, deux chevaux au lieu d'un.

On reprocha à cette machine, lorfqu'elle parut, d'écraser les grains lorsqu'elle passoit dessus; l'expérience viron sept huitièmes d'aune. & l'an- a démontré la fausseté de cette affer-

> FLEURS, BOTANIQUE La fleur est la partie de la plante qui renferme les organes de la réproduction, males ou femelles.

# PLAN du travail fur les FLEURS.

SECTION PREMIÈRE. Coup d'ail général fur les Fleurs. SECT. 11. Anasomie de la Fleur.

5. 1. Parties effentielles. 11. Parties acceffoires.

SECT. III. Divigion & diffribution des Fleurs. S. I. Division des Fleurs considérées par

rapport à la corolle. 5. Il. Fleurs considérées fuivant leur dif-position sur les tiges. 5. Iil. De la Fleur composée.

SECT. IV. Floraifon & defloraifon. 5. 1. Floraifon annuelle.

. II. Floraifon journalière. SECT. V. Vigétation de la Fleur, & fes produits. S.l. Parfum ou odeur des Fleurs.

5. Il. Airs exalés par les Fleurs, SECT. VI. Parti que l'on peut tirer de la Fleur après fa mors.

SECTION PREMIÈRE. Coup d'ail gineral sur les Fleurs.

Chargée de la fonction la plus d'ouvrage qu'il n'en feroit dans dix, noble & la plus intéressante de la par la manière ordinaire de battre, nature, la fleur a été enrichie de Si on veut employer deux ou trois tous ses dons: elle s'est plu, pour personnes, pour aider à descendre les ainsi dire, à la relever au-dessus de gerbes de blé, à les ranger sur l'aire, toutes ses autres productions par la à les remuer, à les changer, à en ra- beauté, la vivacité des couleurs,

l'élégance des formes, la douceur prairie, & répand de tous côtés la les treillages, & semblent éparpiller touffes vertes, je vois s'élever la tête elles détachent leur corolle blanche radiée de la pâquerette: le blanc & ou jaune fur ce fond vert, comme le rose des franges de son diadême on voit briller les étoiles dans l'azur relèvent le jaume de sa sête; le trèfie des cieux. Quel est ce buisson de pourpré, le caille-lait à fleurs blanches feu qui, placé contre les pilastres & pendantes, cent variétés de renon- de ce portique de verdure, femble cules & d'anémones, qui toutes at- l'environner d'étincelles brillantes? tirent mes regards, & méritent que Mais mes regards font fixés, tous ie les fixe un instant. Cueillerai - je mes sens sont ravis; des tousses de ce bouquet bleuâtre, où cinq ou fix roses naissent de tous côtés. Quelle fleurs de même espèce sont réunies, douceur dans les nuances qui colorent & fe disputent à l'envi la douceur le limbe de leurs pétales ! quelle vi-& la fraîcheur des nuances? Non: à vacité dans les teintes qui ornent le leurs pieds j'apperçois la douce vio- centre de la fleur! Tout ici inspire lette: humble dans fon port, elle n'an- la volupté; mes yeux s'élèvent & nonce sa présence que par le divin voient la rose percer & pendre de parfum qu'elle exhale. A côté d'elle ces lambris de verdure; elle verfe la penfée folitaire étale la pourpre & une rofée de parfums délicieux ; ils l'or dont elle est'embellie. Mais quelle s'abaissent vers la terre, & je la vois est cette plante qui s'élève par-dessus jonchée de ses seuilles légères, où de toutes les autres? Un épi de fleurs petits buissons de rofiers mains m'offrent rougeatres se balance dans les airs, de tous côtés d'élégantes miniatures, & semble régner sur tout ce qui l'en- de magnifiques tableaux qui flottent vironne: c'est la grande confoude.

Mais me voilà arrivé au bout de la des parfums. Quelle variété | quelle prairie : des bosquets enchanteurs magnificence! quelle richesse! Rien m'offrent une retraite contre les arne flatte plus les fens; rien n'attire deurs du foleil. Quel air parfumé l'on plus nos regards; rien ne femble y respire! déjà les grappes de lilas captiver davantage nos gouts legers ont couronne les branches, & leurs que les fleurs. Qui peut voir une rose petits tubes odoriférans s'éparpillent, entr'ouverte aux rayons du foleil naif & jonchent la verdure qui tapiffe fant, chargée encore des gouttes crif- leurs pieds, tandis que l'arbre de tallines de la rosée, & mollement judée épanouit ses fleurs, & se disagitée sur sa tige légère par le vent tingue à travers le vert de ses larges frais du matin; qui peut l'apperce- feuilles par la vivacité de ses nuances. voir fans éprouver une douce sen- Le long de ses tiges s'attache le chèvrefation qui le pousse vers elle, fans seuille, dont les bouquets multipliés, y porter ses pas pour la cueillir, sans dispersés & mélés avec ceux de s'enivrer du parfum divin qu'elle l'arbre de judée, laissent deviner à exhale? Un tapis immense de ver- qui ils doivent leurs naissance. Les dure s'offre à mes yeux; un ruisseau jasmins, moins élevés, garnissent d'un limpide roule ses flots à travers cette tapis épais de verdure les murs & vie & la fraîcheur. Au milieu de ces de tous côtés leurs fleurs isolées : fur ma tete.

Nnnna

· Sous ce bolquet enchanteur, une douce langueur s'empare de tous mes ont précipité son char dans le sein fens; mon esprit s'abandonne à une d'Amphytrite, la nature se couvre reverie porfonde; des nuages légers infentiblement d'un voile épais; les viennent obscurcir mes yeux. Quel hommes & les animaux vont cherest ce prodige nouveau? est-ce l'excès cher dans les bras du sommeil de de la jouissance? est-ce un commen- nouvelles forces & une nouvelle vie : cement de douleur? Pourquoi faut-il ces fleurs femblent aussi les imiter, que la douleur suive de si près le leurs tiges se retournent, leurs péplaifir? Fuyons un danger pro- tales se referment & cachent à mes chain, & d'autant plus infensible, qu'il est recouvert par l'appat le plus les prodiguer au retour du Dieu de féduifant, & femble menacer mon exif- la lumière & du pere de la nature. Protence: redoutons l'air que je respire, fitons de ces instans de repos; & pour & volons dans ce parterre aéré, où bien connoître ces individus qui mille arbriffeaux fleuris coupent de viennent de me procurer de si douces temps en temps l'uniformité de cette jouissances, saisons en l'anatomie, immense broderie de Flore. Quel- étudions leur diversité, suivons-les qu'élégant que soit ce dessein, quel- dans leur floraison & défloraison, que justes que soient ses contours, voyons les effets de leur végétation, quelque favante que soit sa symétrie, & pour prolonger nos plaisirs, tâje cherche la nature, & je n'apper- chons de les conserver même après çois que l'art: le canevas n'est rien; leur mort. je n'admire que les couleurs qu'elle a employées.

Afféyons - nous à côté de cette corbeille de fleurs, admirons cette variété étonnante d'êtres vivans qui sont couverts d'une étoffe brillante; avoir été réunies sur ces tiges molipe qui est sous mes yeux? Un nuage, cité! quelle grandeur!

Mais déià les coursiers du foleil . yeux leurs brillantes richesses, pour

# SECTION II. Anasomie de la Fleur.

A vant que d'entrer dans quelques toutes les fleurs précieuses semblent détails anatomiques sur la fleur, établiffons bien d'abord ce que nous biles. Quel mouvement foudain vient entendons par ce mot. Qui croiroit d'être imprimé aux anthères de la tu- qu'il y ait eu différentes interprétations de ce mot, & que les boune vapeur célefte s'est échapée de tanistes, tant anciens que modernes, ces petits réfervoirs . & quelques n'ont pas été & ne sont pas même atomes se sont fixés sur le stigmate d'accord sur ce qu'on doit entendre de ce pistil; je les vois descendre à par une fleur. Tantôt les anciens travers fa cavité, & pénétrer juf- n'ont pris pour fleurs que les étamines, qu'aux embryons qui font plongés comme lorsqu'Aurelien nomme la dans la léthargie; tout d'un coup ils rose une seur d'un beau jaune, s'éveillent, s'agitent, & un million contenue par un calice pourpre; on d'êtres nouveaux vient de recevoir voit bien qu'il entend ici par fleur l'existence. O nature ! quelle simpli- les étamines jaunes qui sont au centre de la rose, & par le calice, les pé-





tales : tantot c'est tout le contraire. narcisse, appelle calice cette partie jaune qui occupe de centre, & fleur, les pétales qui l'environnent,

Les modernes sont presqu'autant partagés. Suivant Ray, la fleur est la partie la plus tendre de la plante, remarquable par sa couleur, sa forme, cinq, le peduncule A, le calice B, ou par l'une & l'autre, & qui adhère communément aux racines du fruit. Suivant M. de Justieu, la fleur est proprement cette partie de la plance, qui est composée de fibres & d'un piftil, & qui est d'usage dans la génération. M. Tournefort définit la fleur cette partie de la plante qui fe distingue ordinairement des autres parties par des couleurs particulières, tement fur la tige on fur les rameaux. qui est le plus souvent attachée aux & en ce cas on les romme sessiles, embryons des fruits, & qui, dans la comme la turquerre. L'extremité du plupart des plantes, semble être faite péduncule sur lequel repose la fleur. pour préparer les fucs qui doivent se nomme le réceptacle. fervir de première nourriture" à ces embryons, & commencer le déve- extérieure de la fleur, qui enveloppe loppement de leurs parties. M. Vail- les autres parties ou les fourient. Il lant, enfin, regarde comme fausses est ordinatroment vert, & rarement fleurs les organes qui constituent les fans divisions différens fexes, lorlqu'ils font dénués de pétales qu'il regarde comme des médiate des étamines & des pissils, tuniques ou enveloppes destinés à couvrir ou à défendre les organes de la fée en plusieurs parties auxquelles on génération, & comme vraies fleurs, donne le nom de pétales. La corolle ceux qui en sont pourvus; ainsi, il d'une seule pièce, peut porter aussi le exclut du nombre des vraies fleurs, nom de pétale. les fleurs à étamines. On sent assez que toutes ces définitions sont ou parties, le filet & l'anthère ; le filet , fausses ou insuffisantes; parce qu'elles espèce de support très-délicat; soune donnent pas une idée exacte de tient le fommet de l'étamine , qui la fleur en général. Ne seroit-elle n'est autre chose qu'une petite bourse pas plus juste, si par le mot de fleur ou capsule, dans laquelle sont renferon entendoit cette partie de la plante més les grains de la pouffière féconqui renferme les organes de la re- dante. Cette bourfe se nomme anthère.

5. I. Parties effentielles de la fleur.

La fleur est composée de plusieurs comme Pline qui, en décrivant le parties qui concourent toutes à fa perfection, & fervent foit à l'embellir , foit , ce qui eft plus effentief , à remplir les vues de la nature. Nous les trouvons très-fensibles dans la fleur de la gentiane communé. (Fig. 1. Pl. 10). On en compte ordinairement la corolle ou les pétales C, le pifiil D & les étamines E. A chaçun de ces mots nous entrerons dans les détails qui les concernent; il fuffit de les considérer sous un rapport général.

1. Le péduncule est le prolongement de la tige qui porte ordinairement la fleur; car quelquefoist elles n'en ont point, & repofent immédia-

20. Le calice est la partie la plus

30. La corolle est l'enveloppe imordinairement très-colorée; & divi-

4º. L'étamine qui comprend deux production males ou femelles. C'est la partie male de la plante.

5°. Le pistil est composé de trois

parties, de l'ovaire, du style & du trouve que dans certaines espèces, & aux germes.

Telles font les parties essentielles à

que l'on retrouve presque toujours, Nous disons essentielles à la fleur comespèces, certaines parties manquent; tantôt le calice, tantôt la corolle, ici c'ost les filet des étamines, là le style du pistil, mais jamais l'anthère ni le stigmate & l'ovaire. Ce sont des organes abfolument nécessaires à la féaucune exception à cette loi univerfelle. Une plante peut être reproduite par bouture, drageon, &c. mais point de graine fans fécondation, & point de fécondation fans germe d'une part. & sans poussière fécondante de l'autre. manière dont le fait cette fécondation, foit encore en partie un myftère pour nous, ( Voyer le mot Fis-

s. II. Parties accessoires de la fleur. Outre les parties que nous regardons ici comme essentielles à la fleur,

stigmate. L'ovaire est la base du pistil, qui ne sont point nécessaires à la fé-& renferme les embryons ou germes. condation. On les trouve ordinairement Il est ordinairement porté immédia- dans le voisinage des fleurs. & leur tement par le réceptacle. Le style servent quelquesois de défenses ou oft un tuyau presque toujours fistu- d'appendices. Celles qui accompagnent leux, qui s'élève au-dessus de l'o- sont la balle, le spathe, la collerette. vaire, ou s'insère quelquefois à fon & la bractée; & celle que l'on peut côté ou à sa base, & porte le stig- regarder comme un simple appendice. mate ou la partie supérieure du pistil, est le nectaire. La balle tient lieu Ce stigmate, dont la figure n'est pas de corolle & de calice dans les gratoujours la même dans toutes les minées, & elle est composée de pailfleurs, est la partie femelle de la lettes ou d'écailles. Le spathe est une plante; c'est par lui que la poussière espèce de gaine membraneuse, qui fécondante parvient jusqu'à l'ovaire & renferme une ou plusieurs fleurs. comme celles de l'ail, du narcisse. La collerette environne une ou plufieurs la fleur complète, ou du moins celles fleurs, mais elle est toujours placée à quelque distance de ces fleur, n'est jamais contigue à leur réceptaplète, car il arrive que, dans quelques cle, comme dans les plantes ombelliferes. La brailce, qu'feuille florale. est une petite seuille dont la forme & la conleur différent des autres de la plante, & qui est toujours fituée dans le voifinage des autres feuilles. Le nedlaire est un petit reservoir, qui. condation; on ne connoît en botanique dans certaines fleurs, fait partie de la corolle, & contient une matière fucrée & mielleufe. Il faut consulter chacun de ces mots pour des détails plus circonitanciés fur leur forme. leur durée, & leur ulage.

En donnant une courte descrip-Il peut se faire, à la vérité, que la tion des parties, tant essentielles qu'accessoires de la fleur, nous avons fuppofé qu'elles se trouvoient réunies dans un meme fujet, fur - tout le pistil CONDATION) cependant il n'en existe & les étamines; mais il y a un très-. grand nombre de plantes où les principales font féparées, c'est-à-dire, que le pistil & les étamines ne sont pas renfermées dans la même fleur, il y en a d'autres qui ne sont qu'ac- & se trouvent séparées sur différentes cessoires, c'est-à-dire, que l'on ne branches, ou même sur des individus en passant, que les étamines étoient frappant, au premier coup d'œil, la partie mâle, & le pistil la partie dans une plante, que la corolle & sa femelle, on a nomme feurs males fleur. Elle attire les regards, non-celles qui contiennent des étamines feulement de celui qui ne voit dans fans pistil, fleurs femelles, celles qui la fleur qu'une des plus jolies pron'ont que des pistil sans étamines, & ductions de la nature, mais encore hermaphrodites ou androgynes, celles qui renferment, étamines & piftil.

Après avoir considéré toutes les parties des fleurs, on est frappé, & de la couleur qu'elles offrent, & de l'odeur qu'elles exhalent; on admire, & l'on jouit. Mais quand on réfléchit des traits de ressemblance qui la rapfur ces fenfations, on fe demande pourquoi cette variété de couleurs? ces nuances charmantes dont les pé- ché dans cette partie la base des ditales font embellis, quelle en est la cause & le principe? c'est alors qu'une profonde méditation, un delir curieux d'interroger la nature nous fait entrer dans fon fanctuaire, & ce que nous allons dire fur les vac'est dans le parenchyme même de riétés des fleurs, nous-confidérerons la corolle que nous trouvons la ma- d'abord les formes de la corolle protière colorante, c'est dans les degrés prement dite, ensuite la manière dont de fermentation qu'elle éprouve suc- les fleurs sont disposées sur les tiges ceffivement, que nous suivons les & les branches qui les portent. Il différentes teintes de ces couleurs, faut avoir soin de relire le mot Coleur formation, leur développement, ROLLE. & leur dégradation. ( Voyez Cou-LEUR DES PLANGES). Les parfums fleur peut être composée d'une coque les fleurs exhalent, ne font qu'une rolle d'une feule piece, ou d'une partie de l'esprit recteur, qui s'é- corolle de plusieurs pièces. Dans le chappe par la transpiration insensible; premier cas elle est monopétale, & mais comme cela tient à la vie de la fleur, nous en-parlerons après que monopétale n'a point de divisions, nous aurons décrit les variétés qu'elles ou, fi elle en a, elles ne font point offrent, en les considérant par rapport prolongées jusqu'à la base; ce sont à leur corolle,

SECTION III.

Division & distribution des Fleurs.

différens; de plus, ayant remarqué, par rapport à la corolle. Rien de plus de celui qui, voulant nombrer les richesses végétales, cherche des caractères pour les classer & les diviser. La forme & la structure de la corolle, qui paroît d'abord si variée pour les différentes plantes, porte avec elle prochent dans les espèces & les genres. Aussi plusieurs botanistes ont + ils chervisions de leur fysième ( Voyez ce mot ) mais personne ne l'a fait comme M. Tournefort.

Afin de mettre un peu d'ordre dans

Variétés des formes de la corolle. La polypétale dans le second. La corolle alors de fimples découpures. Comme la corolle monopétale offre différentes figures, elle prend ausli différens noms. Elle est campaniforme quand elle a la forme d'une cloche. comme le liferon, Fig. 2. A est la 5. I. Division des fleurs considérées corolle attachée au calice D; B est cette meme . corolle' détachée: on éperon, comme dans la linaire, Fig. 9. voit en C l'orifice à travers lequel passe le pistil. La partie évasée E ron. prend le nom d'entree, B le corps, . La corolle polypétale régulière est & C le fond.

Elle eft subules lorfqu'elle eft terminée par un tuyau un peu alongé, comme dans la gentiane, Fig 3.

Si elle a la forme d'un entonnoir, c'est-à-dire, conique à la partie supérieuce . & terminée inférieurement par un tube , on la nomme alors infundibuliforme, comme l'oreille d'ours, Fig. 4. A l'ouverture de l'entonnoir. B l'orifice du tube, C le calice.

Si elle s'évase en manière de soucoupe avec un tube; elle est hypoerateriforme ; la primevère, Fig. 5 ; fans tube en roue. le bouillon blanc, Fig. 6, A, la corolle vue en dessus, B, la même vue en dessous.

monopétale ne font pas uniformes, qu'elles ont un coutour bizarre, alors de cette espèce, comme le cerfeuil, elle est irrégulière. Si fon limbe forme Fig. 12. ment corniforme, que l'on nomme d'ailes a sinci de calcida . . .

B D, muffle à deux lèvres; G. épe-

celle dont les divisions vont jusqu'à sa base, ou, pour parler plus juste, elle est composée de plusieurs pétales différens les uns des autres . & oui ont un arrangement symétrique. Elle est eruciforme lorsque ces pétales, au nombre de quatre, font disposés en croix; le chou, la roquette, Fig. 10. A, fleur en croix de la roquette; B, limbe d'un pétale ; C, onglet par lequel il est ateaché au calice.

Elle est rofacie lorsqu'elle est composce de plusieurs pétales égaux & disposés en roses; la benoite, Fig. 11. Lorfque ces pétales disposés en role font mégaux, ils imitent quelquefois la fleur de lis des armes de France; Lorfque les divisions de la corolle on la nomme alors fleurdelifie : quelques plantes ombelliferes ont des fleurs

deux lèvres, l'une supérieure & l'autre - La corolle polypétale est irréguinférieure, on dit qu'elle est en mafque lidre, lorsque ses pétales out des formes ou labies. La queue de lion, Fig. 7. différentes les unes des autres; on A B est la corolle en forme de tuyau en distingue de plusieurs espèces. La découpé par le haut en deux lèvres, papilionacée, quand fes pétales sont dont la supérleure est pliée en gout- pliés & dispotés de manière à imitiere, & beaucoup plus longue que ter la forme d'un papillon; telles font l'inférieure C., divifée 'ordinairement les fleurs légumineules : Fig. 13 : la en trois parties. Si elle imite un muffle fleur papilionacée est composée d'un à deux lèvres, on la nomme person- large pétale A, plié en dos d'ane, née, comme le muffle de veau, Fig. 8. & qui enveloppe les autres; on le On voit en A la partie supérieure nomme étendard ou pavillon ; d'un de la corolle personnée, vue de côté, pétale inférieur B, imitant l'avant & B, la partie inférieure; Cest la d'une nacelle, & qui rensitume presque même partie supérieure, vue de face, toujours les étamines & le pistil; divifée en deux parties, & D l'infé- enfin , de deux pétales latéraux C, rieure, ordinairement divifée en trois, qui portent ordinairement à leur Dans cette classe de corolle, il se trouve naissance, deux appendices ou queilfouvent', vers la base, un prolonge- lettes D. Ces pétales portent le nom





ħ

La seconde espèce sont les fleurs anomales, dont toutes les pièces sont irrégulières & dissemblables. Les imaginations industrieuses trouvent dans ces fleurs tout ce qu'elles veulent, à peu près comme dans les nuages. C'est ainsi que dans l'orchis M. Tournefort voyoit tantôt un homme nu , tantôt un papillon , une abeille, un pigeon, un finge, un lézard, &c. Ce feroit trop long de donner ici les d'flins de toutes les variétés des fleurs anomales; il en faudroit autant qu'il y a d'espèces. parce qu'elles ne se ressemblent point du tout; nous n'en citerons ici que trois; 10. la violette, Fig. 14, qui paroît avoir que'qu'apparence avec les fleurs légumineutes; mais qui en diffère, parce qu'elle est composée de cinq feuilles, dont les deux supérieures A & B s'élévent en manière d'étendard : deux latérales CD, font comme des ailes placées au deffous , & une inférieure E qui est terminée par un éperon F ; 2º. l'aconit, Fig. 15, dont le pétale supérieur A est comme un bonnet ou un casque pointu: les deux latérales B B représentent en quelque manière les oreillettes; & l'inférieure C, la mentonnière; 3º, la capucine, Fig. 16, à cause de son nectaire très-alongé F, adhérant au calice D.

5. II. Fleur confidere faivon f. displaying for displaying for strings. Jufuya prefent, nous navons confider la fleur que comme fimple, celle i dire, que comme fimple, celle i dire, que comme fant unique fou reture fouvent qu'elles font réunies plus fleur devient compofée. Avant de décrire cette demirée, il faut auparavant examiner comment elle peut être Tome IV.

placée sur les tiges; cette variété mérite l'attention d'un curieux observateur.

La fleur fimple peut se trouver dans différens endroits de la plante. & elle prend autant de noms différens; elle est terminale, quand elle est placée à l'extrêmité de la tige ou des rameaux , l'anémone ; latérale , fur les côtés de la tige, la germandrée; dans ces deux cas elles peuvent etre toutes rangées d'un même côté, ou éparfes & lans ordre; feffiles, lorfqu'elles n'ont point de péduncules & qu'elles adhèrent immédiatement sur la tige, la turquette ou herniaire ; folitaires ou ramaffées , fuivant qu'elles sont seules ou plufieurs; droites ou penchées, ou verticales : les premières regardent le ciel . la gentiane; les secondes s'inclinent un peu vers la terre, la tulipe; les dernières pendent perpendiculairement, le muguet : axillaires, lorfqu'elles sont diposées dans les aiffelles des feuilles ou des branches, la jufquiame; radicales, lorfqu'elles nailsent immédiatement de la racine. la colchique ; verticillées , lorfqu'elles font difpolées en forme d'anneau autour de la tige, la fauge, Fig. 1, Pl. 11; en ombelle, lorsque les péduncules se réunissent tous en un point commun, d'où ils divergent, en imitant les branches d'un parasol, Fig. 2, le perfil. On verra à l'article système, que M. Tournefort a tiré de cette disposition, le caractère de sa septième classe, & il a nommé ombellifères les plantes qui ont de pareilles fleurs. Voyez le mot OMBELLE pour tout ce qui regarde cette espèce de fleurs. En corimbe, lorsque les péduncules partant graduellement de différens points d'une tige commune, arrivent

tous à la même hauteur, comme la mille-feuille, Fig. 3; en bouquets, lorsque les péduncules partant graduellement de différents points d'un axe commun, toujours disposé dans une lituation droite. & arrivant à des hauteurs différentes, forment une espèce de pyramide, comme le marronnier, le firinga, Fig. 4; en grappe, les fleurs en grappes ne different de celles en bouquets, que parce qu'elles font toujours perchées & inclinées vers la terre, comme le lilas, Fig. 5; en panicule, lorsqu'elles sont dispofées fur des péduncules dont les divisions font très - nombreules, & très-diversifiées, comme le millet, Fig. 6; en épi, lorsque presque fesfiles, elles font raffemblées fur un péduncule commun alongé & trèsfimple, les graminées, Fig. 7; enfin en tête, lorsqu'elles sont ramassées & dispotées en espèce d'épis fort courts plus ou moins arrondis, comme dans le trefle, Fig. 8.

5. III. De la fleur composec. La fleur composée est celle qui réunit fur un même réceptacle, plusieurs petites fleurs particulières avant leur corolle, leur pistil & leurs étamines. Ordinairement un calice commun les environne toutes. On distingue trois variétés, les fleurs à fleurons ou flosculenses; les fleurs à demi-fleurons ou semi-flosculeuses, & les fleurs compofées de fleurons & de demi-fleurons ou fleurs radiées. En général le caractère principal & diffinctif des fleurs composées, est d'avoir cinq étamines réunies par leurs anthères, & formant une espèce de gaine, à travers laquelle passe & s'élève le piftil.

La fleur composée flosculeuse, est selle qui réunit sur un réceptacle

pluseurs fleurons. Le fleuron est une petite fleur, dont la corolle est monopétale, en entonnoir, évalée & découpée à son limbe; tandis qu'elle est tubulée à fon autre extrêmité; tel est le chardon, l'artichaux, &c. Fig. 9; A, fleur à fleuron; B. fleuron hors du calice; C, la petite bourle garnie de poils, où est rensermé l'embryon E; D, le pistil; F, la corolle ouverte pour laisser voir le piftil D, & les cinq étamines H, formant une gaine G, au haut de laquelle sent les anthères I ; le pistil DD s'élève de dessus l'embryon, paffe à travers la gaine & la furmonte; ce fleuron est groffi au microscope, pour voir exactement l'intérieur.

La fleur à demi-fleuron est une petite corolle monopétale, composée de d'un tuyau étroit qui s'évale par le haut en forme de languette, quelqu'ois découpée à son extrémite; la fcorsonère, Fig. 10; A. fleur à demi-fleuron ou demi-floculeuse B, demi-fleuron ou demi-floculeuse B, demi-fleuron pou demi-floculeuse B, demi-fleuron fleuron fleuron fleuron fleuron fleuron et qu'un , est terminée par une languette D, & rensermant es prifisi E, & les étamines dont la réunion forme me s'aine comme la fleur à fleuron.

La fleur radice est celle dont le milieu ou le disque porte des fleurons, & dont la circonsérence ou la couronne est composée de demi-fleurons, comme la pâquerette ou margueritte, Fig. 11; A, le disque vû sont les fleurons; B, la circonsérence où sont les demi-fleurons.

Il arrive dans quelques espèces de fleurs composées, que les étamines des fleurèttes, disposées sur un même réceptacle, ne sont pas pour cela réunies par leurs anthères, comme dans la scabieuse; alors on les nomme faussement composes ou simplement

agrégées.

Par rapport à la distribution des fleurs composées sur la tige & sur les rameaux, elles peuvent être dans le même cas que les fleurs fimples ; ainsi nous n'en parlerons pas, & nous allons examiner la vie de la fleur.

# SECTION IV.

Dela Floraifon & Défloraifon.

La fleur tendrement rensermée dans le bouton , (voyez ce mot) n'attend que le retour de la chaleur pour brifer les enveloppes qui la retiennent captive, se développer & offrir à nos lens ce qui peut les flatter plus agreablement, en même temps qu'elle acquiert cette force & cette vigueur nécessaire pour remplir les vues de la nature dans le grand acte de la fécondation. L'épanouissement des fleurs est le premier signal du retour du printemps, & la nature annonce par ces jolies productions, la fuite des richesses dont elle va nous combler successivement dans le cours de l'année. Si elle nous les donnoit toutes en même temps, l'instant de la jouisfance s'évanouiroit bien vîte, & feroit bientôt suivi de nos injustes regrets; en conféquence elle a ordonné aux fleurs de ne s'épanouit que fucceffivement, ann que nos plaifirs renaissent sans cesse. Chaque saison, chaque mois a fa fleur favorite, & n'attend que son dégré de chaleur & d'impulsion de féve pour s'offrir à nos regards. Non-feulement cette variété est frappante dans les plantes de genre 8: d'espèce différens, mais encore dans la même plante, si elle est garnie de pullieurs fleurs, La plante

porte-t-elle des fleurs en bouquet ou en grappe? les premières qui s'entr'ouvriront feront toujours celles qui feront les plus voilines de la tige. parce qu'elles reçoivent les premieres les influences de la chaleur terreftre & des sucs que les racines y pompent. Celles qui terminent le bouquet font encore fermées, tandis que les premières font épanouies, & elles ne s'épanouiront à leur tour qu'après que les autres seront fanées & flétries. Quelle prévoyance de prolonger ainsi nos jouissances! Le buisson qui porte la rose, semble perdre & quitter tous les jours sa parure; & dans quelques espèces, il n'y a presque point de mois où il ne nous fasse quelque présent.

Cette espèce de prosusion & de désordre n'est qu'apparent : il tient aux loix constantes de la végétation. Les circonstances du climat, de l'expolition, de l'abri, de la nature du terrain, de la température de l'atmolphère, influent nécessairement sur le développement des fleurs, & il étoit difficile de les observer longtemps sans être frappé d'une sorte de régularité qu'elles suivent dans leur développement, Ce phénomène n'a pas échappé à quelques botanistes qui en ont même voulu faire la base de leur système; Dupas en 1607, Befler en 1613, & Pauli en 1708. Le chevalier von-Linné a pouffe ces observations plus loin, & M. Adanfon a fait pour Paris ce que le premier avoit fait pour Upfal; M. Durande les a imités pour le climat de Dijon.

Nous confidérerons avec eux la fleuraison sous deux points de vue; 10. relativement au temps de l'année ou à la faison où elle a lieu pour chaque fleur; 2°. relativement à l'heure du jour où les fleurs s'épanouissent: la première se nomme floratson annuelle, & la seconde, floratson journuliere.

5. I. De la floraifon annuelle. Il est constant qu'une plante naturelle à un pays, fleurit dans la faifon où elle trouve le dégré de chaleur & la perfection de la léve qui lui conviennent le mieux. Mais fi on vient à la tra-fplanter dans un autre climat où la température & le fol foient différens , il est naturel de penser que le moment de fon épanouissement sera dérangé. Il n'est donc question ici que des plantes naturelles à un climat, ou du moin: qu'une longue culture y a, pour ainsi dire, naturalifées. Ajoutons encore qu'il ne faut pas oublier qu'une infinité de circonffances peut avancer ou retarder l'épanouissement, & ne permet que de donner les temps moyens. Cette connoillance ne pout être que très - agréable & três - utile; & bien favoir le temps auquel chaque plante fleurit dans un pays, fert à connoître le temps le plus convenable pour les semer, & la manière la plus avantageuse pour les cultiver. Elles indiquent en quelque forte les faifons & les travaux qu'il faut faire; c'est ainsi que la scabieule luccife, la pornassia, &c. sleurissent au temps de la sauchaison où le trèfle perd ses fleurs. D'ailleurs, comme l'agréable doit toujours accompagner l'utile, cette connoiffance met en état de faire succéder dans un jardin d'agrément les fleurs aux fleurs, depuis la naiffance du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Il est encore une classe de personnes à laquelle cette connoissance est abtolument nécessaire; c'est celle qui

s'occupe à ramifier las plantes utiles en médecine. Il taut les cueillir au moment où clles commencent à fleumoment où clles commencent à fleurit, parce que c'elt le moment où delles out plys de délicatefle. Si l'on de sternd plus d'activité & cet lorce; mas aufil elles prennent a la vinté plus d'activité & de lorce; mas aufil elles prennent quelqueckis une faveur délagréable; comme cela errive à la millife.

M. Adanfon, dans fon premier av dome des Families des planetes, a donné un tableau du temps où l'es plantes les plus communes fleurifient dans le climat de Paris; il est peu confidérable nous prétérons celui que M. Durande a donné dans les Notions elémentaires de bonaique, a dautant plus volontiers, qu'ayant elé fair pour le climat de Dijon, & ce climat régnant vers 'le milieu de la France, ce tableau peut convenir à tout le roysame, & la différence ne peut être confinerable,

D'après ce favant botaniste de Dijon, on voit sleurir au mois de sevier, le bois-gentil, le peuplier blanc, le perce neige, le saule-marceau, l'ellébore, le buis, le coudrier, l'is-

lebore, le buis, le coudrier, l'il.

En mars, la primevère, la renoncule ficaire, le tuffilage, la violette,
l'amandier.

En mars & avril, le cabaret, la cardamine, le cerifier, la confoude, le cornier, la giroffée jaune, l'herbeà-paris, l'hépatique, la lierre terrefere, le pétafire, la petite pervenche, le pillenlit; le poirier, le pommier, la pultatille, la furelle.

le prunier, la pultatile, la furelle, En mai, temps de la floraifon du plus grand nombre de plantes, on obferve fur-tout en fleur, l'alliaire, l'aconit, l'afpérule odorante, l'argentine, l'artifoloche, la bourrache, la bryoine, la buble, le cabaret, (mar) la camomille, le carvi, le cerfeuil, le chêne, la confoude, (mars) l'églantier, l'épine vinette, l'élule, le trafier, le gomil, le grofeillier, l'herbe-à paris, (avril) l'herbe-à-robert, l'iris d'Allemagne, l'iris faux acorus, le lierre terreftre, (avril ) le marreunier, la mérianthe, le niuguet, le myriyle, l'orchis doublefeuille, l'oreille d'ours, l'ortie ou laurier blanc & pourpre, l'oseille, la pédiculaire des marais, la pervenche, (avril) le p ed de chat, le pissentit. ( avrd ) la pivoine , le polygala commun, le prenelier, le prenier, (avril) la pulmonaire, (avril) les renoncules, le romarin, la ronce, le fainfoin, le fureau, la fanicle.

En juin, l'ail, l'alkekenge ou coqueret, l'aconit, (mai) l'aspérule odorante , (mai) l'argentine, (mai) l'asperge, la benoite, la bistorte, le blé, le farrafin, la bourrache, (mai) la bryoine, (mai) la bugle, (moi) le carvi, (mai) la carotte, la ciguë, la confoude, (mai) la filipendule, le fraisier, (mai) la fraxinele, le froment, la girofice, la grande marguerite des champs, le gremil, (mai) l'herbe à-robert, (mai) l'impératoire, les iris, (mai) le lierre terrestre, (avril) le marronnier d'Inde , (avril) la matricaire, le millepertuis, la morelle grimpante, la noutarde ou fénevé fauvage, le nimphéa blanc, l'oignon, l'oranger, l'orge, l'ortie ou lamier blanc & rouge, (mai) l'orchis, (mai) le pied-de-lion ou alkimille, le piffenlit, (avril) le polygalla, (mai) la quinte-fcuille, le raifort fauvage, les roses, (mai) la sauge des bouti ques , la lauge lauvage, le leigle , le tilleul, la trique madame, la valériane des boutiques, la vermiculaire brulante, la vigne.

En juillet , l'absitthe grande & petite, l'aconit ou napel, l'ail, (juin) l'argentine, (mai) l'armoife, la patted'oie féride, l'aunée, la bardane. l'herbe à-robert, (mai) la berce, la bétoine, la carline, la carotte, (juin) le chanvre, la cigue, (juin) la clémanite, le coc'iléaria, (juin) l'épurge . (mai) l'eufraife, le trailier . (mai) le germandrée, le glouteron, la gratiole, le gremil, (mai, l'herbe à l'épervier ou l'épervière, (mai) le hous blon, la joubarne, le matricaire, (mai) la mille-feuille, le nimphéa jaune, Porigan, Portie ou lamier blanc & rouge, (mar) la pimprenelle, la quinte-feuille, (juin) la fcabieuse. le scordium, la tanaisse, le tilleul, la

(juillet) la verge d'or.

En septembre, la gratiole (juillet)
le pisseniit, (avril) la verveine. (juillet)
En décembre, l'ellébore noir.

Si l'on ne considère la floraison que relativement aux différentes faitons, on voit en fleurs au printemps, la bourrache, la boursée à pasteur, la bryoine, la marguerite, la primevère, la pulmonaire.

En été, l'agripaume, l'aigremoine, l'abecée, l'arrète-bout, l'avoine, la bacagunga, le bouillo blauc, la brunelle, la buglofe, le caille-lait, le chardon-roland, le chiendent, la digitale, le livhtimale, la féve, le froment, la fumeterre, la guimauve, le

haricos, l'herbe-auchat, la jufquiame noire, la lentille, le lin purgatif, la marguerite, le narrube, le marguerite, rondes & fauvages, la mercuriale, la morelle, le niouron, la nommulaire, l'cuillet, l'orge, la pariéraire, la perficaire, le pied d'alouette, le poñ, l'a renouée, la falicaire, la âpomaire, la fauge, les ferophulaires noueux & aquatsiques, le feigle, le firamonium, le thlafpi, la tormentille, le velar, la véronique, la vefee, l'yveut.

En automne, la mercuriale, la morelle, le pain-de-pourceau, le lierre en arbre.

Par rapport aux plantes étrangères, if faut oblevre qu'en général, celles des climats les plus froids, & celles des montagnes, fleuriflent au printemps; celles de nos climats tempéres, fleuriflent pendant tout l'été; celles du Canada, de la Virginie, du Miffiffpi, (artout les plantes vivaces, ne fleuriflent qu'en automne, & celles du Cap en hiver.

5. II. Floraifon journalière. On a observé que les fleurs ne s'ouvroient pas toutes à la même heure, que, toutes choses égales d'ailleurs, elles observoient une certaine régularité; ainsi, les fleurs à demi-fleurons s'ouvroient ordinairement le matin; les mauves, avant midi: le bec-de-grue, le foir; la belle-de-nuit & le cierge rampant, la nuit : on a même été plus loin. & le chevalier Linné a dreffé une table des heures où s'ouvrent les principales fleurs à Upfal, & il a donné à cette table le nom d'horloge de Flore. On sent facilement que l'heure de l'ouverture d'une fleur est sujette à varier à chaque instant. C'est ici que les circonstances ont les plus grandes influences. Que le foleil reste caché & enveloppé d'un nuage, le matin;

telle plante, qui devoit s'ouvrit à fix heures, ne le fera plus qu'à neuf, dix, ou midi, tandis qu'une autre plante fera avancée. Ceft cit, furtout, qu'il ne faut confidérer la nature qu'en grand, & n'établir des trure qu'en grand, & n'établir des mats très-refiraits. Cependants, pour en donner une idée, & tracer, un plan pour quelques amateurs qui plan pour quelques amateurs qui bles obfervations dans leurs féjours, nous allons copier l'horloge de Flore du chevalier von-Linné.

Quiconque voudra l'imiter, doit noter en même temps qu'il observe l'heure de l'épanouissement, la hauteur du baromètre & le thermomètre, parce qu'il est constant que la pesanteur de l'air & sa température insuent nécessiarement sur cet acte

de la végétation.

Ce botaniste célèbre distingue en trois classes les sleurs solaires, ou qui s'épanouissent dans le jour; savoir, 1º, les météoriques, ou celles dont l'heure de l'épanouissement est dérangée par l'état de l'atmosphère . en raison de l'ombre, de l'humidité. de la sécheresse, &c. ainsi on observe que la grenadille, qui s'ouvre à midi lorsque le ciel est ferein, ne s'épanouit qu'à trois heures, lorfqu'il est nébuleux ; 2º. les tropiques qui s'ouvrent le matin, & se ferment le foir ; mais l'heure de leut épanouisfement avance ou retarde, fuivant que les jours augmentent ou dimi-

nuent ; 3º. les équinoxiales qui s'ou-

vrent à une heure fixe & détermi-

née, & le plus fouvent le ferment

à la même heure.

## HORLOGE DE FLORE,

ou TABLEAU de l'Heure de l'Épanouissement de certaines Fleurs à Upsal, par 60 dégrés de latitude Boréale.

| HEURES DU LEVER ou de Pépanouisse- ment. | NOMS DES PLANTES,                                                                              | HEURES U<br>DUCOUCHER<br>où les Fleurs se fee-<br>ment. |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| MATIN.                                   |                                                                                                | MATIN.                                                  | 501 R.     |
| 3 h 5                                    | Barbe de boue                                                                                  | 9 à 10                                                  | 3          |
| 4 8 6                                    | Laitron à feuilles de payots                                                                   | 10<br>11 à 12                                           | 7          |
| \$1.6                                    | Lis-asphodèle. Salsifix                                                                        | 11<br>8à9,<br>11                                        |            |
| 6 7                                      | Lampsane étoilée                                                                               | 10                                                      | 5          |
| . 8                                      | Eperviere des murs Pieride rouge. Salsifix vertieillé                                          | 12                                                      | 11.        |
| 618                                      | Laitron des champs Laitron épineux Alyssoides, Tourny Fhalangium, Tourny                       | 10 à 12                                                 | 114        |
| Z                                        | Laitue pommée Laitron des Alpes Soucis d'Afrique Nenuphar blanc.                               | 10                                                      | 3 1 4<br>7 |
| 7 à 8                                    | Crepide bisanuelle. Porcelle hérissée Ficoide à feuilles barbues au sommet Ficoide linguiforme |                                                         | 3          |
| 8: 4                                     | Mouron bleu . Mouron rouge .  Chillet prolifere                                                |                                                         |            |
| *                                        | Eperviere piloselle Soncis des champs Eiconde a feuilles de plantain Pourpier de jardin        | 11 1 14                                                 | 314        |
|                                          | Spargoute pentandrique                                                                         |                                                         | *#2        |
| 10 à 1\$                                 |                                                                                                |                                                         |            |
| SOIR.                                    | Belle de nuit.                                                                                 |                                                         |            |
| 9 à 10                                   | Science noesiflore.  Cierge octogone grandiflore.                                              |                                                         | 12         |

détermine encore plutôt.

L'épanouissement complet de la fleur, ou le temps qu'elle refte totalement ouverte, a été nommé veille, & on diftingue dans le règne végétal, comme dans l'animal, le temps de la veille, & celui du sommeil. Vers la fin de la journée, au foleil couchant, on voit les pétales se resermer & fe replier fur eux - mêmes dans quelques espèces de plantes. Telles font les légumineuses & celles aux-. quelles on a donné le nom de mimenses, comme la sensitive. La préfence de la lumière directe & de la chaleur est la cause de ce chéno-. mène; quili, à peine reparoissentelles, que les fleurs, excitées par leurs douces influences, déploient toutes leurs beautés : la végétation paroît ralentie durant toute la nuit: la circulation est moins rapide, la fecrétion des humeurs, & fur-tout de l'air déphlogistiqué, moins abondante, la transpiration insensible, qui parfume l'air des exhalaifons odoriférantes, est diminuée & presque sufpendue : tout, en un mot; annonce un vrai sommeil. Nous verrons à ce mot, que l'on peut dire que non feulement les fleurs, mais même toute la plante, éprouvent cet état de repos.

SECTION V. Végétation de la Feur, & ses produits.

Les sucs les plus épurés de la plante fervent à la formation & à la nourriture de la fleur. Cet organe destiné à l'acte le plus grand de la nature . doit être auffi le plus parfait : cependant l'observation microscopique, représente les pétales semblables and feuilles, aux glandes corticales près. ( voy. le mot COROLLE ) feulement les parties qui concourent à leur formation, paroissent plus tines & blus délicates, La destination de la fieur est-elle donc la même que celle des feuilles e oui, si nous ne confidérons que leurs enveloppes : aspirer l'air extérieur, commencer la décomposition, & transpirer les molécules spiritueuses & aériennes, que le mouvement de la féve & l'acte de la végétation chassent, continuellement, telle eft leur destination . & leur vie est la même que celle des feuilles: mais fi nous réfléchissons fur les vues de leur nature dans le jeu des pistils & des étamines, nous verrons bientôt que tout a été difpolé pour remplir cet objet : la polition des étamines par rapport au pistil; le pistil reposant au dessus du. germe; le germe lui-même disposé de façon, qu'il peut recevoir l'impression nécessaire à son développement & à son accroissement : nous ne pouvons nous empêcher d'admirer l'auteur de la nature, dont la fagelle & la grandeur s'annoncent même dans les plus petits détails.

Il est difficile de considérer longtemps une fleur, sans être frappé de l'odeur sgréable qu'elle exhale, &

, après

après avoir parcouru sa forme, son les reconnoître que de les nommer élégance, la vivacité de ses couleurs, sa destination, son lever & son coucher, ses exhalations délicienses méritent bien notre attention. Elles font de deux espèces, l'une qui est le parfum proprement dit, & l'autre qui confifte en une certaine quantité d'air méphitique que la plante exhale.

6. I. Parfum ou odeur des fleurs. Le parfum que les fleurs exhalent. n'est autre chose que leur esprit recteur qui, naturellement tres volatil, s'échappe à travers les pores des pétales & des feuilles, se répand dans l'air ambiant; & comme il est prefqu'aufli pelant que le volume d'air qu'il déplace, il reste flottant dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'un vent léger le promène dans l'espace. Cependant l'odeur proprement dite, n'est que la partie la plus volatile de l'esprit recteur, & rien n'est plus facile à démontrer. Que l'on prenne une fleur, une feuille odoriférante, qu'on la fente . & qu'enfuite , on brife & froisse un peu dans ses doigts cette meme feuille. on s'appercevra bientôt que l'odeur fera exhalée & beaucoup plus développée; il est vrai qu'elle sera un peu moins agréable, foit que la chaleur des doigts ait agi fur cette substance si délicate, soit que fon intenfité même s'oppose à fa douceur. Souvent l'esprit recteur est tellement adhérent à l'huile effentielle, qu'il ne s'évapore que difficilement, pour le sentir, il faut alors nécessairement déchirer l'enveloppe. & rompre les cellules qui le renferment, ce que l'on obtient par le, de physique de 1782, tom. 21, l'hiffroissement des seuilles.

Il est bien plus facile de distinguer Tome IV.

& de les qualifier. Ce travail demanderoit des organes extremement senfibles & délicats. De plus, il arrive tous les jours que l'on est affecté vivement d'une odeur qui n'est qu'agréable pour un autre; on aime à respirer une fleur qui déplait à certaines personnes. Cette différence vient de la variété dans l'organe de

l'edorat, & il est vrai de dire que I'on ne peut pas plus disputer des odeurs que des goûts. (Voy. le mot ODEUR DES PLANTES ). S. II. Airs exhalés par les fleurs.

.Qui auroit jamais cru que ces fleurs, fi jolies à la vue, si douces au toucher, fi agréables l'odorat, fi flatteufes, en un mot, pour tous les fens, en même temps qu'elles parfument l'air, le chargent d'un principe malfaifant & que quefois mortel ? On . cite mille traits du danger des exhalaifons de certaines plantes, & les traditions du peuple dans ce genre. auroient dû ouvrir depuis bien longtemps les yeux des favans. Il n'eft point de pays où l'on ne raconto des événemens malheureux occasionnés par les exhalaisons des fleurs. On ne peut respirer long-temps l'odeur forte de quelques fleurs, fans éprouver de violens maux de tête , des migraines confidérables, des syncopes même & des spalmes, sur-tout lorlqu'on a le genre nerveux délicat & foible. Nous nous contenterons d'en citer ici quelques exemples, réfervant à entrer, dans de plus grands détails fur cet objet, au mot TRAMS-

PERATION. On peut liredans le Journal toire des dangereux effets que les exhalaifons des fleurs du toxicodenles odeurs des différentes fleurs, & de dron ont conflamment produit du-Pppp

rant plusieurs années dans un jardin. M. Ingen Houfz dans ses expériences fur les végétaux, parle de morts fubites occasionnées par une quantité inconfidérée de fleurs tenue dans une patite chambre à coucher étroitement fermée. Comme ce poilon, dit-il, qui n'est redouté que de peu de personnes, se cache souveat sousle parfum le plus délicieux, il a quelquefois fait périr des perfonnes, dont on a attribué la mort fubite à toute autre cause; il y a eu dans l'été 1779. encore une femme trouvée morte dans fon lit à Lordres, fans qu'on ait pu attribuer cette fin tragique à une autre caufe qu'à une grande quantité de fleurs de lis, qu'elle avoit placées près de fon lit dans une petite chambre. Le favant Trillet, dans ses ouvrages de médecine, cite la mort d'une jeune fille, qui fut tuée par les exhalaifons d'une grande quantité de fleurs de violettes, placées près de son lit dans an appartement exactement fermé. Comme les exemples frappent plus encore, & ont plus de poids fur le commun des hommes que les raisonnemens, citons encore deux faits certains. Le premier est encore rapporté par M. Ingen Houtz : en 1764 une jeune demoifelle couchée avec une fervante dans une petite chambre, où étoit une grande quantité de fleurs. s'éveilla au milieu de la nuit dans une grande angoisse & prête à mourir : n'ayant pas la force de fortir de fon lit, elle éveilla la fervante, qui fe trouvoit de même très-malade &cen grand danger de monrir. Celle-ci eut cependant encore affez de force pour le lever, & pour mettre les fleurs hors de la chambre, d'ouvrir les senêtres, de changer l'air, & de le fauver ains avec sa compagne du danger qui les menaçoit toutes deux. La fecond s'est passé sous mes yeux : une femme de ma connoiffance d'une fanté affez bonne, quoiqu'un peu délicate, fe plaignoit toutes les années de maux de tête violens qui l'affectoient ordinairement trois mois de l'année , mai , juin & juillet. Quelques remèdes qu'elle avoit faits, ne les avoient point diffipés, parce que, ne connoissant point les causes de cette fingulière maladie, les médecins qui l'avoient traitée, & qui voyogent qu'à cela près elle jouissoit d'une bonne fanté, ne lui avoient donné heureusement que des remèdes légers. Ces maux de tête n'étoient jamais fi violens que le matin : le foir ils sembloient se dissiper, Au mois de juillet 1782, elle fut à la campagne, croyant que l'air pur qu'elle y respireroit dissiperoit sa maladie; ce fur dans ces entrefaites que je fus passer quelques jours à sa campagne. Les maux de tête n'étoient point diffipés ; en effet , ils ne pouvoient l'être , puisque la cause qui les produisoit fublistoit toujours, & agissoit, si je puis le dire, avec plus d'énergie. Cette femme avoit l'habitude de garnir fa chambre d'énormes bouquets de fleurs durant ces trois mois. & tous les foirs on effeuilloit fur fon lit une grande quantité de rofes. Est il étonnant qu'elle ne se réveillat sans mal à la tête? Je l'avertis bientôt du soupcon que j'avois, que ces rofes mêmes qu'elle chérissoit tant, qu'elle respiroit le foir avec tant de volupié, étoient la cause directe de ses sousfrances. "eus de la peine à la déterminer à en faire le facrifice ; on fe moqua de cette idée, cependant on le fit, & dès le lendemain plus de

mal de tête. Depuis ce temps, on a renoncé absolument aux fleurs &

même aux odeurs.

Quelle est donc cette émanation si dangereuse? Ce n'est pas l'odeur proprement dite, c'est une portion d'air fixe & méphitique (voyez ce mot) que la fleur exhale dès le moment qu'elle s'épanouit. MM. Priestley , Marigues & Ingen Houfz , s'en font affurés par plufieurs expériences. Il n'est personne qui ne puisse s'en affurer par foi-même; prenez une affiette dans laquelle vous verferez de l'eau; placez au milieu un petit support dans lequel on puisse planter une fleur, mettez-y une role ou une autre fleur, recouvrez le tout d'une cloche de verre qui plonge dans l'eau. afin que l'air renfermé ne communique pas avec celui de l'atmosphère. Au bout de quelques heures, l'air de la cloche sera tellement vicié qu'une bougie allumée s'y éteindra, & qu'un animal qui le respireroit en périroit ; caractères qui annoncent la présence de l'air fixe ou méphitique. Avec quel foin ne doit-on pas éviter de renfermer des fleurs très - odoriférantes dans une chambre à coucher, furtout fi elle est petite & bien fermée ? Puissent les exemples cités plus haut. n'être pas inutiles, & apprendre qu'une jouissance d'un moment peut avoir des fuites très funestes !

L'air fixe n'eft pas le feul que les fleurs exhlaent; quelques efpèces, comme la fraxinelle & la capucine, donnent encor de l'air inflammable. Si dans le foir d'un beau jour d'été où il a fait chaud, vous approchez une lumière de l'atmosphère de la fraincelle, elle s'enflamme bientôt, & inite les flammes légères qui paroifent dans les endorisos de les fubbles en derivois de les fubbles en derivois de les flammes les médicos de les flammes les fla

vances végétales & animales entrem en putefacilion & se décompéant. La capucine n'a pas besoin de lumère pour s'ensûnsmure; la chaleur de l'atmosphère soutit seule. Cu fux Mile Linné, la siste du fameu botaniste, qui remarqua la première, qui remarqua la première, que la fleur de la capucine jetoit au commencement de la muit des éclairs qui passissiones de la fameu formation de de la capucinosition de disparois-

foient toup d'un coup. Il paroit que ces deux espèces d'air \* sont produites par l'acte de la végétation; ou féparées de l'air atmosphée rique à peu près comme l'air déphlogiftique ou vital que donnent les seuilles au soleil. Toutes les fleurs fournissent l'air fixe; maisn'y a-1-il que la fraxinelle & la capucine qui tournissent de l'air inflammable? il est à croire qu'elles ne font pas les feules, & que le hafard & l'observation en feront d'écouvrir d'autres. La nature ne paroît pas faire des exceptions si générales, toutes ses opérations se rapprochent & se ressemblent,

## SECTION VI.

Parti que l'on peut sirer de la Fleur après sa mort.

Le destin de tout ce qui a vie, est de périr & de ne laisser aucune trace après lui s'il est abandonne à lui-même , une décompossion plus un mois lestre, mais roujours gélire, vient à bout d'en séparer toutes les parties, de déruite les liens & les avec les autres; il revient biensor à les premiers élémens, & un peu de terre est tout ce qui reste de foi de de ce qui quelque temps auparavant, réunissit toutes les per-Fppp 2

fections & les avantages que la natur a attaché à la vie. La fleur est condaminée au même fort; un inflant la voir se slétrir, tomber & se detruire un instant voit disparoitre . fes villes couleurs, & bientot la fermentation qui s'établit dans son pareach, me altère fa fubiliance; plus d'éclat, plus de beauté, plus de parium. Cependant il est possible d'arracher, pour ainsi dire, la fieur "de l'emp're de la mort, de lui conferver julia'a un certain point, & la forme élégante & fes belles nuances; pour l'odeur, il faut y renoncer en genéral; l'efprit recteur est fi fugace, qu'il est presqu'impossible de le retenir & de le fixer.

L'utilité & l'agrément ont engagé à chercher les moyens de conferver les fleurs, & à leur perpétuer une vie dont elles jouissent si peu. Au mot HERBIER, nous donnerons les movens de les deffécher & de les conferver, pour les classer & en former une espèce de jardin portatif qui puisse offrir en tout temps toutes les plantes avec leurs caractères principaux. Il est possible encore de les conferver avec leur forme & la parfaite symétrie de toutes leurs parties, au point qu'elles paroillent prefou'aufi fraîches que fi l'on venoit de les queillir; & dans cet état on peut, durant les plus grandes rigueurs de l'hiver, en orner des appartements. & entretenir, pour ainfi dire, un printemps perpetuel. Réunir l'agrément à l'utilité doit é re l'obiet de quiconque écrit, & d'après cette véri'é, nous allons donner le moyen le plus simple & le plus sur de conferver les fleurs.

Choiliflez du fable affez fin, par exemple, celui compu à Paris fous

le nom de fable d'Etampes ; paffezle à un crible affez large pour n'en, féparer que les parties groffières, & enfuite à travers un tamis de fole plus terré pour l'avoir bien égal & bien fin; jetez le après cela dans l'eau & lavez-le jufqu'à ce que l'eau qui aura patfé deffus en forte bien nette: cette opération faite, on enloyera toutes les parties terreules & argileufes qu'il pourroit contenir; on fait enfuite fecher le fable au foleil. Chailifez les plus belles fleurs que vous voudrez conferver; nettezles dans des boîtes de carton ou de for b'anc, affez évalées pour qu'on puisse ranger les fleurs avec la main, & allez hautes pour pouvoir furpuffer les fleurs de quelques pouces; remplificz les de fable julqu'à la hauteur de la fleur; puis avec un poudrier faites entrer le fable dans l'intérieur de la fleur & tout autour des pétales; de façon qu'ils ne foient point dérangés de leur position naturelle, que la furface concave foit bien remplie de fable & la convexe en foit couverte fans y laisfer aucun vide. Mettež une couche de fable de cine à fix lignes au - doffus de la fleur; enfin , couvrez le tout d'un papier percé de petits trous, & expolez ces boites à l'ardeur du fo'eil dans l'été, ou dans une étuve ou un tour dont on aura reviré le pain. Au bout de trois ou quatre jours de soleil. retirez les fleurs, & vous les trouverez bien defféchées, & confervant encore presque tout l'éclat de leurs couleurs naturelles. Pour bien réuffir, il faut observer trois choses principales, bien choifir & bien préparer le lable, entretenir un dégré de chaleur égal & foutenu le plus que l'on peut, & arranger les fleurs dans turelle, M. M.

FLEUR. (fausse) \* Voyez FAUSSE FLEUR.

FLEUR DE GUIGNE. Poire. ( Voyez ce mot ).

FLEUR DE LA PASSION. ( I oyer GRENADILLE ).

FLEUR DU SOLEIL. ( Voyez HELIANTHÈME ).

FLEURS DU VIN. Ce font de perits corps, de petits flocons, qui fornagent le vin renfermé dans les tonneaux, dans les bouteilles. Leur couleur varie & annonce différens états du vin. Elles sont dues, fulvant toute apparence, à la putréfaction d'une portion qui concourt à former la partie colorante. Lorfque ces fieurs femblent former un refeau, elles annoncent que le vin va tourner à l'aigre ; lorfqu'elles font blanches, une disposition éloignée à la putréfaction; lorsque leur couleur est indécise entre le joune & le noir. une tendante à s'affoil lir; fi la couleur rouge pourpre est bien prononcée, elles indiquent un vin qui ne périclite point. On appelle également fleur du vin, mais improprement, l'écorce qui s'élève & le forme fur une cuve en fermentation.

FLEURS BLANCHES, MFDE-CINE RURALE. Les femmes font fuiettes à une perte blanche, qu'on appelle ordinairement fleurs blanches.

. Cette maladie est rare chez les filles; ce n'est pas que celles qui ont

les boîtes dans la forme la plus na- eu long-temps des pâles couleurs, en foient toujours exemptes; j'en ai vu beaucoup qui en étoient attaquées. à la fuite d'une jaunisse: j'en ai observé une, fur une fille de quatre ans, qui lui dura pendant deux années confécutives, mais qui disparut d'elle même, fans le fecours de l'art. Les femmes qui ont accouché plusieurs fois . qui ont beaucoup foutiert dans le travail de l'accouchement, ou qui ont fait plufieurs fauffes couches, fone plus exposées à avoir des fleurs blanches; & G elles font communes aux vieilles femmes, ce n'est qu'à celles qui jouissent d'une mauvaise santé, & qui se nourritlent très mal,

> Bien des gens confondent les fleurs blanches avec la gonorrhée. Les premières fouffrent une interruption pendant le temps des règles, au lieu que . la gonorrhée ne cesse point; la matière est seulement plus abondante. D'ailleurs, la gonorrhée est toujours accompagnée d'ardeur d'urine. & elle a fon fiége dans les parties de l'urêtre; & les fleurs blanches viennent du vagin & de la matrice. La gonorrhée s'amnonce peu de temps après un commerce impur, & fe termine plus ou moins vite, felon le traitement méthodique qu'on emploie; & les fleurs blanches font prelique toujours rebelles, durent des années, & réfiftent, le plus fouvent, aux fecours de l'art les mieux administrés,

·La matière des fleurs blanches varie très fouvent par la couleur; elle est quelquefois pale, verdatre, jaune, & meme noirâtre; quelquefois auffi elle est très limpide & fort acre, de manière à causer des excoriations sur les parties qu'elle touche.

Les femmes attaquées des fleurs

blanches, sont, pour l'ordinaire, dégoutées, leur appétit est vicié; elles éprouvent des douleurs à l'estomac, aux lombes, & des lassitudes aux articulations.

Les causes qui produisent cette maladie, font la suppression des mois, ou leur diminution; l'ulage du café au lait, dont on abuse dans les grandes villes, est une cause sure, & des plus efficaces fur les femmes qui habitent les pays froids & humides. & qui ne font presque jamais d'exercice; l'àcreté des humeurs, le relâchement des organes digestifs & de toute la constitution . un vice écrouelleux . vérolique, scorbutique, un ulcère dans les parties qui avoifinent la matrice, ou dans la propre substance. constituere une autre espèce de cau- fes, qui exigent la plus grande attention, comme étant plus graves, & comportant avec elles un danger plus réel.

Les vues curatives que l'on doit se proposer, doivent se rapporter, 1º, à l'actimonie & au vice des humeurs; 2º, au relâchement de l'estomac & de toute la constitution; 3º, à l'état ultéreux de la matrice, ou de parties qui la touchent de près.

Sous ce point de vue, le lait furoit très-approprié à l'acrimonie des humeurs. Hippocrate l'employolt avec fuccès dans cette occasion.

Si on néglige trop les fleurs blanches produites par une asrimonie fenfible des buneurs, le fang fe corrompt, & produit une effect de confomption, qu'on doit combattre, 1°, par des boiffons muciligiteueles, telles que la décoction de racine de guimauve, de bratane; une infiafion de graine de lin dans de l'aub bouillante, ou une décoction de fleurs de mauve, dans laquelle on fera diffoudre quelques grains de gomme arabique, & par des crèmes de riz ou d'avenat, fégères & cuites à l'eau. Ces remèdes font très-propres à développer l'acre des humeurs.

20. On fortifiera l'estomac & toute la constitution énervée, en praiquant le long de l'épine du dos, ou des lombes, des trictions aromatiques, avec des linges imbibés de la fumée de thim, de lavande, du serpolet, de l'encens, de la myrrhe, & en taisant Line aux malades beaucoup d'exercice.

Les bains froids font très-efficaces ; les eaux minérales ferrugineufes, & le quinquina fur tout, qui est le tonique par excellence, produiront les effets les plus falutaires. Ils seroit néanmoins dangereux d'ordonner les bains froids dans une faifon trop froide; ce n'est que dans un temps chaud qu'ils peuvent être d'un grand secours. Storck recommande l'usage du vin médicamenteux, préparé avec le kina. le fer & la canelle; les bains chauds avec les plantes aromatiques, pourvu que les malades n'aient point de difpositions à la pthysie, seroient trèsénergiques & produiroient le plus grand bien.

On fera des lotions aux parties naturelles, avec le lait, l'eau rose, & l'onguent nutritum, si elles sont ulcérées.

.\* Quand il exifte un ulcère dans la matrice, on fait prendre avec avantage les eaux fulphureules de Cauterets ou de Barèges; on fait encore recevoir la vapeur de ces mêmes eaux. Les décoctions des plantes adouciffantes & vulnéraires, telles que celles de lierre-terrefte, de mille-feuilles, de véronique, de verveine, sont trèsutiles.

Pour l'ordinaire les baumes font dangereux; leur usage doit être profcrit; il n'est pas rare de voir leur emploi faire dégénérer l'ulcère en cancer.

On ne connois pas de remèdes vraiment curatifs dans les fleurs blanches malignes; il faut se contenter de la cure palliative. Il n'y a rien de mieux pour cela que les lavemens de lait avec les gouttes apodines.

Si les fleurs blanches dépendent d'un vice érouelleurs, forbutique, ou vénérien, il fiut alors attaquer le vice par des remêdes appropriés, parce qu'elles ne font que lympromatiques, & l'effet de ces mêmes vices; en enlevant la caule, on enlevar les différentes pérparations de mercure, les antiforbutiques, doivent être nécesitairement employés pour poivoir parvenir à une guérilon radicale. M. AME.

FLEURAISON. Epoque à laquelle fe forment les fleurs, & qu'elles s'épanouissent. C'est le moment critique d'où dépend l'abondance ou la discree. (Voyez le mot COULURE, & la sestion quatrième du mot FLEUR).

FLEURDELISÉE, BOTANIQUE. Nom donné à des fleurs dont les pétales dispoés en rose, imitent en quelque sigon la fleur de lis des armes de France pluseurs ombellières, comme le cerseuil, sont fleurdelisées. (Voyez FLEUR). M. M.

FEURISTE. C'est celui qui est curieux des sieurs, qui aime les sieurs, & qui prend plaifir à les cultiver. Ce mot ne défigne que cels. On devrois per ceis, l'étendre cacroe à celui qui calive les aibres étrangers, foit a culti de leur forme agréa-rille, ou du brillant, ou du fingulier de leurs fleure. La culture a de grandes obligations aux fleurifix en général. Sans leur patience, fans leurs ravaux sificius, on ignoreroit encore aujourd'hui jusqu'à quel point une fipce peut erre perfectionnée, foit pour la beauté de fa fleur, foit pour la qualité de fon fruit.

· FLEURON, BOTANIQUE, C'est une petite fleur monopétale, faite en entonnoir. Son limbe est découpé eu plufieurs parties égales & recourbées. ce qui rend le limbe évafé. Toutes les plantes flosculeuses sont composées de fleurs de cette espèce. Le caractère propre de ce genre, est d'avoir les anthères réunies , & formant une gaine, à travers laquelle passe le pistil. Au mot FLEUR, nous avons donné le dessein du fleuron, & son développement. M. Tournefort ayant remarqué que certaines plantes, qui avoient d'ailleurs beaucoup de rapport entr'elles, avoient leurs fleurs disposées ainfi. a fait du fleuron le caractère de la douzième classe de son système. M. M.

FLUTE. (bec de) Manière difforme de couper les branches d'un arbre lot(qu'on le taille. Le morceau de la branche qui reste & qui est raillé en bec, ne sauroit être recouvert par le prolongement de l'écorce, à mesure qu'elle végète. Une partie du bois meurt, pourtit, & la pourritue gagne.

l'intérieur de la branche, Il faut couper horizontalement, le plus qu'on le peut, fans meurtrir l'écorce; bien unir la coupure, & recouvrir la plaie avec l'onguent de St. Fiacre.

FLUTE. (Greffer en ) Voyez GREFFE.

FLUX DE SANG. ( Voyez DYS-

FLUXHÉPATIQUE.(Voy.Foie).

FLUXION, MEDEETNE RUBALTS.
On appelle fluxion le mouvement d'une humeur, d'un organe particulier for un autre plui grand que celui de l'état de fanté, ou reflux d'une humeur fur un organe tout autre que celui oi elle devoit de féparer aturellements par exemple, le transport de l'humeur de la transfiration, ou de l'humeur de la transfiration, ou de l'humeur goutteuse, fur quelque particulièrement fur les organes plus foibles.

La répercussion des humeurs qui n'ont point été évacuées par leurs couloirs naturels, établit un genre

de fluxions.

Si jufqu'ici cette matière a été négligée, c'est que la plupart des auteurs n'ont aps pu accorder la marche avec le mouvement progressi des humeurs siè les lois de la circutation. On n'a pas pu découvrir de 
varies routes pour le trarsforer de tes 
humeurs; mais il est prouvé, par un 
grand nombre d'observations, qu'elles 
peuvent exister, de qu'elles existent 
récliement, quoiqu'en se les conrooille pas, ou qu'on n'ait pas encore

pu les expliquer par l'inspection anatomique.

Saits nous arriter aux différentes théories qu'on établies à ce fujer, nous peníons que le tiffu cellulaire en eft le vrai moyen. En effet, les humeurs qui se rendent & circulent fois cet organe e n'étant point sujettes aux loix de la circulation générale, il est plus naturel de les y réporter plutoi qu'à rout autre. C'est pour avoir manqué a cette considération, que chacun a fait sur ce point un fyième à si guile, qui, bien loin d'en accélérer la progrès, n'a servi qu'à y seme la consission.

La fluvion peut être déterminée par une fuzzbordance d'humeurs [éreules ou autres qui occafionnent un verfement, une fuccefion des mouvemens qui n'avoient pas lieu dans l'état naturel, ou par un transport, une forte de reflexion des humeurs d'un organe fur un autre. C'est ainsi qu'après un cataver, une transfiration (unprimée, p l'humeur fupprimée, se jette fur la poitien ou fur le basventre.

Il y a donc deux espèces de mouvemens de fluxion; l'un direct, & l'autre réstéchi.

Ces fluxions vont pour l'ordinaire aboutir à un organe respectivement plus foible. Cet affoibleilement refpectif qui exilte dans tous les hommes, a été très-bien observé par Thierri, dans fon Traité de la médecins expérimentale.

La fluxion est aigué ou chronique; élle a lieu dans un très grand nombre de maladies aigués ou chroniques; & elle peut s'y trouver ou effentielle ou subordonnée; ce qui demande un traitement bien dissernt. Il feroit effentiel de consuérer ici les maladies dans leiquelles la fluxion est le fymptôme dominant; mais cela nous meneroit trop loin. On en a déjà parlé aux mots Asthme, CATARRE, & nous aurons encore occasion d'en dire quelque chose aux mots GOUTTE & RHUMATISME. Nous y renvoyons le lecteur. M. AME. .

FOTUS. BOTANIOUE. C'est le germe de la plante, renferiné dans l'ovaire, & qui n'attend que le moment de la fécondation pour vivre. (Voyer les mots FECOMDATION & GERME). M. M.

FOIE . Médecine rurale. Le foie est un viscère attaché au diaphragme par le moven de ligamens larges; à l'ombilic, par le ligament rond qui étoit la veine ombilicale dans le fœtus, Il oft encore attaché par le moyen de la veine-cave & de la veine-porte.

Le foie est destiné à filtrer la bile . cette humeur fi utile & fi nécessaire à l'économie animale. Il est exposé à des maladies tout comme les autres organes; il est souvent attaqué d'inflammation. Cette maladie qui est très dangereuse par elle - même, se connoît & se manifeste par les symptômes fuivans. Les malades reflentent à l'hypocondre droit une douleur forte, quelquefois très-aigue : cette partie est très-étendue, & les malades ne peuvent point supporter les moindres applications. Le pouls est fréquent, dur, piquant & très-tendu; le ventre est quelquesois méréorisé ; les urines font rouges & très - foncées; les malades les rendent avec poine & douleur ; leur peau est trèsfeche & presque brulante; ils sont tourmentés d'infomnie ; le délire est Tome IV.

par fois de la partie : toutes les fécrétions font diminuées très - lenfiblement, fur-tout celles du nez & de la bouche; ils se sentent, pour ainsi dire, embrasés.

L'énumération de tous ces symptômes offre un tableau affez effrayant a tout indique l'ufage le plus promp:

des remèdes; & dans cette cruelle polition, je n'en vois pas de plus avantageux que la faignée du bras, fouvent répétée : les antiphlogiftiques combinés avec les nitreux. L'eau de poulet, légèrement acidulée avec le jus de ciuron, & combinée avec le nitre, est très-appropriée. Les fementations émolientes fur le foie & le bas-ventre, font d'un très - grand fecours.

Les lavemens d'eau pure, légèrement dégourdie, ou bien préparés avec la décoction de tripes ou entrailles de poulet, sont autant de bains intérieurs qui peuvent abattre l'inflammation des parties vollines de l'organe affecté.

Le petit-lait, fur-tout bien clarifié, la limonade légère ne doivent pas être oublies, Si tous ces seçours sont administrés dans le principe du mal , l'inflammation disparoît , & les malades recouvrent le calme après lequel ils foupirent; alors on termine la cure par quelque purgatif doux & aigrelet, quand il ne refte aucun 'vestige d'inflammation , & on se relâche sur la sévérité du régime. M. AME.

FOIN. Herbe fauchée, féchée & confervée dans un lieu fec, pour fervir d'aliment aux chevaux & aux bestiaux. Sous la dénomination générale de foin, on comprend égale-

FOI

ment & mal à propos l'herbe des prairies naturelles avec la luzerne, les trefles, le fainfoin ou éparectie qui composent les prairies artificielles. Ces dernières devroient plutôt être appelées fourages. Nous parlerons dans cet article seulement du soin des prairies naturelles; jes autres

formeront autant d'objets particuliers.

La première coupe de l'îterbe des prairies naturelles fournit ce qu'on appelle foin; la feconde, la troifième, &c. ce qu'on nomme regrain, revivre, ou fecond foin.

#### CHAPITRE PREMIER.

Du temps auquel on doit couper le Foin.

Il est impossible de fixer l'époque déctifive de la fuchaison : comme la température des années ne se rémble pas; comme, dans une même paroisse, les expositions, les abris font disserse, les expositions, les abris font disserse, les expositions différents la coupe de l'hetre doit donc être relative à ces différentes conditions. L'inspection la décide mieux que tel quantième du mois, de la lune, ou la fêtre de tel ou-de tel Saint. Les époques fixes tiennent à l'abus le plus criant; on dit consulter l'année & les circonstances.

Pourquoi recourir à des époques, loriqu'on a fous les yeux le livre le la nature? Sachons y lire, & nous ne nous tromperons jamais. Le grand point est d'avoir un fourrage nourriffant, & qui conserve son odeur & sa couleur verte; s'est à quoi se réduit route l'opération.

Pour connoître ce qui conftitue un fourrage nourrissant, suivons en

abrégé les différentes périodes de la plante. En général, jusqu'à ce que la fleur paroisse, la plante végète; elle est surchargee d'eau de végétation, la féve est trop aqueuse & pas affez élaborée. La fleur paroît; l'herbe ne croît presque plus, & toute la substance est portée vers la fleur. Il semble que la nature fait les plus grands efferts pour que la fleur & les principes de fécondation qu'elle contient, au moyen des étamines & . des piftils, (voyez ces mots) affurent la reproduction de la graine. A cette époque, la plante regorge de fucs, & cet approvisionnement le diffipe peu à peu, à melure que la graine murit : la plante est dessechée lorsque la graine est mûre. Il n'en est pas du sourrage comme des autres plantes graminées, uniquement cultivées par rapport à la récolte de leurs grains; il faut attendre leur maturité. C'est l'herbe qu'on recherche dans le fourrage, & non pas le grain : il faut donc faisir le moment cù la plus forte maffe d'herbe contient les principes nutritifs dans la plus grande abondance, & c'est précifément à l'instant que la fleur noue, & que le grain le forme. Il est alors vraiment fucré (dans les plantes graminées des prairies), comme il l'ell . dans les fromens, feigle, orge, avoine, &c.; on s'en convaincra en mâchant un de leurs grains. Auffitôt que cette partie sucrée n'existe plus par l'avancement du grain vers fa maturité, le fourrage quelconque, même des blés, est plus nuisible qu'utile aux animaux; il aigrit dans leur estomac. Chacun connoît les funestes effets, fur les chevaux, de l'orge en vert & un peu avancé.

Prenons le goût pour guide : mâchez, par exemple, une tige du fromental qui constitue la majeure partie de l'herbe des prairies naturelles. Si on la mache long-temps avant la fleur, on n'éprouvera qu'un goût fade, infipide, herbacé. Si on la mâche au moment de la fleuraifon, le principe fucré sera un peu développé, mais en grande partie malqué par le goût d'herbe. Si on la mache lorfque le grain est noué, & lui-même dans un état sucré, on trouvera peu de goût d'heroe, & une faveur très fucrée ( proportion gardée ). Enfin, lorfque la graine fera mure, nul goût d'herbe, & presque plus de principe fucré.

Ce qui devient réellement la nourriture de l'animal, est la partie sucrée, élaborée avec la partie mucilagineule qui donnoit le goût d'herbe : l'une . léparée de l'autre, nourrit peu & nourrit mal. Par la defliccation. l'eau de végétation s'évapore, & les principes mucilagineux & fucrés restent combinés enfemble. La falive de l'animal , lors de la mastication', délaye les uns & les autres, la charpente de la plante leste de l'estomac, & ne nourrit pas. Ainsi l'herbe , n'étant qu'herbe, contient seulement du mucilage, peu digestif par lui même loriqu'il est fec. L'herbe, au moment de la fleuraison & de la formation du grain, contient alors du mucilage & du principe fucré en abondance; ce dernier est le véhicule ou l'excitateur à la digestion de l'autre. Enfin, lorsque le grain est mûr, une très-grande partie du mucilage est détruite, ainsi que du principe sucré, parce qu'ils ont fervi à la formation, à l'accroissement & à la perfection du

grain, unique but de la nature, qui veille à la reproduction & à la confervation des individus de toute efpèce de plantes.

Si ces principre sont reconnus pour tels, il et donc démontre qu'on doit couper le fourrage dès que la majeure partie des fleurs des plantes graminées a noué; à que, si on attend que la plante jaunifie, & surtout se desse che conserve de la comparation de la comparation de la comparation de la comparation de la collection de la

Cependant, fi, à l'époque que l'en indique, il pleuvoit, out fion étoit menacé d'une pluie prochaine ou d'un orage, il vaudroit mieux retarder de quelques jours la fauchai-fon, que de couper une herbe trop remplie d'eau de végétation, ou qui feroit dans le cas d'etre mouillée. Toirqu'elle feroit étendue fur le foi, l'aut, autant qu'on le paut, couper par un temps fec & avec un beau coleil, & meme attendre que la rosse foit levée, parce qu'elle contribue à décolorer l'herbe, comme on le

verra ci aprèt.

Il y a donc abus & perte réelle, foit en fauchant trop tôt, foit en fauchant trop tôt, foit en fauchant trop tât, & jo référerois le dernier au premier , parce que la feconde coupe ou le regain dédomnageroit de la perte fur le premier foin. En Angleterre, parce equ'on compre beaucoup fur la feconde & fur la troliféme coupe; l'admets que cette methode foit utile en Angleterre gu'en methode foit utile en Angleterre gu'en commentode foit utile en Angleterre gu'en presente de foit de foit

Q9993

dans les pays dont le climat reflemble à celui de cette île; mais il n'en est pas moins vrai que cette méthode feroit très perniciense à la majoure

partie de la France.

On attend communément que l'herbe jaunisse pour faucher. Je de mande quel degré d'intenfité du faune indique le moment de faucher? La nuance dépend de plusieurs caufes: un feul jour vaporeux, mais très chaud, jaunira fouvent plus l'herbe qu'elle ne l'auroit été par un beau folcil pendant plufieurs jours. Suppofons la graduation de dix dégrés dans les nuances du jaune, & supposons que la plante est au quatrième, qu'il furvienne une pluie fuffisante pour pénétrer à fes racines, la plante reverdira auffitôt jusqu'à un certain point, & le quatrième dégré de jaune reviendra au second & peut-être au premier. L'humidité accidentelle des racines produiroir toujours cet effet, à moins que les tiges n'approchent prefqu'entièrement du point de leur defficcation. Il est donc évident que pendant ces alternatives & ces changemens de couleur, la marche de la nature est interrompue, la plante foufire . & la qualité intrinféque de l'herbe degénere. Fauchez donc lorfque la plante contient le plus de fucs; fauchez lorfque la fleur commienice à nouer.

Je fis que ces affertions feront contredites, & qu'on objectera que la prémière coupe fournit une herbe groffière, chargée de tiges dures, & de beaucoup de plantes étangères au bon fournage. Il s'agit de s'entendre, & on fera bientôt d'accord.

Il est plus que probable que pendant

l'hiver les troupeaux ont parcouru les prairies, & qu'on n'a cessé de les y conduire que lorsque le retour de la chaleur a ranimé la végétation de l'herbe. Dès-lors toutes les plantes font broutées & au pair , c'est-à dire . qu'il n'existe plus de vestiges des anciennes tiges de l'année précédente, & que toutes les plantes vont enfemble pouffer de nouveau. La végétation, à cette époque, fera moins rapide que pendant l'été, par le défaut de chaleur; l'herbe reftera plus long-temps à croître; mais elle ne durcira pas, parce que l'humidité de la fin de l'hiver & du printemps la maintiendra toujours dans un état de fouplesse ( toute circonftance étant égale ) & elle fera encore tendre & non coriace, fi on la coupe au moment que la fleur commence à nouer, époque qui de- . vance de 8 à 15 jours, celle où l'on a coutume de couper les foins, parce qu'on les coupe toujours trop tard, puisqu'on attend que la plante jaunisse. Cette couleur annonce qu'elle perd de la qualité; & en se conformant à la loi de la nature & non à une loi arbitraire. comme le plus ou moins d'intenfité de la couleur jaune, on est affuré d'avoir un foin bien vert , bien odorant & très-subffantiel , fi la defficcation a été conduite ainsi qu'il convient.

La coupe du regain, la première ou la feconde, n'a point d'époque déterminée ou de jour ou de mois ; elle dépend de l'état de l'herbe, de la faifon plus ou moins pluvieule, plus ou moins chaude, & en général, le regain de la première coupe ne vaut jamais le foin coupé à propos ,

du journalier : si on ne le suit pas , parce que la végétation de la plante a trop été hâtée par la chaleur, même dans les prairies arrofées à volonté. La faifon feule donne la quahté à l'herbe, & l'art ne fauroit y suppléer, Cependant, si on a devance, à la manière de quelques anglois, la coupe des foins avant la floraison, il est conftant que, dans un pays très-tempéré & dont l'atmosphère oft naturellement humide, le fecond foin vaudra autant que le premier , & même mieux; il fera plus fin, plus odorant, &c., mais ces exceptions ne détruisent par la loi générale, & la -coutume d'un pays devient pernicieuse dans un autre, lorsque toutes les circonstances ne sont pas absolumene les mêmes. Je vois très peu de provinces de France où la méthode angloife soit admissible.

Dans plusseurs endroits du royaume, le propriétuire d'une prairie n'a par le droit de la fonches quand il lui platit le malheureux doit strendre la Saint - Jean d'été, que la faison foi téche ou pluvieuse, parce qu'en fanchet plusse on déruriori des nids de perdiris, &c.l. C est au dix huitches fiètele qu'on voit encore l'úbissiler ce

refte odieux des temps de la féodalité! Il existe un astre alsu a solicitant; c'est celui du libre parcours sur les praisies, dès que le premier foin est coupé, de forte que le proprictaire ne retire de son fouds que la moitié de son produit, puisfquil ne récotte ni le premier, ni le second regain qu'il desvis naturellement en éspérer. Cette liberté du parcours avoit égalemént leu pour les praisires artificielles ; 41 a été heureusement supprimé sous le demier règoe, 3 ne nexa-

minerai pas fi cette immende quantité de prairies, devenues des communaux par le droit de parcours, favorife la multiplication des beftiaux; je dirai feulement qu'elle ruise les prairies, & n'augmente pas la maffe des belliuux. (F'oyez' l'article COMMUNE, COMMUNAUX, où cet objet a été traité).

# CHAPITRE IL

De la coupe des Foins, & de leur Dessiccation.

On donne la coupe des foins ou à prix fait, ou à journées. Dans le premier cas, le travail est toujours mal fait; dans le second, il l'est bien, mais coûte fort cher: enfin, dans tous les deux, on ne doit pas perdre de vue un feul inftant fes ouvriers. si l'on ne veut pas être trompé. Les prifataires, pour aller plus vite, alongent trop les bras , & , d'un feul coup. portent la faux besueoup plus loin que le comp ordinaire : des-lors toute. l'herbe la plus éloignée du point du centre de l'espèce de demi-cercle qu'elle décrit, est coppée trop haute ; & outre la perte zauelle, il résulte une seconde perte dans le regain. Chaque coup de faux est marqué fur le pré, & il est aife de juger celui dont l'herbe a été coupée à prix fait. C'est donc au propriétaire, ou à fon homme de confiance, à veiller à ce que la faux foit menée bien horizontalement fur le tapis, & que l'ouvrier fe contente d'embraffer se qu'il peut couper lans géne. Quant à la célérité du travail, c'est l'affaire de l'ouvrier, & dont on doit peu fo mettre en poine, Il n'en est pas sinsi, il perfar un quart de la journée à ne tiene faire, & l'autre quart à repassire se jour , (voyez ce mot) fur l'enelume, ou à l'égusire avec la pierre, qu'on fora avec lui, que le matin il arrivers sur la praire avec se fa sux bien tranchante, & que si, dans la journée, il est nécessire de la piquer fur l'enclume, ce sera pendant les heures qu'il appelle de récessire.

Lorique l'herbe est tombée sous la faux de l'ouvrier, e'le fe trouve rangée d'elle même fur le fol & difpolée en ondains, mot affez fignificatif, puisque ces rangées d'herlies ressemblent, vues presque horizontalement, aux ondes de la mer ou d'une grande rivière agitée par les vents. Si on a commencé à faucher, fuivant la coutume, dès la pointe du jour, l'herbe chargée de rosée, le desséchera beaucoup plus lentement que celle fauchée à fix ou fept heures du matin. La première tombe fur un sol imbibé de rolée; elle est elle-même furchargée, le foleil la fane, les brins se collent les uns contre les autres, & ces caufes concentrent une humidité qui se dissipe avec lenteur. L'herbe ainsi mouillée .. se décolore. La rosée & le soleil agisfent fur elle comme fur la cire étendue fur des toiles destinées au blanchiment, & les principes colorans & odorans du foin font altérés. Si au contraire on a fauché après l'exficcation de la rofée, l'herbe n'eft point dérériorée. Le lendemain, ou dans le jour même, fuivant le degré de chaleur de la journée, des femmes, des enfans armés de fourches & de râteaux, raffemblent les petits ondains en de plus confidérables, &

ceux ci font les véritables ondairs, parce qu'il fe trouve une diffance entr'eux, & qu'ils font plus fenficielles. Le lendenain les mômes femmes les retournent, de manière que l'iberbe qui étoit en deffous revienne en deflus, & on répète cette opération jud-qu'à ce que toute la récolte gioi fêche; ce qui duss ordinairement deux à trois jours, fuivant les climats.

Il est possible de changer cette méthode presque générale, sans augmenter les frais de la récolte. & de donner une qualité supérieure au fourrage. El'e confifte 1º, à ne commencer la fauchaison que lorsque la rosée a été distipée; 2º. à laisser les ondains... expofés pendant toute la journée à la vive ardeur du foleil; 30. à les raffembler de distance en distance, & avant que le foleil foit couché, en petits monceaux de trois à quatre pieds de hauteur fur autant de diainctre. Par ce moven, la feule partie de ces monceaux, expolée à la rolée, est la seule qui perde sa couleur. & toute la partie intérieure est confervée. 40. Le lendemain, après que la rolée est dislipée, les femmes, les mêmes enfans éparpillent dans toute la circonférence , l'herbe du monceau . & fur le foir & avant le foleil couché, ils la rassemblent en un monceau femblable à celui de la veille. L'expérience a démontré que le foin ainsi traité, conservoit sa belle couleur verte & son odeur agréable. deux points effentiels dont dépend la

perfection.

On ne fauroit avoir un trop grand nombre de faucheurs, de femmes & d'enfans, afiu d'enlever promptement fa récolte. L'inconfance du temps & les pluies qui furviennent, dérangent

beaucoup l'opération; la font traîner en longueur; lorfqu'on coupe le foin, une partie est trop mure; & une plus gande partie se décolore & fe dégrade, si la pluie le surprend couché fur la terre. Dans ce dernier cas, il ne faut point retourner l'herbe ; julqu'à ce que le ciel foit redevenu fec & ferein. Avec cette precaution. la seule herbe du desfus de l'ondain. fera décolorée; rendue blanchâtre, s'il y a eu alternativement des pluies & du foleil; d'un noir brun, si l'humidité a été trop foutenue; la partie inférieure fera moins attaquée, mais elle le fera. Il vaut donc mieux qu'il en coûte quelque chose de plus pour avoir un grand nombre d'ouvriers qui faffent & terminent toutes les opérations par un temps favorable.

Ce que je dis du foin de la première coupe, s'applique aux feconds foins ou reguins ou revivres.

Il est essentiel de veiller sur la manière dont les femmes râtellent, d'examiner au commencement de la journée si les râteaux sont garnis de chevilles égales en longueur & aflez ferrées les unes près des autres. Si une cheville ou dent se trouve plus longue que les autres, le râteau ne portera que sur elle, & l'herbe ne sera pas entraînée par les autres. De la manière de promener le râteau sur la prairie, dépend l'exacte cueillette de l'herbe; il faut que l'on râtelle presque à plat , c'est-à-dire , que l'angle formé par la pointe de la cheville qui touche le sol & la terre, foit très - étroit. Si on râtelle trop à plat, & que la traverse qui porte les chevilles, touche le gazon, l'herbe éparle ne fera pas entraînée par les dents, parce qu'elles ne toucheront presque pas la terre: si le râteau est placé trop droit, l'herbe s'échappe entre les dents. Peu de semmes savent bien râteler, & râteler d'une saçon preste & sûre.

#### CHAPITRE III.

De la manière de ranger le foin en meule.

On appelle meule, du fois réuni & ranzé en grande masse, sous la forme d'un cône.

Lorfqu'on n'a pas de greniers à join, les meules y suppléent, & à la rigueur on peut s'en passer à moins que ce ne soit pour la plus grande sacilité du fervice des écuries & des étables,

Ceux qui vendent le foia fur la le cas de le transporter dans la ténière, & c'est une économie : alors lis réunissent de la transporter dans la ténière, & c'est une économie : alors lis réunissent de la rafismblent tous les petits monceaux en sen en sen en pusieurs mausles sur un une con sen en en pusieurs mausles sur un partie la plus rapprochée du chemin , & où il est plus facille de charger les chargettes.

Ceux qui font botteler le foin, comme dans les environs de Paris, peuvent également le botteler fur las prairie, ranger les bottes en meules; ce qui évite un second remaniement du soin & la dépense de les porter à la senière.

Une meule bien faite doit repréfenter une espèce de fuseau pointu dans le haut, renséé dans son milieu, d'un quart plus étrort à la base que dans son milieu, & la diminution ou augmentation de diamètre doit être régulière, C'est un abus de trop resserres les meules les unes près des autres. Si le feu du ciel, comme ces, arrive quelquesois, en frappe une, toutes les meules voisines sont consumées.

Le fol fur lequel la meule repofera , fera bombé dans fon milieu . le tout un peu plus élevé que le sol voifin; & lorsque la moule fera montée, on pratiquera encore tout autour un petit foile pour recevoir les eaux pluviales, les porter au loin. afin de garantir le fol de la meule de toute humidité. C'est la méthode la plus économique. Je présérerois cependant à garnir le fol avec des pièces de bois de fix à huit pouces de diamètre. & coupées de longueur égale à celle que doit avoir la meule. Ces plèces de bois, recourvertes avec des planches, formeront le plancher de la meule, l'éloigneront de terre, la garantiront de toute humidité, & laitleront : elreuler : par - deflous : un libre courant d'air. On peut encore, is s'on veut, afin d'empêcher la. pourriture des bais, les faire porter de distance en distance sur des pierres plates, & placées de niveau entre elles. Cette première mile, & qui g'elt pas bien forte, permettra de conformer & de vendre julqu'au demier brin d'herbe.

La: forme d'un fufeau pour les meules, n'eft pas efficielle 1,1 quarrée, put et quarré, plus ou moins alongée, ferrent tout aufit bien, & économifient l'emplacement; car tout celai qui fornegut les angles d'un meule tonde, eff perdu. Si on adopte la forme quarrée, la mieule doit etre montée dans le même goût que la meule rande, c'elt ladire, terminée

en pointe, renflée dans son milieu & plus étroite à sa base.

Les meules de forme ronde, destinées à être confommées petit à petit dans la ménagerie, exigent, pour plus de perfection, d'etre montées contre une forte pièce de bois placée perpendiculairement . & fortement fichée en terre dans le centre de l'emplacement. Cette perche ou pièce de bois, fixe la hauteur qu'aura la meule ; & elle doit l'excéder, parce qu'à son sommet on attache fortement de la paille sout autour, qui recouvre la meule. Elle fert encore à régler l'ouvrier dans les dégradations de la base, du milieu & du fornmet de la meute. Si la meute est guarrée, on forme un parallélogramme. avec plusieurs perches droites & en nombre proportionné à la longueur qu'elle doit avoir.

Il y a plusieurs manières de monter los meules. La première & la plus fimple, est d'étendre sur le sol ou sur le plancher le foin qu'on apporte des petits monceaux; si c'est sur la prairie, ou si de la prairie on le transporte près de l'habitation, p'usieurs hommes le ferrent avec les genoux en parcourant toute la superficie à melure qu'on le jette; d'autres ne quittent pas les bords. & retrouffent fans ceffe les brins d'herbe, afin qu'ils n'excèdent pas. Lorsque la meulu. commence à être à une certaine hauteur, des femmes armées de râteaux . tournent perpésuellement autour . râtèlent les parois de la meule, en sons tomber les brins qui ne tiennent pas. & les rejettent par-deffus.

Dans d'autres endroits, lorsque la couche de foin, pressée avec les genoux sur toute sa superficie, est à peu près d'un pouce d'épaisseur, on étend fur les bords un lit léger de paille qu'on laisse déborder d'un pied & demi. Sur certe paille on met de nouveau du foin à la même hauteur; alors l'ouvrier la relevant sur cette couche & la rabattant sur elle, la retient & empéche que l'herbe ne s'échappe, Toutes ces assiles de paille sont comme autant de clefs qui lient l'ensemble de la manière la plus solide. Lorsque la meule est montée, ces zunes de différentes couleurs, forment un coup-d'œil agréable. J'en ai vu une fur laquelle l'ouvrier avoit tracé dans l'arrangement de la paille, une ligne spirale & très - régulière.

depuis la base jusqu'au sommet. Dans plusieurs cantons on laisse la paille déborder de quelques pouces seulement, & on ne la retrousse point, villes à supporter un toit léger, sait L'une & l'autre méthode ont leur avantage. La première lie toutes les parties ensemble, & chaque lit extérieur de la seconde, forme comme une espèce de toit qui garantit de la pluie le foin du dessous. La pluie, le temps, les venis, &c. leur font fuccellivement perdre leur roideur, & ces extrémités de paille, jadis excédentes, se collent contre la meule, & la pluie coule fur elles comme fur une toile cirée.

Ailleurs, toute la partie qui forme la pyranide au-delus de la plus faillante du milieu, eft recouverte par de petites gerbes de paille de la groffeur du bras, liées dans la partie fuprétieure. Ce coupéus égaleuneut dans l'inférieure. Ces petites gerbes fe poent en recouverennent les unes lur les autres, de la même manière que les ruiles d'un bâtiment; mais le haut du cône est moins pyramidal que dans Tome IU. les autres meules dont on a parlé plus haut. A l'extrémité supérieure de la meule, & contre la perche qui la traverse du haut en bas, on assignitat avec des cordes les dernières petites gerbes, & on les couronne par une forte gerbe de paille longue, qui est également fortement liée contre la perche. J'ai vui à la sconde année le bin de ces meules parfaitement foc

Les hollandois ( fans doute que le climat l'exige ) plantent un fort piquet ou pièce de bois aux quatre coins du sol oui doit porter la meule . &c les affujettiffent en terre. Ces pièces de bois sont percées de distance en distance de trous d'un pouce de diamètre au moins. Ces trous fervent à recevoir des chevilles, & ces cheavec des chevrons & des planches peintes en huile, miles & clouées en recouvrement les unes fur les autres. Ce toit déborde de chaque côié. & a'un pied, les parois de la meule. Celui qui vient chercher le tourrage. commence à le prendre dans la partie supérieure de la meule montée quarrément. & continue toujours en delcendant. Lorsqu'il se trouve une trop grande diffance entre le toit & le foin. on place des pieds droits mobiles pour maintenir le toit; on tire les chevilles que l'on place dans un ou deux trous plus bas, fuivant la hauteur du vide, & petit à petit on retire ou a' aifle les pieds droits. & le toit detcend de lui-même fur les chevilles destinées à le supporter. Telle est la conttruction des différentes meules dont j'ai eu connoissance. Il un existe sans doute beaucoup d'autres, & on me rendra letvice fi l'on veut me les indiquer.

Krrr

Le service des écuries n'exige pas qu'on dérange jufqu'à un certain point ces meules. Chaque brin d'herbe, par le poids des brins supérieurs. & du tommet jusqu'à la bale, se prestent les uns sur les autres, & après un certain temps, sont très serrés; de manière qu'il feroit long & difficile d'arracher avec la fourche le foin de la meule. On se sert d'une doloire bien trauchante, &, matin & foir, on coupe ce dont on a befoin pour la nourriture des bêtes ; cette opération n'est pas longue. L'attention qu'on doit avoir est de couper perpen liculairement à une certaine hauteur. & d'une manière uniforme; mais il faut avoir foin, autant qu'il est possible, de laisser dans la partie supérieure, un petit rebord pour recouvrir l'inférieure. A mesure que l'on . monte, ce rebord est abattu: on en laisse un autre. & ainsi de suite. Les regains ou feconds foins nécessitent plus que le foin d'ouvrir des tranchées avec la doloire, parce que l'herbe est plus fine, & par conféquent plus ferrée dans la meule.

#### CHAPITRE IV.

Des attentions avant de mettre le Foin dans les greniers.

Le premier soin est de faire balaver rigoureusement les murs & les planchers des greniers, & de faire enlever les graines & les ordures, On se contente communément de les faire tomber par la trappe dans l'auge, & de l'auge dans le fumier ou paille qui font fous les bêtes. Lorsqu'on nettoie l'écurie, le fi mier sif porté dans le monceau général, mais il en existe un encore plus

& voilà d'un feul coup une maffe énorme de mauvaifes graines qui profpéreront à merveille dans le champ auquel le fumier est destiné. Le parti le plus sage est de les descendre du grenier dans des draps, de les porter dans un lieu écarré. & d'y mettre le feu.

Le second est de ne jamais laisser du vieux fourrage dans le grenier. & encore moins de le recouvrir par le nouveau. S'il en existe, c'est une preuve qu'on a eu au delà de la confommation ordinaire, & il est probable que l'année suivante, en faifant les mêmes provisions, on retrouvera cet ancien foin . & d'année en année, il tiendra une place inutile . & finira par se réduire en pouffière.

Les planches d'un grenier à foindoivent au moins être à languettes & fortement liées ensemble, afin que la fécheresse ne les sépare pas, & que les graines & la pouffière ne tombent pas fur les animaux. & ne se mêlent pas avec le sumier.

La plus essentielle des attentions est de ne jamais fermer du foin qu'il ne foit parfaitement fec. Le propriétaire doit s'en convaincre par luimême. & ne s'en jamais rapporter à fon maître valet ni à d'autres, qui ne voient jamais que le moment préfent, Pour peu que le foin foit humide, il s'échauffe, il fermente, & dèslors il devient une nourriture déteftable pour toute espèce d'animal. L'on cherche souvent bien loin la cause des maladies, de la mortalité, & elle tient presque toujours au man-

que de prévoyance. Voilà fans doute un grand mal, grand; c'ell l'embrassement spontane d'une masse de soin; on court au remède, on appelle du secours lorsqu'il 
rieft plus temps. Bien des gens traiteront extre crainte de terreur panique, & ils auornt tors; deux exemples que j'ai vus, m'ont démontré la 
réalité d'un fait dom la raison seule 
sufficie pour en démontrer la positibitie. 
Rien ne peut éctiondre un pareil seu, 
parce qu'il ne se manissel au-dehors 
que lorsque tout le centre est enbrasse, & prèt à jetter des flammes dès 
qu'il y avau numbourant d'aix.

Dans tout état de cause, il est indispensable de tenir ouverte la trappe qui communique avec l'écurie, & de pratiquer beaucoup de senéruse dans l senière, dont on ouvrira les volets à volonés. Il régnera perpétuellement un courant d'air, qui facilitera l'évaporation de l'humidité : malgré ces précautions, ne fermez jamais du foin que lordouil fera bien écurie.

Ce que je dis du foin deftiné augrenier , s'applique, également aux meules. Quoique l'air circule toutautour, fouvent le centre s'échausse & fermente.

Il y a Juffeurs moyens de parer à cet inconvénient. On peut mettre un rang de paille (tche de froment, d'orge ou d'avoine entre un lit de foin, & ainfi fucceffirement, du bas jufqu'au haut. Comme la paille ne stife pas ainfi que le foin, l'humditié intérieure s'évapore par les interflices qui se trouvent entre les brins de paille, & ils permestent l'entrée de l'air estérieur.

Dans plusieurs de nos provinces, on a la coutume de mélanger ainsi la paille avec le foin, & de donner cette mixture pour toute nourriture aux animatux. On dira peut-êrre qu'ils mangeront le foin & laifferont la paille. Point du tout; elle s'approprie Todeur du foin, & les animaux la mangent avec plaifir. L'on a des patierniers, des valets d'écurie qui fe. plaifent à bourrer de foin les bêtes dont ils font chargés; cette mixture devient très-profitable; ils font forcés de la leur donner telle qu'ils l'apportent de la meule, ou telle qu'ils la, piesent de la fenirée dans le râtelier.

La plus forte de toutes les erreurs. est de penser que le cheval, le bœuf. le mulet, ne doivent être nourris. qu'avec du foin. Qu'on me permette, de rapporter un proverbe de nos, campagnes, cheval de foin, cheval de rien ; cheval de paille , cheval de bataille : il me paroît très-expressif, & je ne suis pas éloigné de penfer que telle devroit toujours être la nourriture, si on a eu soin de préparer la mixture ainsi qu'on vient de le dire, & par portions égales. Il mangera mieux la paille lorfqu'elle aura été groffièrement broyée avant le mélange.

Si la faison sorce de mettre le foin en meule avant qu'il foit parfaitement sec, voici un moyen qui préviendra la fermentation intérieure. Contre le sommet de la perche du milien , appuyez trois ou quatre autres perches presque de la même longueur, & aflujettiffez-les dans lehaut avec des cordes, après les avoir écartées de quinze à dix-huit pouces dans le bas; elles formeront alors une espèce de pyramide large de trois à quatre pieds à la bale. De dinance, en distance, sur les côtés de cette pyramide, clouez des taffeaux ou légeres traverles de bols, qui prennent Rrrr 2

d'une perche à une autre. Elles empecheront que les brins d'herbe ne bouchent la partie vide. A la base de la meule, & d'un seul côté, laissez un espace d'un pied en quarré & sur autant de hauteur. Cette gaine, ce passage formé par des morceaux de bois, correspondra au vide qui se trouve entre les perches. Montez enfuite votre meule suivant la pratique ordinaire. & ne craignez pas que de l'humidité naisse la fermentation ni l'échauflement, On sent bien que la partie supérieure de cette espèce de cheminée doit être ouverte, afin de laisser dans l'intérieur la libre circulation.

FOLIE, Ceft une léfion dans les iondions amines, Comme elle confife dans une forte d'égarement de le raifon, & dans une déprivation de la faculté penfante, qui a lieu dans le délire, la mélancolie, & la manie, & qu'on l'a fouvent confondue avec l'une de ces rois maladies, & furrout avec la dernière; pour ne pasnous écarte de notre plan, & ne pas répéter, nous renvoyons le Jent de Manta. M. A.M.E.

FOLIOLE. Nom donné aux perites feuilles qui entrent quelquefois dans la compolition de plus grandes, à qui font formées par le prolongement de quelques fibres du pétiole. Ainfi la foliole et lu une vraie feuille imple, puisqu'on y retrouve toures les parties qui composent la feuille, épiderme, écorec, réfeau, nervure, parenchyme, &c. ( Veyer, le mot FRUILLE, MM.

FOLLICULE, BOTANIQUE. En-

veloppe particulière de certaines femences, plus connue sous le nom de coque. ( Voyer ce mot ). M. M.

FOLLICULES de Séné. (Voyez Siné).

FONDANT. On appelle de ce nom les remèdes qui diffolvent les humeurs épsiffies, & qui les rendentpropres à rentrer dans le torrent de la circulation, (Poyez INCISIF).

FONDANTE DE BREST, Poire. ( Voyez ce mot ).

FONDANTDE MUSQUÉE, Poire, (Voyez ce mot).

FONGUEUX. L'autorité de M. l'abbé de Schabol est d'un trop grand poids dans la pratique de la culture des arbres, pour ne pas relever quelques légères incorrections de son ouvrage. Il caractérile du nom de fongueux, les agarics qui croissent sur les troncs d'arbres, & il a raison; mais il attribue leur origine à un suc décénéré qui s'extravale de l'arbre, & qui le coagule à l'air, comme le fang hors des veines. Ces fortes d'épanchemens de féve, ajoute-t-il, ne font pas de bon augure; ils font contre nature, & communément ils ne paroiffent que fur des branches ou des arbres caducs. & toujours à l'endroit de leur adhérence , l'écorce de l'arbre est desséchée. Jamais le femblable n'arrive dans les arbres jeunes & vigoureux, Je conviens avec M. de Schabol, du réfultat occasionné par l'adhérence des corps fongueux, mais ils proviennent de graine, tout ainsi que les choux, les melons. Quoiqu'elles ne

foient pas plus visibles dans les agarics, que dans les champignons, dans les mouffes, dans les lichens, elles n'existent pas moins. Elles font portées par les vents, & elles s'arretent dans les gerçures formées dans l'écorce raboteuse des vieux arbres; elles y germent, elles y végètent, peu à peu la plante croît, devient volumineule, & pour se nourrir dessèche l'écorce & s'empare des fucs destinés à la subfistance. On ne voit point de corps fongueux sur l'écorce des arbres jeunes & vigoureux, parce qu'elle est lisse & ne peut retenir la semence des agarics, &c.

FONGUS. Nom qu'on donne à une excroiffance en forme de champigono, qui s'élève fur le bord & dans le fond des ulcères, & qui vient auffi dans toutes les parties du corps, & fur-tout à l'anus.

Les fongus sont quelquesois mois, pulpeux & unis. D'autres slois ils sont durs, inégaux & squireux. De leur nature ils ne font ni-rouges ni douloureux, & ils confervent la couleur de la peau; mais lorfqu'ils s'enstamment par le vice du sang, par des traillemens, des contusions, ou par l'usage des topiques trop âcres, ils s'ablecdent s'als sont mois, ou bien ils dégénèrent en cancer ou les fiquires, s'ils ne suppriers pas.

Les personnes débauchées, & qui le sont livrées à un commerce impur, en sont pour l'ordinaire attaquées; les songus reconnoissen pulneurs causes quand le virus vénérien n'en fait pas la cause punicipale, l'épail-s' filmement de la lymphe en elt une des plus efficaces, mais suffi il peut de pendre à son tour d'une infanté d'au-pendre à son tour d'une infanté d'au-

tres caules, comme d'un régime de vie pris de l'ulage des alimens épais & trop confiltans en mucus, d'une boisson trop astringente, d'une competition trup sorte lur quelque partie du corps.

Le traitement des fongus confifte à en faire l'extirpation avec l'instrument tranchant ou avec les cathéréaiques, ou par la sigature.

Mais avant d'employer ces'moyens, il convient de préparer. le gualde par quelques bouillons amers & aitérans, par des adouclisms légers, tels que le petit lait, les eaux minérales acidules, une eau légère de pouler. La faignée ne convient point du tout, à moins que les fongus ne viennent à s'enfammer. Il faut alors observer & bien voir s'il a lièvre eff locale, parce qu'alors on feroit la faignée s'uf parite affectée, & on y appliqueroit des émolliens & des relâchans qui bourroient faite celffet l'inflammation.

Ce préambule rempli, & les fongus ne venant point en suppuration. on en vient à l'extirpation; les uns préférent la ligature à l'instrument tranchant & aux caustiques. Il est certain que cette pratique est aifée dans son exécution, en liant le fongue avec un fil ciré que l'on serre chaque jour de plus en plus , jusqu'à ce qu'étant desséché, il tombe de luimême; cette méthode, toute simple qu'elle est, présente néanmoins beaucoup d'inconvéniens. 1º. Elle caufe des douleurs très-vives; 20. elle peut produire des inflammations confidérables, qui peuvent dégénérer en cancer, en arretant le cours du fang ; 3º. elle n'emporte jamais la racine du fongus, qui revient bientôt après.

Les autres aiment mieux l'emploi

686

des cathérétiques; leur ufige ne vaut pas plus que celui de la ligature, par les raifons diuvantes. La première est que cette méthode est très-longue, furtout fi le fongus et considérable; elle est même inestinace, s'il est caleux : la feconde est qu'elle causé des Jouleurs insupportables, & peut déterminer des instamantions qui peuvent s'étendre au loin, & intéresse certainer paries très-fensibles très-lensibles très-lens

Néanmoins, si le malade ne veut point se résoudre à supporter l'insisson, & que le songus soit petit, il ne peut résulter aucun inconvénient

de la pratiquer.

Le moyen le plus für, le plus court & le moins dangreux, ed le Je couper avec un biflouri. L'incifion faite, du fingus, Si on y découvre quelque callefité; on les facrifiera aufii profondément qu'on le pourra, pour exciter une fuppuration abondante, capable de le fondre.

Mais fi le fongus dépend d'un vice vénérien, il faut plutôt l'attaquer par les remédes appropriés; fans cela, toutes les opérations deviendroient inutiles : le fongus reparolitroit dans fa même étendue, & prendroit peutêtre même un accroiffement plus confidérable.

Cette snaladie demande de exige l'attention & les foins affidus des maîtres de l'art. Aufil ne doit-on pas oublier d'y avoir recours & de feconformer à leurs avis éclairés; il y auroit trop d'imprudence de se traiter foi-même; il pouernit en récluirer las plus grands dangers, M. AME.

FONTAINE, HISTOIRE NATU-

sont des objets trop intéressans. à la campagne, pour que nous ne nous y arretions pas un instant. Sans ces uniques ressources pour des cantons privés de rivières ou de grands ruisseaux qui portent la fécondité for lears rives, le malheureux habitant de la campagne voit un tréfor précieux dans ces fontaines qui lui offrent de quoi abreuver ses bestiaux. & de quoi fournir à tous fes besoins. Placées ordinairement dans des vallons, ombragées par des arbres qui croiffent fur leurs bords, perpétuellement rafraîchies par l'eau nouvellequi y afflue sans celle, animées par le chant des oileaux qui viennent y chercher, & un abri contre l'ardeur du folei! , & sune eau limpide pour. se désaltérer & s'y baigner; communément les fources & les fontaines font des endroits si charmans, qu'iln'est pas étonnant que l'imagination vive & créatrice des poètes anciens. ne les ait confidérées comme des lieux confacrés par la préfence d'une divinité bienfaisante. Les effrandes de fruits & de fleurs, faires à la naïade qui v prélidoit, étoit un juste tribut de reconnoissance pour les biens qu'on croyoit en recevoir. Laissons leur ces douces illusions. & mollement affis' fur le sapis de gazon & de fleurs qui. bordent l'enceinte de la fontaine . jetons un œil philosophique fur fon: origine, fur le moyen d'en découvrir de nouvelles. & fur les foins de leur entretien. Nous confondons icifous le nom de fontaine, les fources & généralement tous les filets d'ean qui fortent de terre ; quoique cortains auteurs aient voulu établis une distinction particulière entre la fontaine & la fource, qu'ils aient confidéré la dernière, sinsplement cormus le canal naturel qui liert de conduit sonterain aux eaux, à quelque profondeur qu'il soit placé; à la fortaine, uniquement comme un bassin placé à la surface de la terra à & qui verse au debors l'eau şu'il reçoit per des sources, ou intérieures ou voi-sines.

s. I. Crisine des fontaines. On a imaginé une soule de systèmes pour expliquer l'origine des fontaines : on peut les réduire à deux principaux. Suivant le premier, il existe dans la terre des cavernes souterraines remplies d'eau fournie par des canaux qui le propagent jufqu'à la mer : la chaleur centrale fait exhaler ces eaux fous forme de vapeurs à travers les différentes couches de la terre, où elles se condensent & se convertissent en filets d'eau qui s'échappent par les différentes ouvertures qu'ils rencontrent à la surface de la terre. La réfutation de ce système se déduit naurellement de l'impossibilité de démontrer l'existence, 1º. de ces canaux fouterrains depuis la mer jufqu'au milieu des terres; 2º, de ces cavernes dont les routes font l'office d'alambic; 3°. des dépôts immenfes de sels que l'eau de la mer laisseroit & dans les canaux & dans les cavernes, & qui à la fin devroient tellement . obstruer tous les passages .. qu'il seroit impossible à de nouvelles eaux de filtrer, de se rendre dans ces prétendus réfervoirs, de s'y volatilifer & de former des fontaines. 4º. Les plus habiles naturalistes, agcoutumes à observer dans les plus profonds fouterrains, creufés naturellement, ou par la main des hommes, ont roujours trouvé que la chaleur y étoit de Cix degrés & un quarter du du therm-mètre de Réaumur à unoins que quelques circonfiances purement Joales n'y faffant arg, mentre le degré de chaleur; or, il est bien démontré que cette châleur de de dix à onxe degrés, n'est pas ca-pible de réduire l'eau fouterraine en vapeurs.

Dans le focond syftéme, aucune fupposition difficile à admettre, & les difficultés sont nulles, ou presque nulles. La masse du globe est compofée, comme on le fait, du moins jufqu'à une certaine profondeur, de différentes couches, & l'on peut même dire qu'excepté les masses de granit & d'autres roches de même nature, toutes les substances terreules font disposées par couches. Cette vérisé est très-sensible : si l'on jette les yeux fur une montagne, fur un ravin très-profondément creufé, l'on appervoit facilement ces différentes couches. Tantôt elles foot parallèles à l'horizon, tantot elles lui font inclinées suivant différens degrés; on les voit quelquefois descendre avec la montagne, traverfer le vallon & fe relever avec la colline voifine, en décrivant ainfi, une courbe ou un uphon renverlé. Ces couches font de: nature différente de la terre végétale. de pierres, du fable, de l'argile, &c .. &c. Parmi ces couches, les unes font perméables à l'eau, comme celles de terre, de fable, de graviers, de pierres de nature poreule; &c.; les aures. comme celles de pierres dures & d'argile, ne se laissent pas pénétrer par l'eau; elle coule par-dessus, ou par filet ou par nappe, julqu'à se qu'elle

arrive à l'extrémité de la conche, à la furfice de la terre d'où ells fort, fous forme de fource on de fontait e. D'où vient cette eau fi abondante, qu'elle donne naiffance, non feule-

ment aux fources & aux ruiffeaux, mais encore à ces fleuves immenfes qui, traverfant une partie du globe, le précipitent du haut des montagnes & roulent lears flots majeft eux jufqu'à la mer? Cette quantité d'eau si confidérable est fournie par l'évaporation continuelle des fleuves euxmêmes, des lacs, des étangs, des mers. &c.; en un mot, de tous les amas d'eau. La chaleur de la forface de la terre, celle de l'atmosphère. l'action du foleil, des vents, &c., é'èvent une quartité d'eau très confidérable dans le haut des airs, d'où elle retombe fous forme de p'uie, de neige, de brouillards, de rofée. Cette eau pénètre les conches de la terre. & étant naturellement fluide, elle cherche toujours à descendre, s'infinue dans les intervalles que ces couches laissent entrelles, jusqu'à ce qu'elle rencontre une couche d'argile. Alors, comme elle ne peut pas la traverser, el'e s'y arrête & coule fur cette couche suivant son degré d'inclinaifon. Sa force augmentant en raison du degré de vitesse qu'elle acquiert, & de fa maffe qui s'eft augmentée, elle se fait jour dans les endroits de la montagne, de la colline, de la plaine même où elle trouve moins de réfistance, pour former des ruisseaux qui, devenant plus considerab'es par leur' rounion avec d'au

ou qui n'a pénérié qu'à une certaive prefinders, fer à nourir les arbris & les plantes qui, à leur tour, par leur transpiration, rendeut presque la même quantet à l'atmosphere. Certe circult son existent nécessairement depais l'origine du monde, a entretenu & entretiende jusqu'à la fin les fources & les fontaines.

Telle eft en peu de mots l'origine des fontaines, & Cars ce 5 flème il vit très facile de rendre raison de tous les phénomènes qu'elles préfenter. Ces phénomènes regardent la nature des eaux qui coulent, & la manité e dont elles coulent. L'eau étant un des plus grands diffolvans de la nature, attajue prefque toujours 1.5 fubblnnees fur lefquelles elle coule: elle en prend ou la couleur ou le grût, & fouvent en cherie avec elle une certaine quantité de melécules. De la les différentes eaux minierailes. (Vege et emot )

Parmi les fontaines, les unes coulent toute l'année & toujours ; les autres ne coulent çue pendant un certain temps, s'arrètent de temps à autre périodiquement pour recouler enfuite. Ces dernières portent le noin de fontaines périodiques. Nous allons donner l'explication de différentes espèces d'intermittence,

quierr, & de fa musse qui s'est augmentée, el les fait jour dans la sendroits de la montagne, de la colline, collement cesse est collement cesse et l'exparoit à dissete la plaine même où ell's trouver moins de ressistance, pour sortner des russes qui de la colline, de la collement cesse expresse un certain temps, russes pur l'estumoni avet d'au tres russes qui d'inner russiste caux i quintiré d'au, des retours d'augmengrands steuves. La portion d'eau qui l'attion & de diminution, qui l'es sursest arriée à la surface da la terre, c'édent après un temps plus ou moins et set arriéer à la surface de la terre, c'édent après un temps plus ou moins

considérable.

confidérable. L'interruption de certaines fontaines dure quelquefois plufigurs mois de l'année; elles comnencent à couler vers le mois de mai jusqu'à l'automne, & finissent que quelques heures ou quelques jours.

Pour entendre le mécanisme de ces intermittences, il faut fe re-Touvenir que les filets d'eau qui coulent dans l'intérieur de la terre, font retenus par des couches d'argile, ou des bancs de pierre, & qu'ils pénetrent au contraire les couches de terre, de lable, &c.; que souvent ces couches font interrompues & forment des vides, des trous, des cavernes, &c.; que fouvent elles font inclinées dans différens fens, qu'elles s'affaiffent & se relèvent ensuite, de manière qu'elles offrent des espèces de conduits à différentes courbures ou de fiphons plus ou moins renverfés; de plus, dans quelques couches il se trouve souvent des espèces de terres très fines & très-diffolubles dans l'eau qui , étant facilement emportées par ces filtrations réitérées. formeront à la longue des cavités ou tuyaux de conduite, par lesquels l'eau coulera comme dans les branches d'un siphon. Ainsi, nous considérerons comme un vrai fiphon, un allemblage de petits conduits recourbés, pratiqués naturellement entre les couches de glaife, ou bien entre des rochers fendus & entr'onverts fulvant use infinité de dispositions.

On conçoit que, si une montagne élevée renderme dans son sein de pareilles cavités; elles se rempliront d'eau apré. la faison des pluies & la sonte des neiges; alors les son-Tome IV. taines où wennent aboutir les conduits de ces cavernes donneront de l'eau dans cette saison. & elles couleront tant qu'elles en fourniront, Durant l'été, la pluie étant infiniment moins abondante & la neige ne tombant plus fur la furface de la montagne, ces grands réfervoirs fouterrains le oéchargeront fans le remplir de nouveau. En automne & à l'entrée de l'hiver ne fournissant plus d'eau, la fontaine cessera de couler, & ne reprendra fon cours fourni par le retour des pluies & de la neige. qu'aux mois de mai ou d'avril fuivans. Voilà pour les sontaines intermittentes ordinaires, dont l'intermiffion est de plusieurs mois.

Si la caverne ou réfervoir, au lieu d'avoir un canal direct d'écoulement ; renferme dans fon fein un fichon naturel, ( voyez ce que nous avons dit plus haut.) dont la plus petite branche plonge dans le baffin, & la plus grande va fe terminer à la furface de la montagne, alors ce fiphon peut être dans trois proportions différentes, ou il est moins confidérable, c'est à dire, il laisse couler une quantité d'esu moindre que celle qui entretient le réservoir plein, ou il est égal, ou il est plus considérable : dans le premier cas, l'écoulement fera toujours le même ainsi que dans le second, parce que l'eau qui remplira , le baffin, fera égale à celle qui en forfira; dans le troisième, au contraire, l'eau cessera de couler jusqu'à ce que le baffin foit rempli de nouveau. La petite branche étant suppofée monter le long des parois du baffin, ou du moins jusqu'à les bords. il faut nécessairement que l'eau vienne julqu'à la hauteur du coude du

fiphon, pour qu'elle puisse couler dans la grande branche. Le temps que l'eau mettra à remplir le baffin jusqu'à cette hauteur, sera précisement le temps que doit durer l'intermission.

Rendons ceci fenfiple par un exemple. On connoît cet instrument dont on fe fert pour foutirer les vins , les cidres, &c., & auquel on a donné le nom de fiphon; il est composé de deux branches l'une plus courte que l'autre. On met la plus courte dans le tonneau, & on aspire l'air par la p'us longue; le vin monte dans la petite branche, paffe par-deffus le coude, coule par la plus longue branche. & ne cesse de couler que lorfqu'il n'y a plus de vin dans le tonneau. Remettez du vin dans le tonneau, de façon qu'il parvienne jusqu'au coude, il coulera de nouveau: ce qui vient d'avoir lieu fous nos yeux dans le fiphon & le tonneau, se passe exactement dans le sein de la terre. Le réservoir est le tonneau, & les conduits souterrains font le liphon. On n'aspire pas l'air dans la grande branche; mais il fuffit que l'eau monte dans la petite jusqu'au coude, ou jusqu'à l'endroit le plus élevé de la réunion des deux branches.

Les sontaines peuvent être intercalaires, lorsqu'il se joint un siphon qui ioue à plusieurs reprises au produit d'un courant d'eau continuel & uniforme : tandis que l'eau coulera continuellement par le tuyau de conduite, la grande branche du fiphon y ajoutera la quantité d'eau qu'il fournira de temps en temps, ce qui fera que le jet de la fontaine, quoique continuel, fera de temps en temps plus confidérable.

Il n'est pas rare de voir varier les fontaines intermittentes. & intercalaires; mille circonftances particulières peuvent y influer. La fécheresse ou la pluie plus confidérable dans une année que dans une autre, doivent nécessairement faire changer le temps & les heures de ces fontaines.

Cet apperçu, ces simples notions fuffiront pour rendre raison, en général, des fontaines & des phénomones qu'elles offrent, & elles peuvent fervir à indiquer quelques moyens pour les trouver & les ame-

ner au grand jour.

S. II. A oyens pour trouver des fources nouvelles. D'après ce que nous avons dit, on croiroit qu'il est assez facile de rencontrer des sources & d'ouvrir des fontaines; mais si l'on n'a pas quelque connoissance du terrain & des environs, l'on risque souvent de faire des fouilles inutiles. Dans certaines provinces, où la

bonne foi & la fimplicité font dupes de l'adresse & de la charlatanerie. lorsqu'on veut découvrir une source. l'on s'adresse à des imposteurs, qui furs de la crédulité & de l'argent de la perforne qui les confulte, prononcent hardiment, & leur baguette à la main, prétendent voir jusque dans les entrailles de la terre. & fuivre, fur fa furface, toutes les finuofités des eaux qui circulent dans son fein. Aufli pau embarraffés fur la profondeur que sur la direction, il ne leur en coûte-pas plus de décider la distance que la sorce du courant. Les rencontres. qu'ils font leur affurent de l'argent & la vogue; & fans s'inquiéter des nombreules occasions où ils se sont trompés, il ne calculent que les dupes qu'ils peuvent faire.

Nous ne nions pas ici que très fouvent ils réuffissent, & que le hafard ne ferve bien leur hardiesse; mais ils ont grand foin de couvrir du voile du mystère les connoissances naturelles qu'ils ont des terrains en général, tant ceux fur lesquels ils sont. que ceux qui les environnent; de la manière dont les eaux font disposées par rapport à la nature du fol, à fon inclination, à la direction, &c. &c. connoissances, ou plutôt, si l'on peut s'exprimer ainsi , tall qu'ils doivent à une longue habitude & à un féjour perpétuel à la campagne, & auquel un philosophe parviendroit par la réflexion & le raisonnement, On peut confulter ce que nous avons dit à ce fujet, au mot BAGUETTE DEVINATOIRE, Dans le-temps qu'on imprimoit cet article, nous foupconnions ce qui a été démontré enfuite à Paris, aux yeux d'une foule de gens

En général, on ne trouvera point de sources dans un terrain sablonneux ou de gravier, si au-dessous il ne se trouve aucune couche en état d'arrêter les eaux qui filtrent à travers ce terrain léger, Rarement s'en trouve til au-dessus des montagnes composées de bancs de pierres calcaires, parce que l'eau coule par les fentes dont ces bancs font parfemés jusqu'au pied de la montagne, où des lirs d'argile & de marne peuvent les arrêtet ; c'est austi la que l'on trouve beaucoup de fources, & qu'on les voit fortir. Il ne faut pas croire cependant qu'il n'y ait point de fources fur les hauteurs, fi elles font commandées par d'autres hauteurs, & si leurs couches de terre communiquent avec celles de la montagne fupérieure; alors il pourra s'y rencontrer des fources vives, des filets d'eau, & quelquefois même des amas allez confidérables.

Les endroits bas, quoiqu'ils ne document acoles. Les endroits paine, s'ils dont adollés par des collines fable par des roières traverfent, ou qui font environnées de coteaux élevés & étendus, fur-tout fi les uns & les sutres ont, à une certaine profondeur, des couches d'argile & de terre forte, offriront abondamment des fources à ceux qui les chercheront.

On a observé que sur les cotéaux, les sources & les sontaines étoient plus abondantes sur les revers expotés au couchant ou au midi, que sur ceux du nord ou du levant,

C'est déia beaucoup d'avoir des idées justes sur la nature du sol & fur fes rapports avec les terrains voifins ; il faut encore pouvoir être fur qu'en creufant on rencontrera précifément ou une fource ou un amas d'eau : rien n'est fi hafardeux, & comme les sources roulent ordinairement dans des conduits affez refferrés. il arrive très - souvent que l'on fouille à côté fans les rencontrer. On a quelques indices généraux de l'endroit où elles peuvent se trouver, & quoiqu'ils se trouvent insuffisans quelquefois, nous les rapporterons toujours ici, parce qu'ils peuvent servie en plusieurs occasions. La présence des eaux fouterraines s'annonce par des plantes aquatiques, telles que lo trèfle d'eau, le fouchet, le fouci d'eau, l'épi d'eau, le cresson des prés, la reine des prés, la préle, le rofeau d'eau, &c. &c. Cet indice fera

allèz certain, fi 'on ne tencontre point de ces plantes dans les environs , & qu'au contrilre le terrain foit fec, tundis qu'il est humide à l'endroit où elles, croillent. Cepredant il peut y avoir des fources cachées dans certains endroits, fans qu'aucune de ces plantes s'y trouve, parce que des couches d'argile ou de terre glaife recouvant la fource, empêchem la vapeur de l'eau de s'élever jusqu'à la furperficie de la terre.

Que'ques auteurs citent encore deux aures indices, cetul de l'odo-rat & de l'ozie, & prétendent qu'une perfonne qui a ces fens trèv-délicats, peur, de main ou le foir, quand il litt fec, diffinguer un air humide de cetul qui ne l'elt pas, fur-tout en ouvrant la terre dans différens endroits; & même entendre, en prétant une oreille attentive dans ces trous, le brait des eaux qui roulent au deflous; mais ces indices font trop peu certains pour que nous nous y arretions.

Le moyen, sans contredit, le plus sur le qui mérite toute la confiance pour trouver des sources, ell de se servir de la sonde. Les précédens sont avantageux pour fixec l'esdroit où l'on emploiera la sonde, & cet instrument indiquera la prosondegro di sera la source.

Nous ne pouvons mieux faire que de copier ce qu'on lit dans le Dictionnaire de Pryfique de M. Briffo, fur la manière la plus avantageuse de se servir de la sonde pour les sources,

Lorf ju'on s'est assuré qu'il y a une fource dans un endroit, il convient de connoître discrentes choses avant que de penser à creuser la terre, pour la chercher & la conduire ou l'on voudra, 1º. Il importe de coanoire

de quelle espèce est la source, si c'est une eau qui coule ou qui est arrêice. li c'eft une fource vive, ou un filet d'eau, ou un réservoir ; . . à quelle profondeur efte eft, pour voir ii elle ne feroit point plus baffe que le lieu où on a le dessein de la mener : co. Enfin a de quelle nature est la couche dens laquel'e elle fe trouve, Il est bon de connoître tout cela pour prévenir des dépenses inutiles, & la sonde est un moven très-sur pour y parvenir; car elle met fous les yeux la nature du terrain o'un pied à un autre, & à une grande profundeur.

Pour remplir ces vues, on fait

agir la sonde de cette manière. Après l'avoir fait descendre jusqu'à la profondeur où l'on conjecture que la source se trouve, ou que la terre que l'on a fortie fait déjà connoître, on attache une éponge à la cuiller de la sonde, qu'on fait descendre julqu'au fond du trou qui paroît toucher à la fource ; cette éponge ne doit remplir qu'à moitié la cuiller, en laiffant le vide au-deffus. Quand on est arrivé à l'eau, si c'est une fource vive & abondante, peu profonde, ou qui ait affez de chute, & fur-tout fi elle est couverte par une couche d'argile ou de terre glaife. elle montera par l'ouverture comme, dans un tuvau : mais fi c'eft un filet d'eau, l'éponge placée dans la cuilles de la fonde, se remplira entièrement d'eau; fi c'est un réservoir d'eau. l'éponge se remplira pareillement . mais en même temps il se mettra, fur-tout dans la partie supérieure vide, de la terre de l'espèce de celle fur laquelle ce réfervoir d'eau fe trouve ales, Toutes ces découvernes

mettent en état d'exploiter ces fources de la manière la plus avantageuse & la moins discendieuse. S'il s'agit d'une fource vive, peu profonde, qui ait une chote fuffilante, on peut la faire fortir par la propre force, comme par un tuyau, lans y sien faire de plus. S'agit-il, au contraire, de divers filets d'eau? on peut juger, par la lituation du terrain & par la pente de la furface qui est audeffus, d'où ils viennent; & où ils vont, par la pente & la direction de la furface qui est au dessous; ce qui met en état de décider de l'endroit où l'on peut creuser avec le plus d'avantage & le moins de dépense. S'agit-i!, d'un réfervoir d'eau? l'on fait qu'il faut le percer de côté, par le moyen a'une galerie qui y mène, & le mieux fera de la prendre par l'endroit où il y a plus de pente; & dans ce cas . il ne tera pas nécesfaire que la galerie foit auffi exactement mefurée que fi c'étoit un filet d'eau.

En second lieu, il est nécessaire, pour faciliter l'ouvrage, de s'affurer à quelle profondeur la fource le trouve. Eft-elle fur une petite éminence? il faut savoir si lorsqu'elle sera creulée, on pourra lui donner affez de chute pour la conduire au lieu de sa destination; fans cela on s'exposeroit à des dépenses inutiles. Eft-elle fur un terrain très élevé ? il faut prendre garde de pratiquer une galerie qui réponde exactement à cette hauteur . & qui aille rencontrer juste la source, fur-tout fi c'eft un filet d'eau, & qu'il foir dans la même direction avec elle; car fi l'on va ou trop haut ou trop bas, ou de côté, on ne fait plus où I'on en eft & il faut fouvent fouiller

soute un colline.

C'est ici encore où la sonde est d'un grand usage, & l'on décourre cette prosondeur en même temps qu'on s'assure des différentes couches de terre & de la nature de la source, fans que l'on ait besoin d'un nouveau genre de travail.

Si l'on veut connotire la nature d'une fource, il fact aufi faire deficendre la fonde judju'à ce qu'elle l'atteigne; en même temps que l'on parviert au premier but, on atteint le fecond, & l'on connoti exaftement cette profondeur en meiurant la longueur de la fonde. Dè que l'on a cette profondeur, on peut, par fon moyen, tirer aufil une ligne horizontale qui réponde exactement exte profondeur, de manière que l'on dirigera la galerie avec la plus grande précidiour.

En troifieme lieu, il importe beaucome de favoir, non-feulement quelle ell' elépèce de terre dans laquelle la foutre de trouve, mais encors de de trouve, mais encors de deffus S: au deffuss, de moches au seile ell renfermée. De cette commiste funce dépend le dégré de certitude qu'on a du fuccèt; elle ferr à réglet le plus ou moins de dépende; cer fa l'on pratique, par exemple, une galerie dans une terre légère 8 gravalerie dans une terre légère 8 gravaleufe, elle ne fera jamais fure ni de durée.

La connoissance de la nature & de la disposition des couches qui entourent la source, indiquera à celui qui la cherche, la meilleure méthode de construire la galerie au destius & audessource, suivant que les couches sont d'argile ou de soble.

5. III, I e l'entretien des fources que fontaines, Une fois la source trouvée

& conduite à l'air, elle demande encore beaucoup de foin pour fon entretien & fa confervation. Elle peut woir plufieurs destinations, ou comme abreuvoir, ou pour faire mouvoir des machines, ou pour fervir à l'aréfinent d'un jardin, ou fimilement.

pour fournir à la boisson & aux d'Aférens besoins économiques; elle det mande pour chaque objet un soin particulier, M. M.

me abreuvoir, ou pour faire mouvoir des machines, ou pour fervir à l'agrément d'un jardin, ou fimplement mot Arrosement des parterres, des machines, ou pour fervir à l'agrément d'un jardin, ou fimplement mot Arrosement.

FIN du Tome quatrième,



615549





..

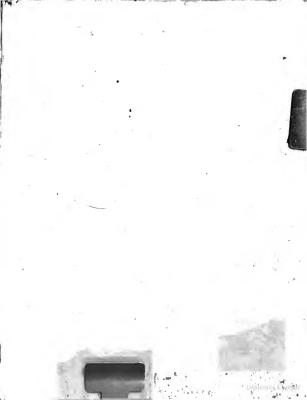

